





OFFICIO TOPOCPARIO

#### BLIOTECA PROVINCIALE

1

Palchetto 🦢

Num.º d'ordine

8. Prov.

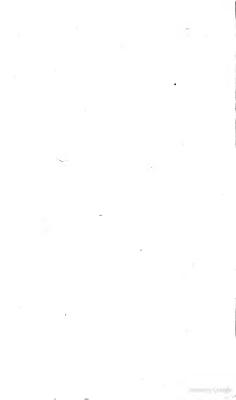

# **BIOGRAPHIE**

UNIVERSELLE
ANCIENNE ET MODERNE.

SUPPLÉMENT.

FAU—FU.

PARIS, IMPRIMERIE DE PAUL BUPONT ET C'e, Rue de Grenelle-St-Honoré, N. 55. BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE

#### ANCIENNE ET MODERNE.

## SUPPLÉMENT,

SUITE DE L'HISTOIRE, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, DE LA VIE PUBLIQUE ET PRIVÉR DE TOUS LES HOMMES QUI SE SONT PAIT REMARQUER PAR LEURS ÉCRITS, LEURS ACTIONS, LEURS TALENTS, LEURS VERTUS OU LEURS CRIMES.

OUVRAGE ESTIÈREMENT SEUP,

RÉDICÉ PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES ET DE SAVANTS.

On doit des égards nox vivants ; on ne doit aux mort que la vérité. (Volt., première Lettre sur Olidipe.)

#### TOME SOIXANTE-QUATRIÈME.



## A PARIS,

CHEZ L.-G. MICHAUD, LIBRAIRE-ÉDITEUR, BUE RIGHELIBU, Nº 67.

1838.

### SIGNATURES DES AUTEURS

#### DU SOIXANTE-QUATRIÈME VOLUME.

| A.      | DE BARANTE.          | G-G-Y. | DE GREGORY.      |
|---------|----------------------|--------|------------------|
| A-D.    | ARTAUD.              | G-R-D. | GUÉRARD.         |
| B.      | Bardin (le général). | G-RY.  | GRÉGORY (JC.).   |
| В-с-р   | DE BEAUREGARD.       | G-r-R. | GAUTEIER.        |
| B-G-7.  | BOURGEAT.            | G-7.   | GLEY.            |
| В-и-т.  | BRUNET (Wladimir).   | L.     | LEFEBVRE-CAUCEY  |
| ВР-     | DE BEAUCHAMP.        | L-n-x. | J. LANGUREUX.    |
| В-тт-к. | BOUTTEVILLE (ML.).   | L-r-r. | Hippolyte DE LA  |
| B-v-E.  | DE BLOSSEVILLE.      | M      | MELDOLA.         |
| Cn-v.   | CHASSÉRIAU.          | М—» j. | MICHAUD jeune.   |
| C-L-7.  | COLLOWBEY.           | M-s-N. | DE MAUSSION.     |
| C-0.    | CONSTANCIO.          | P-c-7. | Picor.           |
| C-q-L.  | Coquenez (Charles).  | P-or.  | PARISOT.         |
| D-B-E.  | TH. DELBARE.         | P-av.  | PRILBERT.        |
| D-3-s.  | Denois (Louis).      | R-D-N. | RENAULBIN.       |
| D-n-n.  |                      | R-9-c. | DE REIFFENBERG   |
| Dur.    | DULAURIER.           | R-m-p. | RAYMOND.         |
| E-E-D.  | ECKARD.              | R-a.   | Rogen.           |
| E-4.    | ETRIÈS.              | Tp.    | TABABAUD.        |
| F-A     | FOR TIA D'URBAN.     | V-s-1. | Visconti (Sigism |
| F-LE.   | FAYOLLE.             | V-va.  | VILLENAVE.       |
| F. P-7- | Fabien PILLET.       | W-s.   | WRISS.           |
| F-a.    | FOURNIER-PESCAY.     | z.     | Anonyme.         |



## BIOGRAPHIE

### UNIVERSELLE.

### SUPPLÉMENT.

1

FAUCHE-BOREL (Louis), l'un des hommes qui montrérent. le plus de zèle et de dévouement à la cause du royalisme pendant la révo-Intion; était cependant né dans une république (a Neufchâtel, en Suisse, le 12 avril 1702), d'une famille protestante, que la révocation de l'édit de Nantes avait forcée de sortir de France : ainsi aucun motif ne devait l'attacher à cette cause, Mais, d'un caractère ardent et naturellement enthousiaste, il accueillit avec beaucoup d'empressement , dans l'atelier d'imprimerie qu'il possédaità Neufchatel, tous les émigrés que les premiers désordres de la révolution contraignirent de se réfugier en Suisse. Leurs conversations et leurs confidences ajontèrent à son exaltation. Il imprima poor eux beaucoup de brochures (Voy. FENOVILLOT, dans ce vol.), et il fut exilé de sa patrie pendant six mois, en 1793, parce qu'il avait imprimé le Testament de Lowis XVI dans un almanach. En 1795, il abaudonna définitivement toutes ses affeires pour se vouer sans réserve à la cause de Louis XVIII; et il fut chargé de la part du prince de Condé , par le comte de Montgail-

lard, de faire an général Pichegru des propositions, afiu de l'engager à quitter les drapeaox républicains , et à passer avec son armée au service des Bourbons. En cas de succés . un million d'argent comptant, la direction de l'imprimerie royale et le cordon de Saint-Michel devaient être la récompense de Fauche. Dans le cas de non-succès, il ent la promesse qu'il lui serait compté une somme de mille louis, pourvu toutefois qu'il abordat Pichegru, et qu'on put lui communiquer les intentions du prince. Il pril le nom de Louis , pour suivre cette négociation périlleuse, et s'associa un M. Courant, qui fit avec lui plusieurs voyages à Huningue, à Bale, à Strasbourg et à Mulheim, où se trouvait le prince de Condé. Le 14 aont de cette même année, il se présenta devant Pichegra, à son quartier - général d'Altkirch, sous prétexte de lui dédier nn ouvrage inédit de J .- J. Rousseau; et , après quelques mots insignifiants sur cet objet, il lui dit, avec un grand courage , le véritable motif de sa visite. Pichegru n'hésita. pas, et promit de seconder la caose royale, si cependant il était assuré

de la coopération des Autrichiens. Fauche-Borel se rendit auprès du prince de Condé, pour lui faire part de l'henreux commencement de sa mission; il recut aussitot de nouvelles instructions, et l'ordre d'aller suivre cette importante affaire. Arrivé à Strasbonrg, centre de l'armée française, il y prit son domicile ; et , afin d'écarter tont soupçon, il s'annonça comme désirant acheter une maison pour y établir une imprimerie. Il se lia avec plusieurs officiers de l'armée française. et prépara tous les esprits & l'exécution de ses plaos, correspondant toujours avec le prince de Condé. Mais le Directoire exécutif, qui venait de s'installer, recot quelques avis, et Pichegru fut rappele; Fauche lui-même fut arrêié, le 21 novembre 1795, à Strasbourg, comme agent des princes. Heureusement on ne trouva rien dans ses papiers qui put le compromettre , et il fut remis en liberté. Au mois de juin 1796, Louis XVIII le chargea d'une nouvelle mission auprès de Pichegra, alors retiré en Franche-Comté. Ce général adressa an prince une lettre dans laquelle, en lui réitérant la promesse de servir sa cause, il faisait sentir la nécessité d'abandonner des projets partiels et sans résoltat, pour attendre que de grands évènements militaires amenassent une occasion décisive. Fauche remit cette réponse au roi; et, vers le même temps, il fut envoyé par co prioce auprès de l'archiduc Charles, commandant l'armée autrichienne . pour lui faire connaître l'utilité du séjour du roi à l'armée de Condé, ce à quoi il ne rénssit point. Pichegru ayant été nommé président. du conseil des ciuu-cents. Fauche-Borel se rendit à Paris, d'après les intentions des princes. La révolu-

tiou du 18 fractidor (4 sept. 1797). vint renverser tons ces plans de contre-révolution. Fauche se trouva nominativement enveloppé dans la proscription de cette époque; ct sa correspondance avec Pichegru saisie dans les équipages du général autrichien Klinglin, servit de base à l'exposé de la conspiration que publia le Directoire. Nosant pas " rester chez lui, il se réfugia dans la . maison d'un certain David Monnier. avec lequel il avait eu des relations commerciales. La, des le lendemain même du 18 fructicor, cet infatigable ... agent des Bourbons s'occupa de nover les fils d'un nouveau complet, dans l'intérêt de ces princes, Il sut amener David Monnier à le mettre en rapport avec Barras, qui ne s'était opposé au monvement royaliste que parce qu'on ne s'était pas confié a lui ( Voy: BARRAS , LVII, 197 ). Des le mois d'octobre, le directeur lui fit donner , sous le nom de Borelly, un passe port pour sortir de Paris. Fauche, après avoir couru les plus grands dan ers avant d'arriver à la frontière, passa en Angleterre, et y attendit des communications que Barras s'était engagé à faire pour Louis XVIII. Ces communications furent portées à Hambourg , par David Monnier , qui devait de la les faire parvenir en Angleterre à Fanche-Borel, lequel n'altendait que leur arrivée pour se rendre auprès du roi à Mittau, et les lui remettre. Monuicr, ayant rencontré à Hambourg un autre agent des princes, crut devoir se confier à lui (1). Cet incident amena des conflits et des malcutendus, qui retarderent l'envoi des lettres de Barras. Fauche-Borel cut toutefois . en An-

(z) C'etait l'indiseret et léger marquis de La Maisqufort, (Foy, ce nom, au Supp.). gleterre, la satisfaction de serrer

18 le

dans ses, bras son admirable Pichegru ( ce sont les expressions de ses Mémoires ). Il informa ce général des dispositions de Barras, en faveur de la maison de Bourbon , et n'eut pas de peine à le faire entrer dans cette nouvelle intrigue. Ayant enfin recu les deltres qu'il désirait, Fauche se hata de se rendre à Hambourg vonlant se concerter avec David Monnier : mais celni-ci en était parti, après l'avoir long-temps attendo. Cet incident ne diminua pas la confiance du roi en son courageux serviteor. On peut en juger par la réponse que ce prince fit à La Maisonfort, qui vonlait obtenir des ponvoirs pour suivre, en Allemagne, avec Monnier, la négociation que Fauche avait liée à Paris. « Si je n'écris pas à M. Fauche-Porel, dans cette occai sion, disait le monarque, c'est \* parce que j'ignore s'il est à Hama hourg; mais les sentiments que je w yous exprime a son egard ne sont « pas nouveaux pour lui. Vous ne « Irouverez pas non plus étrange que a ma sensibilité à son zèle soit en-« core pins vive qu'au vôtre. Il n'est " Français que de cœur, vons l'êtes " de naissance; mais que Dieu nous a aide, il ne tiendra qu'à Louis (Fan-« che-Borel ) de le devenir anssi. » Kufin , Monuier revint à Hambourg ; Fauche-Borel et La Maisonfort le virent , et s'entendirent avec lui sur les dispositions de Barras, et sur ce qu'il exigeait du roi, poor prix de ses services. Ils allerent anssitôt à Mittau porter ces dernières communications. On peut voir à l'article BARRAS de quelle nature elles étaient. A la suite de cette entrevne, le roi chargea Fauche et La Maisonfort de se rendre auprès de l'empereur de Russie, Paul Ier, afin d'instruire de ce qui

se passait ce prince, qui venait d'offrir h Louis XVIII un asile dans ses états. Les deux agents du roi de France prirent la route de Berlin, où ils devaient recevoir des passeports. Mais l'envoi de deux agents en Russie ayant paru iuntile, La Maisonfort partit seul ponr Saint-Pétersbourg; et Fanche, après avoir vn une seconde fois Louis XVIII à Mittau . recut l'ordre d'aller s'établir à Wesel et de correspondre avec Monnier, qui était retourné à Paris, afin d'instruire Barras des heureux préliminaires de cette négociation. Impatient de ne recevoir, depuis deux mois, aucune nouvelle du Direcfeur , Fauche profita du départ d'un conrrier, que le cabinet prussien envoyait à Paris avec des dépêches, pour faire parvenir une lettre à Barras. Cette lettre, conque de manière que le Directoire pouvait en prendre connaissance, fut remise dans une séance à Barras lui-même, qui ne put se dispenser de la montrer à ses collègues. M. de Talleyrand, ministre des relations extérienres, proposa de communiquer avec Fanche, par le moven de M. Eyries (2) qu'il envoyait alors en mission à Clèves. Celui-ci vint'a Wesel tronver Fauche-Borel, qoi, jugeaut que cette voie indirecte de communication avec Barras n'était rieu moins que sure et prompte, écrivit une seconde lettre. pour le prier de vontoir bien lui envoyer quelqu'nn qui put retourner immédiatement à Paris. Barras fit partir alors pour. Wesel son confident intime; le chevalier Gnérin de Saint-Tropez, avec qui Fauche-Borel put s'expliquer dans une entière confiance, et auquel il remit des lettres-

(2) M. Eyriès, l'un des savants les plus distingués de cette époque, est un des collahorateurs de la Biographia anirérselle.

patentes dn roi pour Barras. Le snccès de leur plan paraissait assuré , lorsque la révolution du 18 brumaire vint le renverser, en éloignant Barras du gouvernement. Découragé par ce revers, Fauche prit la résolution de se livrer exclusivement aux travaux de sa profession : il partit pour Loudres où un de ses amis l'appelait, afin d'y établir nue imprimerie et une librairie frauçaise. Alors se négociait le traité d'Auiens ; et quelques personnes dévouées aux Bontbons crurent qu'il importait, plus que jamais, de réconcilier Moreau, qui était à Paris, avec Plebegru qui se trouvait à Loudres. Fauche fut encore choisi pour aller porter à Moreau des paroles de réconciliation, de la part de son ancien chef. Il trouva ce général sensible à la démarche de Pichegru , et très-disposé à entrer dans ses ques. Mais Fauche, qui avait été tant de fois signalé à la police de Bonaparte, ne tarda pas à être arrêté par ses ordres, et fut conduit au Temple. Il parvint néanmoins encore, du fond de cette prison, à ouvrir des communications avec Moreau, par le moyen de son neveu Vitel (frère de celui qui a péri si malheureusement) et de Fresnieres , secrétaire de ce général ; mais la détention prolongée de Fauche détermina Moreau à se servir d'un autre intermédiaire ; et cet agent fut l'abbé David, qui bientot après fut arrêté. Il y avait déja dix-huit mois que Fanche était détenu au Temple , lorsque Bonaparte , voulant tirer de lui des aveux contre Morcau, le fit inferroger par divers agents, notamment Desmarest et Réal. Ces interrogatoires furent inutiles : Fauche ne fit aucuu aveu , et il ne cessa de protester contre sa détention, en se déclarant sujet du roi de Prusse. Cependant plusieurs personnes, détenues pour la même cause, avaient commis des indiscrétions. On concut des inquiétudes pour Pichegru, qui devait arriver à Paris : dans cette que conjoncture Fauche teuta de s'évader: il y réussit; mais, trabi par lapersonne même qui lui avait donné asile, il fut rameoé au Temple, dix-huit heures après son évasion, et jeté dans un cachot. Le conseillerd'état Réal vint l'interroger de nouyeau. Toutes les questions ronlèrent sur scs relatious avec Pichegru et Moreau; il persista dans une negative absolue, et resta encore dix-hoit mois prisonnier. Eufin les instances de Lucchesini, ambassadeur de Prusse, et une lettre de son souverain luimême, déterminérent Bonaparte à le mettre en liberté. Des gendarmes le, conduisirent jusque sor le territoire prussien. Arrivé à Wesel, Fauche fut informé, par le baron de Hardenberg, que le gouvernement français exigeait qu'il ne retournat pas à Neufchatel. Il partit alors pour Berlin; obtint une audience du roi et de la reine , et recueillit de la bouche de frédéric-Goillaume ces paroles remarquables : a Je vous ai suivi depuis buit « ans, et je n'ai rien igoore de vos « coostants efforts pour le service du « roi de France. Vous avez été bien-« malheurenx d'avoir affaire à ce « comte de Montgaillard, dont j'ai « la les Mémoires (3). » Fauche

(3) On as pred pas douter que l'ex-révisitions qu'en na qualité de stripi prusaise, l'auche l'once qu'en na qualité de stripi prusaise, l'auche l'once reut souvent devoir faire au cahieut de Lerin, m'eint the-accoup uni à la causa des rouglières de France. Il est sûr, par assuiple, qu'en 1793 ce fuit les missires l'aucqu'en 1793 et la l'entre part le longuerie l'entre avec de servisité de la proposité de l'aucqu'en l'entre avec le l'aucqu'en l'entre l'ent

s'établit à Berlin , et ne cessa de

rendre de nouveaux services à la cause des Bourbons. Il fut charge, en décembre 1804, par le comte d'Avaray, d'imprimer, à dix mille exemplaires , une déclaration adressée aux Français par Louis XVIII. A cette époque, les desseins de Bonaparte sur la Prusse n'étaient plus nu mystère. Fanche suggéra au cabinet de Berlin l'idée d'appeler des Etats-Unisle général Morean ; pour opposer ses talents et sa renommée à Bonaparte. Le roi lui demanda, à ce sujet, des potes conformes à celles qu'il avait remises à M. de Novosilzoff, ambassadeur de Russie à Berlin, et qu'on In dans ses Mémoires. Cependant il avait réussi à faire répandre en France un grand numbre d'exemplaires de la déclaration de Louis XVIII. Bonaparte, informé de ces démarches, effroya, à la fin de 1805, trois commissaires à Berliu, pour faire de nonvelles réclamations contre lui. Fanche Borel courait le risque d'être eulevé, même dans cette capitale; mais, instruit à temps par la reine, il partit pour Londres, passant par Boitzembourg , où il eut une conférence avec M. de Fersen ; ministre suédois, si dévoué à la cause des Bourbous, et par Lunébourg, où il obtint plusieurs andiences du rai de Suède. Arrivé à Londres dans le mois de janvier 1806, il recut l'ordre de suivre, sons la surveillance et l'inspection de duc d'Avaray, cette correspondance si étonnante et si funeste que le prétendant entretint long-temps avec Perlet ( Voy. ce nom , au Suppl. ); et revant foujours de nouvelles intrigues, songrant sabs cesse à trouver pour la cause royale de nonveaux appuis, il adressa à Louis XVIII un projet tendant à gagner le maréchal Berthier. Il suivait encore dans le même temps

une correspondance particulière avec d'Entraignes et Puisave. En 1813 . quelques partisans du roi , trompés par les agents de Bonaparte, et surtont par Perlet ; avaient été amenés à regarder comme possible le débarquement du doc de Berri sur les côtes de France, Fauche-Borel fut envoyé à Jersey, pour voir si cette entreprise était praticable. Les renseignements qu'il obtint le convainquirent du contraire; et il fit tons ses efforts pour empêcher ce voyage, qui infailliblement eut été fatal au prince, puisqu'il fut tombé dans un piège tendu par la police de Bonaparte, et que dirigeait spécialement le préfet de police de Paris. Pen do mois après, quand Louis XVIII. quittant le séjour d'Hartwell, se rendit à Londres pour rentrer en France, ce prince remarqua Fauche-Borel parmi la foule, dans l'hôtel de Crillon où il était descendu, et lui tendit les mains avec bonté, en lui disant : « Je suis bien aise de vous a revoir', mon cher Louis; nous a nous reverrous, » Lorsone le roi arriva à Calais, son épée s'étant engagée dans sa décoration de l'ordre de la Jarretière, Fauche, n'écontant que son zèle , se précipita aux pieds du monarque pour le délivrer de cette entrave; mais le comte de Blacas, toujours occupé d'éloigner du prince ceux dont il ponvait redouter le crédit , parut scandalisé de cette liberté. « Suves tranquille, lui dit le a ror, c'est Fauche qui me rend un a nouveau service. » De si donces paroles et de si heurenx souvenirs semblaient promettre au dévoué Neufchâtelois une très-large part dans la restauration de la monarchie et il se hata d'accourir dans la capitale à la suite de Louis XVIII. Mais, installe aux Tuileries, ce prince n'y

fut plus aussi accessible qu'à Mittau et Hartwell. Fanche y rencontra encore le cumte de Blacas toujours prêt. à l'éloigner; et ce qu'il y eut de plus fâcheux, c'est que soo ancien ami, le compagnoo de ses intrigues, La Maisonfort, se réunit au comte pour le calomoier et le tenir écarté. Ce fut en vain qu'il essaya de parler du million, du cordoo de Saiot-Michel, et de la direction de l'imprimenie royale, autrefois promis par le prioce de Condé, au nom du roi. Ilne put pas même une seule fuis s'approcher d'un trône, dont le rétablissement lui avait cansé dant de fatigues, l'avait exposé à de si grands périls! Se rappelant alors qu'il était Prussien, il se chargea de divers messages pour le ministre Hardenberg , et l'accompagna à Londres , pendant le séjour que les souveraios alliés fireot daos cette ville. A leur départ, il se rendit à Neufchâtel, sa patrie, où il arriva le jour même que le roi de Prusse y faisait son entrée ; et, quaod ce monarque en partit, il le suivit jusqu'à Zurich. En revenant en France, il fut chargé par le gouvernement de Berne et par celoi de Lausanne de deux dépêches pour Louis XVIII, dans lesquelles on faisait conoaître les trames qui s'ourdissaient dans le pays de Vaud, et la correspondance que Joseph Bonaparte entretenait avec l'île d'Elbe et l'iotérieur de la France. Il revint à Paris, an mois d'octobre 1814, dans l'intention de s'y fixer, et surtoot d'y suivre l'exécution des promesses qui lui avaient été faites, pour obtenir ensin le joste salaire de tant de travaux et de dangers! Il avait bien recn, dans le cours de ses voyages el de ses missious, quelques sommes et quelques dédommagements a ses peines; mais ses gouts,

on doit en convenir , étaient fort dispendieux. Cette vie si aventurense . si active, avait cucore ajouté à la fougue de ses passions, et ses besoins étaient toujoors beancoup plus grands que le trésor de Louis XVIII n'était riche à cette époque. De toutes les sommes qu'il avait reçues de ce prince et aussi des Anglais, il ne lui restait donc absolumeot rien ; et, loin de la, il avait beaucoup de dettes, et ses créaociers, qui croyaient qu'enfin le jour de la fortune, était arrivé pour eux et pour lui , le pressaient vivement. Il résultait de tout cela qu'uo évenement, que Faoche avait pendant vingt aus attendu, auguel il avait sacrifié sa vie tout entière, le plaçait dans la position la plus cruelle! Cependaot il ne puuvait renoncer à ses anciens gouts, à ses babitudes. Ce fut dans ce temps-là qu'il s'efforça de faire parvenir au roi des avis utiles, et de la nature des communications qu'il avait transmises de la Suisse. Au mois de novembre 1814, il vit plusieurs tois Barras, qui lui donna des renseignements importants sur les desseins et les espérances des agents de Bonaparte. Fauche eut , à ce sujet, des entretiens fréquents avec le duc d'Havré, qui, seul de la cour de Louis XVIII, le traitait avec bonté. Quelques jours avant le 20 . mars, il se présenta aux Tuileries, pour démeotir les fausses nouvelles par lesquelles on inspirait à la cour une dangereuse sécurité. Le 16, le comte de Goltz, ambassadent de Prusse, lui confia ses dépêches et celles des autres ministres étrangers pour le coogrès de Vienne. Il était en \*outre chargé d'instructions verbales. Arrivé à sa destination, il vit successivement MM. de Hardenberg, Wellingtun et de Talleyrand. Ce dernier l'accueillit avec d'autant plus d'em-

pressement, que, depuis onze jours, il n'avait reçu aucune lettre officielle de Paris. Après ces différentes entrevues, et deux conférences avec l'archiduc Charles , Fauche fut charge par de roi de Prusse, qui se tronvait alors à Vienne, d'une lettre pour le roi de France. Il partit le 13 avril, et arriva le 22 à Gand, où il se présenta le même jour à M. de Blacas, qui se chargea de remettre ses dépêches au roi; il se rendit ensuite anprès de M. de Jaucourt pour lui remettre aussi les dépêches de M. de Talleyrand; mais, en rentrant à sun logis, il recut la visite du directeur de la police de Gand , qui lui intima l'ordre de guitter cette ville dans les vingt-quatre heures. Ce fut en vain que Fauche fit, pendant trois jours, les démarches les plus actives auprès de plusieurs persounages importants, et qu'il s'efforca de parvenir jusqu'au roi. Deax gendarmes loi furent don nés pour escorte; et, le 26 avril, il fut transféré à Bruxelles et jeté dans un cachot . où il resta pendant huit jours. Il ne dut sa liberté qu'aux vives réclamations du baron de Bruckhausen ministre de Prosse à Bruxelles. qui lni donna un passe-port et des dépêches pour le prince de Hardenberg. Arrivé le 7 mai à Vienue, Fauche n'ent pas de peine à se laver, aux yeux du roi de Prusse et de son ministre, de l'accusation ridicule d'avoir servi Bonaparte au détriment de la Prosse, accusation qui avait été le prétexte de son arrestation. Il établit également sa justification dans un Mémoire adressé au roi de France. Enfin, après le retour de ce prince à Paris , le comte de Goltz lit des diligences auprès du guuvernement français pour prendre, dans les registres de la police, tous les reuseignements possibles sur la conduite

de Fauche-Borel; et il résulta de sea recherches la justification la plus complète. Mais, dans cet intervalle, son zèle avait trouvé de nouvelles occasions de se signaler. Etant revenu à Neufchâtel , il y reçut la nouvelle de la bataille de Waterloo, et se mit aussitôt en devoir de concourir . au rétablissement de la monarchie. Ce fut par ses démarches que le commandant du fort de Joux arbora. le drapeau blanc, sans attendre les ordres du maréchal Jourdan, Ouelques jours auparavant, il avait, par son crédit, procuré des fonds pour le service du roi à M. Gaëtan de La Rochefoucauld, qui commandait un corps de volontaires royaux, à la tète duquel ce général pénétra, en Franche-Comté, par la frontière de Suisse. Enfin, le 7 juillet, il avait écrit au maréchal Jourdan, qui commandait à Besançon, pour lui dermander un sauf-conduit qui lui permît d'arriver jusqu'à lui, afin de le seconder dans ses efforts pour arborer le drapeau blanc. Revenu à Paris, au mois d'octobre 1816, Fauche y reprit le cours de ses démarches et de ses sollicitations, se flattant d'obtenir enfin desrécompenses qui lui étaient dues à tant de titres. M. de Blacas n'était plus auprès du roi, mais d'autres l'avaient remplacé dans la faveur du monarque ; et ceux-la, serviteurs plus nouveaux et sans titres connus à la faveur des Bourbons, étaient encore moins disposés à récompenser d'anciens services. Le pauvre Fauche fut donc encore repoussé : on chercha même à le calomnier, a nier des services que l'on payait si mal. Co fut alors qu'il se crut obligé de tout dévoiler, et qu'il fit paraître un volume iu-80, sans nom d'impriment ni de libraire, mais portant au frontispice ces mots :

Paris, imprime aux frais de l'auteur, 1815, sous ce titre : Précis historique des différentes missions dans lesquelles M. L. Fauche-Borel a été employ è pour la cause de la monarchie, suivi de pièces justificatives , avec celle épigraphe : Panam pro munere. Cet onvrage fut lu avec beaucoup d'empressement : mais comme Fauche y parlait assez mal de plusieurs hommes en faveur, la plus grande partie de l'édition fut saisie par la police rovale, et ce volume est devenu trèsrare : uneloues exemplaires out des feuillets cartonnés. On y remarqua sartout nuc accusation fres-grave contre Perlet, avec noi Fauche avait en si long-temps des relations dans les intérets du roi. Eclairé depuis peu par des pièces irrécusables, il s'était assuré que cet homme avait abusé de sa crédulité et de celle du rni Louis XVIII lui-même, de la -manière la plus horrible; qu'il avait altiré perfidement à Paris son neveu Vitel, pour le livrer-à la police, enfin qu'il avait causé la mort de cc malbeurenx jeune homme. Perlet (Voy. ce nom an Suppl.) répondit à ce Mémoire, en accusant lui-même son adversaire d'avoir trahi la cause qu'il défendait. Il ne resta plus alors à l'auche d'autre mnyen pour se justifier que de traduire en justice le sieur Perlet. L'amnistie accordée à tous les crimes révolutionnaires ne lui permettait pas de l'attaquer comme meurtrier de son neven ; rt il ne put former d'antre plainte que celle de calomnie. Des Mémoires très curienx furent publiés dans cette affaire ; et, après des débats fort longs, auxquels le public parut mettre de l'intérêt, il fut établi, par un jugement du tribanal de police correctionnelle, en date, du 24 mai 1816, que Perlet

était un escroc et un infame calomniateur, que Fauche n'avait point manque à l'honneur, Son triomphe fut complet, et personne ne put dentee de sa loyauté et de son invariable fidélité à la cause des Bourbons; mais il ne 3 lui donna aucun moyen de payer ses dettes. Ce ne fut que plus tard que . · Monsienr, frère du roi, lui fit un traitement sur sacassette. Pour le moment il se vit oblizé de retonrner en Angleterre, où il vécut d'une pensjon que lui avait antrefois accordée le ministère britannique et qu'il lui a tonjonrs continuée. Le roi de i'rosse, à qui il avait bien aussi rendu queleues services, ne lui donnant pas d'argent, lui envova des lettres de noblesse, et des-lors on le vit ajonter un de à ra . signature, et prendre le titre de consciller d'ambassade prussien. Il fit encore plusieurs voyages en Prusse, en Snisse, puis il revint à Paris frapper de nouveau à tontes les portes. De plus en plus désespéré de ne rien obtenir, el pressé par ses inexo rables créanciers, il usa d'un dernier moyen, ce fut de publier des Mé. moires : mais loin qu'il en tirât du bénéfice, il fallut au contraire payer l'impriment et le rédacteur (Voy. BEAUGHAMP, LVII, 361), et Fancho vendit à peine quelques exemplaires de son livre. It contient cependant des détails utiles pour l'hisfoire ; mais le style en est d'une prolixité excessive, et l'anche le poussa jusqu'à quatre vol. in-8° qu'il proa de portraits et de fac-simile? Tons ces mécomptes acheverent de tourner la " tête da malheureux Nenfelâtelois. Ne pouvant plus rester à Paris, il se rendit dans sa patric en joillet 1829; ct des les premiers jours de sentembre les junraaux annoncérent que, dans uu . moment de déscspoir, il s'était jeté. par la fenêtre, et qu'il avait expiré surle-champ. On trouva dans ses poches l'écrit suivant : « Je recommande « mon ame à Dieu , et lui demande « le pardon de mes péchés. Je dé-« clare être innocent de ce dont mes empemis vondraient m'accuser sur ma fidélité envers mon roi , que je porte dans mon cœur. Je suis la victime d'une intrigue dirigée par des ennemis puissants qui m'ont tendu un piège; mais mon auguste maître saura me rendre la inslice que je réclamerai de ses bontés pour moi. Je recommande ma chère fille et son intéressante fa-« mille à S. M. le roi de Prosse. « mon généreux souverain; à S, M. " britannique et à S. M. Charles X. « Je supplie LL. MM. de s'inté-« resser à soulager cette intéressante « mère , et de la mettre à même de « soigner l'éducation de ses six en-« fants. J'ose supplier S. M. Char-« les X de déverser sur ma fille la rente de 5000 fr. qu'elle m'accordait. Je supplie le ministère « britannique d'accorder sa bien-« veillance à ma famille en me con-« servant son intérêt. Je pardonne a en bon chrétien à tous mes enne-« mis; je recommande aussi à mes « créanciers de l'indulgence ; je pen-« se ca'ils pongrout être tous coua verts de ce qui leur est dù, mais a si ce n'était pas le cas, je les prie-« rai de ne pas m'accabler. » Un des journanx de l'opposition libérale (le Figaro) rendit comple de cet evenement d'une manière assez pimante. «Le pauvre homme! dit-il, il a s'élait fant donné de tourments et « depeines pour le bien et profit de « la légitimité !... Qui n'avait ouï « parler de son déviruement et de ses « Mémoires , de va houillante fidé-« lité et de ses trente - six ans d'in-" Trigues? Eh bien! tout eeln a fini a par la misère, par l'abandon et le suicide. Servez donc avec l'ai deur « de l'amour la canse des grands et « des puissants, si vous n'êtes grand vons même! Monrir de faim et sauter par la fenêtre, voilà la fin « de Fanche : de lui, qui disait naï-« vement avoir fait ponr la chute de « Napoléon autant et plus que les a hoit cent mille haionnettes étrana geres dont nous avous vu la France un moment hérissée .... Voyezle , au premier retentissement de « la révolution française, quitter son a atelier d'imprimerie, et, don Qui-« ol otte de la politique , s'enrôler dans la chevalerie errante des couspirations. De Nenfchâtel il cuurt à Paris, de Paris à Berlin, à Vienne, h Mittau, h Londres; partont où il faut un agent dévoué, il est la. Il va , infatigable , oura dissaut ca et la force complots, ayant en maintes cuurs de royales andiences, recevont de secrètes et « importantes missions, conspirant « avec des généraix de la république et des chefs de la coalition : ena fant perdu de la diplomatie, se jelant lantot dans les camus, tautot a dansles villes, et plus d'une fois dans « les prisons. Kofin, après avoir bien a agi, bren courn, il vit luire, arriver « el s'accomplie cette restauration « pour laquelle il avait tant travaillé. Alors, pour le coup, le pauvre « Fanche reva le honheur ; alors « « il crut qu'on allait le récompenser « avec de l'or , le récompenser avec « des hooneurs ; go'on allait payer a tons ses services d'une main généa reuse et libérale, et pourtant on ne pensa pas à lui ; hien d'autres « étaient la a convoiter et à prendre. « Alors il demanda hautement son a salaire ; mais comme il n'était ni . grand seigneur, ni valet de cour ,

on le laissa se morfondre à toutes « les portes : il frappa par - ci et a par-la, et on ne lui répondit nulle « part; puis, comme il entrait en « colère, et qu'il se plaignait amè-« remeot de l'ingratitude des grands, · a on lui rit an visage. Il se mit à pu-« blier des Mémoires, pensant amsi « réveiller et forcer l'attention de « ceux qui l'avaient employé , et « ceux-ci ne lurent pas les Mémoi-« res. Alors, désespéré, Fanche jeta « un doulonreux regard sur les longs a jours consumés au service d'une « cause qui ne le touchait en rien , « et il regretta ses travanx, ses « agitations et ses dangers. Puis, « après une longue méditation sur « l'ingratitude des grands, il ouvrit « sa fenêtre, et sauta du quatrième « étage dans la rue. Et ceux qu'il « avait servis pendant trente aos ne « s'en émnrent pas plus que s'il se « fût agi de votre mort ou de la a mienne ... » Outre les publications de Faoche que nons avons indiquées . il a fait paraître, dans son procès contre Perlet, deux Mémoires rédigés par Lombard de Langres. Il a public à Londres, en 1807, deux Notices sor les généraux Pichegiu et Moreau. M-Dj.

FAUCHER (CESARCI CONSTAN-TIR), frères jumeaux, célèbres par leur uoion et leur fin tragique, naquirent à La Réole en 1760. Etieune Faucher, leur pere, d'une famille originaire du Limousin, avait quitté le service militaire ponr les fonctions diplomatiques qu'il avait remplies avec bonneur, et s'était retiré en dernier lieu daos ses foyers, avec la croix de Saint-Louis et le titre de commissaire des guerres. Ses deux fils recurent noe éducation sévère qui leur donna nn tempérament vigooreux et prépara l'entier développe-

ment de leurs facultés. En 1780, ils entrerent officiers dans un régiment de dragons et se firent en même temps recevoir avocats. La révolution les compta parmi ses partisans; on les, vit attentifs aux débats des assemblees, se proconcer pour la monarchie- constitutionoelle et obtenir l'estime de Necker, de Bailly et de Mirabeau, César fut mis à la tête de l'administration du district de La-Réole et des gardes nationales de l'arrondissement. Constantin, coinmissaire du roi; puis maire de La Réole, signala son administration par des actes de bienfaisance et de désintéressement pendant la disette et les inondations qui désolèrent le pays. Après l'évécement funeste do 21 janvier, César osa parler de Louis XVI avec éloge, et paraître en denil lorsqu'il eut à proclamer l'attentat de la Coovention. Les deux frères embrassèrent alors le parti de la Gironde, et bientôt vinrent chercher un asile daos les camps. Ils formèrent un corps franc d'infanterie sous le nom d'Enfants de La Réole, et se traosportèrent dans la Vendée comme volontaires. Ils passèrent soccessivement par les différents grades, jusqu'à celni de général de brigade, qui leur fut conféré simultanément sur le champ de bataille. Leur dévouement à la république ne pouvait être mis en doute; cependaut, criblés de blessures ponr le service de leur pays, ils furent tronvés suspects et transférés à Rochefort, où le tribunal révolutiounaire les condamna à perdre la tête. L'échafaud était dressé pour eux, lorsque le représentant Léquinio fit surscoir à l'exécution; le jugement fut revisé, et la liberté fut rendue aux deux frères, qui allèrent dans leur famille pour hater lenr convalescence. L'état

leur santé ne leur permettant pas e rentrer en activité, ils se firent éformer. S'étant retirés à La Réule la eurent occasion de rendre d'émitents et nombreux services dont s'accrut encore la grande influence dout ils jouissaient dans la contrée. César, envoyé par ses concitoyens près les comités du gouvernement, après le 9 thermidor, se créa de nouveaux tilres à leur reconnaissance et usa particulièrement de son crédit en faveur des familles d'émigrés. Après le 18 brumaire, il fit partie du conseil-général de la Gironde, et son frère Constantin fut nommé sous-préset de La Réule. En 1803, ils rentrèrent dans la vie privée. Le désir de maintenir leur étroite pnion les fit renoncer au mariage et confondre leur fortune assez considérable. Cé- sar la compromit par des spéculations malheureuses auxquelles il s'était livré à Paris. De ce moment les deux jumeaux vécurent dans la retraite, environnés de nombreux amis. En 1814, voyant le territoire envahi, ils officent de désendre la rive droite de la Garonne, et forent refusés. Saus quitter leur maison, ils ne laissèrent pas de donner de l'ombrage aux Anglais, qui les signalèrent comme des citoyens dangereux, prenant part sans aucun titre aux opérations des armées, et les menacèrent d'un conseil de guerre. Leur opposition à la restauration leur suscita beaucoup d'ennemis. César fut insulté à Bordeaux, mis aux arrêts et recal ordre de sortir de la ville dans les vingt - quatre heures. Les Faucher se trouvaient à Paris au 20 mars; ils forent décorés de la Légion-d'Homeur et attachés à l'armée des Pyrépées Orientales. César fut entoyé à la chambre des représentants, et Constantiu, élu maire, ent

le commandement de La Réole et de Bazas, quand le département fut déclaré en état de siège. Le 21 juillet, l'ordre de cesser leurs fonctions leur fut transmis, Néanmoins Constantin fit encore acte d'autorité le lendemain. Ce jour même le drapeau blanc fut insulté. Les gardes royaux acconrurent menaçants à La Réole. Les jumeaux se retranchèrent dans leur maison comme dans une furteresse, d'où ils écrivirent an général Clauzel. Cette lettre remise au préset les perdit. La visite de leur demenre fut faite par le commandant de gendarmerie, et ils furent traduits devant le procureur du roi, pais transférés au fort du Ha, non sans courir de grands dangers. Le 22 septembre ils pargrent devant le conseil de guerre. La rapidité de la procédure ne leur permit pas de trouver de défenseurs; ils plaidèrent eux-mêmes leur cause, et l'on sut étonné de la facilité avec laquelle chacun reprenait le sil des idées de celui qui avait cessé de parler. Condamnés comme coupables d'avoir usurpé l'autorité. excité à la guerre civile et comprimé l'élan de la fidélité, ils en appelèrent à un conseil de révision qui le 27 confirma la première sentence. Les deux frères s'embrassèrent en sortant de prison, marchèrent sereins au supplice, saluant en souriaut leurs connaissances et refusant les secours de la religion. Ils ne voulurent ni se mettre a genoux, ni souffrir qu'on lenr bandat les yeux. César com-manda le feu. Leur ressemblance était singulière; leurs parents avaient peine à les reconnaître, et dans leurs garnisons ils portaient une flenr différente à la boutonnière, pour prévenir les méprises. Ils s'étaient trouvés à un diner avec le docteur Gall, qui leur palpa le crane qu'ils firent dé-

. FAU

FAUCIGNY de Lucinge (le comte L. C.-A. de), naquit dans la Bresse vers 1750, de l'une des familles dont la noblesse remontait au temps où cette province avait appartenu anx dues de Savoie, qui avait elle-même fourni des souverains à la Savoie, et contracté des alliances avec la maison de France. Entré au service des son enfance, il était parvenu an grade de licutenant culonel d'un régiment d'infanteric avant la révolution. Nommé, par la noblesse de Bresse dont il élait président . deputé aux Etats-genéraux de 1789, le comte de Faucigoy se montra des le commencement fort opposé à la révolution. Dans la scance du 19 jnin 1790, il réclama vivement, ainsi que l'alibé Maury, contre la lecture d'une dénonciation que le député Maçaye faisait à la tribune contre les catholiques de Nimes. Huit jon: s plus tard, lorsque dans une autre scance du soir il fut question de la suppression de tous les titres nobiliaires, le comte de Faucigny demanda qu'en conséquence du réglement qui portait qu'aucun décret constitutionnel ne put être rendu après dîner, cette grande question ful ajunroée à une séance du matin, où la délihération serait plus calme, et il ajouta : « Vous voulez detrnire « la distinction des moldes pour leur a substituer celle des banquiers ,

a des usuriers qui auront deux cent " mille livres de rente! in Il déclara ensuite que les titres qu'il avait recus de ses ancêtres lui venaient de l'empire germanique, et qu'aucun pouvuir n'avait le droit de l'en priver; puis il protesta dans tous les appels nominaux où l'on refusa de les lui donner. Ce fut surtout dans la séance du 21, août 1790 qu'il déploya toute la viulence de son caractère, à l'uccasion d'un décret de censure que l'on voulait prononcer contre son ami M. de Frondeville (Vor. ce nom, au Supp.). S'étant avancé au milien de la salle il s'écria d'un ton furieux, cu désignant les membres du côté ganche: « Ceci « n'est plus qu'une guerre de la ma-« jorité contre la minorité : et pour « la finir il n'y a' qu'un moyeu, « c'est de tomber le sabre a la main sur ces gaillards-là... » Cette violence cansa aussitot dans l'assemb'ée une grande rumeur; Barnave proposa de mettre sur-lechamp en arrestation le comte de Fancigny; et celui ci, reconnaissant son imprudence, fit des excuses que l'on prit en considération. Son ami-Frondeville demanda grâce pour lui, offrant de supporter lui-même foute la peine d'un tort dont il était cause : enfin, l'assemblée, après une longue ilélibération , décréta que , ayant egard aux excuses et aux témoignages de repentir de M. de Faucigny, elle lui remettait la peine grave qu'il avait encourue. A cette nonvelle, les révolutionnaires de Bourg le peudirent en essigie sur la place publique, et dans un voyage qu'il fit en Bresse, quelque tomps après, il assnya de lenr partides menaces tres-vives. A l'assemblée, le comte de Faucieny continna de voter avec la minorité jusqu'à la fin de la

<sup>(</sup>a) Les Cérez Baucher evilent été liés avec M., Maret, due fisseum, et avec Bourrenne, qu'en parle avec cloqs dans plusieurs andraite du ses Mémoires, notamueur à la page 275 du tome V. Oppendont, al l'on es certs un de de Bonaparte, adresse en mémo Bourrenne. Céra l'anclur aurait été employé dans la polles accessée du l'empereur, et Napolem aurait avec de loi des supports coutre Buarrenne de la des les deprets contre Buarrenne de l'empereur et l'empereur

ssion. Il signa ensuite toutes les otestations qui furent failes contre s innovations révolutionnaires ; et rendit dans ses terres de Savoie, uis en Allemagne, où il fit les prenières campagnes dans les armées les princes. Il vécut ensuite dans la etraite, et mourut obscurément vers 1800, dans un village de la Frauconie. - La comtesse de FAUCIGNY, fille du président de Sussenay, après avoir été présentée à la cour comme parente, fut particulièrement attachée à madaine Victoire, tante du roi, dont elle ne se sépara que par ordre, au moment de l'émigration. Après avoir passé tont le temps de la révolution dans le pays de Wurtemberg, elle mourut à Paris en mai 1830.

M\_p i FAUJAS de Saint-Fond (BARTHÉLEMI), géologue français, naquit à Montélimart le 17 mai 1741, et fut placé, à l'âge de douze aus, au collège des jésuites de Lyon. Doué d'une impressionabilité vive, îl déploya dans cette première périnde de sa vie beaucoup de gout et de dispositions pour la poésie. Le directeur de la maison en fut effrayé; et un jour qu'il lui décernait le prix promis à la meilleure pièce de vers qu'inspirerait la catastrophe d'une vieille femme, tuée singulièrement à la porte do collège, il termina ses félicitations par un grave : « Si vons « voulez être beureux, ne faites pas « de vers. » C'était aussi l'agis de ses parents, tons geus connns dans la robe; etil ne paraît pas qu'ils enrent a combattre une propension bien irresistible. Faujas se rendit à Grenoble pour faire son droit et devenir avocat an parlement. Il ne lui resta de ce qu'ou avait pris ponr sa vocation postique qu'un grand penchant pour la conversation des hommes lettrés, des savants, et le besoin de visiter sonvent les sublimes beautés des Alpes. Mais, fait remarquable et qui décèle un esprit bjen différeut de ce qu'on s'était imaginé, ce n'est pas le pittoresque qui parlait le plus à son âme dans ees admirables spectacles, c'est la contexture extérieure, c'est la composition intérieure, la proportion et la succession intime des masses sur lesquelles erraient ses venx et sons lesquelles il sentait vaguement qu'était caché un monde de mystères. La géologie alors n'était pas même nu mot du dictionnaire des géologues et tout au plus les Buffon, les Guettard, avaient osé lancer la périphrase théorie de la terre. Faujas, on pent le croire, ne se doutait pas encore de l'immensité de la science saus nom à laquelle il préludait par ses observations. D'ailleurs, ses étades n'étaient eucore pour lui que des épisodes. En 1765, après avoir porté plusieurs années le titre d'avocat, il deviat président de la senechaussee. Mais , hien qu'an niveau de sa place et la remplissant ? avec honnenr, il ne la conservait qu'à contre-cœur et pour ne pas se mettre en opposition-formelle avec sa famille. On a dit que l'application de la peine capitale était surtout pénible à son cœur. Il faut ajouter probablement qu'à mesure que ses progrès dans l'étude de la nature la lui montraieut plus grande, plus simple et plus une, les mille subtilités de la chicaue, les subterfuges de la procédure, les complications et les contradictions de la foi lui semblaient de plus en plus misérables. Toute' occupation d'ailleurs devient odieuse lorsqu'elle est imposée; puis presque tonjours on hait le travail auquel on doit des résultats pécuniaires pet l'on présère, car on les regarde comme

des délassements, ceux qui ne rapportent rien. Enfin le temps vint où Faujas ne fut plus lié par la piété filiale au jong qui lui pesait. Riche d'observations et verse dans la connaissance de la minéralogie, de la chimie, de la physique, il était entré, depuis 1776, en correspondance avec Buffon, dont l'imagination brillaute allant au-devant des faits avait osé créer les époques de la nature, et dont les hardies hypothèses avaient besoin de nombreuses observatiuns pour perdre un pen de leur fantasticité. Celles que multipliait Faujas, bien qu'on en ignorat l'immense portée et les corollaires, étaient de nature à rendre moins invraisemblables les conjectures du grand homme. Il ne faut donc pas s'étonner de l'affection dont tout-a-conp il se prit ponr son correspondant de Grenoble, et de l'acqu'il lui fit lorsque, vers 1777, il le vit à Paris. Sur-le-champ il se mit en mesure de l'y fixer; et, fort de sa haute position à la cour comme à la ville, il obtint de Louis XVI ponr M. de Faujas le titre d'adjoint-naturaliste an Muséum et des appointements de six mille francs. De nouvelles ordonnances, en 1785 et 88, confirmerent l'une et l'autre disposilion. Plus tard, il joignit à cet emploi celui de commissaire du roi pour les mines, avec quatre mille francs d'émoluments. Ainsi placé an centre d'une des métropoles scientifiques de l'univers, et dans un établissement modele, Fanjas ne cessa d'approfondir la géologie avec un zèle toujours croissant: Des voyages entrepris dans un but d'explorations et de recherches absorbaient la plus grande partie de son temps et aussi, il faut le dire pour ceux qui le trouveraient trop richement rétribué, la plus grande partie de ses traitements.

Outre le Dauphiné sa patrie, beauconp de lieux de l'Ile-de-France, la Bourgogne , le Buurbonnais , le Vivarais, la Provence, le Languedoc, les Alpes forent parconrus par l'infatigable voyageur. Ses explorations ne se bornèrent pas à la France : au nord, il courut voir l'Angleterre, l'Ecosse, les Hébrides, et fit connaître à l'Europe la basaltique Staffa; au sud et à l'est, il étudia sur place d'abord toute l'Italie supérieure, le Piémont, le Milanais, le Mantouan, Venise, puis la montagnense et originale Carinthie , la Bohême si richement accidentée et si féconde en mines. La Hollande, les Pays-Bas et l'Allemagne furent pareillement les lieux de ses excursions. Partout, sentant que l'histoire du globe ne pouvait se faire que pièces en main et après avoir reconnu, au milien de l'état actuel des choses, l'état ancien et toutes les phases au travers desquelles on a passé du primitif à l'actuel, il s'efforça de retronver les debris du monde ancien et il en retrouva un grand nombre que le premier il fit connaître : de deviner par la nature des rochers, par la configuration des masses qui forment la croûte extérieure de la terre, les révulutions qui ont sillonné sa surface, etises conjectures ont été la vérité on ont mis sur la voie de la vérité. Chemin faisant anssi, il rencontra l'utilité pratique immédiate. C'est à lui qu'on doit la déconverte de la mine de fer de la Voulte (Ardeche), nne des plus riches que l'on connaisse. La révolution cansa quelques pertes à Fanjas de Saint-Fond. Soit qu'il eut négligé les formalités nécessaires pour faire régulariser sons la république les brevets de ses pensions signés par Louis XVI, soit qu'il fut connu comme royaliste (et

FAU I ne pouvait sans ingratitude manquer de l'être), il se vit retranher un de ses traitements, et il ent même quelque peine à conserver l'autre. Cependant en 1797, le conseil de's Cin j-cents, sur la proposition de. Dubois des Vosges, vota, pour lui une somme de viugt-cinq mille francs, comme indemnité des avances qu'il avait faites depuis la révolution pour des découvertes utiles. Lors de la réorganisation de l'instruction et des cours publics, il fut nommé professeur de géologie au Muséum d'histoire naturelle. Sans dominer sa matière, il la saisissait et la faisait comprendre. Au total, ses lecons étaient justructives, et l'on se plaisait à voir la science professée par un des hommes qui incontestablement avaient le plus contribué à la faire éclore. Faujas était en quelque sorte une émanation de Buffon, Cet homme illustre, en lui léguant son cervelet, ne lui avait légué sans donte ni sa haute imagination, ni son grand style, mais il lui avait legué ses idées et une espèce d'apréole de sa gloire. Faujas d'ailleurs ne répuguait point à reconnaître les découvertes et les progrès des autres ; et, grace à cet henreux caractère, il tenait son auditoire au courant desrecherches les plus modernes. Bien que septuagénaire ; il professait encore en 1818; mais ce furent ses derniers efforts. Le 18 juillet 1819, il mourut à sa ferre de Saint-Fond en Danphine. C'est là qu'il fut inhula mé au lien désigné par lui-même poor son dernier asile. Si l'on ne Fast peut classer Faujas parmi ces grands hommes qui ont renouvelé, la face des stiences et créé un mouvement, il serait ipjuste de lui refuser un de so

honorable souvenir. Son nom est

inséparable de l'histoire de la géolo-

gie et de la paléontologie. Sans doute la force des choses voulait que ces sciences naquissent, quand les autres prenaient de jour en jour les plus riches développements ; mais encore ne naissaient-elles pas d'elles-mêmes, et. il fallait des observateurs pour que les observations se multipliassent et fussent susceptibles de se réunir en un corps: Faujas en fut nn. Sans doute aussi l'on avoit déjà signalé des faits. qui, lorsque la géologie et la paléontologie ont eu leur nom, leur existence à part, ont dû être reconnus pour lenr appartenir; mais ces faits étaient trop peu nombreux et trop épars, pour que l'antériorité de la découverte constitue une autériorité de science, car on les rencontrait, on ne les cherchait pas; le hasard les donnait et non un plan, nu but, une idée. Sans doute enfin le monvement scientifique qui présidaità cet enfantement ne vint pas de Fanjas, il partait de Buffon, il partait même de plus haut ; mais de même que dans l'histoire des nations il y a placeponr la mémoire de ceux qui ont rempli les seconds et les troisièmes rôles, de même aussi, dans l'Instoire. des faits intellectuels, si la gloire est pour les inventeurs et les premiers moteurs, il y a de l'honneur pour leurs auxiliaires, pour les agents de lenrs travaux, pour les vérificateurs de leurs hypothèses. La science doit done beaucoup à Faujas. Excellent observateur, alerte, sagace, il ... est un de ceux qui ont fouillé le plus opinialrement ces grandes archives de la nature, ce vaste Musée méconnu, que jusque-la les pieds de l'homme avaient foulé saus soupçonner les richesses qu'il recelait, les évenements grandioses dont elles sont la clé. Il serait trop long de placer ici l'énumération des terres, des

rochers, des conglomerats, des animanx on vegétaux, des phénomènes, de tontes sortes qu'il a signalés le premier, ou qu'il a mieux fait connaître ! la liste que nous donnerons de ses mémoires en présenlera un apercu. Toutelois on ne peut omettre de dire que c'est lui qui, dans sa description des volcans de l'Auvergne et du Vivarais, fixa le premier l'attention des savants sur ces monuments à noire porte, et sur le grand fait de l'extinction des volcans et sur la fréquence des bouleversements opérés à la surface de notre planete. Qu'oune croie pas d'aillenrs que, doué de bons yeux, pour tont inérite, il se bornat a prendre note des faits sans les presser pour eu extraire les conséquences. Vrai méridional, il avait au contraire le besoin de 'décortiquer les phénomènes et d'enfoncer la tarière jusqu'au centre du pepin. Ce n'est pas la conversation de Buffon qui pouvait le déshabituer de cette tendance, Ainsi, tautôt il essaie une classification des produits, volcaniques ; fantôt il se demande comment se sont produites telles roches, comment les quartiers de montagnes out telles formes, etc. Ce n'est pas que ses solutions soient admissibles abjourd'hni: toute solution an contraire était encore prématurée à l'époque de Faujas, et le vrai plan de la science devait, être d'amasser le plus possible de matériaux. Mais qui ne sait que la réussite doit tonjours être précédée de tentatives vaines , et que conjecturer de temps à autre et dans de sages limiles n'est pas inutile pour mieux argumenter un jour? la divination a toujours précédé la démonstration. Faujas n'était ni plutonien ui vulcapiste exclusivement. Ses recherches, contemporaines de l'eufauce de la géo-

logie, avaient mené à constater, ce qu'autrefois on ne niait ni ne soutenail, parce qu'on ne s'en occupait. point, que le globe avait été à diverses reprises modifié par les feux souterrains et par l'action des caux : les effets diluviens, les effets volcaniques, il les avait recherchés, reconnus partout; les sonpçous de jadis étaient devenus los démonstrations, les axiomes du jour, C'est la qu'il en était lorsque la vicillesse, arriva. Il ne pouvait plus prendre une part de rode jouteur aux luttes qui se livrèrent ensuite, il ne pouvait qu'eu être témoin et apprendre les fails nonveaux. Ses onvrages sont : I. Mémoire sur les bois de cerf fossiles trouvés en 1775, dans les environs de Montélimart, à quatorze pieds de profondeur, Paris, 1776; ibid., 1779, 1 vol. in-40, figures colorices, II. Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay, avec un discours sur les volcans brûlants. des mémoires analytiques sur le schorls, la zeolithe, les basaltes, etc., ibid., 1778, 1 vol. in-lol., 20 planches. III. Memoire sur la manière de reconnaître les différentes espèces de pouzzolane et de les employer, dans les constructions sous l'eau et hors de l'eau. ibid., 1780, in-89, fig. Cet ouvrage, qui traite à fond la question que s est proposée Faujas et qui est un véritable service rendu à l'art de construire, ne doit pas être confondu avec une édition antérienre de même format et de 1778, laquelle, n'est que l'extrait de ce qui se trouvait de relatif à la pouzzolane dans .. l'in-folio sur les volcans du Vivarais ct du Velay. IV. Histoire naturelle de la province de Dauphine, Paris, 1781, in 8°, fig.; ibid.,

1782, 4 vol. in-12. V. Descripion des expériences aérostatiques le MM. Montgolfier et de celles uxquelles cette découverte a donie lieu, ibid., 1783, 2 vol. in-8°; rad. eu allemand par Gebler (Voy. e nom, XVII, 24), Leipzig, 1784, vol. iu-8°. VI. Mineralogie des olcans, ou Description de toutes es substances produites ou reetées par les feux souterrains, bid., 1784, in-8°, fig. VII. Essai ur l'histoire naturelle des roches le trapp, avec des analyses et des echerches sur leurs caractères disinctifs, ibid., 1788, iu-12; 1813, 1-89: VIII. Essai sur le goudron u charbon de terre, et de la maière de l'employer pour caréner s vaisseaux, ibid., 1790, in-8°. X. Voyage en Angleterre, en Scosse et aux îles Hébrides, où on trouve la description détaillée e la grotte de Fingal à l'île de taffa , ibid. , 1797 , 2 vol. in-8°, g. (quelques exemplaires in-4°); ad. en allemand, avec des notes e J. Macdonald, par Wiedemanu, ættingue, 1799; et eu anglais, id., 2 vol. iu-8°. X. Histoire aturelle de la montagne de aint-Pierre de Maestricht, ibid., 798, grand iu-8°, 54 pl. (100 templaires, grand in-fol.). XI. ssai de géologie, on Mémoi-'s pour servir à l'histoire natu-:lle du globe, ibid., 1808 et 1809 vol. iu-80. Le tome I'r est coucré aux coquilles, madrépores, pissons, tortues, crocodiles, quaupedes fossiles, empreintes do antes, bois silicés, agatisés, jass, pyriteux, ferrngiueux, aux dirses houilles, etc. Dans le second . uteur s'occupe des roches porsyritiques, granitiques, quartzeuses, icacées , magnésiennes , calcaires ,

argilo-calcaires; il examine la constitution de leurs molécules, leur pesanteur, leurs propriétés, leur nombre, lenr melange, leur gaugne; il en essaie un classement systématique. Avec le troisième commence l'histoire naturelle des volcans, évidemment la partie de l'onvrage que Faujas a traitée avec le plus de soiu: il v compare, pied a pied, ce qui se passe autour des foyers de combustion actuellement en activité . avant, pendant et après les éruptions, et les produits auxquels ces terribles phénomènes donnent lien, avec les produits analogues et les traces des évènements qui out rapport à leur formation. C'est à ce troisième volume de Faujas qu'il fant renvoyer ceux ponr qui l'antique existence de volcans éteints u'est pas encore prouyée. XI. Une édition des OEuvres de Bernard de Palissy, revue sur les exemplaires de la bibliothèque du roi, 1777, iu-4º avec des notes, la plupart biographiques, non pas de Faujas, mais de Gobet. Ces notes contiennent quelques erreurs. XII. Beaucoup de mémoires insérés dans les Annales et dans les Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, savoir : 1º Mémoire sur le tuffavolcanique des environs d' Andernach (tome Ior, 1802, p. 15, 1 planche); 2º Description des carriè- . res souterraines et volcaniques de Rieder Mennich, à trois lieues d'Andernach, d'où l'on tire des laves poreuses propres à faire d'excellentes meules de moulin (I, 181, 3 pl.); 3º Memoire sur le caoutchouc, ou bitume élastique du Derbyshire (1, 261); 4º Mémoire sur un poisson fossile trouvé dans une carrière de Nanterre près Paris (I, 353, 1 pl.); 50 Description des mines de tuffa des environs

de Bruhl, connu sous la dénomination impropre de terre brute de Cologne (I, 445; 5 pl.); 60 Memoire sur une défense fossile d'éléphant trouvée à cinq pieds de profondeur dans un tuffa volcanique de la commune de Darbre (Ardèche) (II, 23, 1 gravure coloriée): 7º Memoire sur une grosse dent de requin et sur un écusson fossile de tortue, trouvés dans les environs de Paris (II. 103, 1 pl. col.); 8º Memoire sur deux espèces de bœufs dont on trouve les cranes fossiles en France, en Allemagne, dans le nord de l'Amérique, etc. (II, 188, 2 pl.); 9. Notice sur des plantes fossiles de diverses espèces qu'on trouve dans des couches fossiles d'un schiste marneux, recouvert par des laves, dans les environs de Rochesauve (Ardèche) (II, 339 , 2 pl.); 100 Memoires sur quelques fossiles rares de Vestena-Nova ... que M. Gazzola a donnés au Muséum d'histoire naturelle (III, 18, 1 pl.); 11° Essai de classification des produits volcaniques, ou Prodrome de leur arrangement methodique (infiniment surpassé depuis par M. Cordier) (III, 85); 12º Notice sur un essai de culture de la patate de Philadelphie dans les environs de Paris (V. 58) : 13º De la prélinite (ou zéolithe cuivreuse du duché de Deux-Ponis), de la roche qui lui sert de gangue et du lieu ou Con peut la trouver (V, 71); 14º Voyages géologiques depuis Mayence jusqu'à Oberstein par Creuznach, Martin-Stein, Kirn (V, 293, 3 pl.); 15° Nouvelle classification des produits volcaniques (V, 325); 16° Voyage minéralogique à Oberstein, miné-

ralogie du lieu et des environs, description du travail des agates, etc. (VI. 53, 2 pl.): 17º Voyage géologique au volcan éteint de Beaulieu (Bouches-du-Rhône), etc. (VIII, 206): 18º Notice sur les gisements de poissons fossiles et sur les empreintes de plantes des environs d' Aix (Bouches du-Rhône) (VIII, 220); 19º Voyage géologique sur le Monte-Ramazzo..., description des sept-montagnes, description de la véritable variolite, du calcaire de l'aragonite, des pyrites martiales, magnétiques, cuivreuses et arsénicales dans la roche stéatitique, fabrique de sulfate de magnésie (VIII, 313); 20° Lettre à Lacépède sur le poisson fossile du golfe de la Spezzia, etc. (VIII, 365); 21º Des coquilles fossiles des environs de Mayence (VIII, 372, 1 planche) (Vor. nº 30); 22º Notice sur la madréporite à odeur de truffe noire de Montéviale(IX, 388); 23º Description géologique des brèches coquillières et osseuses du rocher de Nice, de la montagne de Montalban, etc. (X. 18) (on y lit des observations sur le clou de cuivre trouvé par Sulzer dans un bloc de calcaire dur de Nice); 24° Notice sur la sarcolithe de Montecchio Maggiore et . de Castello (XI, 42); 25° Notice sur une espèce de charbon fossile nouvellement découvert dans le territoire de Naples (XI, 144); 26º Voyage géologique de Nice à Menton, Vintimille, port Maurice, Noli, Savone, Voltri et Genes par la route de la Corniche (XI, 189); 27º Mémoire sur un nouveau genre de coquille bivalve (XI); 28° Notice sur une mine de charbon fossile du dé-

partement du Gard'dans laquelle on trouve du succin et des coquilles marines (XIV, 314); 290 Notice sur le piquant, ou l'aiguille petrifiée d'un poisson du genre des raies, et sur l'os max. d'un quadrupède. .. des environs de Montpellier, etc. (XIV, 376); 30° Addition au Mémaire sur les cogulles fossiles des environs de Mayence (XV, 142); 31° Mémoire sur le phormium tenax (XIX, 401); 32º Mémoire sur les rochers de trapp (XIX; 471); 33º Histoire naturelle des diverses substances minérales siliceuses passées à l'état de vichstein : 34º Des émaux. des verres et des pierres ponces ; 35° Des volcans brillants et des volcans éteints; 36º Notice sur les plantes fossiles trouvées dans un schiste marneux de Chomérac (Ardeche). Il faut ajouter à cette liste divers manuscrits qui offrent tous de l'intérêt : 1º Discussions et lecons de géologie, (celles qu'il prononçait, ou du moins le texte des plus importantes, le canevas des antres, le plan général du cours); 2º Recherches sur la fontaine de Vaucluse, sur celle d'Arqua, sur Laure et Pétrarque (avec carles et fig.): 3º Essai sur le passage du Rhone et sur celui des Alpes par Annibal; 4º Essai sur les objets antiques situés en Vivarais et en Dauphine; 5º Mémoire sur les vers à soie, On a promis de publier ce dernier, en l'annoneaut comme fondamental sur la matière. Un Essai sur la vie et les ouvrages de Faujas de Saint-Fond a été publié par M. Freecinet, frère du navigateur, Paris, 1820, in-4°. P-or.

FAUQUEMONT (TRIERRY 111, sire de) tirait son nom d'une petite ville voisine de Maestricht, que

l'empereur Charles IV érigea en comté avec ses dépendances. Thierry, dont il est souvent question dans Froissart, succéda à son père en 1332, et la même année on le voit , en qualité de maréchal, à la tête de l'armée des princes confédérés contre le duc de Brabant. Il se déclara de nonveau l'ennemi de ce duc l'an 1333, en favenr du comte de Flandre En 1337 il s'allia Edonard III, roi d'Angleterre, contre le roi de France, et s'engagea à fournir cent hommes équipés en guerre; service qui lui fut payé par une rente de douze cents florius d'or. En attendant qu'Edouard arrivat dans les Pays-Bas, Thierry, dont l'épée était toujours au plus offrant, vint, au mois d'avril 1338, secourir le duc de Brabant, contrel'évêque de Liège. Il servit ensuite sons Edouard , auquel il paraît être resté attaché jusqu'à sa mort arrivée le 19 juillet 1346, sur le champ de bataille. Thierry passait, comme son père, pour le plus intrépide des Flamands. Il répondait parfaitement à l'idée qu'on se fait de ces chefs de bandes d'écorcheurs; fidèles, mais mercenaires; intrépides, mais féroces. Dans le poème du Vœu du héron, Thierry, sollicité par Philippe d'Artois, prononce un vœu où respire une férocité qui fait frémir, et qui cependant lui attire les applandissements des dames. Les diplomes qui le concernent sont détaillés dans la Première section des Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque de Bourgogne. R-F-CA

FAUR (N.), secrétaire du duc de Fronsac, naquit pers 1755, et serait oublié comme ses pièces de théâtre, s'il u'avait publié, en 3 vol. in-8°, 1790, la Vie-privée du maréchal de Richelleu, ouvrage qui

fit beancoup de bruit, à cause des circonstances dans lesquelles il parut, et du but évideut que l'auteur s'était proposé de déuigrer les grands seigneurs pour arriver aux houleversements révolutionnaires. Les deux premiers volumes ont été assez mal rédigés par Faur; mais le troisième, qui est de sa composition, renferme l'aventure romanesque du maréchal avec Mme Marcellin, tapissière du faubourg Saint-Germain, que le Lovelace francais en beaucoup de peine à séduire. Bien que tout ce récit soit de pure invention, il a fourni à Mouvel et à M. Alexaudre Duval le sujet d'un drame en 5 actes, joué au Théâtre-Français, en 1796, sous ce titre : le Lovelace français, ou la Jeunesse du duc de Richelieu. Faur est mort vers 1815, dans la misère et l'oubli. Voici la liste de ses pièces de théâtre : I. Le Déguisement force, comédie-féerie en deux actes, jouée sans succès au Théâtre-Italien, en 1780. II. Isabelle et Fernand, on l'Alcade de Zalaméa, comédie en trois actes et en vers, musique de Champein, en 1783; pièce qui réussit au même théâtre. III. Amélie et Monrose, drame en qualre actes et en prose, 'tiré d'un drame allemand, 1783. IV. L'Amour d l'épreuve, comédie en un acte et en vers, pièce qui fut bien accueillie en 1784. V. Colombine et Cassandre le pleureur, opera-comique en deux actes, farce insipide qui ne fut pas achevée, 1785. VI. La Prevention waincue, drame en trois actes et en prose, 1786. VII. La Veuve anglaise, comédie en un acte et en prose, 1786. Ou y trouve un rôle de quaker bien tracé. VIII. An théâtre Louvois : L'Intrigant sans le vouloir, opéra-comique en deux actes, 1794. X. Au théâtre de la Cité : Alphon-

sine et Séraphine, drame en trois actes et en prose, 1795. XI. Au théatre Feydeau : Plus de peur que de mal, opéra-comique en un acte. XII. Phanor et Angela, opéra-comique en trois acfes: XIII. An Theatre-Français : Le Confident par hasard, comédie en un acte et en vers. 1802, XIV. Au théâtre du Vaudeville (avec Désaugiers) : Arlequin .. dans l'île de la peur, 1812. XV. A l'Odéon : La Comedie de societe, en trois actes et en prose, 1814. La chute de cette pièce le dégoûta du théâtre; et ce fut sou dernier-ouvrage. F-LE. . .

FAURE (PIERRE-JOSEPH-DE-RIS-GUILLAUME), conventionuel, né. an Havre le 17 août 1726, fut dans sa jeunesse officier de marine, et servit sous le duc d'Auville dans sou expédition sur les côtes d'Acadie. Il quitta cette carrière avant l'age de trente ans pour embrasser la profession d'avocat, et se fit recevoir en cette qualité an parlement de Normaudie. Ses convaissauces dans la marine lui ayant mérité la confiance de plusieurs ministres, entre autres de M. de Choiseul et de M. de Castries, il était sur le point d'obteuir des lettres de noblesse lorsque la révolution commença. Il fut nommé juge au Havre en 1791, puis élu député de la Seine-Inférieure à la Convention nationale en 1792. Le 28 novembre il soutint que la Convention ne devait pas juger Louis XVI, et que, d'après la coustitution, elle n'en avait pas le droit. Il iuvita l'assemblée à déclarer à ce monarque, qu'eu lui retirant la conronne elle lui rendait le droit de citoyen; et il conclut à ce qu'en tout état de cause, on consultat le peuple tout entier. Quelques jours après, il s'exprima avec plus de cou-

rage encore : « J'ai parn a cette « tribune; dit-il, pour sontenir que « le ci-devant roi n'était pas ju-« geable, d'après la constitution : « vous avez-proscrit ma prétention. « J'ai avaucé que ce n'était pas à " yous à le juger: vous avez pensé « différemment ; et ce qui m'afflige, « c'est que vous avez porté le désir « de juger jusqu'an scandale. Ce « n'est poiot la chaleur effrénée de « quelques-uns de vos membres, « Pindéceoce de lenrs déclama-« tions, le ton décisif qu'ils pren-« nent dans ce procès, qui prouvent « à mes veux la vérité de lenr ci-« visme. Un citoyeu modéré me pa-« raîtra toojonrs beaocoup plus sûr « que ces agitateurs qui prechent « perpétuellement le meurire et le « carnage. Vons remplissez ici scan-« daleusement tous les rôles de « l'ordre judiciaire, de jurés comme « de témoins, d'accosateurs comme « de juges. Je demande le rapport « des décrets relatifs au procès de « Louis, et qo'on forme un tribuual

« plus légalement digne que vous « de finir un procès qui étoone a tonte l'Enrope..... » Fanre vota ensuite pour l'appel au peuple, pour la détention et pour le sorsis. Il signa la protestation du 6 juin 1793, contre la Montagne, et fut compris an nombre des suixantetreize députés proscrits. Il reotra à la Convention, après la chute de Robespierre, et reprit l'exercice de sa profession, après la session conventionsfelle. Faure résida eosoite longtemps au Havre, où il ne cessa d'exercer les fonctions de juge qu'à cause de son grand âge. Il fut anobli par le roi en 1814, et mourot le 7 oct. 1818. On a de loi uo Parallèle de la France et de l'Angleterre relativement à leur marine, Paris, 1779.

Il a dooné dans l'Encyclopédie l'arficle marine, attriboé par erreur à un libraire de Dieppe qui portait le meme nom. Barbier lui attriboe dans son Dictionnaire des anonymes: I. Reflexions d'un citoyen sur la marine, 1759, in-12. Le duc de Choiseul, après avoir lu ces Reflexions, fit yenir l'auteur daus son cabinet, et lui fit présent de cioquante louis. II. Consultation sur une question importante, relative à l'article premier du rapport du comité ecclésiastique, 1790, in-8° de 26 pag. Ersch, dans sa France littéraire, II, 23, mentioone one Opinion, et une Nouvelle opinion de Faore daos le procès de Louis XVI. M-D 1. FAURE (LOUIS-JOSEPH), aocien

tribun et consciller d'état, fils du précédent, né au Havre le 5 mars 1760, était avocat à Paris depuis 1780, lorsqu'il fot nommé, en vertu de la loi du 14 mars 1791, commissaire du roi près les tribnuaux établis dans cette ville. Le 19 juin de la même anuée, il fut appelé à la place de substitut de l'accusateor public près le tribunal crimicel, et choisi, ec 1793, pour remplir les mêmes fonctioos près le tribunal criminel extraordinaire. Il se conduisit, dans l'unc et dans l'antre place, avec beaucoup de modération; fut ensuite employé par le directoire en la même qualité, et eotra, en 1799, an conseil des cinq-cents, comme député de la Seine-Ioférieure. Devenu membre du tribunat après · la révolution du 18brumaire, il s'occupa exclusivement de matières judiciaires, et fit plosienrs rapports sur cette partie. Le 20 février 1800, il fut nommé secrétaire. Le 4 mai 1804, il vota pour que Bonaparte sût déclaré empereur, combattit avec une extrême

vivacité le discours de Carnot, qui avait manifesté la crainte de voir ressusciter les prétentions de la maison de Bourbon; et termina son discours par nne dure apostrophe contre l'ancien membre du comité de salut public : « Que notre collègue, dit-il, cesse « d'être agité par la crainte sur les « résultats de l'hérédité. Nous avous a essuyé plusieurs régimes dans le « cours de la révolution ; il n'est a aucun d'eux qui n'ait produit les « effets les plus funestes. Qui peut « avoir oublié cette époque affreuse « où un comité décemviral couvrit « la France de prisons et d'écha-« fauds? Qui peut avoir oublié un « temps où l'on disposait de la « vie des hommes sur de simples a blancs-seings? Qui peut avoir ou-« blié cette autre époque où le di-« rectoire ne put empêcher les réaca tions qui eurent lieu dans le midi, « et qui y firent verser des torrents « "de sang? Qui peut avoir oublié ces « agitations de l'an VII, qui manquè-« reut de nons précipiter une seconde « fois dans le gouffre de 1793, et « qui eussent de même ensanglanté a la France, sans l'heureuse jour-« née du 18 brumaire? J'ai passé rapidement sur tous ces temps anx-« quels on ne peut songer sans hor-« renr; et si, comme j'aime à le « croire, notre collègne ne regrette « aucun d'enx, pourquoi vient-il ré-« clamer contre des institutions qui. « seules, penyent empêcher le re-« tour de tant de malhenrs ?» Faure ajouta à ces piquautes allusions une sortie d'un autre genre contre l'ancieuue monarchie, dans le retour de laquelle il voyait la perspective des plus grandes calamités, le renouvellement des discordes civiles, la destruction d'une partie du peuple pour donner des fers à l'autre, la résurrection

de l'hydre féodale, le rétablissement des trois cent soixante continues et, nsages locaux, qui divisaient les . provinces et même des villes et des boorgs en autont d'étafs partiels, ct : ne servaient qu'à favoriser une autre hydre, non moins odieuse, celle de la chicane: Enfin il représenta les acquéreurs de biens nationaux près d'être dépouillés, et la France n'offrant plus qu'un théâtre sanglant de proscriptions et de confiscations.... Depuis cette époque il fut chargé de présider la section de législation . du tribunat, et nommé officier de la Légion-d'Honneur, Il fut ensuite président du tribunat, et fit partie de la députation de ce corps qui allas complimenter le nouvel empereifr à Munich en 1805 ; après la bataille d'Austerlitz. En avril 1806; il fit un rapport au corps législatif sur les premiers livres du Code de procédure, et il en analysa avec beaucoup de lucidité toutes les dispositions. Aussitôt après la dissolution du tribunat en 1807, Faure devint conseiller d'état, section de législation ; et, le 12 septembre suivant, il présenta au corps législatif une loi sur la conr de cassation. Les 6 et 7 février 1810, il fit encore un rapport sur le nouveau Code pénal. Acquérant de plus en plus des droits aux faveurs du pouvoir impérial, et connaissant parfaitement la langue allemande, Faure fot nommé, en décembre 1810, l'un des commissaires près les nouveaux départements des villes anséatiques, que Napoléon venait de rénnir à son empire; et sa conduite fut telle dans ce nouvel emploi, qu'à son retour il fut décoré de la croix de la Réunion. Se trouvant à Paris au moment de la déchéance de Bonaparte en 1814, il y adhéra

sans difficulté, et trouva assez doux le

governement des Boarbons, aur lequel il aust antrelois emprusé des craittes a juve, pour entrer dans leur consuit d'état. Moins facile que leus XVIII, Napoléon greens en 1815 le priga de tour ses emplous coqui, loin de jui étre funeste, nit un litre pour les .keogouver après le secontrelois droit. Homme sage et prudest. Faure a'y est maintenu au mittes de toutes les vicissitudes politique i jasqu'à aa mort, arrivée en inte 1837.

juin 1837. FAURE (GUILLAUME - STANIS-Las), frère du précédent, né an Havre le 1er mars 1765, était, avant la révolution, négociant et imprimeur; il fut depnis commissaire du gouvernement près l'administration du Havre , puis sous-préfet et membre du oorps législatif pour le département de la Seine-Inférieure ; enfin secrétaire de ce corps, le 24 décembre 1813. Il vota, le 3 avril 1814, la déchéance de Bonaparte, et fut, le 3 mai, membre de la députation qui alla complimenter le roi a Saint-Quen. Le 4 juillet, il fit une motion d'ordre sur la liberté de la presse; et, après avoir cité divers auteurs qui avaient traité ce sujet, il développa ses idées sur les bases de la loi à rendre pour régler cet important objet. Le 19 novembre, il parla sur les donanes, et fit valoir les motifs qui avaient décidé la commission à proposer la prohibition des sucres raffinés. Après la session, il retourna dans sa patrie, et rentra dans la carrière du commerce. Il mourut au Havre le 30 mars 1826. On a de lui : Le Nouveau Flambeau de la mer, on Description nautique des côtes d'Irlande, d'Ecosse et de France, 1822-24, 2 vol. in-8° et atlas. Sur le frontispice de cet ouvrage G. -S. Faire prend le titre d'ancien

éditeur du Petit Flambeau de la mer. M-Dj. FAURE (Le P.). Voy. Ma-

MACHI, XXVI, 423, note 1,

FAURIN (Jasa), a h Gastra, n 1530, a composé na Mémoire curieux sur les évènements arrivés dans apatrie et dans le Haut-Languedo, loquel commence h l'an 1559 et fait en 1606. Ce journal est écrit avec simplicité et boune foi; il à té imprimé dans les Pièces fugitives pour servir à l'Attaiore de France (Foy. Augass, III, 1), Faurin avait poucé, en premières noces, Madeleine Bouquet, dont il ent dix cantais; pais se semairs à Judith Benasch. Il mourut vere l'époque où termis es no journals. Z.

FAURIS. Voy. SAINT - VIN-GENS, XL, 106.

FAUSTE, évêque de Riez, naquit dans la Grande-Bretagne, snr ·la fin du IVe siècle, de parents chrétiens, qui lui inspirerent de bonne henre les sentiments de piété dont ils étaient eux-mêmes pénétrés. Après avoir fréquenté quelque temps le barreau, il passa dans les Ganles et se retira dans le monastère de Lerins que les vertus de saint Honorat, son fondateur, et de plusieurs autres saiuts rendaient alors très-célèbre (1). Il en fut élu abbé en 433, à la place de saint Maxime, nommé évêque de Riez, et la discipline sévère de ce monastère ne dégénéra pas sous son administration. En 462 il succéda encore à saint Maxime sur le siège de cette ville. Au milieu des travaux de l'épiscopat, il ne relâcha rien de la rigueur de son ancienne discipline ; veilla avec soin sur les peuples qui lui étaient confiés, s'appliqua sartout a les instruire par ses prédications

<sup>(1)</sup> Voy. sur l'ile de Lerins l'article Bannan.

et ses écrits, et combattit fortement les Ariens. Exilé par le roi Euric, qui professait cette hérésie, il ne reviot de son exil qu'en 481, après la mort de ce prioce. Fauste mourut vers l'an 490. Quelques églises, en particulier celle de Riez, célébraient sa fète le 16 janvier. Tout ce qui nous reste de ses ouvrages consiste dans des traités de controverse, quelques lettres et des homélies, qu'on trouve dans le huitième tome de la Bibliothèque des Pères. On y remarque partout des germes du semi-pélagianisme, dont il avait été imbu dans la Grande-Bretagoe, où cette hérésie faisait de grands ravages. Il y fut fortifié par Julien qui avait habité pendant quelque temps le monastère de Lerins. C'est principalement dans son traité do libre arbitre et de la grace qu'il combattit la doctrine de saint Augustin sur ces denx poiots et sur la prédestination. Sa réputation, l'anstérité de sa vie et son loog épiscopat contribuèreot beaucoup à donner de l'importance à sou erreur, qui amena de grands troubles daos les Gaoles, où les plus illustres et les plus savants personnages furent en contestation à ce sujet pendant le cours du V' siècle. Tout ce qu'on peut dire pour excuser Faoste d'avoir mis tant d'ardeur à propager une doctrine erronée , c'est qu'elle n'avait pas encore été coudamuée, comme elle le fut daos le second concile d'Orange, en 529, où celle de saint Augustin obtint un triomphe complet. C'est à cause de cette erreor que la fête de cet évêque, qui avaît été célébrée dans quelques églises, fut absolument interdite. Simon Bartel, autenr d'un livre qui a pour titre: Historica et chronologica præsulum sanctæ Regiensis Eccle-

sie nomenclature, Ais, 1634, 1636, 1689, ain is Ain de son ouverge une Apologie de Fante. Veyer Viltstore litteriare de la France, tome IL, pag. 585 et. auivantes; Lougearel Historie de Feiglies gulticone, tome IL, plassim, Ilms see Lettere, IX. 9, etdans es poècies, Carm. XVI, Sidoine Apollinaire prodigne à Kantse, des élogre que l'amilie rend foir exagéries.

C-I-T et T-D. FAVARD (Guillaume-Jean), baron de Langlade , juriscousulte , naquit à Saint-Florent, près d'Issoige, le 20 avril 1762. Destiné au barreau. il se nourrit d'études solides et sut reçu avocat en 1785. Il-n'exerça celte profession que jusqu'en 1792. Nommé commissaire national près. le tribuoal d'Issoire, il se distingua par sa modération, à une époque où le zèle des fooctionnaires publics était monté au plus haut degré-de l'exagération révolutionnaire. Ses conciloyens apprécièrent une conduite aussi honorable, et, lors des élections de l'an IV, le choisirent pour leur député au conseil des cinq-ceots. Il > recut d'enx un nonveau mandat, en l'an VII (1799). Pendant tont le cours de cette période législative jusqu'ao 18 brumaire, il s'occupa surtout des matières qui se rapportaient au droit civil. C'est aiosi qu'il prit part à tontes les discussions qui eurent pour objet le partage des successions et la soccessibilité des enfants naturels, les transactions pendant la dépréciation du papier-monnaie, les actions en rescision, pour lésion d'outre moitié, l'organisation du notariat, etc. Il fit en vain tous ses efforts afin d'obtenir la suspension des demandes en divorce pour cause d'incompatibilité d'humeor et de caractère. Il fot plus

cissements aux mesures de rigueur qui avaient été prises contre les ecclésiastiques déportés ou réclus. Lors de la mise en activité de la constitation de l'an VIII, il fut appelé au tribunat qu'il ent l'honneur de présider, et où ses connaissances en législation éclaireirent plus d'une fois la discusion préparatoire du Code civil. Osoigne dans la suite il se soit tonjours montré favorable an pouvoir, sa première coopération à ce grand ouvrage fut un acte d'opposition. Il parla contre le chapitre concernant la publication, les effets et l'application des lois. Son opinion raisonnée entraîua le vote du tribunat qui prononça le rejet de la loi présentée. Il fot ensuite chargé avec Andrieux et Thiesse de sontenir ce vote devant le corps législatif qui , cette fois seulement, adopta le parti de la résis# tance, en déclarant à une faible majorité de trois voix qu'il ne ponvait donner son adhésion au projet du gonvernement. Si l'on ne comprit pas Favard parmi les tribuns qui furent éliminés les premiers de ce corps créé pour l'indépendance, c'est qu'oncraignait encore plus cetto minorité bostile à la tête de laquelle marchaient Benjamin Constant, Daunou, Chénier, Gingnené, etc. En 1804, Favard se prononça pour l'établissement de la monarchie impériale. Lorsque la campagne de 1805 eut été terminée par la bataille d'Austerlitz, il fit partie de la députation du tribunat qui alla féliciter le nouvel empereur. A son retour il proposa de frapper une médaille destinée à perpétuer le souvenir de la gloire du conquérant. Ces exentsions dans le domaine de la hante politique ne détournaient pas-Fayard des travaux plus utiles du jurisconsulte. Il ne prit que ce titre

FAV heureux quand il réclama des adou- modeste, en faisant paraître, la meme année, sa Conference du Code civil avec la discussion particulière du conseil d'état et du tribunat, avant la rédaction definitive de chaque projet de loi , par nn jurisconsnite qui a concouru a la confection dn Code, Paris, 1805, 8 vol. in-12. « Nous avons « toujours marché, dit-il, avant à « la main les discussions particua lières qui ont précédé l'adoption a du Code Napoléon; par ce moyen a nous nous sommes severement « attachés au texte de la loi et à la « pensée du législateur. » Aussi doiton regarder cette conférence comme un livre classique, et dont l'autorité conrrait être invoquée, ainsi que le furent autrefois les décisions des jurisconsultes romains qui ont pris ensuite le rang et la force des lois, à côté des constitutions des empereurs. Favard publia aussi une édition du Code civil avec l'exposé des motifs, les rapports faits au tribunat, les opinions émises dans le cours de la discussion, elc., Paris, 1804 et années sniv., 10 vol. in-12. C'est le complément naturel de l'onvrage précedent. Après la suppression du tribanat, il passa au corps législatif où il fut appeléà présider la section de l'intérient. Nommé, en 1809, conseiller à la cour de cassation, et maître des requêtes. en 1813, il conserva ces places, sons la première restauration et même après la seconde, quoiqu'il cut été envoyé par l'assemblée électorale de son département à la chambre des représentants. Il fit ensuite partie de la chambre de 1815, où il vota; avec la minorité. Rééln après l'ordonnance dn 5 septembre 1816. ilappuya tons les projets du ministère

et fut nommé conseiller d'état en

service ordinaire le 19 avril 1817. Douze ans plus tard il obtiut une autre récompense de taut de services, par sa promotion à une place de président à la cour de cassation. Dans toutes les élections qui ont eu lieu depuis 1816 jusqu'en 1831, le suffrage de ses coucitoyens l'a compris parmi les membres de la députation du Puy-de-Dôme (1). Il succomba, le 14 novembre 1831, à la suite d'une longue et douloureuse maladie. Chevalier de la Légiond'Houneur depuis son origine, il avait été successivement revêtu du titre d'officier, de commandant du même ordre et créé baron en 1811. Pen d'hommes de nosjours out fourui une carrière aussi lahorieuse que Favard, et l'on a peiue à concevoir que le magistrat et le législateur ait pu trouver encore assez de loisirs pour composer tant d'ouvrages utiles. Outre les deux publications déjà ci-tées, on a de lui : I. Repertoire de la legislation du notariat , Paris , 1807, iu-4°; 2° édition, 1829, 2 vol. in-4°. II. Manuel pour l'ouverture et le partage des successions, avec l'analyse des principes sur les donations entre-vifs, les testaments et les contrats de mariage, Paris, 1811, iu-8°. M. Dupin ainé. qui a reudu compte de ce manuel dans le Moniteur du 19 décembre 1811, relève surtout le mérite des tableaux généalogiques que l'auteur y a joints et qui font counaître, d'un seul coup d'ail, les degrés de parenté et la part successible des divers héritiers. III. Traité des privilèges et hypothèques, Paris, 1812, n. 8°. IV. Institution sur l'organisation des huissiers, par un magis-

(1) C'est à lui que ce département det plubeine du Munt d'Or. plément au Code civil, ou Colleo. tion raisonnée des lois et décrets rendus depuis 1789, et qui se rattachent an Code civil, avec des notes explicatives , ibid., 1821 , 2' vol. in-12. VI. Repertoire de la nouvelle legislation civile : commerciale et administrative, ibid., 1823-24, 5 vol. in-4°. Ce livre, d'une utilité généralement reconuue, présente dans un ordre parfait le dernier état de la législation et de la jurisprudence; on y trouve, dans un petit nombre de volumes, le résumé des counaissances pratiques les plus usuelles, mérite qu'ou chercherait en vain dans certaines compilations indigestes que l'habileté des éditeurs a su mettre en crédit . mais qu'une appréciation plus équitable réduit aujourd'hui à leur valeur réelle. On regrette que Favard n'ait pas compris la législation criminelle dans sou répertoire; elle n'y est traitée que par occasion et dans ses rapports avec les intérêts civils. Nous ne pouvons mieux achever de faire counaître Favard qu'en rappe aut ici le jugement qu'a porté de lui uu de nos plus savants jurisconsultes (2) : « M. Fa-« vard n'est pas senlement initié au

« secret de la législation, il est du petit nombre de ces hommes pré-« cieux qui unisseut la connaissance

« des affaires à celle des lois, Dans « tous ses ouvrages, en même temps « qu'ou découvre les vues de l'hom-

« me d'état, ou reconnaît aussi l'ap-« titude du magistrat constamment « appliqué aux affaires privées. » :

L-M-X

FAVORINUS, d'Arles, acquit nu rang distingué parmi les écrivains grecs de la fin du premier siècle

<sup>(2)</sup> M. Dopin aine (loe, cit). . . .

notre ère et du commencement second. Rome et la Grèce laudirent sonvent ses improvious brillantes, et l'ou dit qu'ade Plutarque; il pouvait rivar avec le philosophe de Chéropour le nombre et la variété de compositions. Cependaut par une dité singulière ancon de ses ouges n'est parvenn insqu'à nons, ions sommes reduits a nous en porter aux éloges de ses contemains. C'est peut-être une raison plus de recueillir avec soin leurs loignages et de défendre autant possible de l'oubli un nom qui jeté quelque éclat sur la Gaule. les, patrie de Favorinus, n'était nne des colonies de Phocée; mais e était voisine de Marseille, et bablement Favorinus avait puisé connaissance du grec dans les les de cette Athènes de l'Occident les Romains allaient alors s'innire comme dans la ville de Mive, et qui avait rendu les Ganlois sithettènes, selon l'expression de abon. On voit dans les Nuits atties d'Aulugelle que Favorinus était dement consulté sur les difficultés latiu et du grec. Possédant à d ces deux langues, il justifiait pithète de Trilinguis que Varron nue à Marseille. Combien il serait éressant pour nous d'avoir des déls sur les écoles d'où sortirent de reils maîtres! Il est à regretter e Philostrate, qui a laissé, dans les es des sophistes, une notice sur vorinns, ne nous ait rien dit à ce et; mais il s'arrête sur nue partiarité de sa conformation physie qui ne fut pas, il est vrai, saus luence, même sur sa carrière litaire. Favorinns était, disait-on; drogyne, ou dn moins le son ninin de sa voix et l'absence de

barbe le firent passer pour eunnque. Un philosophe saus barbe était alors. comme au siècle dernier, un médecin sans perruque. Favorinus fut en butte, de la part de ses rivaux, aux plus amères plaisauteries. Pent-être est-ce là ce qui , le tenant en dehors des écoles, l'empêcha de devenir un des successenrs de Platon, et cansa la perte de ses œnvres. On dit qu'en dépit des apparences, Favorinns daus sa jeunesse avait en des passions vives, et qu'il eut même à sontenir nu procès scandaleux contre le mari d'une dame romaine, personnage consulaire. Dans la suite, il disait : « Il y a dans ma vie trois « choses étranges : étant ganloil, de a parler grec ; eunuque , d'être ac-« cusé d'adultère; et de vivre, étant « mal avec l'emperenr. » Ce dernier mot avait trait à ses différends avec Adrien, qui avait la manie de s'entourer de philosophes et de grammairieus, d'argumenter contre eux. mais ne pardonnait pas à qui l'emportait sur lui. Favorinus, qui passait pour un des plus distingués parmi les littérateurs et les philosophes du temps, au nombre desquels se tronvait pourtant Epictète, stait admis dans cette dangereuse familiaçité. Un jour que l'empereur avait critiqué certaine expression de Favorinns, susceptible d'être défendue par des exemples classiques, on parut surpris qu'il eût si facilement cédé. Comment, dit-il en riant, ne dois-je pas regarder comme le plus savant des hommes celui qui compropos de ce genre, qui forent répétés, lui aliéuèrent tout-à-fait l'esprit d'un prince, non moins jaloux de sa réputation d'homme de lettres et d'artiste que de celle de législateur et de bongénéral. A quelque temps de la

Favorinus, nommé pontife dans sa patrie, sollicita les immunités et dispenses qu'on accordait aox philosophes. Mais, informé que l'emperenr se disposait à lui contester publiquement ce dernier titre, et voulant éviter un échec, il dit que l'ombre de son maître, Dion Chrysustôme, lui était apparue et lui avait remootré qu'un homme n'est pas né pour lui seul, et se doit à sa patrie; que d'après cet avis il acceptait les charges qui lui étaient imposées. Il s'épargua ainsi la manifestation publique du maovais vouloir d'Adrieu. Informés oéaumoins de cette défaveur, les Athéniens, et surtout ceux qui occupaient des emplois, dit Philostrate, s'empresserent d'abattre la statue de bronze qui naguère avait été élevée au rhéteur gaulois. En apprenant cette injure, il dit tranquillement : a 11 eut été à souhaiter que les Athénieus s'en fosseut pris de même à quelque statue de Socrate, au lien de lui faire boire la ciguë. » Favorinus ne montra pas autant de philosophie dans noe autre circonstance où son amonr-propre élait intéressé. Il s'agissait de la palme de l'éloquence, longtemps disputée cotre Polémon et lui-Tuus les deux avaient reçu des leçons de Dion Chryoustume, et recueilli les suffrages des principales villes d'Ionie; Ephèse était pour Favorinus, et Smyrne pour son rival. A Rome . ce grand débat partageait les consuls et leurs familles. Lorsque Favorinus parlait en public, ceux mêmes qui ne comprenaient pas le grec venaient l'entendre, comme ils auraient écouté l'harmonie d'un concert ; tant il y avait d'art dans son débit, et de charme dans le timbre singulier de sa voix! Après avoir déployé toute leur éloquence, les deux rivaux en vinrent à s'attaquer daos des écrits

dont malheureosement l'acrimobie fit tort à eux-mêmes et à leur profession. Le souvenir de ce débat était encore récent, quaud Locien écrivit sondialogue iotitulé l'Eunuque, où il raconte avec taut de mordant noe dispute entre philosophes, et oò, sous le nom de Bagoas, le soi-disant Eunuque, il paraît avoir voulu désigner Favorious; ailleurs il le. nomme en toutes lettres et n'épargne pas davantage les épigrammes. Le reste de la vie du sophiste d'Arles ne fut signalé que par les nombreux ouvrages qu'il publia et dunt nous allons indiquer les principaux. Il mourut vers les dernières années du règne d'Adrien, léguant sa maison de Rome et sa bibliothèque au célèbre Hérode-Atticus qui l'appelait ordinairement son père et son maître (Voya HERONE-ATTICUS , an Suppl.). Lesauteurs auciens citent de Favorious des Mémoires, en plusieurs livres, où Diogène de Laërte a souvent puisé pour les vies des philosophes; - un traité de la Philosophie d'Homère :- sur Platon :sur Socrate et sa science de l'amour; -Alcibiade; -sur la ville de Cyrène : -un livre de sentences (gnumologica); - a Epictète ; - sur la manière de vivre des philosophes; -sur l'academie. Il avait dooné pour titre à ce dernier ouvrage le nom de Plutarque. De son cůté, ce philosophe avait adressé à Favorious no livre qui ne nous est pas parvenu, et pent-être est-ce lui qui figure parmi les interlocuteurs de ses Propos de Table. Au dire" d'Aulogelle, grand admirateur de Favorinus, un de ses meilleurs ouyrages, c'étaient ses Discours Pyrrhoniens, en dix livres. L'incertitode des sciences était devenue la thèse favorite de ce siècle. Rieu n'é-

plus proppe à faire briller l'éition variée, le talent flexible de re sophiste, qui savait au besoio endre le pour et le contre et ne ulait pas devant un paradoxe. avait fort applandi, par exemple, Eloges de Thersite et de la re-quarte. Les apparences (et ir les sceptiques tout n'était qu'apences) ini avaient sossi fourni suiet et le titre de trois livres. quels Galien dans sa jeunesse rédit avec vivacité dans un disconra · la meilleure méthode d'engnement. On ne doit pas être pris de voir on sectateur de l'aémie, comme l'étsit Faverious, tenir le pyrrhooisme. Les deux tes étaient alors à peu près condues, et la seule différence entre s, dit plaisamment Aulogelle, it que les académiciens affirient qu'il fallait douter, tandis les vrais sceptiques doutaient la nécessité du doute. A défaut Discours pyrrhoniens de Favoos, on pent prendre une idée de te doctrine dans les Hypotypode Sextus Empiricus, auteur posienr de quelques années, et que peut d'autant plos sonpconcer voir suivi Favorinos qo'il garde silence sur soo ouvrage. Un des pitres de Sextas est coosacré à e voir la vanité de la science des cologues, et nons avons sur ce me sujet un disconre de Favorinus,

du, moins sa traduction latine
Anlugelle. Ce morcean plein de
set d'une logique pressule monnn expri supérieur aux prégnés
son siècle; et bien qu'one pareille
stion n'en soit plus une pour
zi, les raisonnements de Favorise font encoré lire avec plaint,
me, la fable de l'astrologoe de
fontaine. Un notre discours, rap-

porté de même par Anlugelle, et dont le snjet a conservé pour nous plus d'intérêt, traite du danger de confier ses enfants à des noorrices mercenaires. Ce morceau, supérienr à celni qu'on lit dans le traité de l'éducation des enfacts, attriboé à Plotarque, pent ê)re comparé aux pages éloquentes inspirées à l'aotenr d'Emile. Anlagelle ajoute: « Voilà ce « que j'ai entendn dire en grec par « Favorinus; et ponr l'atilité coma mnne j'ai rapporté ses pensées ao-« tant que ma mémoire me l'a per-« mis; mais ponr les agréments do a style, son aboodance, sa richesse, « tonte l'éloquence latine pourrait à a peice les rendre; et, quant à moi, « j'en suis incapable. » Noos ne citerons plus de Favorinus que ses materiaux d'histoire universelle, où cet anteur , memoriarum veterum exsequentissimus, dit Anlagelle, avait déposé le fruit de ses lectures. Le temps était passé des véritables histoires, de celles où un Hérodote, un Thucydide, nn Polybe. consignaient leurs propres observations. La littérature grecque était devenue si riche qu'il fallait, comme aujourd'hui, résumer, compiler. Diodore avait onvert cette voie dans sa Bibliothè que historique. Il eut... de nombreux imitatenrs, qui, se copiant et s'abrégeant l'on l'autre, s'effacereot successivement. Diogène de Laurte a sonvent poisé dans l'hietoire universelle de Favorinns, mais avec conscieoce, en le citant. Elien, qui, soivant l'exemple de Favorioos. avait adopté la langue grecque, a pn lui faire des emprunts pour ses Histoires diverses. Enfin, une partie de cet onvrage avait passé dans le troisième livre des extraits (Eclogæ). de Sopater, dont nous n'avons plos que l'analyse par Photius. C'est aussi

dans une autre compilation, celle employé dans les affaires importanils contiennent quelques pensées morates assez heurensement exprimées. Du reste la perte de ses ouvrages ne doit inspirer ui prévention ni surprise. Si quelque chose doit étonner, c'est que nous possédions encore aulant d'ouvrages de l'antiquité, malgré l'indifférence ou l'aversion des chrétiens de l'age suivant pour les livres profages, malgré tant d'incendies de bibliothèques et de chances de toute espèce, auxquelles les manuscrits étaient exposés. Selon les œuvres d'Aristote, qui depuis exercerent un si grand empire sur l'esprit humain, ne restassent ensevelies en partie chez les héritiers de Théophraste. Nous sommes loin de les écrits d'Aristote et ceux de Favoriuus. Cependant, à eu juger par les éloges de sou siècle et par les fragments qui nous en restent, ses convres historiques et philosophiques anraient été pour nous un monnment de gloire nationale. B-x-T.

FAVORITI (AUGUSTIN) , l'un des poètes de la Pléiade latine, qui brillait on Italie dans le XVIIe siècle (1), naquità Lucques en 1624. Ayant embrassé l'étal ecclésiastique, il vint a Rome où ses talents lui méritèreut bieutôt d'illustres amis. Le cardinal Fabio Chisi, depuis pape sous le nom d'Alexandre VII, se déclara, l'un des premiers, sou protecteur, et ne cessa de lui donner des marques de sou affection. Honoré de lège, il fut presque constamment

de Jean Stobée, que nous trouvous tes, et mourat le 13 novembre les seuls fragments originanx de 1682. Comme le chancelier Bacon, Favorinus, que nous puissions citer: Favoriti ne pouvait supporter l'odeur de la rose. Il ne faisait par jour qu'un seul repas, et si frugal qu'ou était surpris qu'il put vivre avec un pareil régime. Faisant allusion à Leone Allacci et Christ. Lupo, ses amis, denx zélés défenseurs de la foi catholique, il disait, en plaisantant, qu'il vivait dans un siècle bien merveilleux, pnisqu'on v vovait un lion et un lonp défendre le tronpeau que leurs semblables sont habitués à dévorer (Voy: la Bibliot. de Fontanini, I, 463). Il était mem-Strabon, il s'en est fallu pen que bre de l'académie des humoristes. Nourri de la lecture des ancieus, il se mentra souvent l'égal de ses modèles. Ses poésies ne sout pas moins remarquables par le naturel et la force des pensées que par l'élégance prétendre établir un parallèle entre et la clarté du style ; elles out été recueillies avec celles des autres poètes de la Pléiade, sous ce titre: Septem illustrium virorum poemata. L'édit. d'Amsterdam, 1672, in-8° (2), sortie des presses d'Elzevir, est d'une beauté admirable. A la suite de ses vers, on trouve denx Oraisons funêbres, prononcées par Favoriti devaut le couclave, l'une d'Atexandre VII, son bienfaiteur. et l'autre" de Clément IX. Une grande partie de ses œuvres poétiques a été réimprimée dans les Carmina illustr. poetar. italor., IV, 208-51. Il est encore auteur d'une Vie de Virginio Césarini, qu'on trouve à la tête de ses poésies (Voy. CESARINI, VII, 576). W-8. FAVRAT (Louis), 'médecin. la charge de secrétaire du sacré col- » né vers 1735, à Wurtzbourg, fré-

<sup>(</sup>z) On peut consulter sur cette Plélade l'art.

<sup>(</sup>a) Par une faute typographique, en a fait cetto edit., cinsi que les procedentes, in fol. à

quenta dans sa jennesse les principales universités. d'Allemagne, et reçut en 1757 le grade de docteur ala faculté de Bâle. Il s'établit ensuite à Payerne (Paterniacum), petite ville de Suisse, un il partagea son temps entre l'exercice de son art et la culture des sciences. C'est de cette ville qu'est daté l'avis au lecteur dont il a fait précéder l'ouvrage suivant: Aurea Catena Homeri; id est concatenata natura, historia physico - chimica . Francfort et Leipzig, 1763, 1 vol. in-80. Dans cet avis, Favrat nons apprend qu'il a traduit de l'allemand cet ouvrage dont l'auteur anonyme vivait an commencement du XVIIº siècle; ila joint à sa traduction des notes et la thèse qu'il avait contenne quelques années auparavant à Bâle ponr le doctorat . Lenglet - Dufresnoy . dans sa Bibliothèque hermétique, cite une édition de l'Aurea Catena Homeri, Francfort, 1623, in-8°; mais sans indiquer si l'ouvrage est en latin on en allemand (1). Hen parloit sans doute sans l'avoir vu, pnisqu'il s'est persuadé, sur le titre que le but de l'auteur était de moutrer qu'Homère avait con un le secret de la pierré philosophale : ce titre fait allusion a la chaîne d'or qui , suivant Homère, unit la terre au ciel; mais d'ailleurs, il n'est question dans tout l'onvrage ni de ce grand poète, ni même de la pierre philosophale. C'est un traité d'alchimie ou de chimie, composé dans un temps où les principes de cette science n'étaient connus que d'un petit nombre d'adeptes, et dans lequel, parmi des idées moins justes qu'ingénieuses, on en trouve quelques-unes dont l'expérience a (1) L'onvrage était certainement écrit en lengue allemande; le titre sent éteit en latin t c'est ce qu'on observe à l'égard de plusieuzs autres ouvrages en diverses langues.

confirmé la vérité. L'édition donnée par Favrat est la seule que recherchent les curieux. Gathe faconte (Memoires, liv. VHI) qu'occupé dans sa jeunesse de chercher un remède à ses souffrances, il lut tous les livres d'alchimie qui loi tombérent sous la main; et que, dans le nombre , l'Aurea Catena Homeri lai plut singulièrement (tom. 1er, 255, trad. de M. Aubert de Vitry). -FAVRAT (François-André de), général au service de Prusse, mort en 1804, était de la même famille que le précédent. Oa a de lui: Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la révolution de Pologne depuis 1793 jusqu'en 1796, Berlin, 1799, in-8° .. R-p-n et W-s.

FAYE (Jacques de la), en latio Farus, savant théologien, et l'un des adversaires du fameux Toland (Voy. ce nom, XLVI, 202), vivait au commencement du XVIIIe siècle. Tont ce qu'on sait de lui, c'est qu'il remplissait les fouctions de prédicateur de l'église anglaise d'Utrecht lorson'il publia l'ouvrage suivant: Defensio religionisnec non Mosis et gentis fudaioæ contra duas dissertationes Joh. Tolandi, etc., Utrecht, 1709, in-8° de 250 pages. L'anteur y prouve, avec assez de facilité, qu'en feignant de ne combattre que la superstition., Toland, dans son Adeisidamon et ses Origines judaice , a réellement eu pour but de saper toutes les bases du christianisme. Après avoir démontré jusqu'à l'évidence, par un exposé succinct de son système, que Toland est un spinosiste déguisé, La Fave cherche: à le résuter; mais suivant les rédacteurs des Acta eruditor. , 1720 , 476, ses arguments ne sont pas toujours aussi solides qu'en pourrait le. .. 32

- Un antre La Fare (Jean, suivant Barbier), a donné des éditions augmentées, des Délices de I Italie , par Rogissard , Leyde , 1709, 6 vol. in-12; et des Eloges des hommes savants, par Teissier, ibid., 1715, 4 vol. iu-12; mais il n'est point l'auteur des Nouvelles remarques ajoutées à ce dernier onvrage, comme Barbier l'assure, dans son Dictionnaire des Anonymes, 2º édit., nº 5051; d'après Chaudon et quelques autres biographes (Voy. TEISSIER, XLV, 100). C'est sans donte an même La Faye qu'il faut attribuer le Mémoire bibliographique sur la collection des Républiques, imprimée par les Elzevir in-12, inséré dans les Mémoires de littérature de Sallengre, II, 2º part., W-s. 149-62.

FAYOLLE (PAUL-ANTOINE), né à Paris en 1778, était le cousin de M. F .- Joseph-Marie Fayolle . autenr de l'Acanthologie, avec lequel on l'a souvent confondu. Ayant embrassé avec beaucoup d'ardenr la cause de Napoléon, après sa chute, il le suivit à Waterloo; et, lorsque le gonvernement royal fut rétabli pour la seconde fois, il se tronva compromis dans plusieurs entreprises politiques , entre autres l'émeute du mois de join 1820. Traduit pour ce fait devant-les tribunaux, il fut condamué à quelques mois de prison. Ce on il y eut de remarquable dans cette affaire, c'est que Fayolle, interrogé par le président sur les motifs de sa présence à la bataille de Waterloo, répondit qu'il s'y trouvait comme amateur. Atteint bientôt après d'une complète aliévation mentale, il monrut à Charenton en 1828. Il avait publié les denx brochures suivantes que M. Quérard at tribue par errenr à son homonyme,

et son cousin : I. Lettre d'un Francais au roi, par M. P .- A. F., 1815, m-8°. II. Journée du mont Saint-Jean, par Paul, Paris, 1818, M--- p i.

in-8°. FAYPOULT (GUILLAUME-CHARLES), né en 1752, d'une famille noble de Champague, 's'appelait avant la révolution le chévalier de Maisoncelles, et paraissait tenir beauconp à la noblesse de son origine, qui cependant n'était ni illostre ni bien établie. Destiné à la carrière da génie militaire, il fit ses études à l'école de Mézières, où il fut le condisciple de Carnot, de Meunier, et d'antres hommes qui sont devenus célèbres. Nommé lientenant dans son arme, il fut employé aux travaux de Cherbourg, et parvint bientôt au grade de capitaine. Avant demandé, en 1780, un emploi dans la guerred' Amérique, et n'avant pu l'obtenir, il donna sa démission. Ainsi il était mécontent, lorsone la révolution commenca, et il devait s'en montrer partisan. Il vint donc se mêler daos la capitale à tous les ambitieux qui se préparaient à l'exploiter. Admis à la société des jacobius, il entra en 1792 an ministère de l'iotérieur, où il fut secrétaire-général sous Roland. Bien que lié an parti de la Gironde, sa circonspection naturelle l'empêcha de se compromettre dans les évènements du 31 mai 1793 : mais il fut banni de Paris peu de temps après, par le décret qui en expulsa tons les nobles, et n'y revint que lorsque Robespierre fot renversé. Après avoir été ministre des finances pendant quelques mois, il fut envoyé comme ministre pléuipotentiaire à Gênes, en 1795. C'était une mission de hante confiance, car depnis long-temps le

gonvernement français nourrissait

des projets sur cette antique républi que qui possédait de grandes richesses avec pen de moyens de les défendre, et dont l'occupation était d'ailleurs nécessaire ponr s'assnrer l'entrée de l'Italie. Ces projets devaient donc recevoir leur dévelopnement, lorsque Bonaparte fut près d'envahir la Péninsule. Alors des détachements de l'armée française furent envoyés jusqu'anx portes de la ville; et des batteries forent établies sur toute la côte, où les navires français venaient sans cesse opérer des descentes pour l'approvisionnement de lenrs, troupes. L'Anglais Nelson se trouvant un jour dans le port de Gênes, avec une petite flotte, en sortit indigné, et s'empara d'un bâtiment français en présence de toute la ville. Faypoult jeta les bants cris; il demanda que toute communication fût à l'instant même rompue avec les Anglais, et que les valsseaux de cette nation, qui se tronvaient dans le port, fussent remis à la France comme compensation du navire capturé. Après quelque bésitation le petit et le grand conseil épouvantés se soumirent, à tout ; et la république de Gênes, des lors complètement dominée par la France, remit encore une somme de quatre millions. A ce prix on lui accorda quelques jours de répit. Ce ne fut qu'au mois de mai de l'année suivante qu'éclatèrent les monvements qui devaient lui coûter de nouveanx sacrifices et renverser définitivement son antique constitution. Bonaparte, après avoir, signé vavec l'Autriche les préliminaires de Léoben, on il avait promis de livrer Venise, pieds et poings liés, venait de s'emparer de cette république par des moyens à peu près pareils a cenz qui allaient être employés.

contre Gênes. Ce fut donc d'après ses instructions et celles du Directoire que le ministre Fayponlt organisa secrètement des associations patriotiques . formées d'aventuriers de toutes les nations, que dirigeait l'anothicaire Morandi; et lorsque tont fut disposé ponr l'explosion il écrivit au chef de l'armée française : a Voila le fil avec lequel il est fa-« cile de mener les conseils et la « réformation de Gênes, avec l'accé-« lération on le retardement de vi-« tesse qui conviendra.: » Il paraît que le signal on l'ordre que demandait Faypoult ne se fit pas long- temps attendre; car, des le 21 mai, sept on linit cents révolutionnaires dirigés par Morandi arborèrent la cocarde tricolore; après avoir déclaré le Peuple de Génes en insurrection contre l'Oligarchie, ils s'emparèrent de l'arsenal , des principanx postes, et ils se mettaient en devoir de déposer les magistrats, d'en créer, de nouveaux . lorsque le véritable penple, les charbonniers, les portefaix, et beancoup d'habitants de la campagne, accourus ponr défendre la patrie, tombèrent sur ces prétendus patriotes, aux cris de Viva Maria. en assommerent une partie, en conduisirent d'autres en prison et reprirent tous les postes dont ils s'étaient emparés. Ce qu'il y ent de plus remarquable dans ce triomphe du peuple génois, c'est qu'il trouva dans la maison du chef des révolutionnaires. Morandi, des papiers extrémement précieux, qui furent portés an sénat, et par lesquels on eut la preuve que tont ce mouvement avait été préparé. dirigé par le gonvernement français et son ambassadeur. Lorsque cefui-ci voulut réclamer la délivrance des prisonniers, on lui répondit que l'on savait tout, qu'on ne delivrerait que

ceux dont les noms ne se trouvaient pas sur les listes de Morandi; et Fayponlt lui-même, quand il revint du palais, fut insulté et menacé. Alors aussi effrayé qu'il avait été arrogant, le ministre français demanda une garde qui lui fut accordée. Voyant son fil lui échapper, il écrivit an général Bonaparte, que « l'entreprise des patriotes s'éa tait faite sans prévoyance et sans « concert, qu'ils avaient compromis « les Français en mettant des coa cardes tricolores, et qu'ils avaient « recourn à des movens indignes en « délivrant les galériens et en voua lant ouvrir les prisons; que cette « conduite avait révolté toute la ville; « qu'ensin la grande majorité voua lait conserver le pouvoir dans l'or-« dre de la noblesse; que rieu n'etait mura Gènes pour une révolution et a que tout le peuple y voulait encore a ce qu'il appelait son prince .... c'est-a-dire l'ancien gonveroenient. Mais Bonaparte n'était pas homme a s'arrêter daus un tel chemin. Il dirigea aussitôt contre Gênes au corpa de donze mille hommes, et fit partir son aide-de-camp Lavallette, avec nne lettre menagante; que cet officier lut en plein senat, et en présence de l'ambassadeur Faypoult un peu rassuré parcet appui : « Si, vingt-quatre a heures après la réception de cette a lettre, écrivait le général en chef, k vous n'avez pas mis à la disposi-« tion du ministre de France tous « les Français qui sont dans vos a prisons, si vous n'avez pas fait a arrêter les hommes qui excitent « le peuple, si vous ue désarmez « pas cette populace,... le ministre « de la république française sortira « de Genes, et l'aristocratie aura « existé... » Eponyautés par de telles paroles, les sénateurs se sou-

mirent à tout ; ils arrétèrent même trois des lenra, dont le sent tort était d'avoir cru à la possibilité de défendre la patrie; ils mirent en liberté tous les prisonniers faits dans l'émente, et euvoyèrent trois commissaires à Milan auprès du général en chef, pour recevoir de lui une constitution plus conforme au nonveau système de la démocratie. On peuse que leurs instructions furent accompagnées de quelque chose de plus conelnant encore (1). Ce qui doit le faire croire, c'est que les députés revincent très, satisfaits, avec nne constitution beaucoup moins populaire qu'ils ne l'az vaient pensé, et que Bonaparte insista. lni-même pour que ni les nables ni les prêtres ne înssent exclus du gonvernement. Le ministre Faypoult, qui los avait accompagnés, eut également lien d'être, satisfait du général en chef, et tous les denx recurent encore de la république régénérée des témoignages publics de sa reconnaissance. Une médaille fut frappée en lour honneur avec cot exergue s à Napoléon Bonaparte et à Guillaume, Eaypoult, la Ligarie reconnaissante. Depuis cette époque Faypoult, dans tontes les occasions, recut de Bonaparte de nombreux temoignages d'estime . et de son côté il se montra constamment fort attaché asa fortune. Cependant il refusa, l'année suivante, de l'accompagner dans son aventureuse expédition d'Egypte. Se croyant plus propre à servir la republique par son talent diplomatique, dont il venait de faire une si heureuse application, l'habile régénérateur se rendit à Milan, puis à

<sup>(1)</sup> On sait que Bonaparte proposa res cette dyoque à Barras de lui cavoyer deux millionas pour l'aidez à faire la révolution du 18 fructisios, et l'oua tant lien de croire que cetta soume, qui d'ailleurs ne fat pas envoyée, venait de contributione qu'il avait imposée aux figinds.

Rome, et enfin in Naples avec des missions analogues ; mais il paraît qu'en créant la république Parthénopéenae, il s'occopa de ses finances avec trop d'apreté, gar il eut à cette occasion de viss demelés avec Championuet et Bonamy ( Poy. Bo-NAMY , LVIII, 534), qui le firent chasser de Naples par leurs soldats. Ges généraux qui succompèrent ensuite eux-mêmes devant ses accusations, avant été réhabilités , Faypoult fut poursuivi à son tour et force de se tenir caché jusqu'an triomphe de Bonaparte, le 48 brumure. Alors le aonyeau cousul le nomma préfet de PEscaut, Hadministra ce département pendanfhuit ansavec assez de sagesse, etil me le quitta qu'en 1809, par snite d'une irruption que la mer fit dans cette contrée, après avoir rompu les dignes voi devaient la garantir; On rendit Fayponlt responsable de ce malheureux évenement, et il perdit son emploi. Ce fut alors que le nouveau roi d'Espagne, Joseph Bonaparte, l'appela a Madrid pour en faire son ministre des finances. Faypoult conserva ces fouctions jusqu'en 1813; et il-ne quitta l'Espagne qu'avec son maître, pour se rendre à Paris, où l'empereur Napoléon, revenu de sa malheureuse campagne de Saxe, lui confia la mission impor- . tante d'aller observer et sonder les différentes puissancés de l'Italie, et plus particulièrement Mural afin de les maintenir dans l'alliance de la France, Mais Faypoult avail à peine entamé quelques pégociations que de nonveaux revers, et enfin la chute 4 du trône impérial le forcèrent d'y renoncer. Revenu a Paris il n'v obtint aucun emploi sous la restauration; mais Bouaparte, aussitôt après son retour de l'île d'Elbe, en avril 1815, le nomma préfet du dé-

partement de Saone-el-Loire, Il se tronvait ainsi a Macon, lors de l'invasion des Autrichiens; et ce fot lui ' qui, autorisé par le maréchal Suchet, lour pavrit les portes de cette ville. Il remit ensuite ses pouvoirs à M. de Righy son successeur, nommé par le roi Louis XVIII; et se retira h Gaud où les sonvenirs de son administration lui assurerent un bou accueil. Il revint à Paris en 1816, et mourut dans cette capitale an mois d'octobre 1817, Faypoult avait publié en l'an III (1795), un Essai sur les finances, vol. in-8°. Il n'a laissé qu'une fille adoptive, mariée au baron de Ségonville, aucien colonel de hussards. M-p j.

FEA (l'abbé Chantes); né le 2 février 1753, dans le petit village de Pigna de la vallée d'Oneglia en Piemont, de parents honnêtes : mais sans fortune, vonlut très-jeune encore aller rejoindre à Rome un oncle qui était ecclésiastique, et dont il fut bien accneilli. Il s'appliqua ensuite à l'étude de la philosophie, du droit civil et canonique dans l'université de la Sapienza, où il recut le bounet de doctenr. Dirige par son oncle, il suivit pendaut quelque temps le barreau ; mais, détestant la chicane , il l'abandonna pour se consacrer à l'étude de l'archéologie avec un zèle tout particulier. Ce fit en méditant sur des ruines de l'ancienne Rome , qu'il composa nue dissertation très-érudite qui est jointe an troisième volume de la traduction italienne de l'Histoire de l'art par Winckelmann (1);

<sup>(1)</sup> Cetta tioulution, imprimee d'abord à îlite de 1779, 2 vol. i. d', "det pa, comme on terriem de Sain et le comme de la comme terriem de Sain et le comme de la comme duction arec le plus graod soin et la reproduiti à lome en re\$5, en y joignant un troblème volume qui renferue, outre la tradaçion de quelques opiscales de Winkelmans, la corriegie et savante dissartation Sulfa rouim di Roma; cette dissertation syant été critiquée assas vivea-

Le prince Chigi le nomma son bibliothécaire, et il vécut long-temps · de cette petite place et du produit de ses publications. Au retour do pape Pie VII , il sut nommé directeur des travanx publics que les Fraoçais, avaient entrepris sur tous les points. Il se montra zélé et intègre daos ses opérations; il publia un Progetto, Angelicos, Barberinos, emend. d'una nuova edizione di Vitruvio; il prononca, à l'académie des Arcades, un discoors qui avait pour titre : Delle belle arti in Roma. Ses édiditions d'Horace et de l'ouvrage de Bianconi, Dei circhi romani, montrent encore sa vaste éruditionsur les antiquités. La franchise de Fea et le peu d'égard avec lequel il exposait ses idées lui firent beaocoup d'ennemis : il disputa avec Guatani, sur la prétendue statoe de Pompée de la maison Spada. Il eut une vive discussion avec Pier. Bianchi de Lugaco et le professeur Laur. Ré, sur l'arène et le podium de l'amphithéatre de Flavico. Il entretint one correspondance très - piquaote avec Masdeu de Barcelone (Voy. ce nom, XXVII. 357). Ces lettres, qui ont été publiées, prouvent combien la passion et l'entétement nuisent aux sciences, notamment à l'histoire où alors on cherche en vain la vérité. Cet homme religieux, intègre et pauvre, mourut, le 18 mars 1834, dans le palais de Chigi, auprès de la bibliothèque. Nons avons personoellement consu et aimé l'abbé Fea, notre collègue à l'académie romaine d'archéologie, et nous possédons les onvrages suivants pobliés par cet estimable auteur : I. L'Integrità del Panteone di Marco Agrippa,

Rome, 1801, in-8°. II. Concluzioni per l'integrità del Panteone di Marco Agrippa , ibid., 1807, in-80. III. Dei diriti del princlpato negl'antichi edifizi pubblichi, ibid., 1806, in-8°. IV. Horatii Flacci opera omnia, ad codices manuscr. Katicanos, Chisianos; notis illust.; ibid., 1811, 2 vol. in-8°. V. Della statua di Pompeomagno del palazzo Spada, ibid., 1812, in-8°. VI. Degli scavi dell'. anfiteatro romano, 1813, in-80. VII. Ammonisione due critiche antiquarie, 1813, io-80, VIII Nullità delle aministrazioni capitalari abusive, Rome, 1813, IX. Desm crizione di Roma e dei contorni con vedute, ibid., 1822, 3 vol. in-12; 2º édit., Milao; 1824. X. Notizie intorno Raffaello Sanzio d'Urbino ed altri, autori, Rome, 1822 (2). G-c-Y. FEDERICI (ETIENNE), SEVANI

reur Conrad avait, des 1024, inféudé la Valcamonica, mais qui était déchne de sa première splendeur, Venu jeune à Paris pour y compléter-ses études il yemérita l'estime de ses maîtres; et, de retour dans sa ville natale, ohtint diverses charges de magistrature. Oo a de lui e Opuside interpretatione juris , Brescia, 1496, in-fol .; réimprimé plusieurs fois, ce qui (a) On a encore de Fex's 1" Miscellanes fife logico-critica ed antiquarie , Romes 1790 , iu-8º. Ce volume, qui devalt être sulvi de plusieurs autres, consient une Lettre su cardinal Borgia sur quelques auteurs latins , et notamment aut Plue l'ancien: des Notreer sur les fouilles faites à Rome à diverses, époques, et des morrenur a Rome a diverso, époquea, et des morresus, iedite d'Allace; de Luc Holtenius, de J.-M. Saarès, du P. Kircher, tirés des manuscrits de la hibhothèque Chigi; a Relaziones d'un vengrie ad Oston ed alla ville di Piano, 1803, in-8°, 3° Esseria di monument pubblicht trovete nell'amale escapzioni, Rome, 2813, im-8°. We-ma.

inrisconsulte; né dans le XVe siècle.

et illustre famille , à laquelle l'empe-

à Brescia, descendait d'une aocienne

sent per Onofrio Boni dans ses Memorie per le belle arti , Fea lui repondit par une Leure non moins vive, Rome, 1786, in 40, que l'on trouve ordinairement réunie su troisième volume de Winckelmann,

prouve qu'il était consulté des inristes. If a lasse manuscrite une Histoire chronologique de sa famille Fronnici (Louis), littérateur, de la même famille, ne vers 1540, a Brescia, se fit agréger au collège des avocats de cette ville, et soutint, daos l'exercice de divers emplois, la réputation de savoir et d'intégrité dont avaient joui ses uncetres. Dans ses loisirs il enltivait la poésie, et composait avec une égale facilité des vers en latin et en italien. L'an des fondateurs de l'académie des Occulti, sons le nom de il Sepolto, il a publié, dans le double Recneil poétique de cette compagnie, quelques pièces de vers remarquables par l'élégance et la simplicité. Il eut, en 1606, l'honneur de réciter devant le doyen Léonard Donato une Harangue (orazione), qui fut imprimée à Venise, in-4°. Il monrot vers 1607, laissant manuscrits quelques satires, des notes sur le droit, et un ouvrage inachevé: Della vera filosofia e delle leggi. Le cardinal Quérini lui a consacré un éloge dans le Specimen litteratur. Briziana. II, 249. - FEDERICI W(Marc-Antoine), Bresciau, a publié un ounæ, Padone, 1595, in-40. - Fr-DERICI (Jerôme), criminaliste, a laissé des résolutions de quelques cas, imprimées à la suite des Responsa criminaliaºde Prosper Farinacci, Venise, 1616, in fol .-Fenenici (D. Placide), né en 1739 a Genes, embrassa la vie religieuse dans la célèbre congrégation du Mout-Cassio, consacra ses loisirs à l'étude des antiquités ecclésiastiques, et monruf en 1785, à quarante-six ans, vicaire-général de l'abbaye de Volterra, laissant la réputation d'un savant consommé. D. Placide n'avait

cependant publié que le premier volume de l'histoire du monastère de Pomposa, sous ce titre? Rerum Homposianarum historia, monumentis illustrata, Rome, 1781, în-4°. Ce volume, dont le pape accepta la dédicace, fait vivement regretter que l'auteur n'ait pu terminer un ouvrage qui, en lni assignant une place parmi les érudits les plus laborieux, devait le conduire aux premières dignités de l'église, devenues sons le grand pontife Pie VI la récompense de tous les talents éminents. W-s.

FEDERICI (Le P. Dominious-MARIE), écrivain savant et laborieux, mais tres-paradoxal, naqoit, en 1739, à Vérone, d'une famille patricienne, qui a produit plusieurs hommes de mérite. Ayant embrassé la vie religiense dans l'ordre des Dominicains, il fut chargé d'enseigner la théologie et d'expliquer les saintes écritures à ses jeunes confrères. Il occupa, pendant plusieurs années. les chaires d'Udine, de Padone et de Trévise, avec beanconp de distinction. Dans ses loisirs, il visitait les bibliothègoes et il y recueillit des matériaux immenses sur l'histoire vrage intitulé : Æstates patavi- des lettres et des arts en Italie, an moyen-age. Il obtint de ses supérieurs ° la permission de rester à Trévise, qu'il regardait comme sa seconde patrie, et s'y consacra tont entier à la rédaction de ses ouvrages. Il mournt dans cette ville, au mois de décembre 1808, à l'âge de soixante - neuf ans. Outre quelques opuscules qui n'offrent aucun intérêt, on a de lui : I : Storia di cavalieri Gaudenti, Venise, 1787, 2 vol. in-4°. C'est l'histoire d'une espèce d'ordre qui s'établit en Italie au XIIIº siècle. Les membres de cette association avaient pris le titre de

chevaliers de la glorieuse vierge Marie; mais le peuple les nomma chevaliers on frères Joyeu:c, parce qu'ils oublièrent bientôt le but de leur, association, et qu'ils passaient leur vie dans les plaisirs (Voy. PHistoire des ordres religieux, par le P. Helyot, IV, 456). L'ouvrage de Federici peche par le défaut de cri-Aique. L'énvie de dire des choses néuves et singulières lui a fait admettre des détails évidemment fabuleux. II Memorie trevigiane sulle opere di disegno; ibid., 1803, 2 vol, in-4°. Sous ce titre, l'aoteur donne l'histoire de l'origine et des progrès des arts dans le Trévisau depuis le XIº siècle. Son ouvrage est rempli de recherches curieuses; mais on y tronve aussi bien des idées qui ne pourraient soutenir un examen sérieux. III. Memorie trevigiane sulla tipografia del secolo XV, ibid., 1805, in-4°. Avenglé par son amour pour les Trévisans, Federici cherche à prooyer, dans cet outrage, que la petite ville de Feltre est le véritable berceau de l'imprimerie, Il s'appuie sur le témoignage d'un ancieu manuscrit , et sor celui d'Antonio del Corno, qui, dans ses Memorie istoriche della citta di Feltre! Venise, 1710, in-4°), avance que Pamphile Gastaldi citoyen de Peltre, connaissait, des 1450 . l'art d'imprimer avec des caractères mobiles; et que Fust (Vor. ce nom, XVI, 203) reporta eu Allemagne ce secret qu'il tenait de Gastaldi. Cette opinion ; quoique présentée avec beaucoup d'esprit, n'a pas besoin d'êtré réfutée, L'ouvrage de Federici est divisé en trois parties : dans la première , l'aufeur expose et soulfent le paradoxe dont en vient de parler ; la seconde contient le catalogue chronologique des

livres imprimés à Trévise, depuis 1471 jusqu'a 1500, au nombre de quatre-vingt minze; et la troisième, l'histolre littécaire de calle ville pendant le meme temps. A la suite l'auteur a rennie sous le titre de Documenti anedotti, les pièces préliminaires des douze principaux onvrages imprimés h Trévise dans le XVe siècle ; et enal fin l'éplire dédicatoire de la premiere édition du Dictionhaire de Calepiu; quoique imprimé à Reggio en 1502 ( Vovi CALEPINO : VI: 519), parce que Pontico Veranio de Trevise en est l'un des imprimeurs et le correcteur. IV. Esame critico apologetico della letteratura frevigiana del secolo XVIII. sino a nostri giorni, esposta dall' autore della Letteratura veneziana (le P. Moschini), ibid., 1807, in 8°. Loin d'avouer qu'il avait exagéré, dans ses autres ouvrages le mérite littéraire des Trévisans, il emploie celui-ci à le relever encore; . le P. Moschini, contre lequel il avait laucé des traits asses piquants, lui répoudit avec beaucoup de vivacté dans le IVº vol. de la Letteratura venezianas p. 70 et suivantes. On tronve une Notice détaillée sur le P. Federici dans le Giornale dell' italiana letteratura. Pallone, 1808, tome XXIII. L'abbé Louis Federici. sou neven, lui en a consacré une autre dans les Etogi istorici de' plu illustri acclesiastici Veronesi, Vé-

rone, 1819, dome III. Was private EEDERIGI (Jans Baptivate Camille, Principale Vassoo), coont sons le nom de Camille, Prederici, né à Garcesto, petite ville du Piémont, en 1751, fit ser vinde a Turin, où il cultiva les littératures laine et l'allenue, et donas des preuves, des sa ploi tendre enfance, de ce sprit ingénéen qui le porte par extention de l'accident qui le porte par

la suite à écrire pour le théatre. Quelques productions, fruit de sa jeunesse, ayant été jouées par des amateurs, lui valurent beaucoup d'éloges. Mal partagé sous le rapport de la fortune, avide de gloire, encourage par les marques d'approbation qu'il recevait et par ses amis, il abandonna, lui aussi, cette même patrie que furent, obligés de quitter Baretti, Denina, Lagrange, Bodoni, Alfieri, etwoyagea en Ilalie. En 1787, il se tronvaità Venise anx appointements du directeur de la troupe qui jouait à la salle. Saint-Ange, C'est alors que ses comédies représentées dans cette ville forent tellement recherchées ., applaudies sup tous les théatres d'Italie, que le nom de Federici parut devoir effa-

cer celui-de tous les auteurs dramatiques qui l'avaient précédé : mais son étoile ne brilla pas toujours d'une aussi vive lumière. De Venise Federici passa à Padoue où il se fixa, y étant devenu époux et père. Attaque d'une maladie grave et pénible, qui mit ses ionrs en danger pendant quatre aus, il trouva un soulagement et un appui dans la personne de François Barisan, riche negociant de cette ville, jeune homme aimable, hien éleyé et instruit. Ayant pris gout à jouer la comédie, -il avait fait construire une salle dans sa charmante Villa de Castelfrancoret y avait réuni une société choi- ... volume, puis abandonnée. Le nomsie d'amateurs, parmi lesquels il se fit une réputation d'excellent acteur. à cinquante-six. Plusieurs ont été Plusieurs de ses comédies furent traduites en français et en espaguol. composées pour celle société, et Celle qui est intilulée la Bugia jonées par elle, avec lant de succès vive pono a mérité l'honneur d'elre qu'elles auraient pu exciter la jalou- / Iransportée sur la scène française : sie des artistes les plus habiles. Fe-. M.M. Roger et Creuzé de Lessor en derici recouvrait à peine une santé long-temps delabree, lorsqu'il essuya (1) Alors directeur de la troupe qui porte le un de ces, malheurs, auxquale les mon de Goldoni, et parent du celèbre auteur

auteurs qui n'ont aucun privilège d'impression ni de représentation sont fort exposés en Italie. Ses œuvres se trouvaient dans les mains de beaucoup de comédiens, mais il n'avait pas encore en l'idée de les faire connaître par la voie de la presse. Une ame vénale profita de cette circonstance pour en tirer parti, en les publiant sans le consulter. On ne saurait exprimer la douleur que Federici épronya en voyant paraître, tout-à-conp, la majeure partie de ses pièces, imprimées sans qu'on eut même daigné lui en faire part. Mais le mal était sans remède : il ne lui restail qu'à souffrir et à se taire. Federici passa ensuite auprès de sonami Antoine Goldoni (1), et continua à donner de nouvelles productions toujours ardemment désirées et toujours applaudies. Après l'édition de Turin, plusieurs de ses ouvrages surent insérés dans des recueils. dramatiques, soit à Venise, soit dans d'autres villes; ce qui l'engagea à prendre enfin le parti de les publier lui-meme, tels qu'ils étaient sortis de sa plume. L'édition en fut entreprise a Padone, en 1802, sous les yeux de l'auteur ; mais le quatrième volume ne faisait que de paraître lorsqu'une seconde maladie termina ses jours le 23 décembre, même année. La collection fut continuée, tant bien que mal, jusqu'au dixième hre des comédies de Federici s'élève

un de ces malheurs, auxquels les qui s'appelait Charles.

ont tiré la comédie de la Revanche: Ce fut au milieu de l'admiration que les cenvres de Schiller, d'Iffland et de Kotzbne excitaient en Allemagne que Federici entra dans la carrière theatrale, avec l'espoir d'arriver aux premiers rangs des auteurs dramatiques. Si son projet ne renssit pas entièrement, on doit l'attribuer , en grande partie, à l'injustice du sort, qui le traita avec assez de rigueur pour l'obliger à faire un commerce de son talent, en se vendant au caprice et à la cupidité des directeurs de théatre, afin de procurer une existence à sa famille. C'est principalement à cette cause fâcheuse qu'il fant imputer les taches qui déparent plasieurs de ses écrits, taches sur lesquelles une critique impartiale ne saurait se taire. Obligé de se conformer à la volonté des autres et de traiter des sujets romanesques, il tomba quelquefois dans l'invraisemblance des caractères qu'il allait chercher, dans son imagination, au delà des Alnes et des mers , au lieu de les peindre tels qu'il anrait pu les voir auprès de lui. Voulant toniours instruire, même lorsque ses drames n'avaient pas une fin morale, il eutla mauvaise inspiration d'y suppléer par des maximes el par des préceptes. Gêné sonvent par la nécessité de travailler vite et d'ameuer des coups de théâtre qui pussent éblouir le public, il fit trop fréquemment usage du même moven, en introduisant sur la scène quelque prince, quelque souverain, ou antre grand personnage qui, se faisant connaître tont-a-coup, termine la pièce à sa manière, et convertit le théâtre en tribunal. Son style, plus châtie poutêtre que celui de Goldoni, n'est pas a l'abri de tout reproche. Mais sitels furent les défants qu'on pourrait

lui reconnaître, pen d'auteurs l'ont snrpassé dans l'art de concevoir ses plans, de les distribuer avec une économie sage et bien entenduer dans la conduite, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans la magie de la pièce, dans la variété des caractères. Son dialogue est tantôt vif où soutenn . tantôt tendre ou joyenx-; des saillies charmantes s'échappent sonvent de la bonche de ses personnages, et la justesse des idées est presque toujours nnie à celle des mots. Enfin, si le but réel du théâtre est d'amuser, d'instruire et de corriger en même . temps, on ne saurait nier que Federici ne l'ait sonvent atteint. Naturellement doux et modeste, il n'eut jamais une haute idée de lui-même ; il vécut retiré, cultivant en secret cenvertus qu'il enseignait noblement sur la scène. Parmi les drames de Federici , celui qui est intitule le Remède pire que le mal, ou le secours inattendu , nous paraît nne de sos productions les plus remarquables. Gette pièce est remplié de beautés : lessituations fortes n'y manquent pac; les scènes pathétiques y sont en assez grand nombre : la dixième du cin-zi quieme acte, entre le caissier Vittorio et son fils, est très touchante; mais la. trop grande accumulation des évenements, accomulation qui va toujours en augmentant, s'y fait remarquer d'une manière sensible, nuit à la vraisemblance, et par conséquent a la satisfaction que l'ouvrage aurait pn produire ; enfin le dénouement nons paraît aussi beaucoup trop pré-V\_s-1. cipité (2).

FEDERMANN (NICOLAS.),

<sup>(</sup>a) Celle pièce e été traduite en français par l'enteur de cet article, et feil partie de la vingt unieme livraison de la Collection des chefs d'ouvre des lhéatres étrangers ( éditeur Ladvocal ).

-41

en Souabe. Il embrassa Pétal militaire, et y acquit une expérience qui fit agreer ses services par les Welser; riches négociants d'Augsbourg, anxquels Charles - Ouint concéda la province de Veneznela, dans l'Amérique méridionale, en paiement des sommes qu'il benr avait empruntées. Devant en faire la conquête à leurs frais, ils s'engageaient à équiper fuatre vaisseaux, à emmener des troupes espagnoles, et a construire deux villes et trois forts dans les deux aunées qui suivraient leur arrivée : ils devaient en outre, envoyer daus ce pays einquante mineurs allemands. Federmann, nommé capitaine d'une compagnie de soldats espagnols et accompagné de mineurs, s'embarqua, le 20 octobre 1529, à San-Lucar de Barameda en Andalousie : le vaisseau fut poussé sur Laucerote nne des Canaries, où des Arabes, venns des côtes d'Afrique voisines, attaquerent les Européens et leur firent des prisonniers, au nombre desquels se trouvait Federmann. Sortide captivité, il continua sa route, et attérit à Saint - Domingue, où déjà la population indigène était presque totalement exterminée, 'et enfin arriva près de Coro. Le gouverneur A. Dalfinger étant parti de cet établissement a la fin de inin 1530 . Federman le remplaca. « Me voyant, dita il, dans la ville de Coro, avec beau-« conp de troupes , saus occupation, « je me déterminai à entreprendre un « voyage dans l'intérieur, ou vers la a mer du sud , espérant y faire « quelque chose d'avantageux. Mes « préparatifs terminés le 12, sep-« tembre, je me mis en route avec « cent dix Espagnols à pied et seize « à cheval, accompagné de cent Ina diens qui portaient nos vivres , et a tout cu qui était nécessaire ponr

a notre subsistance ou notre défen-« se. » Il est très-difficile de coustater le point auquel Federmann'et ses compaguous parviorent, ni de recongattre les peuplades chez lesquelles il passa; la plupart n'existant plus aujourd bni. En suivant sa marche aussi exactement qu'il est possible, on conjecture qu'ils s'avancerent dans le S. O., à peu près à cent cinquante lieues, jusqu'aux premiers contre-forts des Audes. Parfois les Iudiens se défendirent avec tout le succès que permettaient les moyens dont ils disposaient. Les Européens épronverent des perles assez fortes, et Federmann fut blessé. Ces échecs furent vengés cruellement sur les 'malheureux Indiens: Federmann, chargé d'un mince butin en or , revint vers la côte et la suivit jusqu'à Coro, où il rentra le 17 mars 1531, et remit l'autorité entre les mains d'A. Dalfinger, La fièvre l'y retint jusgn'au 9 décembre ; alors il partit pour Saint Domingue, et, le 16 janvier 1532. débarqua henrensement à Séville. Il salva l'empereur qui se trouvaità Medina del Campo. Enfin, le 31 août, il revit Augsbourg. Il y écrivit la relation de son voyage, la laissa aux mains de Jean Kielhaber, son beau-frère, honrgeois d'Ulm; pnis il alla de nouveau tenter la fortune en Amérique : on ignore l'époque de sa mort. Sa relation parit en allemand, sous co titre : Belle et agreable narration du premier voyage de Nicolas Federmann le jeune, d'Ulm, aux Indes de la mer Océane, de tout ce qui lui's est arrivé dans ce pays jusqu'à son retour en Espagne; écrite brièvement et divertissante à lire, Hagnenau , 1557 , in-8° . Ce livre est curieux par les détails qu'il offre sur les Indiens, sur leurs mœurs et

sur la manière dont on s'y prenait pour les soumettre : l'auteur s'exprime avec une naïvelé qui gagne la confiance. Jean de Lact, dans son Histoire des Indes, parle de l'expédition de Federmann. L'ouvrage de ce dernier, devenu extrêmement rare, est omis dans les Bibliographies allemandes. M. Henri Ternaux, qui en possede un exemplaire, l'a traduit en français, et l'a inséré dans le recaeil qu'il publie sous ce titre : Voyages, relations et Mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique, publiés, pour la première fois en français, Paris, 1837. Quant au second voyage de Federmann , M. Ternaux ignore s'il apété imprimé

ou même écrit. FEDRIGOTTI (JÉROME), littérateur, né en 1742, à Sacco di Roveretto, fit ses études, partie dans cette ville et partie en Allemagne où il suivit les cours des plus célèbres académies. Son père le destinait à la carrière du barreau; mais la nature l'avait fait poète, et rien ne put le détourner de sa vocation. Donc d'un esprit viset forme par la lecture de Pétrarque, du Tasse et de l'Arioste, il s'essaya d'abord avec succès dans la pastorale et dans le genre lyrique. Il s'éleva depuis à la tragédie, et composa les deux premiers chants d'un poème dont le héros est Antoine le triumvir. Mais, atlaqué d'une maladie lente, dans laquelle . à l'exemple de Pétrarque, il refusa le secours des médecins, il y succomba en 1776; à trente-quatre ans. Ses poesies, qui n'ent point encore été réunies, sont éparses dans les Raccolte, et conservées dans les archives de l'académie des Agiati dont il était membre. A beauconp. d'érudition Fedrigotti joignait le goût des

arts; il cultivait la musique et le dessin, et passait pour un habile commaissent. Clém. Vannefti a composé ca latin l'éloge de ce jeune poète; cette pièce état imprimée dans le tome XXXII de la Raccotta d'orpuscott de D. Mandelli. W—u.

. FEHRE (Cunérien-Augustu). nó le 25 mars 1744, à Burgstadt, dans le comté de Schonburg; reçut sous les yeux de son père, fort habile théologien, et dans sa ville natale, une éducation dans laquelle les tendauces théologiques avaient par trop le dessus; mais quand les évenements de la guerre de sept ans menacerent le pays en 1759, il se rendit aux écoles d'Altenbourg, où les écrivains profanes', Virgile, Horace, devinrent ses lectures assidues, et lui donnérent pour la poésie un goùt qui ne céda qu'à celui des seiences judiciaires. De retour dans sa ville natale (1761), il communiqua la nonvelle do cette vocation mondaine à son père, qui consentit à lui laisser étudier le droit à Leipzig. Il en sortit gradué, alla plaider et conduire des affaires à Pyrna d'abord ensuite à Chemnitz; enfiu à Dresde. Il plut aux autorités et princinalement au ministre de conférence Fréd. Louis de Wurmb, et, grace à lui, deviut successivement procureur de la chambre (1781), et procureur de l'administration des finances (1784). Il eut aussi, de 1784 à 1800 diverses affaires à condnice avec l'étranger, et, de 1797 à 1817, il fot charge de l'administration judiciaire des domaines de Gorlitz. Plus que sentuagénaire à cette époque , il'se retira complètement des affaires, ot survecut uncore six ans a sa retraite a sa mort eut lieu le 29 août 1823. Febre était un bomme d'esprit, On a de lui plusieurs poésies

de circonstance, imprimées sous le titre de Cadeaux à mes amis et amtes. 1765 (anonyme), et recnes du public avec asser de faveur; d'autres poésies que l'ou trouve dans les Entretiens de Hambourg et dans les Fin des de Leipzig , 1768 et 1769 ; et enfin le Médecin du roi daus l'Anthologie des Allemands de Schmid (tome I'r, Leipzig, 1770). En revanche c'est a tort qu'on a donné, comme de lui, les Allegories et Chansons des contrées limitrophes de la Boheme , Leipzig , 1776. Ces poésies remarquables ont pour arrangeur ou pour auteur un de ses amis , Ch.-Théophile Kütsner . lequel mourut à Pyrna, en 1739, surintendant de cette ville. P-or. FEILER (JEAN), médeciu allemand, ne en 1771, exerca l'art de guérir à Landshut; devint professeur d'accouchements à l'université de cette ville, et directeur de l'établissement qui est consacré aux femmes en conches. Il y enseigna aussi la pathologie et l'hygiène. Le roi de Bavière le nomma conseiller aulique. Il monrut à Landshut le 21 mars 1822. Ses écrits sont : I. De spine dorsi incurvationibus carumque curatione, Nuremberg, 1807, iu-8°. Il Sur la fracture de l'olécrane avec une nouvelle méthode de la guérir , Sulzbach, 1811 , iu-8º (allem. ). III. Introduction à la connaissance et au traitement des maladies des enfants; Sulabach , 1814 , in-8º ( allem. ). IV-Sur les monstruosités humaines en general, et les hermaphrodites en particulier , Landshut , 1814, in-8° fg. fallem. ). V. Manuel de diététique, Landshut, 1821, in-80 (allem. ). L'apteur divise cet Donvrage en deux parlies : dans la première . Diététique générale .

il parle de l'air, des aliments et des possons, du moyement et du repos, des passions, du sommeil et de la veille, des évacuations et des retentions; dans la denxieme partie, Dictétique spéciale, il parle de l'éducation des enfants, et donne des règles de régime pour les ages, les professions et lessaces.

FEINAIGLE (GRÉGOIRE DE ). mnémoniste, n'était pas, comme il le disait lui-même, l'inventeur de la Méthode mnémotechnique qu'il a tenté de répandre en France, et qui lui a valu, grace aux journaux, une célébrité passagère. Né vers 1765., en Allemagne et peut-être en Bavière, Feinaigle était, selon toute apparence, un des disciples du baron d'Arétin (Voy. ce nom, LVI, 415), qui prétendait aussi, mais saus plus de fondement, à l'honneur d'une découverte renouvelée des Grecs et des Romains, Chargé vraisemblablement par son patron de propager sa découverte, Feinaigle vint en France vers le milien de l'anuée 1806, et s'arreta quelque temps dans les provinces de l'est. Il était accompagné d'un homme plus jeune; qui lui servait. d'interprète ( car il parlait alors très-difficilement le français ) et qui s'occupait en outre des détails dans lesquels le maître ne pouvait entrer saus compromettre sa diguité. Après une séance préparatoire dans la salle de l'auberge où il était descendu, Feinaigle annonçait l'ouverture d'un cours de huit à quinze lecons dans lequel il devait exposer les principes du nouvel art avec une telle clarté, que tous ceux qui l'auraient suivi seraient eux - mêmes en état de l'enseigner; mais ce n'était pas la son but. On n'était admis a ce cours qu'après avoir payé d'avance la rétribution fixée par le professeur, et qui variait suivant l'élepque de la ville et la richesse présumée des habitauts. Il faisait ensuite prendre aux nouveaux adeptes l'engagement de ne pas révéler, avant le terme de deux aus, sans sa permission, les admirables secrets qu'il devait lene communiquer; seulement il leur était loisible d'eu parler entre eux. Cette merveilleuse méthode d'étendre la mémoire, dout Feinaigle se donnait pour l'inventeur, est celle que Cicérou indique (Rhetor., lib. III, c. 5), et qui consiste dans l'emploi de figures bizarres et de chiffres auxquels on fixe le nom et la date que l'on veut se rappeler an besoin. Le cours terminé, Feinaigle se hâtait de quitter la ville qu'il venait d'exploiter, laissant en général ses disciples assez peu satisfaits. Dans les premiers jours de décembre; il fit à Paris, dans une salle de l'Hôtel de-Ville . eu présence d'nue assemblée nombreuse et brillante, la répétition des expériences de sa méthode. La plupart des specialeurs en fureut émerveilles ; mais les bons esprits u'y virent qu'un objet de divertissement enrieux, et pensèrent qu'avant de prououcer sur le plus ou le moins d'importance de la découverte que s'attribuait Feinaigle, il fallait s'assurer si l'on pouvait en faire l'application à des objets d'une utilité réelle, tel one l'euseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul. Feinaigle affirma que sa méthode pouvait recevoir les applications les plus étendues; mais ou ne tarda pas à reconnaître que, houne seulement nonr aider à fixer dans la mémoire quelques nomenclatures scieutifiques , elle était inutile pour tout le reste , puisqu'elle ne pouvait suppléer à la logique, sans laquelle on n'apprend et ne retient que les

mols. Moins henreux que l'un de ses prédécesseurs , Scheucket Voy. ce nom, XLI, 108), Fciuaigle, n'ayant point obtenu le brevet d'invention qu'il sollicitait, vit bientôt sa méthode abandonnée et tournée en ridicule par ceux même que ses promesses avaient attirés à ses lecons. Il fut mis sur la scene sous le nom de Fin-Merle, par Dieclafoy (Voy. ce nom , LXII, 481), dans oun vandeville intitule : Les Filles de mémoire, ou le Mnémoniste. Deveun un moment l'objet de tons les quolibets et de tontes les plaisanteries, il les supporta sans se plaindre; mais il n'eu fut pas de même lorsqu'il vit quelques - nus de ses élèves ouvrir des cours de maemonique, et tenter d'exploiter pour leur propre compte la crédulité publique; alors il se facha tout de bon, et fit retentir les journaux de ses plaintes contre ceux qui lui dérobaient ses secrets. Après avoir occupé tont Paris, il y était complètemeut onblié, lorsque les fenilles publiques aunoncerent qu'il était mort 4 W-s. h Londres, en 1820.

FEITH (RHYNVIS), l'un des poètes les plus célèbres qu'ait produits la Hollande, naquit à Zwolle, province d'Over-Yssel, le 7 février 1753, d'une famille patricieune qui compte parmi ses ancêtres des littérateurs distingués, entre antres Everhard Feith (Voy. ce nom, XIV, 254), auteur d'un ouvrage très-estimé sur les Antiquités d'Homère. Rhynvis Feith montra de houne heure d'henreuses dispositions pour la poésie. Après avoir recu, en 1770 , le grade de docteur eu droit à l'université de Leyde, il retourna ilans sa ville natale, et s'y appliqua principalement à l'étude des belles-lettres et de la poésie. Nommé bourgmestre de Zwolle, et quelque temps après receyeor du collège de l'amirauté dans cette ville, il n'eo cootinna pas moins de se livrer à ses savantes occupations; et enrichit la littérature hollandaise d'une foule d'ouvrages doot plosieurs sont regardés comme des chefsd'œovre. En 1779, il remporta le premier prix au concnurs ouvert par la société poétique de Leyde, pour une pièce intitulée : le Bonheur de la paix. La même société lui accorda en 1781, une médaille d'or punr un onvrage en prose qui traitait des qualités essentielles du poème épique. En 1785, il obtint une gloire dout les annales de la littérature offrent pen d'exemples. La société poétique de Levde, qui était, à cette époque, la plus distinguée des Pays-Bas avait mis au concours l'éloge de l'amiral Ruyter, en vers. Feith y envoya deux pièces, un pnème en vers alexandrins et une ode. Le poème rempirta le premier prix et l'ode le secood, distinction éclatante que méritaient sons toos les rapports a ces deux belles praductions. Satisfait de l'honnenr d'avnir obtenu ces denx prix, Feith refusa les médailles d'nr et d'argent qui lui étaient décernées. La société, cependant, poor. pernétuer ce double triomphe, lui offrit les empreintes de ces médailles en cire, renfermées dans une boîte d'argent sur laquelle était gravé le portrait du béros dont il avait célébré la mémnire, avec cette inscription aussi simple qu'énergique : Immortel comme lui. Feith refusa également la médaille d'or qu'il avait, peu de temps après, obtenne pour son poème intitulé la Providence, en priant la société d'accurder l'or au poéte dont les vers seraient jugés les meilleors après les

siens. Il remporta encore plosieurs prix dans d'autres suciétés littéraires ; celle de Rotterdam conranoa, en 1780, son poème sur l'Humanite. Celui qui a pour titre : Charles V. à son sils Philippe II, en lui remettant le gouvernement des Pays Bas, fot conronné à La Have en 1782. La société de Teyler, à Harlem, lui décerna la médaille d'argent en 1797, pour son Mêmoire sur l'influence du gouvernement civil sur les affaires de la religion. Il en obhut une pareille de la société thénlogique de La Have , ponr son Traité sur la force de la preuve de la vérité et de la divinité de la doctrine de l'Evangile, déduite des miracles ópérès par J .- C. et ses apotres. Eufin, il remporta le premier prix, en 1810, pour un aufre mémoire dans lequel il résout négativement la questinu proposée par la société théologique de Teyler, à Harlem, à pen près conçue en ces termes : la Vertu et les mours peuvent-elles, chez des peuples parmi lesquels la civilisation a fait de grands progres, trouver un appui suffisant et une garantie durable dans les meilleures constitutions humaines de législation, d'économie politique et d'éducation, sans avoir besoin de l'influence des idées religieuses? et qu'est-ce que l'expérience nous apprend à cet égard? Feith a proové, par ces différents ouvrages, qu'il écrivait eu prose avec la même facilité et la même élégance qu'on admire dans ses vers, et que son érudition égalait ses taleots littéraires et poétiques. Parmi les écrits qu'il a publiés séparément, et qui soot eo très-grand nombre , on distingue: I. Cinq vol. d'Odes et poésies diverses, publiés en 1809 et

aunées snivantes. II. Le Tombeau, poème didactique en quatre chants, 1792. III. La Vieillesse, id., en six chants, 1803. IV. Thyrsa on le Triomphe de la religion, tragédie, 1784. V. Lady Jeanne Gray, id., 1791. VI. Inès de Castro, id., 1794. VII. Mutius Cordus, on la Délivrance de Rome, id. Les poésies de Feithjonissent en général en Hollande d'une haute réputation; tontefois on ne fait pas antant de cas de ses Lettres en vers à Sophie, publiées en 1809, et qui ont principalement pour objet de prouver que la philosophie de Rant est incompatible avec la doctriue de l'Évangile. Ces lettres ont été dans le temps sévèrement critiquées par le professeur Kinker, grand partisan dn philosophe de Kænigsberg. Feith a coopéré avec Bilderdyk a refondre le beau poème hollandais de Van Haren, intitulé. les Gueux. Les Lettres sur différents sujets de littérature, en 6 vol. in-8°, dont le premier parut en 1794, sont écrites avec élégance et précision. On a reproché à Feith d'avoir, par quelques-uns de ses écrits; et notamment par son ruman de Ferdinandet Constantin, 1785. 2 vol. in-8°, fait naître chez sa nation, le goût d'un genre de littérature qu'on a nommé genre sentimental, mais dont on a bientôl senti le ridicule. M. L .- V. Raoul .et M. A. Clavarean ont tradnit en vers français plusienrs de ses poésies', soit en entier, soit par fragments. Feith est mort vers la fin de 1824. Il était membre de l'Institut des Pays-Bas et de plusienrs sociétés savantes de son pays. - Son fils (Pierre Rutger), juge d'instruction au tribnnal d'Almelo, a hérité d'nne partie des talents de son père. On a

de lai plusieurs pièces de vers inserées dans les œnvres de la société. poétione de La Have et dans les Letter defeningen. Il a remporté en 1816, nu accessit an concours ouvert par la société des beanx-arts et de littérature de Gand, ponr nne cantate sur la bataille de Waterloo. Z.

FELINO ( GUILLAUME - LÉON DU TILLOT, marquis de), ministre de. Parme, né, le 31 mai 1711, à Bayonne, était fils de Nicolas du Tillot, chef de la garde-robe du roi d'Espagne. Place, par le crédit de quelques amis. de son père, dans les bureaux à Versailles pour s'y former à la connaissance des affaires, ses talents et son activité lui méritèrent la confiance des ministres qui le recommandèrent au roi comme un sujet de grande espérance. Lorsqu'en 1749, l'infant don Philippe ( Voy. ce nom , XXXIV , 180) înt mis en possession du duché de Parme, Lonis XV, son bean-père, placa près de lni du Tillot, pour le diriger dans les discussions qu'il allait avoir avec la cour de Rome, au sujet de l'investiture de ce duché. La prudence et l'habileté qu'il montra dans Ja conduite de cette affaire épinense lai valurent l'estime de don Philippe , qui le fit intendant, de ses finances, charge à laquelle il joiguit celle de secrétaire des commandements de l'infante. En 1759 , il fut nommé ministre de l'Azienda ( trésor royal) on premier ministre; et , sans accroître les impôts, sans recourir à la voie ruinense des emprunts, uniquement par l'ordre qu'il sut établir dans les dépenses , il parvint bientôt à solder toutes les dettes de l'état en assurant ponr l'avenir tous les services publics. Dans le même temps, il encourageait l'agriculture et le commerce anquel il procura de nouveaux débouchés, et

dotait le Parmesan de plusieurs manufactures dont les produits, en subvenant aux besoins de la pupulation, angmentaient son aisance. Unissant à l'économie la plus, sévère le goût d'une utile magnificence , il embellit Parme, en faisant reconstruire ou décorer les maisons royales et les édifices publics; il favorisa les arts et les lettres, et fixa, dans cette capitale, des savants qu'il y avait attirés des diverses parties de l'Italie et même de la France. Les détails dans lesquels il était obligé d'entrer ne lui faisaient point perdre de vue l'ensemble de l'administration, son activité suffisait à tout. Aidé des cunseils des théologiens les plus éclairés, parmi lesquels il suffira de citer Confini et Torchi, il entreprit de réformer les abus qui s'étaient glissés dans la plupart des maisons religieves. Une ordonnance, qu'il fit rendre en 1764, limita la quotité des fondations pieuses, d'après la furtune du testateur et celle de ses héritiers naturels; et, l'année suivante une seconde ordonnance soumit les fonds acquis par les ecclésiastiques aux mêmes impositions que payment les précédents propriétaires. En 1765, don Philippe créa du Tillot marquis et lui fit présent de la terre de Felino, dont les revenus étaient à cette épuque de sept à huit mille livres de Parme ( environ deux mille fr. de France ). Après la mort de cet excellent prince, il contioux d'administrer pendant la minorité de l'infant (Voy. Panne (Ferdinand, duc de), XXXI, 1) dont l'éducation avait été cunfiée, d'après ses conscils, à Condillaç et à d'antres ha-· biles instituteurs. An mois de janvier 1768, il fit publier la pragmatiquesanction qui défendait aux sujets du duo de Parme de porter, sans sa

permission, la connaissance de leurs affaires contentieuses à des tribunaux étrangers. Cet acte de vigneur engagea Feligo daus une nunvelle lutte . avec la conr de Rome; mais, avec l'appui de la France, il en sortit victorieux. Quelque jours après de les jésuites furent expulsés des étals de Parme : et le ministre s'occupa sur-le-champ de les remplacer en établissant une université qui demit rivaliser avec les plus célèbres de l'Enroné, Créé sur-intendant ou directeur-général des études, le savant Paciaudi fut chargé du choix des professeurs : la nonvelle école se trouva ponryue, comme par enchantement d'un laboratoire de chimie deriches cabinets de physique, d'histoire naturelle et d'anatomie, et d'une bibliothèque, l'une des plus belies de l'Italie où les maîtres etles élèves pouvaient puiser une solide instruction. Des offres brillantes. faites dans le même (emps à Bodoni, déciderent cet habile typographe in venir prendre la direction de l'imprimerie royale que Felino avait résoln d'établir à Parme sur le plan de celle du Louvre. Il préparait secrètement le mariage de son maître avec la princesse Marie - Béatrix d'Este, héritière du duché de Mo-dène, dunt la réunion à celui de Parme devait assurer l'ascendant des Bourbons en Italie. Mais ce plan échoua par la politique du cabinet de Vienne, qui fit épouser à l'infant une archiduchesse d'Antriche: Ce mariage fat célébré par des fêtes que Felino dirigea lui-même, et qui surpassèrent en éclat, en magnificence, toutes celles qu'on avait vues depuis long - temps en Italie. Saus cesse occupé des muyens d'ajunter à la considération de son maître, il fit. en 1770, instituer par l'infant des

Hoby Coople

prix annuels, qui devaient être décernés aux auteurs de la meilleure tragédie et de la meilleure cumédie écrites en vers italieus. Assuré de l'apprubation et an besoin de l'appui de Louis XV, qui venait de lui donner une preuve de sun estime en le décorant du grand-cordon de St-Louis, il poursuivait l'exécution des prujets qu'il avait cuncus, dans l'intérêt de sa patrie aduptive , lorsqu'il fut remercié par l'infant. Tout fait cruire que dans cette circonstauce le priuce ne fit que céder à une intrigue, si commune dans les cours. En quittant le palais puur n'y plus rentrer, Felino fut assailli par la populace qu'on avait excitée contre lui, et peu s'en fallut que le ministre auquel Parme était en grande partie redevable de sa pruspérité, ne devînt victime de la fureur populaire. Retiré, dans les premiers moments à Colurno, il écrivit de cette résidence , le 21 juillet 1771 , au P. Paciaudi, qui, comme la plupart de ses amis, partageait sa disgrace, pour l'inviter à supporter cuurageusement ce euup imprévu de la furtnae. Quelques jours après, il partit pour Madrid , où il reçut du roi Charles III un accueil distingué. L'état de sa santé ne lui permettant pas de reprendre les affaires, il quitta bientût l'Espague pour veuir à Paris, et il y mouruf, au mois de décembre 1774, à l'age de soixantetrois ans . daus les bras de sun ami d'Argental. Felino n'avait point été marié: sans enfants, sans parents a dourvoir , généreux autant que désintéressé, sa conduite n'avait jamais été dirigée par des vues d'intérêt persunnel. A sa murt s'apaisèrent tuutes les haines auxquelles il avait été momentauément en butte ; et son nom béni dans le duché de Parme y est devenu ce que sont en France les noms de Colbert et de Sully. Botta . notre cullaborateur, a loné dignement Felino dans le premier livre de son Histoire de l'Italie depuis 1789. « Il avait, dit-il, de la dignité, de « l'éloqueuce, de la pulitesse et toutes « les qualités qui l'endent no homme a parfait. » Avant lui plusieurs Italiens, entre antres Cerati et M. Jos. de Lama ( Vie de Bodoni, I , 160), avaient rendu la plus complete justice aux talents et aux vertus de Feliuo. Duclus qui, comme l'un sait n'était puiut prudique de lunauges, l'avait appelé : le grand ministre d'un petit état. Mus du Boccage et Lalaude , qui visiterent Parme pendant sun administration . en parleut également avec de grands éloges. Wa-s. .

FELINSKI (ALOISE), poete polouais, né en 1763, a Ossow en Wolhybie, étudia d'aburd au collège de Dombruwica, puis à Wlodzimierz. Lors de la diète constitutiunuelle de 1789, il publia quelques bruchures pulitiques, et remit au chaucelier Hyacinthe Malachowski un ouvrage de sa compusition , intitulé Senatusconsulta sous le règne de Jean-Sobieski, pour être déposé aux archives de la cuuronne. Thadée Czacki. qui l'avait appelé à Varsovie, le chargea, en 1791, de l'éducation de son neveu Jean Tarnowski; et plus tard Kosciuszko, généralissime des armées pulonaises, l'employa comme secrétaire. Après avoir voyagé en Allemagne pendant les années 1808 et 1809, il revint dans sa patrie et fut nummé professeur de poésie et d'éloquence à Krzemieuiec, et enfin directeur du lycee de cette ville, 'un . il mourut le 12 février 1822. Outre les écrits politiques déja cités, une méthode puur la réforme orthogra-

phique de la langue polonaise et quelques pièces de vers adressées à des personnages remarquables, entre antres à Kosciuszko, on a de Felinski : I. Barbe Radziwil, tragédie tirée de l'histoire de Polugne (Voy. BARBE, III, 335), Elle a été insérée dans la collection des Chefs-d'OEuvre des théâtres étrangers, traduits en français. II. Des traductions de l'Homme des champs, poème de Delille, de Rhadamiste et Zénobie, tragédie de Crébillon, de Virginie, tragédie italienne d'Alfieri. Les OEuvres de Felipski parvrent d'ahord à Varsovie, 1816-1821, 2 vol. in-8°; seconde édition, 1825, publiée par les soins du comte Olizar, son ancien élève.

FÉLIX (Louis), baron de Beaujour, naquit le 28 décembre 1765, à Collas, près de Draguignan, où son père faisait un petit commerce d'huiles. Placé à la fin de ses études au séminaire de Fréjus, il y donna une telle idée de ses talents et de sa capacité, que M. de Beausset, alors évêque de ce diocèse, l'envoya an séminaire Spint-Sulpice a Paris, afin qu'il y trouvât les moyens de les développer. Il était prêtre habitué de l'église paroissiale de ce nom, et chapelain particulier du comte et Me la comtesse de Bentheim, larsque la révolution de 1789 éclata. Il en embrassa les principes . en conservant toutefois des formes modérées, et entra dans la carrière administrative. Ayant été pourvu d'nn emploi dans les bureanx de la Convention nationale, il y resta tout le temps que dura le pouvoir de cette assemblée. Il n'était connu dans les bureaux du comité de salut public que sous le nom de Félix, qui était son véritable nom de famille. Ce n'est que plus tard et

seulement lorsqu'il fut placé dans les consulats, probablement à la recommandation de son compatriote Sieyes, qu'il y ajouta le surnom de Beaujour. Il débuta, en 1798, par le poste consulaire de Salonique. De retone, il publia un livre qui a pour titre: Tableau du commerce de la Grèce. Après le 18 bramaire il fut nommé membre du tribunat, et en devint secrétaire ; il ne figura point dans l'opposition qui provoqua, en 1806, la suppression de ce corps politique. Il obtint alors la place de consul-général aux Etats-Unis d'Amérique. Indépendamment des attributions de cet emploi, il fut chargé de diriger les opérations de banque ayant ponr objet de tirer du trésur de Mexico et de faire passer en Europe des sommes importantes, qui avaient été délégnées à la France por la conr de Madrid, en paiement de subsides ou de contributions extraordinaires. Après son retonr de New-York il fit imprimer sons ce titre: Apercu sur les États- Unis . Paris. 1814, 1 vol. in-8°, avec une carte. le meillenr ouvrage pent-être qui ait été publié en France, sur cette contrée. En 1815, le prince de Talleyraud fit créer ponr lui nne mission extraordinaire avec le titre d'inspecteurgéuéral du consulat français dans le levant. En 1823, Félix de Beanjour donna sa Théorie des gouvernements, et enfin ses Voyages militaires dans l'Orient, complétés par l'Histoire de l'expédition d'Annibal, où il traite de la stratégie des anciens. En 1832, il fut éln membre de la chambre des députés par le collège électoral de Marseille, Il v vota avec la majorité ministérielle et passa à la chambre des pairs en 1833. Il mournt à Paris, le 1ex juillet 1836, laissant une fortune

FELS (JEAN-MICHEL), théologien suisse, né le 15 août 1761, à Saint-Gall, avait reçu sa première éducation dans cette ville, et terminait ses études à Gœttingue, quand la mort d'un grand-oncle maternel, dont la générosité l'avait défrayé de tout, le mit dans la nécessité de quitter l'université et d'accepter na emploi de précepteur dans une famille noble de Dortmund (1783). Deux ans après, les circonstances le ramenèrent dans sa patrie où, se livrant à l'enseignement et à la prédication, il fut d'abord victire à Cappel daus le hant Toggenburg, puis professeur de latin an gymnase de cette ville en 1786. Son zèle dans l'une et l'antre carrière lui procurèrent avec les aunées un avancement légitime. Il finit par comuler avec la chaire de théologie (1794), ou théologie et philologie (1805), la deuxième cure de St-Gall, et le décanat du chapltre (1822). En même temps il prenait part à l'administration du pays. Jadis membre du directoire helvétique de Lucerne (1799), puis du grandconseil du canton de St-Gall, il y fut nommé derechef en 1824, et depuis il fut toujours membre du conseil des écoles et inspecteur des établissements d'instruction. C'est surtout.

dans cette dernière sphère qu'il rendit des services en émettant des idées de perfectionnement, dont il prépara la réalisation tant par ses discours et ses rapports que par ses écrits, Fels monrut le 24 sept. 1833. On lui doit: I. Manuel de la langue latine (Lehr-Und Lerebuc der lat. Sprache), Saint-Gall, 1789. II. Sur les améliorations à introduire dans les écoles publiques de filles, ibid., 1791. III. Biographie de J .- D. de VV egelin, professeur d'histoire d Berlin, ibid., 1792. IV. Une traduction ou plutôt une imitation dn Tableau de la vie humaine par Cébès, ibid., 1799. V. Petit manuel d'arithmétique, ibid., 1812. VI. Discours pour la fête séculdire de la réforme, ibid., 1819. VII. Monument des réformateurs suis-P-or. ses, ibid., 1819.

FELTZ (GUILLAUME-ANTOINE-Francois, baron de), naquit à Luxembourg le 5 février 1744; sa famille avait été anoblie par lettrespatentes du 21 mai 1740, dans la personne de son père (Jean-Ignace), échevin de Luxembonrg, conseiller, recevenr des aides et subsides du duché. Le jeune Feltz entra de bonne heure dans la carrière administrative, ct fut chargé, en 1766, de la directiou du cadastre de sa movince, puis nommé en 1770, commisaire général ponr l'exécution de ce grand travail. Il devint ensuite conseiller de la chambre des comptes. A l'époque des troubles des Pays-Bas, il fut successivement trésorier, membre du comité de la caisse de religion, et assessenr au conseil du gouvernement. Dévoué a la maison d'Autriche, il se vit obligé de s'expatrier et d'aller demenrer en Hollande. Son nom ne ponyait manquer de figurer dans les pitoyables pamphlets qui alors inondèrent le public r mais ce n'est pas sur ces diatribes qu'il faut le juger. L'ordre ayant été rétabli, il s'acquitta, en 1790, d'une mission diplomatique, revint à Bruxelles, et y recut les titres de secrétaire et de conseillerd'état du gonvernement général. L'académie de Bruxelles le choisit alors pour un de ses membres ordinaires. Bientôt les Français ayant envahi la Belgique, Feltz se retira avec sa famille à Vienne, où sa fidélité lui valut on accueil bienveillant, Admis dans l'ordre équestre de la Basse-Autriche, employé aux affaires étraugères, an conseil aulique des finances et du crédit public, il fut envoyé en qualité de ministre plénipotentiaire en Hollande, où il résida jusqu'à la réunion de ce pays à la France. Appelé néanmoins par intervalle à Vienne, il y fit des rapports et rédigea des projets importants en matière de finances. En 1814, il rentra dans sa patrie, où il fut nommé conseiller-d'état, commandant de l'ordre du Lion-Belgique, membre de la première chambre des Etats-Généranx, et l'un des curateurs de l'université de Louvain. L'académie de Bruxelles avant été rétablie en 1816, il fut désigné pour son président. Le 18 nov., M. Repelaer Van Driel , ministre de l'instruction publique, installa l'académie, et Feltz pronouça a cette occasion nn Discours iuséré dans le tome II des Nouveaux Mémoires, journal des séances, pp. 4-6. Le 7 mai, 1817, il adressa à ses collègnes une courte allocation également insérée dans le recueil académique (ibid., pp. 16-17). Son grand age ne lui permit pas de prendre, a leurs travaux une part plus active, et il s'éteignit doucement en 1820. Voir l'Annuaire de l'académie de Bruxelles , 1835, R-F-G.

FENOLLAR (BERNARD), chanoine de Valeuce en Espagne, contribna beaucoup, dans le quinzième siècle, à ranimer parmi ses compatriotes le goût de la littérature. Le chapitre de Valence avant, en 1474, invité les amateurs de la poésie à célébrer dans leurs vers le mystère de la Conception, Fenollar ful nommé secrétaire du concours; et il en publia le recneil sons ce titre : Certamen poetiche en lohor de la Concecio, Valence, 1474, in-4°. C'est le premier livre imprimé en Espagne, qui ait une date certaine. La Serna-Santauder en a donné la description dans son Dictionnaire bibliographique choisi, II, 412. Il contient frente - trois pièces . dont quatre sont écrites en castillan , une en italien , et toutes les autres en langue limousine. On connait encore de Fenollar les deux onvrages suivants : I. Istoria de la passio de nostro segor Jesu-Christ , etc. , Valence , 1493., in-4°. II. Lo processo de los olives e disputa dels jovens y dels viegos; ibid., 1497, in-40, très-rare et recherché des curieux. L'auteur vivait encore dans les premières années du XVIº siècle, mois on ignore la date de sa mort. W-s.

de si mort.

FENOUILLOT (Jaar (1)), frère painé de l'auteur de l'Idonnéte criminel (l'o2), FARAIRE, XIV, 115), anjuit le Salini, re 
1748. Ayaut active's es fuudes. il 
2 établis Besanço, a chetala charge d'avocat du coi au bureur dies fiuances, et peu de temps après, par 
interestination de l'auteur de l'auteu

<sup>(</sup>t) Et non pas Jean-François, comme on l'a dit par erreur dans la Biographie des hommes winnes, Ill, 45.

il se prononca fortement contre la révolution , signala les clubs comme autant de foyers de troubles, et invita la municipalité par une pétition, revêtue d'un grand nombre de signatures, à faire fermer celui qui venait de s'ouvrir à Besaucon. Cet acte de conrage n'eut d'autre résultat que d'exposer l'autenr aux tracasseries de la police. Les électeurs du département avant été convoqués ponr élire l'évêque métropolitain de l'est, Fenouillot écrivit une Lettre à ses commettants, dans laquelle il lenr déclara que, ne se reconnaissant pas le droit de concourir à cette élection, il n'assisterait pas à l'assemblee. Cette lettre, qui renfermait une critique très-vive de la constitution civile du clergé, fut dénoncée an directoire da département. Dans nne requête au roi , Fenouillot protesta contre l'irrégularité de la procédure commencée contre lui. Les nouveaux administrateurs convincent eux-mêmes que, puisque la liberté de la presse était un droit acquis à tons les Français', Fenouillot n'avait fait qu'en user, en se livrant à la critique d'une loi qui lui paraissait vicieuse; et ils se bornèrent à l'inviter d'être plus circonspect, Mais loin de profiter de ce sage conseil, il sembla prendre à tâche de défier ses ennemis par de continuelles provocations. Une brochure, intitulée Les pourquoi du peuple à ses représentants à leur retour de l'assemblée (2), dont le but était de montrer qu'en parlant d'économies, on avait réellement augmenté les dépenses, et que les impôts étaient plus que doublés depuis 1789, devint le signal d'un nouvel orage contre Fenouillot. Ilecrut prudent d'y céder, et se rendit à Paris, où il espérait ponvoir

rester caché. Mais , pendant son absence, on l'inscrivit sur la liste des émigrés, et bientôt il ne lni resta d'autre parti que celui de se soumettre au baunissement qu'on lui avait imposé. Il se fixa dans le comté de Neufchâtel, ponr être plus à portée de recevoir des seconrs de sa famille. Cette ressource lui manquant, il se vit force de chercher dans ses talents des moyens de subsister. Fanche-Borel (Voy. ce nom, ci-dessus, p. 1), ovec lequel il avait fait connaissance en arrivant à Nenfchâtel, se chargea d'imprimer et de répandre les brochures qu'il rédigeait dans l'intérêt du parti royaliste. Son zele pour la cause des Bourbons le fit connaître du prince de Condé, dont il recut plusieurs témoignages de confiauce; il prit une part assez active à tons les plans de contre-révolution, mais il n'y joua qu'un rôle secondaire. An mois de juin 1795, il fut chargé de visiter la Franche-Couté, pour s'assurer de la disposition des esprits. Après s'être acquitté de cette mission périlleuse , il s'établit à Bâle , où il fut l'intermédiaire de Fauche-Borel (3) avec le ministre anglais Wickam. Il profita de l'am nislie accordée aux émigrés en 1802, pour rentrer en France, et vint demenrer à Lyon , où il reprit l'exercice de sa profession d'avocat. S'étant chargé · de la cause d'un mari qui réclamait contre le divorce que sa semme avait fait prononcer pendant son émigration, Fenonillot, qui se trouvait dans le même cas que son client , mit tant de chalenr et d'onction dans son plaidoyer qu'il arracha des larmes à tont l'auditoire. L'é-

<sup>(</sup>s) Paris, Crapart, 1791, in-87, de 20 gag.

<sup>(3)</sup> Voy. les Mésories de Fauche-Borel , 1 ; 277. Il n'accompagna pas Fauche à Manheim, comme l'ont dit quelques biographes mai in formés. Sa détention au Temple en 1804 est également controuvée.

pouse, présente aux débats, vint le remercier de l'avoir éclairée sur ses devoirs, et il eut le plaisir de la remettre dans les bras de son mari ( Voy. Versailles , Paris et les provinces, 11, 353). Ce triomphe plaça Fenouillot en quelque sorte à la tête du barreau de Lyon, où l'on conserve encore de ses talents un honorable souvenir (Voy. les Archives du Rhone, IV, 79 ). Ayant eu le bonheur de n'être compromis daus aucune des conspirations qui se succédérent dans les premières années de l'empire, il fut, en 1811, nommé conseiller à la conr de Besançon. Il est mort dans cette ville, le 27 mai 1826, à l'âge de soixantedix-huit ans, Fauche-Borel parle souveut de Fenouillot, avec éloge, dans les deux premiers volumes de ses Memoires. Parmi ses nombreux écrits polémiques, on se contentera de citer : 1. Le Diner du grenadier à Brest , Paris, 1792 , iu-8°. II. La Table d'hôte à Provins, on la Croisée des diligences, ibid., 1792, iu-8. Ce sont des dialogues assez gais, écrits dans un style poissard, contre la constitution civile do clergé. III. Précis historique de la vie de Louis XV I et de son martyre ; suivi du Précis historique de Phorrible assassinat de son auguste épouse, Nenschâtel, 1793, in-8°; réimprimé, sans aucun chaugement, Besaucon, 1821, même format, IV. La Rencontre imprévue, ou le Souper de l'auberge de la Cicogne à Bale; dialogue politico-tragi-comique, Neulchâtel, 1793, in-8°. V. Le meilleur des almanachs, pour 1794, in-4°. VI. Les fruits de l'arbre de la liberté française, en Suisse, 1798, in-8°. VII. Adresse de remerciment des requins de la Méditerranée au

Directoire exécutif, Constance, 1799, Pase, VIII.
La France à tes infants, Bâle (Beançon), 1814; in 8°. IX. Le Cri de la vérité sur les causes de la révolution de 1815, Besnçon, 1°8°. — Exounter De Lavans, frère du précédent, avec lequel on la confond quelosie, est auteur d'une brochure initialie : Moyens propres pour réabili les finances de l'état, Besnçon, 1815, in-8°.
W——.

\* FER de la Nouerre (DE). économiste, onblié dans la plupart des biographies, et sur lequel on n'a donué que des renseiguements incomplets dans celle-ci (tom. XIV, pag. 309), était né vers 1740 et selou toute apparence à Paris. Entré jeune dans l'artillerie, il prit sa retraite vers 1770 avec le grade de capitaine, et fut employé dans l'élection de la Charité-sur-Loire, comme inspecteur des ponts et chaussées. Dans l'exercice de cet emploi, il eut l'occasion de se convaincre que le mode d'adjudication des travaux au rabais était le plus vicieux que l'on put suivre ; les entrepreneurs devaut être moins occupés de la bonne confection des travaux que de s'assurer les bénéfices sur lesquels ils avaient compté; et que le meilleur moyen d'avoir des routes bien entretenues serait d'en charger une régie. A l'arrivée de Turgot an contrôle-général des fiuances, il s'empressa de lui signaler les abus qu'il avait remarqués; et, dans nn Memoire resté manuscrit, lui proposa ses vues sur les améliorations dont cette brauche du service public lui paraissait susceptible. Encouragé par les éloges du ministre , il s'occupa dès-lors presque exclusivement des moyens de perfectionner son sys-

tème de communication entre les

différentes provinces , en combinant l'établissement des routes jugées nécessaires agec celui des eanaux, dont plusieurs n'existaient encore qu'en projet. Il visita dans ce but l'Angleterre pour pouvoir comparer le mode d'administration adopté dans cet état sur les routes et les canaux, avec les réglements de la police en France, De retour à Paris en 1780, il y publia, la même année, un Mémoire sur la théorie des écluses. "Étant à Lyon au mois de novembre 1782, il y annonça la chute du pont de la Mulatière, et l'événement ne tarda pas à instifier sa prévision. Il lut, le 29 janvier 1783, à l'académie dessciences, on Mémoire dans lequel il prétendit démontrer le peu de solidité du pont de Neuilly (1). Perronet (Vor. ce nom, XXXIII, 425), qui n'assistait point à cette séance, dut être blessé que de Fer ne lui eût pas communiqué ses observations avant de les sonmettre au jugement de l'académie ; mais il n'en mit pas mbins à profit les critiques de son antagoniste. Le 16 mars suivant, il lut à l'académie un second Mémoire sur le projet d'amener à Paris les éaux de l' Yvette , dans legnel il réduisait à moins d'un million la dénense évaluée à linit millions par Perronet et Chezy, offrant de déposer, chez le trésorier de la ville , la somme de 325,000 fr. , formant le tiers de la dépense qui ne lui serait rembonrsée

qu'après l'achèvement des travaux. La même année , il ent l'honneur de présenter à Monsieur ( depuis Louis XVIII) les plans et les devis d'un projet pour conduire à Versailles les deux petites rivières d'Eure et Loir, dont les eaux , après avoir arrosé le parc'et les jardins, pourraient alimenter nn canal qui communiquerait avec Ronen, et ferait ainsi de Versailles l'entrepôt d'un commerce considérable. Précédemment . de Fer avait appelé l'attention du gouvernement sur les moyens de garantir la partie basse de la Bresse des inondations annuelles de la Saône. En 1785, il soumit au contrôleur-général le modèle d'une nonvelle écluse qu'il jugeait propre à maintenir en tont temps les eaux de la Seine & la hanteur convenable pour la navigation. L'année suivante, il fut présenté pour une place vacante à l'académie des sciences, mais son élection échona. Par arrêt du conseil, en date do 3 novembre 1787, de Fer obtint la concession du canal de l'Yvette, qu'il avait pris l'engagement de terminer pour le mois de juillet 1788; mais des obstacles de tonte mature s'opposèrent à l'exécotion de ce projet : et, dans le conrant de 1790. il offrit à la commune de Paris de lui remettre son privilège. Le nom de ce zélé citoven ne reparaissant plus des-lors dans les journaux, on pent conjecturer qu'il monrat vers cette époque. De l'er était membre de l'académie de Torin et de celle de Dijon. Ontre quelques opnscules déjà cités. on a de lui : 1. La science des canaux navigables, on Théorie générale de leur construction , Paris, 1786, 2 vol. in 8° avec cartes. Cet ouvrage devait se composer de huit volomes dans lesquels l'antenr se proposait de traiter de la pavigation intérienre

<sup>(4)</sup> On sait que M. de Prony, alors âgi de tietge hait aus, "sempressa de refuter une patietge hait aus, "sempressa de refuter une pasen t'gas, à l'école das pout-ext-chauser) appit de Persant l'assectior saivants. Leur de détairement du pout de Noully, «qui est tièm détairement du pout de Noully, «qui est tièm démainle au célère ingéniers ut en pout étant aussi soilaie qu'élégest—s Sers, repondit Perser, et constrair. « Noil d'ausair plus hueves qu'on avoit fait choex d'une parre trè-luer, et qu'on avoit fait choex d'une parre trè-luer, et qu'on avoit fait choex d'une parre trè-luer, et qu'on avoit fait choex d'une parre trè-luer, de règulant de namer à durair soons avec le règulant de namer à durair soons avec le

de la France, et de tout ce goi concerne les canaux avec plus de détails encore que Lalando ne l'a fait dans son Traité spécial. En commencaut , L'auteur avertit que des circonstances particulières le forcaut d'ajourner la publication des trois premières parties, qu'il a l'autorisation d'imprimer sous le privilège de l'académie des sciences, il se borne à donner la quatrième. Elle est intitolée': De la possibilité de faciliter l'établissement général de la navigation intérieure du royaume, de supprimer les corvées, et d'introduire dans les travaux publics l'économie qu'on désire. De Fer s'allache d'abord à montrer l'importance des cauaux ou chemius par eau beaucoup trop negligés, malgré les avantages qu'ils présentent sur les chemius de terre , dont l'entretien devient plus difficile de jour en joor , à raison de la rareté des matériaux et de l'augmentation du prix de la maind'œuvre. Il propose ensuite d'encoorager le commerce à préférer la voie des canaux, et pour cela de supprimer les droits de navigation ; ou de les réduire au taux qui sera jugé nécessaire pour couvrir les dépenses d'entretien, du paiement des éclnsiers, etc. Quant à ce qui concerne les rentes, il conseille l'établissement de barrières avec un léger péage, dout le produit serait exclusivement employé à tenir les chaossées eu bou 'état ; il demande aussi, pour en prévenir la dégradation, que des réglements déterminent le maximum du chargement des voitures, la largeur desjantes des roues, etc., toutes mesures adoptées depuis par l'administration, mais dout personne ne s'est encore avisé de lui faire houneur. II. Réflexions sur le projet de l'Yvette, Paris, 1786, in-8°. III.

Memoire sur le canal de l'Veetté, ibid., 1790, in-4° de 22 p. IV, Memoire sur la navigation de la Seine, sur les garres et sur les travaux de-charité, ibid., 1790, in-4°, de 23 p. W-s.

FÉRANDIÈRE, Voy. La-FÉRANDIÈRE, XXIII, 114.

\* FERAUDI (RAIMOND (1)), baron de Thoard, a d'one des plus nobles et des plos anciennes familles de Provence, fut aussi fameux par les ouvrages de l'esprit que par les actions de cœur et de bravoore, » disent Bareillon de Moyaus (2) et Maynier (3), qui le font tige de la maison de Glandeves; errenr que redresse le savant Peiresc en reportant cette origine à. Gnillaume Feraldi de Thoard, qui, en 1174, eut de grands démélés avec l'abbaye de Saint-Victor au sujet de ses vassaux, qu'il forcait à monter la garde devant son château de Thozame. Feraudi naquit vers te milieu du XIII' siècle. Il descendait de ce Guillaume Feraldi de Thoard qui, après la prise d'Antioche, fut on des dooze chevaliers choisis pour assister avec le comte de Toolouse, alor's souverain de la Provence, à la déconverte du fer de lance qui perça le côté de J.-C., circonstance qui servit à relever le conrage des Croisés. Guillaume était lui-même de la race de ces chefs guerriers, Comes, qui, euvoyés par les rois d'Allemague pour chasses les Sarrasins de la Provence dont ils s'étaient emparés, se parlagerent les terres dout on ne retrouvait plus les anciens possesseors. L'un de ces chefs s'établit avec les

<sup>(1)</sup> Nous donnons ici d'après des reustignements exacts quelques additions et rectifications

a Varticle Fenare, XIV, Jug.
(a) Gett, du Nob. de Provence, p. 316.
(3) Hist, de la principele noblesse de Prove.

siens, sur un pic des Alpes, près des bords de la Durance, d'où il pouvait observer de loin l'ennemi, et qui conserve encore aujourd'hui le nom de Mont-des-Féraud. Raimond Feraudi suivit Charles Ier d'Anjou en1265, à la conquête du royaume de Naples, et, plus tard, ce prince le mit an nombre des cent chevaliers appelés à combattre avec lui dans son fameux duel contre D. Pèdre, rui d'Aragon, et un pareil nombre de chevaliers. Charles II, pour la délivrance duquel il avait donné François, son second fils, en otage, en 1288, l'attacha à la personne de Robert, duc de Calabre; et lorsqu'en 1309, ce prince monta sur le trône, Raimond, qui l'avait suivi dans toutes ses guerres , consacra plusieurs poèmes à sa louange. Nostradamus répète, d'après le moine des Iles d'Or (4), que la conduite de Feraudi ne fut pas toujours exempte ... de reproches; qu'il se passionna pour la dame de Curban, l'une des présidentes de la cour d'amour du château de Romanin; qu'il l'enleva et la mena avec lui dans les diverses cours qu'il visita, jusqu'à ce que, touché de repentir, il engageat cette dame à se faire religiense, tandis que lui-même se retirait dans l'ile de Lerins, où la reine Marie lui avait douné na prieuré. La vie uu peu licencieuse des troubadours de la fin du XIV siècle a pu coutribuer à faire adopter cette petite historiette, évidemment apocryphe. Comment en effet , Charles II, dont la douceur et la régularité des mœurs sont consacrées par l'histoire, l'auraitil attaché à la personne du prince héritier de sa couronne, de ce Ro-

(4) Surmonumé le Fléise des troubedeurs, à cause de ses saires amères coulre cus poètes et les mours du temps.

bert qu'il affectionnait plus que ses autres enfants, et qui mérita le titre de sage et de bon qu'il conserva pendant un règne de trente-quatre ans? D'nn autre côté, est-il permis de croire que la dame de Curban (dont le nom était Alasie de Méolon). égale en naissance et en fortune à l'eraudi, eut consenti a aller ainsi colporter sa honte à la suite de son séducteur? Une pareille assertion s'accorde peu avec le seutiment de piété qui la porta, jeune encore, à consacrer nue partie de sa fortune à fonder le couvent de Sainte-Claire de Sistéron, et avec la considération avec laquelle elle est mentionuée dans la lettre de convocation, adressée en 1283, à Giraude de Sabran, abbesse de Sainte-Claire à Avignon, pour :transporter son convent dans la ville de Sistéron. Ce qui paraît le plus probable est que, si elle suivit Feraudi, ce fut a titre d'épouser légitime. Quant à sa traduction, en versprovençaux, de la Vie de saint Honorat, outre la copie qui était conservée dans le riche cabinet de Cambis-Velleron, à Avignon, on en conserve une autre au Vatican, quine troisième avec un fragment de sonnet à la bibliothèque du roi. C'est tout ce qui reste des cenvres de ce poète, dunt la mort doit être reportée . vers l'an 1324. - FEBAUM (Bertrand), troisième sits de Raimoud, hérita du goût et du talent de son père pour la poésie. Il fut un des chevaliers de la cour d'amonr de Romanin, présidée alors par Phanète de Ganteloce et la belle Laure de Sade, en l'honneur desquelles, à l'exemple de ses contemporains, il composa un grand nombre de vers (Voy. Nostradamus, Histoire de Provence, p. 304). Ce poète, dont on n'a retrouvé aucun ouvrage, mourut en 1345. Z.

FERDINAND (Dom), fils de Jean Ier , disième roi de Portugal , et de dona Philippe , fille du duc de Lancastre , naquit à Santarem , le 20 septembre 1402. Ce fut lui qui, a l'age de 'quatorze ans, proposa aux infants, ses frères, la conquête de Centa, comme poovant être ntile à l'état et à la religion , attendu que cette ville servait de retraite aux corsaires manres. Cette expédition eut lieu; mais son jenne age ne lni permit pas d'y prendre part. Il n'en int pas de même de celle qui , en 1437, fot dirigée contre Tanger. Il y déploya , comme ses compagnons d'armes , one brillante , mais inntile valenr. Les Portugais n'avant obtenu des Maures la permission de sortir des postes qu'ils occupaient antour de la ville , qu'à condition de livrer pour otages quelques - nns des plus illustres chefs de l'armée, l'infant dom Ferdinand fut de ce nombre. Parmi les prisonniers maures qui se trouvaient au pouvoir des Portngais. était le lils du gouverneur de Tanger. Le roi de Portugal, Edonard. fit proposer aux infidèles l'échange de l'infant son frère , contre le per sonnage dont on vient de parler : ils rejelerent fierement cette proposition. Gependant ils déclarerent qu'ils rendraient e prince , si l'on consentait à leur restituer la ville de Centa. La plupart des personnes consultées par Edouard ayant combattu la restitulion proposée, il fallut que le malhenreux Ferdinand demeurat dans l'esclavage. D'Arzilla, où il se tronvait, il fut transféré à Fez. Pendant la route, il se vit exposé aux plus indignes traitements; quand il traversait des villages, on lui crachait au visage, on l'assaillait à coups de pierres. Arrivé à Fez, il ent de nouyeaux outrages h essuyer : on le

chargea de fers, et on le jeta dans un cachot obscur, où il vécut près de cinq années , consumé de doolenr et d'ennuis. La peste étant venue ravager la ville de Fez, il fut transféré à Alcacar : c'est là qu'enfin il s'éteignit, au milien des plus vives souffrances . le 5 inillet 1443. Il était âgé de quarante-un ans; il y en avait six qu'il souffrait les horreurs de l'esclavage. C'étaît un prince sage , religienx, brave, enfin digne d'un meilleur sort. Il avait supporté ses infortunes avec une résignation et une doucenr ani excitèrent souvent l'admiration des Maures enx-mêmes. Le roi de Fez, en apprenant sa mort, s'écria qu'il eut mérité de connaître la loi du prophète. Ferdinand fut honoré parmi les Portugais comme un saint, à cause de ses vertus. Ou dit qu'aujourd'hui encore les Maures montrent son tombean à Fez. comme un éternel monument de la défaite des Purtugais. Tandis que Ferdinand vivait dans one si dure captivité, le roi Édouard, son frère, avait voulu plusieurs fois aller le délivrer : mais l'état de son royaume s'élail toujours opposé à ce généreux dessein. Sous le règne d'Alphonse V. en 1473, le corps du saint infant fnt échangé contre l'un des fils de Muley-Xèque , roi manre. Il fut apporté d'aburd à Lisbonne, puis inhumé au monastère de la Bataille. F-A.

monastère de la Bataille. F—a. FERDINAND IV, voi de Naples et de Sicile (on, comme on dit anjourd'hi, de rogame-ani des Derx-Siciles, mais rous le nom de Ferdinand 18st et seulement à partir de 1817), était le troisime lis dar oit d'Espagne Charles III, qui vingt-cinq ans durant avait régué à Naples sons le nom de Clarles/III. Comme les traités d'Urccht, de Madrid (1721), de Vienne

(1738), s'opposaient à ce qu'un même prince de la maison de Bourbon réunit la couronne d'Espagne et des Indes à celle de Naples et de Sicile, Charles VII, quand la mort de son frère Ferdinand VI sans postérité mâle lni déféra la succession en Espagne, abdiqua le trône de Naples; et comme l'imbécilité reconnue de Don Philippe, son fils ainé, le forcait à voir dans Charles, son puîné, l'héritier présomptif de la plus belle de ses deux conronnes, c'est naturellement à Ferdinand qu'appartenait l'autre. Ferdinand n'avait encore que huit ans lofsque cet évènement cut lieu le 5 octobre 1759. Les hnit premières années de son règne lui furent donc complètement étrangères, et même plus étrangères qu'elles ne le sont pour le vulgaire des rois: car l'éducation du jeune monarque fut totalement manquée. Son père en quittant l'Italie l'avait confié au prince de San-Nicandro: c'était un grand seigneur, mais c'était, on pen s'en faut, le plus inepte des mortels qui aient eu leurs entrées à la conr. Ne comprenant rien aux nécessités de la royauté, on bien, s'exagérant le danger des travaux de l'intelligence, il appliqua presque exclusivement son élève aux exercices du corps : la chasse et la pêche absorbèrent les jennes aunées de Ferdinand; il se livrait avec fureur au jeu de paume dans legnel il excellait : l aimait les travanx champêtres, le jardinage, la taille des arbres, et ces occupations devinrent pour lui des hesoins, non des délassements. Il ent été facile pent-être d'en faire nn bon militaire; il se plaisait assez a voir la troupe manœnvrer, montait fort bien a cheval et portait volontiers l'uniforme. S'il eut assisté à autre chose qu'à des parades, et que

quelques campagnes l'eussent familiarisé avec la vie des camps et avec les grandes idées de la stratégie . il n'aurait sans doute pas fait si triste figure quelquefois sur son trône, et c'ent été en bien des occasions nu moyen de masquer sa médiocrité. Il aimait beaucoup la marine, et commandait assez bien les mancenvres dans une charmanto frégate qu'il s'était fait construire. Quant aux léttres, anx beanx arts, anx sciences, il n'en savait mome pas les premiers éléments. De là beauconn de répugnance pour les affaires et le besoin de laisser flotter les rênes en d'autre mains, tout en paraissant les serrer vigonreusement de la sienne; anssi l'histoire de sou règne est-elle celle des favoris et des femmes influentes plutôt que sa propre histoire, et le tableau des évenements amenés par des volontés étrangères on par la force des choses, plutôt que celui d'un rôle vraiment royal sur la scène dn monde. Chronologiquement, Tanucci était le premier de ces vicegérants de la royauté; et la majorité du 'ienne roi (12 ianvier 1767) ne de priva pas instantanément de la puissance; seulement, au lien d'être le chef du conseil de régence, il fut chef du conseil d'état. Le 12 mai de l'année snivante, Ferdinand épousa l'archidnchesse Marie-Caroline d'Autriche, dont le caractère beauconp plus ferme que le sien prit dès ce moment un ascendant marqué sur lui. Tontefois long-temps encore la jeune reine songea plus aux divertissements de son agequ'aux soins sévères de l'ambition; et cern'est que vers 1770 qu'ello s'immisca dans les affaires de l'état. En cela elle se conformait anx instructions de Marie-Thérèse, sainere; et cette intervention dans la pelitique est plus qu'un fait ordinaire ,

c'est l'influence autrichienne s'évertuant de sou mieux à combattre l'iufluence espagnole, c'est, en d'autres termes, la continuation de la vieille lutte entre les maisons d'Antriche et de Bourbon. Ferdinand fut plus témoin qu'acteur dans cette guerre de cabinet, et il ne fit que permettre les évenements. Ou sait que c'est Caroline qui l'emporta. Chaque jonr elle avancait d'un pas, tandis que Tanneci et l'Espagne reculaient d'autaut. Cette prétention à la domination ne se couvrait pas même d'un masque: la reine, lorsqu'elle ent mis au monde nn fils, en 1774, eut enfrée et voix délibérative au conseil. N'eût-elle donc pn jouir de la réalité du pouyoir sans le faire éclater si bizarrement? et ne sentaitelle pas qu'elle convrait sou mari d'un ridicule indélébile en trônant ainsi plus haut que lui, en étalant aiusi aux yenx de tous le spectacle du sceptre tombé en quenouille? ce ridicule ne rejaillissait-il pas du roi sur la royauté? et pense-t-on que la vue de toutes ces misères de cour n'ait pas été ponr beaucoup dans le discrédit des idées monarchiques? Mais toutes les reiues voulaient imiter Catherine II. An moius Pierre III était mort: l'autorité ne lui avait échappé qu'avec la vie. Mais Ferdinand n'inspirait pas de ces appréhensious qui font commettre un crime, et n'était pas de ces eutêtés qui gardent obstinément le ponvoir. Tanucci, perdaut du terrain de jour eu jour, finit par douner sa démission ; et la reine le remplaça par le marquis de la Sambuca, sons lequel Actou ne tarda point à s'introduire aux affaires. Il ent d'abord le portefeuille de la marine. Ce n'est que lorsque la toute-puissance de la reine, qui d'un mot faisait et défaisait, et

sa prédilection marquée pour Acton eurent relégué La Sambuca an second raug, que ce personnage, aussi jaloux que médiocre, fit quelque attention à la nullité de Ferdinand que sa femme laissait dans l'ombre. Il était assez aisé de voir que, soit habitude filiale et sonvenir vague de ce qu'il devait à son nom de Bourbon, soit dépit amer de compter pour si peu dans son propre palais, il ue subissait qu'avec répugnance le joug de sa femme ; mais il le subissait, parce qu'elle était là, parce qu'il ne savait pas dire, je le veux, je le défends, parce qu'il était apathique, et ignorant des hommes et des choses, parce qu'il n'exercait aucune action sur ce qui l'euvironnait. Arrivait-il qu'il voulût se mêler de quelque affaire, on le laissait se nover dans les détails, s'occuper de contentieux, réviser des procès, méditer sur les imperfections de la procédure. Pour donner un peu d'énergie factice à cette âme saus ressort, le marquis imagina, ce qu'on imagine souvent dans les cours, de donner au roi une maîtresse de sa main. Il jeta les yenx sur une Mie Gondar, alors la beanté à la mode. Cette Anglaise, mariée à nn maître de laugue française, justifiait l'engonement des Napolitains par nne figure délicieuse, de grandes manières et beaucoup d'esprit.L'intrigue pour elle était un besoin. Le plan du marquis de la Sambuca la ravit, et elle se mit sur-le-champ à l'exécnter. Mais on s'y prit avec trop pen de mystère. La belle Anglaise, placée dans nue loge vis-à-vis de celle du mouarque, attira ses regards, et tout le monde s'en aperent : leudemain le conple Goudar reçut l'ordre de quitter Naples (1)

(i) Mms Gondar, separce ensulte de son mari, est morte à Paris, dans la misère, en 1797. sous vingt-quatre beures. De plus la reine, qui probablement rendait justice à l'expédient de La Sambuca en le redoutant, environna son mari d'un réseau d'espions intimes, lni permettant de reste autant qu'il pouvait le soubaiter les liaisous sans conséquence, et se montrant aussi philosophe à Naples qu'avait pn l'être Mme de Pompadour à Versailles, sur les distractions du monarque. C'est même ainsi que prit naissance le village de San-Leucio, espèce de parc-aux-cerfs masqué du grand nom d'établissement-modèle, et où nous ne nions pas qu'il ne se soit fait des choses sérieuses et utiles (2). Ainsi réduit à l'eotourage le plus insignifiant et n'étant plus que le signataire des grâces, des nominations, des decrets de sa femme, Ferdinand acheva de baisser dans l'opinion publique. Il v eut vraiment pendant quinze ans éclipse de roi. La Sambnea fit quelques efforts cocore pour le maintenir. Il reconrut au roi d'Espagne, il lui adressa une lettre remplie de détails sur ce qui se passait à la cour, et principalement sur le caractère et la conduite de sa bru. La lettre fut interceptée et le maleucoutreux correspondant relégué à Palerme. Le roi lenta timidement quelques représcutations, non nour obtenir le rappel de La Sambuca, mais pour modérer l'ardeur arre laquelle Acton, tout Anglo-Autrichien de cœur, se déclarait contre la France et l'Espagne, pour relever l'inconvenance de querelles entre le père et le fils : on lui

répondit par des phrases en l'air, et les regards de la reine semblaient lui dire : « Vous ne comprenez pas. » De loin en luin l'ambassadeur d'Espagne, marquis de Matallana, et les lettres de son père lui donnaient quel ques velléités de courage, puis il faiblissait et cédait. On peut voir à l'article CAROLINE (LX, 196) comment le voyage en Espagoe, commencé en mai 1786, par le roi et la reine, se termina au port de Livourne, Matallaoa par ses exhortations avait décidé le monarque à voir son père ; dès que Matallana ne fut plus là, la décision fut mise au néant. Enfin, ontré de l'insolence du favori et de la pusillanimité de son fils, un jour vint où Charles III crut lui communiquer un peu de force, en lui commandant de renvoyer Acton : c'élait un ordre bien sacré aux yeux d'un fils qui, s'il ne savait ce que c'est que la royauté, croyait du moins la puissance paternelle l'image de celle de Dieu. Acton brava l'orage, et sou crédit ne fit que s'accroître. La mort de Charles III, eu 1788, acheva de l'affranchir de toute inquiétude. Les évènements pendant ce laps de temps ne présentent qu'un intérêt secondaire. Les démèlés avec la cour de Rome continuaieut toujours sans produire de résultats définitifs . soit relativement à la redevance séodale et à la haquenée, soit quant au droit de nommer le nonce de Naples, an droit de dépouille, an droit de patronage, anx recours a Rome; et, en 1790 seulement, une transaction eut lieu; encore ne fut-elle amenée que par le reteotissement de la révolution française, grosse de tant d'évenements. Acton avait ruiné la marine napolitaine en voulant l'établir sur un grand pied, et en construisant de gros vaisseaux, de lourdes frégates, au lieu de

<sup>(</sup>a) Des détails curieux relatifs à la fondation et à l'administration de veet établissement. construit aur l'emplocement de l'ancien palaia du Belveler de Coserie, ont eté consignés dans un ouvrage que Ferdinand IV fit imprimer à Naples en 1789, et qui a éte traduit en franreis par l'abhé Clemaron, sona ce titre i Ori-gine de la population de Si Loucio, et ses progrès, avec les lois pour sa banne police.

multiplier les petits bâtiments pour attaquer on reponsser parfont les corsaires, toujours redoutables pour un royaume presque tont entier en littoral. L'organisation de l'armée de terre ne fut pas plus heurense : il la porta, il est yrai, à trente mille soldats, maissans ordre et sans discipline. Il organisa bien moins des tronpes que des rassemblements d'hommes sans subordination et sans frein. Même légèreté, même impéritie présidèrent aux efforts que plus tard on sit puur mettre les places fortes en état de défense, et introduire des réformes dans toute l'armée : ou finit même par aggraver les abus dont on essayait la suppression, et par donner a la faveur on bien a l'argent les places dues au mérite. L'artillerie fut ce qui réussit le mieux; et la cavalerie du roi était fort belle. Un autre projet aussi très-digne de louanges avait été de sillonner le royanme de toutes les routes nécessaires pour faciliter le commerce intérieur : nn impôt de trois cent mille ducats par an fut établi à cette occasion : on commenca, on suspendit, on abandonna les travaux, en ne conserva que la taxe. En 1773, ent lieu à Palerme une émente dans laquelle les jours du vice-roi Fogliano furent compromis: cependant il parvint à se sauver, et quelque temps après le général Caraffa rétablit le calme, maisen permettant au parlement palermitain de faire connaître ses griefs contre le gouvernement, et en promettant au nom du roi une amuistie illimitée. En 1778, un décret royal fonda l'académie des sciences et belles-lettres de Naples, et l'abolition du tribunal de l'inquisition signala l'année 1782. Mais bientôt une catastrophe funeste viut jeter l'effroi dans tons les esprits; ce fut le tremblement de

terre de 1783, qui, bouleversant les Calabres, la Basilicate, la Terre de Bari, et d'autres provinces encore, causa des pertes incalculables. Le gouvernement, dans cette fatale circonstance, fit prenve de munificence et de sagesse en favenr des malheureux habitants sans pain, sans asile, et presque sans yêtements ; il releva les villes, donna de l'argent, encouragea, par des exemptions des charges publiques, ceux qu'avait frappés le fléau. Toutefois le désastre avait été trop épouvantable pour que ces mesures en fissent disparaître promptement les vestiges; et encore anjourd'hui les provinces méridionales et occidentales al di qua del Faro présentent à l'œil les tristes cicatrices de cette plaie. Mais nu fléau non moins finneste allait accabler la France, et Naples, comme tant d'antres états, devait en épronver les effets." Ce royaume sembla d'abord y prendre peu de part; et l'ou ne pnt remarquer dans le premier moment qu'une forte antipathie prononcée de la cour des Deux-Siciles pour les doctrines subversives de la royanté. Sur ce point Ferdinand et Caroline forent parfaitement d'accord. Tons deux arrivèrent à Vienne le 14 septembre 1790, et furent, dit-on, pour beauconp dans la détermination impériale qui, peu de temps après, donna naissance à la déclaration de Pavie et an traité de Piluitz. A Naples même l'agent français était fort mal traité, mal vu, et le gonvernement peut-être allait se joindre à la cualition, lorsque l'apparition de La Touche-Tréville, à la tête de son escadre (12 décembre 1792), fit pâlir la cour qui crut que cinquante mille mécontents allaient se joindre à l'amiral français, et amena la signature d'un traité de neutralité. C'est

dans notre article CAROLINE (tome LX) qu'il faut aller chercher les suites de cette impuissance et de cette irrésolution mêlees à tant de mauvaise volonté, les outrages prodigués depuis la prise de Toulon par les Anglais aux Français, qui tous étaient censés propagaudistes des idées démocratiques, la rupture du traité de neutralité le 8 octobre 1794, le retonr à la paix moyennant le paiement de huit millions de ducats dans le cours de l'année 1797, et le rôle trèsactif du marquis de Gallo dans la cunclusion du traité de Campo-Formio; puls, quand Bonaparte cinglait vers l'Egypte, encore une troisième et plus funeste levée de boucliers. Le roi, dans toutes ces mesures contre les Français, mettait une certaine réserve, et n'avait qu'un but, défendre sa tête et sa vie contre le nivean révolutionnaire, tandis que la reine, plus foogueuse et plus tenace, personnellement froissée d'ailleurs par Bonaparte, était agressive dans sa haine, et brulait d'anéantir l'hydre. L'Autriche d'ailleurs était derrière elles et libre des lieus de Campo Formio, par la catastrophe de Rastadt. l'Autriche voulait s'étendre en Italie et comptait étreindre la frèle Cisalpine entre deux invasions, en s'avancant par le nord, tandis que du sud déhoucheraient les Napolitains; l'Autriche fit cadeau de Mack à la cour de Naples. Dans le conseil qui delibera sur la question de paix ou de guerre, Ferdinand, toujours anti-autrichien, et peu résolu dans ses haines, fut du nombre de ceux à qui la guerre semblait absurde. Mais la reine pensait et voulait le contraire : on devine bien qu'elle l'emporta. Probablement on obtint l'adhésion du roi en lui persuadant que l'on faisait la guerre moins à la France qu'au

pape, et que, par cette facile promenade dans l'Italie du milieu, le rovaume de Naples pourrait gagner quelques parcelles de l'état ecclésiastique. Une fois la gnerre déclarée, Ferdinand eut hâte de se proclamer le chef de cette ligne italique dont faisaient partie l'Autriche, la Sardaigne, la Toscane, et de réaliser la chimère dont on le berçait. Soixante mille Napolitains, dont trente mille de milice, étaient sous les armes. Il se mit à la tête de la division de Roger de Damas, furte de dix mille hommes, et entra triomphalement dans Rome (24 novembre) qu'au reste il affecta de n'occuper que pour la remettre à son légitime possesseur, le pape, et pour la purger des souillures révolutionnaires. On a voulu faire partager à Ferdinand la responsabilité des fautes si justement reprochées au général Mack, en disant que le roi de Naples, au fond yrai chef de l'armée, s'était amusé puérilement dans Rome à défaire et à refaire, tandis qu'il fallait marcher en avant. Sans doute la petite vanité du roi de Naples s'accommodait parfaitement de ces bagatelles; mais c'est Mack . qui avait tracé le plan de campagne. c'est Mack qui en réalité décidait les monvements généraux ; Ferdinand était de ceux qu'embarrasse l'antorité et qui, dès qu'ils la voient tout de bon eutre leurs mains, l'abdignent et vont demander les ordres d'un autre. Bientôt les échecs multipliés de l'armée napolitaine forcèrent le prince d'interrompre cette restauration du gouvernement pontifical, à laquelle il travaillait si ardemment, et a se replier sur son royaume. Il y reparut le cœur gros de conrroux, la menace à la bouche, enveloppant dans les mêmes plaintes et Mack qu'il soupçonnait fort injuste-

ment de trahison, et les commissaires qui laissaient les soldats sans pain, et l'empereur qui n'avait encore fait marcher ancune tronpe à son aide. Ces plaintes convraient-elles des reproches indirects à la reine et à ses favoris de l'avoir si imprudemment jeté dans une folle échauffourée sous des prétextes imaginaires, et des être si lourdement trompés, cox qui voulaient manier exclusivement le ponvoir et qui semblaient lui dénier dédaignousement le génie des affaires? Mauvaise armée, mauvais général, manyais ministre de la guerre, tel était ao fond le sens de l'acerbe langage du monarque. Et qui avait organisé l'armée, vanté le général, - choisi le ministre? Tout n'était pas désespéré cependant; les Français étaient si faibles, et même, il faulle dire, si mal commandés par Championnet! Bientôt (19 décembre ) parut une proclamation de laquelle on conclut que la reine voulait d'abord tenir bon, parce que Ferdinand y engageait ses sujets à s'armer, à se défendre, à marcher contre l'ennemi, à l'empêcher d'entrer dans le royaume, ou d'en sortir. Mais, dans toote cette proclamation, pas un mot du général qui dirigera leurs efforts , pas un mot du roi lui-même, pour dire qu'il sera an milien d'eux, qu'il partagera leurs dangers. Le fait certain à nos yeux, c'est qo'il n'y avait, de la part même de la reine, nulle ooble détermination, et que si l'on parlait de résister, c'était sans oser prendre l'engagement de présider en personue à la résistance, et que l'on était bien aise de voir la noblesse rejeter cet avis et vouloir traiter. Alors feiguant de céder à moitie, on mettait en avant le projet de se retirer en Calabre et d'y organiser une formidable defensive. Puis, sur les remon-

trances de ces mêmes grands, qui tremblaient de sontenir pied à pied nne lufte avec les Français, on renonçait pour le moment à tout déploiement d'énergie, et l'on se consolait en montrant emphatiquement l'aveuir gios d'une revanche. A Ferdinand n'appartiurent pas les torts de cette faiblesse i pour peu que sa femme et que le cabinet eussent eu la présence d'esprit, le conrage que sont obligés d'avoir cenx qui tiennent dans leurs mains les destinées d'un empire, il eut bravement rempli le rôle secondaire auquel depuis long-temps on l'avait réduit; il eût été nn général tolérable, assez actif, assez valeurenx de sa personne : quant à s'emparer du grand rôle, a dire, « Saus vous et malgré vous, moi, je résiste et je vaincrai, » c'est ce qu'il ne pouvait dire qu'en se créaut un caractère neuf. Enfin il fut résolu que, dans l'impuissance d'arrêter les Français, du moins le roi ne capitulerait point avec eux, et qu'il s'embarquerait pour la Sicile, en se réservant pour des jours plus heureux. L'embarquement eot lien dans la nuit du 24 dec., et deux jours après l'on sortit de la rade de Naples. La seule marque spéciale de sa volonté que Ferdinand donnât, au milieu de ces jeux de la fortune, fut d'emmener à sa suite le ministre de la guerre Ariola, enchaîné, et d'avoir fait emballer une partie du Musée de Portici. Nelson. avant de lever l'ancre, fit mettre le fen à toote la flotte napolitaine. L'ansrchie de Naples jusqu'à l'arrivée de Championnet; l'instauration d'un gouvernement républicain sous la protection des baionnettes françaises; les innombrables insurrections partielles qui semblaient sortir du sol et goi enfin se fondirent dans celle de Ruffo, la prompte chute de cette pauvre république parthénopéenne née si peu viable; les atrocités réactionnaires qui suivirent, ne sont point ici de notre ressort. Si la reine doit avoir sa part et d'éloge et de blame dans ces évènements, le roi y était pour bien pen de chose ; il signait des proclamations, des actes, savait les nouvelles un des premiers après les ministres et partageait son temps entre la chasse, la justice, ses maîtresses et les antiquités d'Herculannm. En général on sait qu'il était loin d'approuver les sanglantes représailles des royalistes vainquenrs. Enfin, en janvier 1800, la famille royale reparat à Naples, et des l'abord le roi put juger des tristes auspices qui le ramenaient sur son trône; un cadavre flottant dans les eaux s'arrêta sons son navire, sous ses yeux mêmes. Pen à pen pourlant le calme commençait à renaître, et la rage réactionnaire à s'épuiser. C'est dans cette espèce de prostration, qui suit toujonrs les paroxysmes de la sièvre, que furent renoués avec l'Espagne ces liens dont l'interruption avait été fatale. L'Espagne, en signant avec Bonaparte, alprs premier consul, le traité de 1800, stipula l'intégrité du royanme de Naples. et une double alliance fut contractée entre les deux maisons. L'Autriche au contraire, malgré son traité d'alliance et de garantie, couclut sa paix particulière à Lonéville avec la France : et Naples resta la seule puissance continentale sinon en guerre ouverte, du moins sur un pied de gnerre, avec la puissante république que gouvernait Bonaparte. Heurensement l'amilié de l'Espagne était alors no rempart pour les imprudents époux : Bonaparte ne leur prit que les présides (en Toscane), la principauté de Piombino, Porto-Longoue

dans l'île d'Elbe; des troupes resterent dans le royanme jusqu'à l'évacuation de l'Egypte par les Anglais. Désormais il tenait à la reine de vivre daus une paix profoode avec la France : le roi se fut à merveille accommudé de ce parti, et Naples n'cût pas été plus dominé par le protectorat français qu'an fond il ne l'était par l'influence anglo-autrichienne depuis vingt-cinq aus. Mais. comme toniours, cet instinct du bon seus qui inspirait Ferdinand fléchissait sous le despotisme de Caroline ; l'Augleterre était toujours favorisée en secret . en dépit d'un traité spécial de neutralité en 1805, douze mille Anglo-Russes débarquèrent à Naples dans le mois de décembre, et la reine laissa de nonveau tomber le masque transparent dont elle avait couvert sa haine. C'était détrôner, à moitié du mains, son mari : vainqueur aux plaines d'Austerlitz , Bonaparte déclara que la maison de Naples avait cessé de régner, et l'Autriche abandonna derechef son faible allié aux vengeances de l'homme en qui se résumait alors la France. Ce qui snivit, on le sait. Son sénatus-consulte nomma Joseph Bonaparte roi de Naples et de Sicile, et quelques mois soffirent pour accomplir la première partie du décret : les Anglais et les Rosses laissèrent le pays sans défeuse : la reine, après avoir fait partir Ferdinand ponr la Sicile, tenta en vain avec son fils , à qui le roi avait donné l'Alterego pour Naples, d'éloigner par les négociations ou par les armes l'orage qui s'approchait : la capitale se rendit sans coup ferir ; Gaète, après une résistance héroïque, fut prise (Voy. HESSE-PHILIPPSTHAL, ao Supp.). Masséna galopa jusqu'au fond de la botte, et malgré des insurrections saos fin, il ne s'arrêta que devaot ce filet d'eau moins large que la Seioea Caudebec, et qu'on nomme le phare de Messine : le royaume des Deux-Siciles était désorioais le royaume de Sicile. Dépossédé, probablement pour longtemps, de la plus grande partie de ses états. Ferdinand avait achevé de prendre eo dégoût les affaires : tandis que la reine combinait de vains plans de restauration et entretenait dans les Calabres des mouvements qui n'abootissaient qu'à perpétuer en pure perte l'effusioo du sang, la rnine des familles et l'impossibilité de toot commerce, Ferdinand chassait. Un an, deux aos se passèreot ainsi à peu près dans le calme. Cependant uo nouveau conflit de puissance s'était élevé, et chaque jour la rivalité se dessinait davantage. Protecteurs nécessaires et nniques, les Anglais, qui toujours dans un cas de pis-aller tenaient dans le port de Palerme un navire, l'Archimède, pret à transporter la famille royale dans un asile encore plus reculé que la Sicile, portaient la tête bante, même à la cour, et se mêlaieut des affaires intérieures du gouvernement : tandis que la reine préteodait toujours dominer sans contrôle. Les occasinns de discorde étaient ainsi fréqueotes : c'étaient les prodigalités de la conr, la partialité avec laquelle les emplois étaient donnés à des Napolitains, le dédain avec lequel on traitait la vieille constitution sicilienne, l'impositioo arbitraire de taxes, la création d'empruots sous formes diverses et la vanilé même de ces tentatives qui échonaient contre l'incrédulité des écus : la juridiction, surtout en cas de coutestation entre les Siciliens et les Anglais, la nécessité pour ceux-ci d'avoir un port de sureté, etc. L'infloence britaunique eo Sicile ne tenait pas seulement à la protection qu'exerçaient les Auglais . et ne se bornait pas à la cour. Répandus sur presque toutes les côtes, disposant de fortes sommes qui passaient de leurs mains dans la bourse des Sicilieus, connus pour donoer un subside annuel de 9,600,000 fc. au gouvernement, ils étaient, eu dépit des préjugés nationaux, accueillis , écoutés avec beauconn de faveur : les villes maritimes et marchandes surtont s'étaient pénétrées de leurs principes, et il s'y était formé nne bourgeoisie à idées très-peu féodales. Les nobles n'en étaient que plus jaloux de leurs titres et de leurs privilèges. La rnyauté, que trop souvent contrariait la puissauce beaucoup trop grande de l'aristocratie, ne demandait pas mieux parfois que de l'abattre. Ainsi partout des velléités et des impossibilités, partout des haioes sourdes et des éléments de discorde. Au milieu de tout cela arriva sir William Bentinck, avec le donble caractère de ministre et de chef des forces britanniques. Le roi, malgré soo insignifiaore, était précieux au moins comme drapean poor la coalition que Bentinck méditait contre Caroline; il n'cut pas de peice à l'y faire entrer : il acheta aussi Acton , toujours très-influent quaique sans ministère : il acheta de même plusieurs seigneurs de haute distinction. Les fausses démarches de la reine, ses fureurs, ses tentatives pour noner des intelligences avec Napoléon, et les preuves autographes qu'eo acquit l'envoyé anglais, facilitèrent le dénouement auquel poussait le cabinet de Saiot-James. La reine fut reléguée dans nne villa, loin de Palerme, pnis forcée de s'embarquer. Bien que tout cela se sit au nom de Ferdinand, auquel on feignait de vooloir rendre

l'autorité, bien qu'Actou eut dit à cette reine à laquelle il devait tout , « Il est bieu temps qu'enfiu V. M. a permette au roi d'être maître,» les volontés de Ferdinand étaient encore alors ce que l'ou consultait le moins. Malgré les hanteurs intolérables de sa femme, il était habitué à sa présence, il répugnait à son départ : on n'en tint compte, et l'éternelle raison d'état lui ferma la bouche (1812). Mais quelle que fût son insonciance pour les affaires et sa facilité à s'effacer , le joug de Bentinck lui fut bieutôt dur à supporter. Un justant Bentinck fut toutpuissant, mais presque aussitôt des partis se reformèrent, l'un tenant ponr les Anglais et pour les réformes qu'ils vonlaient introduire dans la constitution sicilienne; l'autre soutenant l'inutilité des modifications britanniques et faisant haut sonner les mots d'indépendance nationale. Les deux fils aines du roi (Francois, depuis duc de Calabre, et Léopold, prince de Salerne) étaient à la tête de ces deux partis, et le roi luimême tenait plutôt pour le second que pour le premier ; il le croyait du moins, et en fait ses familiers étaient du nombre des zélés anti-britannistes. C'étaient sans cesse des intrigues, des complots pour se débarrasser de ces étrangers. Bentiuck déjouait ces trames, et devenait séwere. En une seule fois ciud cents Siciliens fureut obligés d'émigrer en Calabre et de demander asile à Murat, qui les recut favorablement comme antagonistes des Auglais. Ferdinaud alors passait daus cette Sicile, saus force morale, pour l'ami, le représentant de la nationalité sicilienne; et à ce titre, son inhabileté patente trouvait grace aux yeux de ses compatrioles. Ce sentiment s'exalta en-

core quand Bentinck, voulant se mouvoir à l'aise, crut devoir suspendre de fait le monarque de ses fonctions en l'obligeant à déléguer la lieuteuauce-générale, ou, comme on dit dans le royaume des Deux-Siciles, l'Alter ego illimité au prince François (le 16 janvier 1812). L'article FRANcors I'r de Naples nous fournira l'occasion de revenir sur cet épisode important de l'histoire des Deux-Siciles. Pour l'instant, qu'il nous suffise de dire que Bentiuck, devenu capitaine-général de tontes les tronpes sicilieunes, fut au fond le vrai roi de la Sicile, et qu'il organisa un ordre de choses tout nouveau, utile sans doute et qui déjà portait en lui des améliorations, mais qui était un calque trop fidèle de la constitution britaunique. L'omnipoteuce auglaise alors deviut trop claire ponr être niée. « Autaut subir Bonaparte!» disaient tout bas les plus avisés. Tout haut on faisait sonner les mots de patrie , Pindépendance , on ue nommait qu'avec amertume l'étranger. Le roi chassait tonjours, comme à sou ordinaire; mais au retour de la chasse, et même pendaut la chasse, ses fidèles envenimaient ses mécontentements, lui montraient les autiques franchises de la Sicile perdues et les bois de la couronne perdaut de leurs vastes dimcusions, eufin ils lui communiquaient de fugitives velléités de reprendre les rênes de l'état. Ils firent si bien qu'il apparut au milieu de jauvier 1813 à Palerme, et déclara que rendu récemment à la santé, il revenait faire par lui-même le bouheur de son peuple bieu-aimé. Et sur-le-champ le parli stationnaire de relever la tête et de dire que la constitution allait reutrer dans le néant. Pendant ce temps, Bentinck renforçait la garnison auglaise à Palerme, et quand elle eut été portée à douze mille hommes , aux communications il répondit que lui aussi il allait fêter l'heurense guérison du roi et lui rendre ses hommages par une terne et des conps de canon. La constitution ne fut point abolie, le roi retomba malade tout de bon, à ce qu'il paraît, et alla respirer de nouveau l'air de la campagne ; le duc de Calabre se remit à la tête du gouvernement, et les ennemis de la constitution passèrent devant des commissions militaires. Mais bientot l'approche de la chute de Napoléon changea la face des évènements : Bentinck partit poor une expédition maritime : ce fut le signal d'une révolution anti-britannique. Le roi reprit presque sans obstacles le timon des affaires, et bientôt la plénitude de son antorité. Un nouveau parlement, ouvert le 18 juin 1814, sembla n'avoir été convoqué que pour s'entendre notifier le grossissement de la dette publique et la nécessité d'aviser anx moyens d'y faire face; car cinq jours après il fut dissoos, et le gouvernement, sans l'abolir en principe pour l'avenir, opéra sans contre-poids. Malheureusement soo infloence an dehors était fort peo de . chose. Bien qu'en toute occasion le roi se fût montré l'inexorable adversaire de la révolution française, et que depuis sa deuxième retraite en Sicile il eut protesté en sou nom, et comme parent de la famille royale d'Espagoe, contre les spoliations de Bayonne, et n'eut donné les mains à l'union de sa fille, la princesse Amélie, avec le due d'Orléans (25 nov. 1809), qo'a condition qu'il participerait en Espagne à la résistance contre Napoléoo , les souverains qui se partagèreut les dépouilles du grand empire ne semblèrent point s'inquiéter du roi de Palerme. L'Angleterre

ne lui pardonnait pas son opposition ; l'Autriche savait qu'il n'avait jamais été de cœur disposé pour elle, et que, si plus d'une fois il avait été son allié, c'est que la reine Caroline le trafoait à sa remorque; d'ailleurs l'Antriche était engagée avec Murat, et an foud mieux valaient pour elle deux faibles rovaumes qu'un état assez fort (comme les Deux-Siciles). La Prusse et la Russio avaient bien d'autres affaires : et quant aux aotres cours bourbonnienues, leur ton n'était pas hauf à cette époque; trop heoreoses qu'on leur laissat d'antiques possessions et que les appendices ajoutés à la France par Napoléon se tronvassent de taille à ce qu'on y dépecat des parts ponr tout le monde! Le congrès de Vienne n'eut donc, an moins en apparence et pour l'instant, aucun égard aux doléances de Ruffo et de Serra Capriola faites an nom de Ferdinand IV. Ce roi n'en fut pas moins obligé de chanter les louanges de l'aoguste congrès devant le nouveau parlement qu'il ouvrit le 22 oct. 1814. Toutefois vers le commencement de 1815 les tentatives des denx pléoipotentiaires étaient moins dédaigneosement repoussées, et Murat avait de bonnes raisons de trembler pour sa couronne. Le retour de Booaparte acheva de décider les évènements. Murat alors déclara qu'il voulait réunir l'Italie eu une seole domination . et à la tête de ses Napolitains (2 mai) envahit l'état romain et la Lombardie. La défaite de Tolentino mit sin à ces rêves; et la reine de Naples, malgré la ferme contenaoce qu'elle fit encore quelques jours, alla chercher uo asile à bord du Terrible (the Tremendous). Le même jour entraient à Naples le comte de Neipperg et le deuxième fils du roi, le prince Léopold. Avant même que la fortune eut ainsi prononcé, les souveraios à Vienne, des la levée de buucliers de Murat, avaient arrêté en principe que l'erdinand IV remonterait sur son trône de Naples. Dès le for mai, il fit congaître cette décision par nue proclamation à la population palermitaine qui eut antaot aimé qu'il ne s'éloignat point; mais leurs vœux étaient ce dont le roi s'embarrassait le moins. Malgré les cris des lazzaroni, il avait quitté Naples pour Palerme; en dépit du dévouement des Sicilieus, il quittait Palerme pour Naples. Un navire auglais le mit à terre, le 4 juin, aux environs de Portici; et le 14 il fit son entrée à Naples. Le nuuveau gouvernement n'avait pas eu encore le temps de se créer un système ; et, après avoir proclamé d'abord, et surtout d'après le vœu des Autrichiens, des vues sages et mudérées, il se laissait aller aux mesures réactionnaires , lorsque Murat reparut (8 octob. 1815) daus un coio des Calabres, comme pour caricaturer le retour de Napoléon. Mais il n'eut pas même l'éphémère succès de son beau-frère , et ce dernier acte de sa vie de prince, au lieu d'être nommé les cent jours, doit s'appeler les cinq jours. C'est qu'en celle affaire, an lieu de duper le gouvernement napolitain, il était dupe. La police des Deux-Siciles, le sachant occupé à combiner un débarquement, lui envoya des traîtres; et, quaod Pizzo eut été choisi pour être le Caones de Joachim, on dirigea sur cette ville de surs agents. On sait combien les Calabres avaient tonjoors été pen affectionnées pour lenr maître illégitime. Cependant le prestige du nom de Joachim , du titre de roi, fit quelque impression sur la population semigrecque de ce pays; et la conr, en apprenant l'accueil qu'avait reçu Murat, conent des inquiétudes qui peut-être allaient se résoudre par un troisième départ, quand on anuouça que tout était fini (Voy. Mu-BAT, XXX, 431). Cet évenement, en donnant l'occasion de sévir contre ceux que l'ou regardait comme des muratistes ou du moins comme des ennemis soit de la maison de Bourbon. soit du régime absoln, jeta le roi dans une route semée d'écueils. Le prince Léopold, à la tête du ministère de la guerre licencia l'ancienne armée, sans lenir comple des capacités et des services, et en organisa nne autre dont le premier échantillon fut une compagnie de gardes-du-corps, qui devaient fouroir, pour être admis, la preuve de Malte. C'est à ces futilités que s'attachaient les fortes têtes de la restauration napolitaine. Du reste on cunservait la conscrip tion; mais cette loi était bien impopulaire, et pour en adoucir l'amertume il eut falla donner au royaume un bieu-être matériel immeose. La rénnion de la Sicile à Naples en une seule puissance sons le titre de Deux-Siciles (1817) était aussi une de ces mesures dans l'esprit du siècle; mais les Siciliens n'y virent que la destruction de leur nationalité et l'abolition de leurs franchises : sur le dernier point, ils avaient raison, et il est clair que Ferdinand ne s'accommodait pas plus de leur vieille et véoérée constitution que de celle que les Anglais avaient imposée à la Sicile. Les bigandages dans les Apennins étaient aussi flagrants, aussi nombreux que jamais; el tout ce que grâce aux nouvelles lumières on avait gagné, c'était de sentir la prosoudeur de la plaie, mais non le moyen de la guérir. Les finances aussi

pesaient d'un poids bien lonrd sur tontes les classes, mais principalement sur la classe movenue. Eufin. les denx horribles tremblements de terre qui bonleversèrent la Sicile en février 1818 et février 1819, et qui causèrent des pertes de plus de donze cent mille onces, semblerent pronver le courronx de la Providence. L'union assez intime avec la France et avec l'Espagne (mariages du duc de Berri, en 1816, et du roi Ferdinand VII en 1820), le concordat avec le pape, le réglement ponr les majorats, la répression de la piraterie barbaresque par les Américains, pnis par l'Angleterre, les améliorations réelles apportées dans les finances et le militaire, ne semblaient que des compensations insuffisantes, surtout a ceux qui, frappés de la régularité, de la célérité du système monarchique de Napoléon, auraient voulu le voir importé chez eux. N'en attendant pas la réalisation par le fait des ruis, et moins eucore des bnit ou neuf rois, ducs, grandsducs ou princes de l'Italie morcelée, ees hommes crurent que les peuples devaient se charger de cette grande révolution. De là la forme nouvelle que revêtit dans les premières années après la chnte de Napuléon le carbonarisme, qui nagnère avait servi d'arme à la légitimité contre l'usurpation, et que la reine Caroline d'Autriche avait développé de son mieux, de 1807 à 1812, dans les provinces napulitaines. Naples et le Piémont, l'extrême ouest et l'extrême est de la Péninsule en étaient les foyers principaux. La révolution espagnole de l'île de Léon ent des contre-coups dans tous ces pays. Mais Naples partit avant Turin. Le cabinet de Naples n'était pas sans pressentiment de l'orage; cependant il n'était en mesnre sur aucun point, vu qu'il ne disposait d'aucune force physique affectionnée, et que tontes les classes de la pupulation étaient mécontentes. Tous ses préparatifs de défense se boruèrent à faire revenir de son gouvernement de Sicile le prince royal François, dont les opinions et la personue étaient agréables anx fanteurs des idées libérales, et à tenter quelques cajoleries sur les régiments en garnison à Naples. Ponr Ferdinand, il ignora complètement l'intensité et l'imminence des dangers jusqu'à l'explosion, c'est-à-dire insqu'à l'insurrection de Nola, le 2 inillet 1820. Puis gnand les ministres, après avoir vonln en vain conjurer la tempête, en arrêtant les meneurs, donnèrent leur démission dans la nuit du 5 au 6, il promit anx Napolitains un gonvernement constitutionnel, dont sons huit jours les bases seraient publiées. Mais ces assurances ne suffirent pas à l'impatience des insurgés; et nne députation impérieuse vint lui demander d'accepter sons vingt-quatre beures la constitution espagnule de 1812. Ferdinand alors finit par dire que ne pouvant, vu la faiblesse de sa santé, ponryoir dans de si graves circonstances an gouvernement du ruyanme, il nommait le duc de Calabre son vicaire-géuéral avec la clause illimitée de l'Alter ego; et bientôt une pruclamation du vicaire-général promit la constitution des Cortès. Evidemment le silence, l'inaction de Ferdinand dans cette crise étaient nne protestation contre les évènements. Les révolutionnaires ne s'y tromperent pas : ils voulurent que le roi anssi jurât la constitution. Après plusieurs négociations, il jura, et par nue troisième proclamation il promit de confirmer la constitution espagnole, sauf

les modifications que la législature ingerait à propos d'introduire. Pendant les cinq mois qui suivirent, son nom servit de drapean et de point de ralliement aux légitimistes. Bien que nominalement étranger à tout ce qui se passait sur la scène politique, il y prenait peut-être plus de part qu'il ne l'avait fait en aucune autre occasion de son long règne. C'est lui qui fit le 7 oct. l'ouverture dn parlement, et son discours recommandait anx législateurs de ne pas laisser le pouvoir trop faible. Plas tard, et quand les bruits d'intervention autrichienne prirent de la consistance, il offrit au gonvernement la médiation de la France, qui moyennant six changements à la constitution des Cortes pourrait amener que solution pacifique. Nul donte que toutes ces demarches ne fussent faites d'accord avec le prince et les membres modérés du nouveau gouvernement. Le 5 décembre arrivèrent des lettres autographes des souverains réunis au congrès de Troppau, qui invitaient le roi des Deux-Sieiles à se rendre à Laybach pour v conférer avec eux. Trois messages successifs (7, 8, 10, déc.) à la chambre annoncerent son intention de partir et en demaudérent l'autorisation ; et trois réponses du pouvoir législatif révélèrent bien bautement ses défiances. Enfin pourtant la dernière accordait l'autorisation sollicitée; mais il avait falla qu'il nommat un ministère plus libéral encore; on donnait an duc de Calabre le titre de régent, au lieu de celui de vicaire-général, et encore appuyait-on sur l'espérance que les vœux de la nation ne seraient pas trompés. A tout cela le monarque répondait en termes vagues, et ne précisait que lorsqu'il y était forcé : il en quelque sorte sans conp férir Fer-

prêta serment pourtant de se refuser à toute proposition contre la constitntion. Le même jour, 13, il quittait la rade de Naples sur le vaisseau le Vengeur, que commandait le capitaine Maitland. Le calme l'ayant retenu denx jours à Baies, nne députation de Naples viut l'y trouver : il lui répondit plus vaguement encore qu'à Naples. Enfin le 26 il fut débarqué à Livonrne, d'où il se rendit à Florence; pnis, traversant toute l'Italie, il arriva le 8 janvier à Laybach. Que la il ait cherché à faire comprendre aux sonverains que. modifiée par la chambre des Deux-Siciles, la constitution espagnole conviendrait a son royaume, c'est ce que nous ne croyons pas. Il est fort clair au contraire que, plus rootinier dans sa théorie du pouvoir absolu que ces princes éclair és et laborieux, il exprima plus d'antipathie pour les concessions libérales qu'ils n'en avaient gux-mêmes. Bientôt, dans une séance solennelle, il fut déclaré que les quatre puissances ne reconnaissaient en auonne facon le gouvernement actuel de Naples, et qu'une armée autrichienne allait entrer dans le royaume et l'occuper pour y remettre les choses spr le pied où elles étaient le 5 juiljet 1820, à moins que tout ne rentrât dans l'ordre snr-le-champ. Le duc de Gallo avait suivi le roi : sans l'admettre à ses délibérations, car c'eut été reconnaître le régime napolitain, le congrès lui notifia sa décision. Le 22 janvier le roi fit part à son fils de l'intention irrévocable des souverains par une lettre destinée à la publicité, et qui finissait par une exhortation a la soumission. Nous dirons à l'article François Ier ce qui suivit cette communication, et comment le baron de Frimont ramena

FER

dinand dans sa capitale (26 mars, 15 mai). Depnis ce temps jusqu'à sa mort, Naples fut presque nne province antrichienne : des poursuites sévères contre les carbonari et les adelphistes de Naples, les barabistes de Palerme, et d'autres sectes révolutionnaires, forment les principanx traits de son histoire : nne amnistie, en 1822, nour tous les membres de sociétés secrètes, sanfexceptions, n'en interrompit le conrs que pour quelques moments et en apparence. La même année le roi se rendit au congrès de Vérone, et y reçut les ordres polis et péremptoires de la Sainte-Alliance pour la continuation de l'occupation des Denx-Siciles par les Autrichiens et la sévérité contre les ennemis des trônes. Il vécut encore deux ans entiers après cet évènement. Le 3 janvier 1825, il donna ordre de préparer la chasse pour le lendemain, mais de ne pas l'éveiller : on n'onvrit en effet sa chambre que tard ; on le trouva mort d'apoplexie. Après le décès de la reine Caroline, il avait éponsé, en 1815, Mme d'Artano, duchosse de Floridia. - Son fils François I'm lui succéda. P-or.

FERDINAND III (exactement FERDINAND-JEAN-JOSEPH), grand-duc de Toscane , était le fils puiné de ce grand-duc Léopold que la mort de Joseph II appela en 1790 an trône impérial d'Allemagne, qu'il ne siégea que deux ans, et le frère de l'empereur d'Autriche Francois I'r. Ainsi que lui il fat témoin; et l'on peut sjouter victime, de tous ces bouleversements par lesquels la révolution française a changé la face de l'Europe. Né le 8 mai 1769, if avait viugt-un ans lorsque le départ de son père pour Vienne lui fit échoir le sceptre de la Toscane. Tontefois il ne prit le titre de grand-duc que quatre mois

après cet évènement (le 2 juillet 1790). Son éducation sons la direction du marquis de Manfredini avait été parfaite, du moins sons tous les rapports qui penvent formen un prince vertueux, éclairé, pacifique : peutêtre eût-il été à propos qu'on eût moins négligé chez lui la partie militaire , on était à la veille d'une époque où le sabre allait résoudre toutes les questions ; mais ce tort fut celui de beaucoup d'autres maisons rovales. Les denx ou trois premières années du règne de Ferdinand se passèrent dans une espèce de tranquillité. Marchant sur les traces de son père et le continuant en bien , le jeune grand-duc employa tous ses moyens a faire fleurir le commerce , l'agriculture, l'industrie, à encourager les arts, les sciences, à maintenir le bon ordre tont en adoucissant la rigueur des lois; sans prendre parti contre Ricci, il amortit les dissensions auxquelles les bizarres et turbulentes réformes de cet évêque avaient douné lieu. Tonjours animé de cet esprit de modération, il eût bien vonlu nendant la guerre qui se préparait contre la révolution francaise garder une neutralité complète ; et quelque temps en effet il la garda en 1792. C'était sagesse, c'était nécessité : sans place forte . sans boulevart d'aucune espèce, n'ayant d'armée alors que quelques centaines d'hommes , l'henreuse Toscane ne pouvait que perdre à prendre les armes. En vain on disait la France aux abois et plus tremblante qu'à redouter : tout pays voisin d'un champ de bataille doit craindre; et d'ailleurs, quoi de plus facile ponr une escadre francaise que de glisser de Toulon le long des côtes de Lignrie jusque vers Livourne? Ferdinand fit douc acte de bon sens en résistant long-temps 72 aux efforts du cabinet antrichien et surtout des Auglais pour l'entraîner dans la coalition. Cette résistance était sincère; et, bien que souvent les jonrnaux et les clubs français retentissent à tort ou à raison de plaintes contre les injures, les passe droits et les spoliations que les Français avaient à subir en Toscane, aucune puissance neutre dans la péninsule italique n'inspirait autant de confiance que le grand-duc de Toscane à la Convention nationale. Lors des démèlés qu'occasionna l'assassinat de Basville, Ferdinaud crut ponyoir offric an St-Père sa médiation (1793), mais Pie VI la déclina. Le 16 janvier , il reçut comme envoyé de la Convention nationale La Flotte, naguère chargé d'affaires de Louis XVI à Florence . et fut aiusi, de tous les sonverains enropéens, le premier à reconnaître la république française « à laquelle, dit-il, nons sommes enchantés de ponvoir donner des preuves de notre scrupuleuse exactitude à observer la plus stricte neutralité.» Cinq jours après, la tête de Louis XVI roulait sur l'échafaud. L'ambassadenr britannique, lord Hervey, ne manqua pas de relever cette circonstance dans des notes diplomatiques, qui, contre tonte conveuance, devinrent publiques par la voie des journaux, et où l'on reprochait amèrement au graud-duc de fournir des seconrs aux besoins d'un ennemi commun. La réponse à faire était bien simple : ces secours résultaient du système même de nentralité. Les Français, moyenuant de l'argent , tronvaient en Toscane du blé , d'autres marchandises : les coalisés ponvaient aux mêmes conditions se fouruir des mêmes denrées. Un autre agent diplomatique, le chargé d'affaires de Russie, trouva mauvais que Fer-

dinand défendit la publication, dans les gazettes toscanes, du manifeste de Catherine II contre « les monstres qui pour le malheur du monde avaient le pouvoir en France,» et permît la vente publique dans sa capitale de la constitution française. Du reste, suivant l'usage commun aux gens de cour et aux habiles de la démocratie, on n'attaquait pas directement le grand-duc, et l'on imputait le tont au faux système de son ministre Manfredini. Le fait est que le grandduc était au muins aussi français que Manfredini, et que, tout en désapprouvant de cœur comme de bouche la marche sanglante de la révolution, il jugeait très-peu possible et trèspérilleux pont la petite Toscane d'aller barrer le passage à la lave et éteindre le volcan. Un échange de notes eut lieu entre l'ambassadeur anglaiset lui. Hervey demandait presque impérativement des secours pour la coalition : le grand-duc, par une pièce que remettait le sénateur Seristori, renouvelait son vœu de stricte neutralité. Toutefois la force des choses l'entrainait insensiblement : sa neutralité n'était point stricte, et l'Augleterre trouvait de jour en jour plus d'aide en Toscane; maîtresse absolue dans le port de Livonrne, elle en monopolisait de fait tous les avantages pour son commerce et sa correspondance; et quand enfin Tou-Ion fut pris par cette puissance (août 1793), le cabinet de Florence résolut d'entrer dans l'alliance antifrançaise. Toujours prudeut ou méticuleux pourtant, il voulut aux yeux de tous avoir l'air de ne céder qu'à la force. Au mois de septembre, lord Hervey viut signifier que la Grande-Bretagne exigeait péremptoirement l'éloignement du ministre La Flotte, l'expulsion de tous les

Français, le châtiment des Italiens révolutionnaires, la cessation de tont commerce cutre la Toscane et la France, ajoutant qu'en cas de refus ou de tergiversation du grand-duc, les forces navales de l'Augleterre se chargeraient de la réalisation de ces mesures. Puis, comme le grand-duc atermoyait, les forces navales se réunirent effectivement, et le 8 octubre, quand lord Hood avec son escadre se fut mis eu état d'agir, Hervey somma le prince do se décider sous douze beures à la rupture avec la France, sous peiue de voir bombarder Livourne et opérer une descente en Toscane, Ferdinand, après avoir réuni son conseil, répondit en demandant une déclaration écrite, qu'Hervey ne balança point à lui donner. Le lendemain 9 octobre, le ministre La Flotte était invité à quitter les états toscaus, avec ses adhérents, et l'Augleterre fit des côtes de la Toscane une de ses stations navales. Le ton impérieux et les exigences sans cesse croissantes de ses agents pesèrent bientôt au grandduc, en même temps que l'opiniatre résistance de la Convention pendant la fin de 1793 et dans le conrs de l'aunée suivante mettait derechef en problème pour lui la chute de la république. Aussi, malgré sou ministre des affaires étrangères Serrati , lequel ne jurait que par les Anglais, n'en passa-t-il pas par toutes les volontés de ses hauts alliés : les Français établis en Toscaue, et qui ne donuaient pas prise contre eux par d'indiscrètes manifestations, furent ménagés; les contrefacteurs d'assignats recurent l'ordre d'aller fabriquer ailleurs leur fausse monnaie. Le 4 nov. 1794, il fit porter à ses frais, dans les ports de la Provence, une quantité considérable de

grains, pour en remplacer une provision appartenant à la France et sur laquelle les Anglais avaieut fait maiubasse. Cette restitution était l'indice d'un vif désir de rétablir les auciennes relations. Et bientôt en effet (le 30 déc.), le comte Carletti alla, chargé de ses ponvoirs, traiter avec le comité de salut public. Le choix de cet envoyé devait d'autant plus être agréable à la Convention que Carletti détestait les Anglais et qu'il avait en avec Hervey une scène qui s'était terminée par un duel (Voy. CARLETTI, LX; 169). Aussi les journaux parisieus le qualifièrent-ils d'excellent patriote. Le résultat des négociations fut un traité qui révoquait tout acte d'adhésion à la coalition contre la république et le rétablissement de la neutralité sur le pied du 6 oct. 1793. C'était le premier qui cut été signé avec la république frauçaise. Mais déjà la Prusse et l'Espagne négociaient, et la double paix de Bâle avauçuit vers sa conclusion. Le 21 mars 1795 . le comte fut admis aux bonneurs de la séance dans la Convention nationale, et complimenta l'assemblée, Le président dans sa réponse loua beauconp la politique du grand-duc, sa prudence agréable à la Convention . sa modération, grand exemple qu'il donuait au moude ; enfin l'accolade frateruelle termina la cérémonie. Un nuage pourtaut s'éleva bientôt. La fille de Louis XVI allait anitter le Temple, et Carletti sollicita du mipistre de l'intérieur l'autorisation de présenter ses devoirs à l'illustre captive. Cet hommage aux bienséances froissa les susceptibilités du Directoire, et l'envoyé loscan recut ordre de quitter la France. Du reste, il était déclaré, dans l'arrêté du Directoire, que cette marque du

courroux national ne tombait que sur le comte, et nullement sur son maître, avec lequel la république souhaitait n'avoir que de bonnes relations. Il fallut que Ferdinand se contentât de ces protestations, et désavouat son mandataire, à la place duquel il envoya Néri Corsini (janvier 1796). Quelques mois après, Bonaparte était le maître de toute la haute Italie. Bien que la condoite de Ferdinand n'eût point été hostile aux Français depuis le traité de 1795, bien même qu'il eût fait plus que satisfaire aux devoirs de sa neutralité, en donnant aux émigrés de France l'ordre de quitter ses états, sa condescendance ne devait pas le préserver complètement des inconvénients de la guerre. Bonaparte, trop babile on trop ambitieux pour s'arrèter en chemin , ne s'accommodait point de neutralité : il vonlait qu'on fut pour lui , qu'on dépendit de lui. Les Aoglais étaient de même, et Livourne à peu près dans leurs mains servait mervcillensement à leurs projets. Aux yeux du général français, il était urgent de mettre fin à leur omnipotence dans ce port : la Grande-Bretagne y perdait nn point d'appui immense tant commercial que militaire, et notamment sa base contre les mouvements insurrectionnels de la Corse ; le pape et Naples sentaient l'orage pres d'enx : enfin un prince de plus gravitait bon gré mal gré dans le système francais. En présence de semblables raisons, nu traité n'était qu'un vain chiffon. Aussi eut-on dit que l'Angleterre et Bonaparte s'évertuaient, à qui mieux mieux, pour enfreindre les conventions et serrer le pauvre duc entre deux nécessités également redoutables. Non pas qu'aux yenx de Bonaparte il fut bien de le harcelor

par des vexations en pure perte: ce qu'il voulait, loi, c'était la vexation utile, c'était Livonrne, de l'argent et une influence décisive en Toscane. Aussi dans ses lettres an Directoire, écrivait-il : « La politique « de la république envers le grand-duc « est détestable. » Depuis longtemps le bruit courait que l'armée française filant sur Rome allait entrer à Florence. Déjà de Bologne Bonaparte s'était porté sur Pistoie comme pour traverser la Toscane orientale. Manfredini et le prince Thomas Corsini se rendent en hâte près de lui, et essaient de le faire changer de résolution : « La Toscane, disent-« ils, a refusé passage anx troupes « papales et napolitaines, comment l'accorderait - elle aux troupes « françaises? » Bonaparte, qui n'a peut-être jamais eu l'intention de s'emparer de Florence, feint alors, comme par égard pour le ministre', de modifier les ordres qu'il a reçus, mais a condition qu'il occupera Pise, soit qu'il doive ne pas aller plus loin, soit que les circonstances le forcent à se porter le long de la côte jusqu'à Rome. Une carte d'Italie était dépliée devant les denx interlocuteurs. . C'est cela! disait Bonaparte, « tout chemin mène à Rome ; j'irai « par Pise, je ferai un coude comme « ceci. » Mais en prononçant « com-" me ceci , " il posait son coude sur Livonrne, indiquant et ne disant pas quel était ce conde qu'il se disposait à faire. Le marquis, tont consommé qu'il était en fincases diplomatiques, ne comprit pas celle-la : il ne vit dans ce geste de Bonaparte qu'one preuve de manque de savoir-vivre, et le dit tout bonnement à son souverain, en lui certifiant que la Toscane en serait quitte pour l'occupation de

Pise et tout au plus du territoire

environnant. Les Anglais ne se méprirent pas aussi facilement. Profitant de quelques jours qu'ils avaient encore devant eux, ils dégarnirent les ateliers et les magasins de Livonrne, et dirigèrent, vers Saint-Florent en Corse, cent bâtiments chargés et prets à mettre à la voile, bâtiments sur lesquels Bonaparte avait jeté son dévolu et dont la capture était pour beaucoup dans sa détermination. Lors done que Minrat, après avoir passé l'Arno (le 26 juiu), se porta sur Livourne d'une part, de l'autre sur Sienue, il ne trouva que fort peu de marchandises anglaises. Bonaparte y fut bientôt lui-même : il. fit arrêter Spanocchi, gonverneur de la ville, qu'il envoya au grand-duc, en écrivant qu'il était bien convainen que S. A. R. donnerait des ordres pour le punir, et il ordonna la recherche des marchaudises ennemies, c'està-dire anglaises, antrichiennes et russes. Ces investigations n'allèrent pas sans violences et surtout saus fraude. Mais on peut tenir pour certain que tout ne resta pas aux maius des agents. Bonaparte savait trop bien que l'argent est une force pour négliger le moyen d'appuyer ses prétentions à venir. Il se rendit ensuite. suivi de Berthier, de sa femme, de son oncle Fesch et d'une partie de son état-major, à Florence même, où le prince venait d'ôter le porte-feuille de la guerre à Serrati pour eu investir le chevalies Fossombroni. Le grandduc l'accneillit avec les plus grands honneurs, lui donna un diuer splendide; et, le conduisant dans la célèbre galerie de Florence, il lui servit de cicerone dans cette visite aux chefs-d'œuvre de l'art italien, visite d'huissier-prisent, car des-lors il était arrêté en principe que, dans les indemnités à payer à la France,

entreraient des tableanx et des monuments de sculpture de ce musée : la. Vénus de Médicis v fut comprise. Ces dures nécessités n'étaient point adoucies par la jactance avec laquelle au dessert Bonaparte, lecture faite d'une dépêche, s'était écrié en se frottaut les mains: « Eh! c'est la reddi-« tion de la citadelle de Milan; « c'était avec Mantoue la senle place « que votre frère eut encore en « Lombardie! » Malgré cela, Bonaparte entendait que les ageuts du Dircctoire se comportasseut le moins tyranniquement possible en Toscane; et dans ses dépêches à Paris il réclamait fréquemment à ce sujet, Son but était, suivant une de ses expressions favorites, d'endormir le prince insqu'à ce que l'instant fût venu de prendre une résolution sur son compte. C'est avec les mêmes vnes que dans un rapport au Directoire, après avoir dit que vivement sollicité de quitter la Toscane le grandduc était resté dans ses états, il ajoutait : « Cette conduite lui a mé-« rité une part dans mon estime. » Sans doute; mais cette estime n'empêchait pas qu'il ne fût très-content d'avoir ainsi un otage dans le frère de l'empereur, et qu'il ne fut trèsdéterminé à user de cet avantage seloul'occurrence. C'est lui aussi sans doute qui souffla au Directoire l'ordre qu'il recut dans une dépêche confidentielle d'enlever le grand-duc, si l'empereur venait à mourir, ainsi que le breit en courait, et que son frère ou sou béritier présomptif se mit en route pour Vienne; la dépêche directoriale contenait aussi l'ordre d'occuper militairement la Toscane. Bonaparte manda au ministre de France à Florence, Miot, de le tenir au courant du moment où Ferdinaud prendrait le chemin de

Vienue. Mais l'emperenr ne mourut pas, et Ferdinand ne bongea de l'Italie. Pendant ce temps les Anglais se logeaient dans Porto-Ferrajo, la capitale de l'île d'Elbe, et dans Acquaviva, dernière ville de la Toscane, du côté de Gênes. Le grand-due protesta contre cette violation d'un état nentre. Ces protestations démontrentelles que les Anglais et le prioce ne fossent pas d'accord? Le fait est que Bouaparte ne crut point à leur sincérité, et que, lorsqu'il eut écrasé les deux nouvelles armées doonées par l'Antriche à Wurmser, les expressions de courronx contre la Toscane retentirent derechef et semblêrcut annoncer que le frère de l'empereur serait déponillé, et que la Toscace grossirait la naissante République Cisalpine. Le secret tenu par l'une et l'autre puissance contractante sur les préliminaires de Léoben ne calmait point les inquiétudes. Manfredini courut à Plaisance avec la mission avouée de demander que les troupes qui allaient de Bologne à Livourne ne passassent point par Florence, mais an foud pour décider de l'existence de la Toscane, Bonaparte lui permit encore de vivre, moyennant une contribution de denx millions et la fermeture de ses ports anx Anglais. Heureuse formule, à l'aide de laquelle la France était tonjours sûre de ponvoir dire : « Vonsavez eofreint « les claoses! » car toujours les Anglais mettaient le pied quelque part, que Ferdinand le voulut ou non. La paix de Campo-Formio vint rendre enfin un peu de sécnrité à cette panyre conr toscane si cruellement tiraillée en tons sens depuis trois ans; et, lant qu'il fut possible de croire à cette paix menteuse, le grand-duc ménagea la république triomphante. Des Fraoçais avaient été insultés à Livourne et à

Pise, il fit puoir les antenrs de ces outrages. Des propagandistes, génois surlout, essayaient d'organiser une révolotion dans ses états; avant de punir il envoya demander à Bonaparte s'il entendait les protéger, et il n'opéra d'arrestations, de poursuites, d'exils que sur la permission qui lui fnt donnée. Le gouvernement provisoire lignrien demanda satisfaction; il l'accorda en ce sens qu'il permit aux Génois inoffeosifs de porter en Toscane la cocarde nationale ligorienne. La république cisalpine se constitua, il la reconnut. L'abbé Dijon, agent de Lonis XVIII, était tonjonrs en Toscane, il loi donna ses passe-ports. Pie VI fuyait de ses étals métamorphosés en république romaioe ; il fit préparer pour le recevoir le superbe couvent dn Saint-Esprit à Sienne, mais il n'osa lni donner asile dans la chartrense de Florence qu'après avoir écrit au Directoire. Cependant les négociations de Rastadt n'avancaient pas, et Ferdinand fut des premiers à savoir que la guerre allait éclater derechef. Il envoya Manfredini à Vienne afin de se concerter. Il fut convenu que, tout en feignaot la neutralité, le grand-duc se mettrait en mesure de coopérer activement contre les Fraocais. De son côté, le Directoire ne prenaît pas le change. Grâce à ses intrigues et à celles de la Cisalpine, sa première succursale de l'autre côté des monts, les démocrates toscans machinaient en secret. On trouva sur la place du palais do grandduc un petit arbre de la liberté avec ces quatre mots : « Il croîtra dans peu, » Bientôt on fit graud brnit d'un complot à la tête duquel était un nommé Aletis et qui n'était pas tont-à-fait imaginaire. Puis, tant pour veiller an maintien de l'ordre public que

ponr faire respecter sa neutralité,

le grand-duc se mit à lever des tronpes et à organiser des milices. Sa première proclamation, assez mesurée encore, parut le 22 novembre 1798. Par une antre pièce, deux ou trois jours après, il fit appel aux propriétaires fonciers, aux laboureurs, invita les premiers à dédommager les seconds de l'abandon de leurs travaux, et promit de fournir des armes; puis vint une adresse aux chapitres, aux convents, ponr les engager à consigner ce qu'ils possédaient d'effets en or, en argent ; puis il appelait les communes de l'état à concourir à un emprant de huit ceut mille écns. Les 28 et 29, les Anglais débarquèrent à Livonrne six mille hommes de tronpes napolitaines, destinées à faire insurger la Toscane et à couper les communications de l'armée de Rome avec celle de l'Italie septentrionale ; leur général Naselli se mit à faire à son tonr de la persécution et de la rapacité, tandis que, feignant de céder à la force majeure, le grand-duc envoyait un courrier extraordinaire à Paris, et implorait le secours des Français pour le débarrasser des violatenrs de la nentralité. Les secours vincent plus inopinément qu'il ne pensait. Championnet entra dans Rome, dans Naples : les Napolitains quittèrent Livourne : l'échauffourée avait été presque aussitôt finie que tentée. Alors on comprit que le Directoire. s'il avait affecté de croire aux assurances du grand-duc, avait vu clair dans cette mystification, et la gnerre lui fut déclarée en même temps qu'à l'empereur. Destitué de tout appui extérienr, le grand-duc ne pouvait en cet instant résister à la France : et Schérer n'ent en quelque sorte qu'à faire prendre possesion de Florence par le général Gaultier, et de

Livourne par Miollis. Un commissaire du Directoire, Reinhard, donna l'ordre aux magistrats de continuer leurs fonctions au nom de la république française. Ferdinand, moyennant argent, obtint la permission de passer sans obstacle avec les siens au milieu des légions françaises : on lui permit même d'emporter, ontre ce qu'on lui laissait de ses trésors, certains menbles du palais Pitti, quelques tableaux et plusieurs statues d'un grand prix; et il partit pour Vienne, le 27 mars, après avoir, dans une dernière proclamation, exhorté ses sujets à la tranquillité. Cette invitation fut peu gontée des masses qui, chaque fois qu'elles en tronverent l'occasion dans cette aunée (et les revers des Français dans la haute Italie ne lenr en fournireut que trop), se déclarèrent contre l'occupation et rétablirent leurs magistrats aux cris de Vive Ferdinand. Mais ces insurrections, dont Arezzo et Cortone étaient les foyers principanx, n'avaient d'avenir que par le triomphe définitif de la coalition ; et rien n'était encore décidé. Cependant, à la fin de juiu 1799, la Toscaue se tronvait, par la retraite de Macdonald, entièrement libre de la domination française. Du fond de l'Autriche et suus l'inspiration du cabinet autrichien, Ferdinand nomma une régence à la tête de laquelle était le marquis de Sommariya. Chargé en même temps du commandement de toutes les troupes autrichiennes dans le grand-duché, Sommariva organisait les troupes toscanes et déployait dans cette mission un zele infitigable. An cummencement de 1800, il complait vingt-cinq mille hommes, et il tenait en réserve de formidables bandes de montagnards. Mais déjà Bonaparte , revenn d'Egypte . s'était emparé de l'autorité en France. La campagne de Marengo et l'inconcevable capitulation de Mélas rendirent vains tous les préparatifs du grand-duc. Cependant au moment où le général Pino quittait la ligne du Rubicon pour se réunir à l'armée de la Cisalpine dans Bologne, les paysans d'Arezzo et des districts environnants se formèrent en bandes-irrégulières et se montrèrent dans le Ferrarais et le Modenais. Pino revint les surprendre à Faenza, les mit en fuite, et, partageant sa troupe en trois corps, les anéantit à Lugo, à Ravenne, et sur la route d'Arezzo. Sommariva ne pouvait ostensiblement approuver celle insurrection; mais lorsqu'un message de Brune vint Ini reprocher de l'avoir excitée, et en conséquence lui signifia de désarmer ses vingtcinq mille hommes, il résista, et, envahissant la Cisalpine, s'empara de San-Léo, de Castiglione, et leva des contributions dans les pays sous protection française. Mais bientôt Dupont, sur l'ordre de Brune, repril possession de la Toscane, et ne trouva de résistance sérieuse que devant Arezzo qu'il emporta d'assant (19 oct. 1800). Un dernier effort ent encore lieu de la part de Sommariva : aidé de quelques escadrons antrichiens, et des émigrés d'Arezzo, il revint ranimer l'insurrection éteinte au moment où Roger de Damas prenait position à Sienne avec ses Napolitains, et où le corps francais d'occupation se bornait à quatre ou cinq mille hommes. Mais Miollis, leur chef, resoula rapidement ce dernier, et Sommariva se replia sur Ancône. La Toscane sut alors décidément perdue. La France ne pouvait sonffrir un frère de l'empercur au sein de cette Italie , où elle entendait régner. Le grand-duc d'ailleurs

ne pouvait demander à être traité ni comme ami ni comme neulre. Aussi la paix de Lunéville ne lui fit-elle qu'nne position aussi précaire qu'inférieure ; la Toscane , érigée en royanme d'Etrurie , fut donnée à l'infant de Parme; pour indemnité il n'eut, lui, que l'ancien archevêché de Salzbonrg, la prévôté de Berchtolsgaden. portion de l'évêché de Passauet l'évêché d'Eichstædt, avecles titres de duc et d'électeur. Les évenements de 1805 lui ravirent encore celle souveraineté, mais en la remplaçant par la principanté de Würtzbonrg sur laquelle était transféré le titre électoral. C'était un coup de maître de la part de Bonaparte que d'isoler ainsi de son frère et de placer au milieu de tons ces petits états de l'ouest de l'Allemagne un prince autrichien. Bientôt le titre d'électeur devint un non-sens par la dislocatiun de l'empire d'Allemagne. En butte à la haine de la Bavière dont avait été détachée la principauté de Würtzhourg, sans appui par la dissolution dn corps germanique, ne sachant sur quels seconrs compter de la part du chef de sa propre maison, certain, en cas de lutte des puissances allemandes avec la France, de voir son pays devenir le théâtre des opérations militaires, Ferdinand se prêta do bonne grace à sa position ; il signa, le 16 septembre 1806, un traité par lequel il accédait à la confédération du Rhin, promettant de fournir deux mille hommes à l'armée de la ligue, et reçut en échange le titre de grand-duc et la permission de s'emparer des biens que l'ordre des Hiéronymites possédait dans la principauté de Würtzbonrg , plus quelques enclaves des souveraineies attenantes a la frontière. Ainsi, de même que ja→ dis il avait été le premier à signer

un traité avec la France révolutionnaire, il fut le premier à se joindre aux quinze états signataires primitifs de la confédération du Rhin; et sa qualité de frère du prince qui venait d'abdiquer la dignité d'empereur d'Allemagne ne donna que plus d'éclat à la puissance morale du protecteur de la confédération, qui se sobstituait à l'empire. Au reste, il est clair que le grand-duc de Würtzbourg n'agissait qu'avec l'aveu de son frère, et feignait pour Napoléon des sentiments qu'il n'avait pas. D'autre part celui-ci lui marquait en apparence beaocoup d'égards, de confiance, et tâchait de l'attacher à son char par d'ambitieuses espérances, mais sans intention de les réaliser jamais. Il atteignit ainsi l'époque difficile de 1809, et s'en tira, grâce à la neutralité à laquelle il eut encore recours, et grâce aussi à la rapidité du dénonement. L'année suivante il vint à Paris et assista, seul de sa maison, au mariage de sa nièce Marie-Looise avec Napoléon. Il fut question ensuite de lui donner nn lambeau de la Pologne, on même toote la Pologne à gonverner. Napoléon, dans une proclamation aux Polonais, en juin 1812, disait : « Je viens ponr vous a douner un roi et pour étendre vos « frontières. Votre territoire sera « plus considérable qu'il ne l'était « sous Stanislas. Le grand-duc de « Würtzbourg seravotre roi.» C'eût été le quatrième état que ce mobile sonverain aurait été appelé à gonverner. Mais quelles que fussent au fond les intentions de Napoléon, les évènements en décidèrent autrement: la paix de Paris, du 30 mai 1814, rendit a Ferdinand la Toscane, qui depuis cinq ans formait les trois départements français de l'Ombrone, de l'Arno et de la Méditerranée, Il fut peu regretté de ses sujets germaniques, qu'il avait froissés surtout en favorisant les doctrines nitramontaines fort peu goûtées en Franconie, et en faisant dans les bureaux, dans les collèges, des épurations en même temps blessantes et dispendienses, car elles nécessitaient des retraites. En revanche il fut recu en Toscane avec un enthonsiasme qui prouvait sans doute à quel point on était las de la domination fraocaise, mais qui provenait aussi des bons souvenirs qu'il avait laissés. Il le justifia bientôt en marchant sur les traces des plus sages souverains qui aient régi la Toscane. Un instant encore il fut obligé de s'exiler de sa capitale, lorsque la levée de boucliers de Murat répandit l'épouvante jusque dans l'Italie septentrionale ; mais cette espèce de retraite ne dura que quinze jours ; le 20 avril 1815, il revint accompagué de quelques corps toscans et de troupes autrichiennes à Florence; et cette fois il jouit enfin d'un repos si chèrement acheté par plus de viogt ans d'agitation. La justice, les finances les beaux-arts, les améliorations indostrielles et commerciales, ces objets favoris de son zèle, l'occuperent alors saus partage. Rempli de lumières et de tolérance dès que le catholicisme était religion dominante, il retint de l'administration française tout ce qu'il regardait comme avantageux et simple, c'està-dire presque tout. Il s'opposa de tout son pouvoir aux réactions, et réalisa, autant qo'il était possible de le faire après de si vastes bonleversements, la conciliation des partis. Il n'opposa que peu d'entraves à la liberté d'écrire. Ses états furent un asile pour les carbonari inoffensifs, Aussi, daos ces derniers temps, la Toscane a-t-elle été le pays de l'Italie où l'on trouvait le plus decivilisation d'agrément et de sécurités, pour peu qu'on vuolit se tenir dans des linietes raisonables. La pair produce dant jouit l'Enrope occidentale, sie aviet au moment des révolutions de Portugal et d'Espague, de Piémout et de Naples, y contribus heucoup, Ancuen réclata chea lin, preuve de l'habilet de son administration et de Tamour qu'il inspirait à ses sujets. Sa mort ent lieu le 18 juin 1824.—Sum fils Léopold François-Ferdinaud-Charles (ué le 30 oct. 1797) lui succèdu.

FERDINAND VII, roi d'Espagne, né à Saint-Ildephonse, le 13 octobre 1784, fils de Charles IV et de Marie-Louise de Parme, fut proclamé à l'âge de six ans priuce des Asturies ou héritier de la couronne. Son éducation l'ut confiée à deux hommes très-éclairés, le duc de San-Carlos et le chauoine don Juan Escoiquitz. D'un caractère doux et facile, il n'eut pas pu saus doute, au milieu d'une cour corrompue, sans l'appui de ces hommes dévoués, résister long-temps aux embûches dont il était environné. Le favori Godoy, déjà parvenn à se faire douner la main d'nue princesse royale, mais dont l'ambition n'avait point de bornes, lui portait surtont une haine qui devait être aussi funeste à l'Espagne qu'à lui-même; et, ce que l'ou a de la peine à comprendre, c'est qu'il avait fait pénétrer le même sentiment daus le cour du roi et de la reine. Il leur inspira aussi la plus iujuste défiance contre ceux qu'ils avaient chargés de l'éducation du jeune prince, et ce fut par ses conseils que le comte d'Alvarez, Escoignitz Vor. ce nom , LXIII, 428) et San-Carlos furent successivement disgraciés, et éloignés de la cour. Lors-

que, au milieu de tontes ces contrariétés , Ferdinand fut arrivé à sa dixhuitième année, il fallut cepeudant le marier (21 août 1802). Si le favori cut part au choix qui fut fait, il est évident qu'il se trompa ; car la princesse qu'on lui donna (Marie-Antoinette-Thérèse), fille du roi de Naples, était pleine de grâce et d'esprit, et else ne pouvait manquer d'avoir à la cour une grande iufluence. Dès qu'elle y parut en effet, son jeune époux fut transporté de l'amour le plus vif; tout le monde se précipita sur ses pas, et les appartements de la reine comme ceux de Godov restèrent abandonnés. On conçoit toutes les jalonsies, toutes les haines que dut exciter un pareil triomphe. Mais il dura peu, et bientôt les deux jeunes époux, forcés de vivre isclés, n'enrent plus qu'à se défendre des pièges qu'on leur tendait saus cesse. Eufin, après quatre ans d'union, la jeune princesse des Asturies mourut victime d'uu crime odieux et que persoune aujourd'hui ne peut mettre en doute. A l'age de viugt-deux ans et avec toutes les apparences de la santé et de la force, elle expira dans d'horribles souffrauces, quelques jours après avoir pris une tasse de chocolat (1). On s'empara de tous ses papiers , et il ne fut pas même permis à son époux de l'assister dans ses derniers moments. Elle ne laissait point de postérité, et le prince de la Paix lui eut à peiue yn fermer les yeux qu'il voulut profiter de cet évènement pour faire épouser à Ferdinand la fille

<sup>(</sup>i) L'spathicaire de la coor, qui fut généralement sonpçanné d'avoir fourni les moyens de consommer ce crime, fut trouvé étranifé ches loi, quelques joors après la mort de la princessa, et la police prit grant soin de faire disparatire une lettre qu'il avait écrite quelques miuntes avant de moorir.

cadette du prince de Bourbon, qui était la sonr de sa femme et la cousine du roi. C'était un excellent moven de conserver son crédit et son influence, même après le règne de Charles IV. Ferdinand apercot le piège, et dirigé par les conseils d'Escoigoits il montra quelque energie dans sa résistance. Soo refus, présenté an roi et surtout à la reine sous les coulenrs les plus fausses, ajouta beauconp à l'éloignement que des long-temps Godoy leur avait inspiré pour le prince des Astories. Des lors Ferdinand vécut retiré, environné d'embûches et n'ayant pas même auprès de lui le vicox chanoine, son ancien maître, le seul en goi il crût ponvoir se fier? Ce fut dans une positioo si embarrassante qu'il toorna ses regards vers la France : ayant fait venir Escoiquitz ; ils imagiuèrent ensemble d'écrire à Napoléon pour lui demander son appui et la main d'une de ses parentes. Le noovel empereor qui, des ce tempsla , avait conçu la peosée de se rendre maître absolu de la Péoinsule, et qui, pour arriver à ce but, voulait ; comme toujours , employer à la fois la violence et la ruse , saisit avec empressement le moyen qui lui était offert, de diviser et de brouiller encore dayantage la famille royale, afio de parveoir plus surement à sa roine. Ne voolant pas s'expliquer positivement avec l'héritier du trône, il chargea son ambassadeur, Beacharnais, de prolongerles illosions du jeuoc prince par des promesses vagues et mensongères . et en même temps d'exciter', d'entretrenir contre lui, la haine du favori et celle de la reioe et du roi. Ferdinand eut alors de fréquentes cooférences avec l'ambassadeur Beaobarnais, et il écrivit beauconp de lettres où il ménagea pen le favori. Il fit même de la monarchie espagnole uo tablean tres-rembruoi, qo'il se proposait d'envoyer à Napoléon ; et goi, s'étant tronvé plus tard parmi ses papiers, devint contre lui un texte d'accusations graves. Godoy qui épiait tootes ses démarches, qui l'avait environné d'espions, fut bientôt informé decette intrigue ; et il résolut de la mettre à profit ponr perdre définitivement le jeune prince. Une démarche fort simple et dans laquelle Ferdinand n'avait d'autre tort que de s'être caché de ses parents, de n'avoir pas demandé leor avis et leur consentement, fot par le perfide favori transformée en uo crime capital. Trompé par ses mensonges, le crédule Charles IV fot persnadequ'il ne s'était agi de rien moins que de lui arracher la couronne et même d'attenter à ses joors comme à ceux de la reine. S'étant mis à la tête de ses gardes, il arrefa loi-même son fils et plusieurs de ses confidents, entre aotres Escolanita et le duc de l'Infantado : pois il écrivit à Napoléon : « Mon a fils ainé, l'héritier présomptif de « ma couronne, avait formé le coma plot harrible de me détroner ; il a s'était porté jusqu'à l'excès d'at-« tenter à la vie de sa mere. Un a allentat si affreox doit être puni a avec la riguent la plus exemplaire. a La loi qui l'appelait à la suca cession doit être révoquée. Je a ne veux pas perdre un instant a pour instrnire Votre Majesté de « la plus noire scélératesse, et je « la prie de m'aider de ses lumières a et de ses conseils ... » On conçoit avec quelle joie le rusé Napoléon recut de pareilles confidences. Il aurait pu, d'un senl mot, justifier le jeune prince et rassurer son père ; mais ce mot , il se garda bien de le

FER prononcer; et tonte son intervention dans le fameux procès de l'Escurial se borna a exiger qu'il n'y fut pas même fait mention de ses rapports avec Eerdinand ni de son projet de mariage : et il ne tint pas à dui que ce prince, traduit par son père devant une commission de onze membres . que colui-ci avait nommés ne succombat sous le poids d'une aussi grave accusation. Mais les juges étaient des gens de bien : Ferdinand et ses co-accusés forent acquittés à l'unanimité. Ce procès, dont toutes les circonstances furent connues du public , environna le jenne prince de beaucoup de popularité, et il ajouta au mépris des peuples pour leur souverain comme à la baine dont Godoy était déjà poursuivi. C'était dans le mone temps que cet homme, aussi maladroit que vain et ambitieux; tombait si ridiculement dans les pièges que lui avait tendus Napoléon. Traitant au nom de l'Espagne, à l'insu de son roi. par l'entremise de sa créature, le méprisable Izquierdo , il avait fait. conclure à Fontaineblean, le 17 oct. 1807. ce funeste traité qui, sous prétexte de conquérir le Purtogal pour la reine d'Etrurie, et de donner à Godoy la principauté des Algarres, ouvrit aox Français foute la Péninsule et compléta la ruine de la mouarchio espagnole. Le stupide favori ne s'aperçut de sa méprise qu'an moment où les troupes françaises approchèrent de la capitale, et lorsque son perfide agent vint lui dire qu'il fallait céder à la France toutes les provioces situées entre l'Ebre et les Pyrépées. Le roi et la reme parurent anssi à la fin comprendre en ce moment qu'il s'agissait de leur ruine , et ils ne songerent plus qu'à s'y soustraire par la

fuite, déclarant qu'ils cédaient tout.

ce que demandait l'empereur ; qu'ils

s'en rapportaient à sa générosité ... Le prince de la Paix, non moins épouvante; concut alors aussi le proiet de se retirer dans l'Andolousie; même au Mexique, avec la famille royale, et il ne pensa plus qu'à preparer le départ. Le roi et la reine le sollicitant , le pressant de hâter les préparatifs, ils déclarent à leur fils le prince des Astories du'ile loi lamseront tous les ponvoirs, qu'en leur absence il gonvernera le royaume. Et pendant ce temps les équipages, les voitures s'apprêtent ; des troupes sont mises en mouvement pour protéger le voyage, Mais ces monvements sont remarqués du public : on en comprend le but : et alors se réveille soudainement, parmi les habitants de la capitale et ceux d'Araniuez où se trouvait la famille royale, tout l'amour que ce peuple nourrissait pour ses rois. La foule s'accumelant dans les cours et les jardins du palais, la famille rovale se décide à partir peudant la nuit sans gardes et sans bruit ; mais une voiture du prince de la Paix avant paru toot attelée , la fureur du peuple se dirige contre le favori. On enfonce les portes de son hâtel; et il n'a que le temps de se cacher dans un grenier, d'où avant essavé de sortir il est bientôt aperçu et poursuivi par des cris de mort. Il allait périr lorsque le prince des Asturies l'arrache à ce danger en le faisant mettre en prison. La présence de l'héritier du trône sembla calmer un peu l'effervescence publique, et la fonle parut satisfaite quand il l'assura lui-même que certainement il ne partirait pas ; que rien ne pourrait le décider à quitter l'Espagne, Alors des cris multipliés de vive le prince des Asturies se firent entendre ; quelques voix même proclamèrent

Ferdinand VII; et le vieux Char. les IV les entendit. Il était an milien de sa cour qui le conjurait de déposer le pouvoir, et la reine l'en pressait également. On sait que depuis long-temps il avait annoncé le projet d'abdiquer; il signa done son abdication ; Ferdinand la recut, et le calme se rétablit. Lorsque ce prince partit pour Madrid, afin d'y prendre les rênes du gouvernement, son père l'embrassa de la manière la plus tendre : et il écrivit dans l'instant même à l'empereur des Français , pour lui faire part de cut important évènement et lui recommander le nouveau roi. Mais Napoléon , qui avait résoln de faire descendre du trône le vieux monarque, était loin de vouloir y placer son fils. C'était sa propre dynastie qu'il prétendait y établir; et Ferdinand, devenu roi par la volonté de son père, par les acclamations du peuple, Ferdinand environné de la faveur publique, et de tous les avantages qui accompagnent un nonveau tegne, était pour lui, pour son ambition, un obstacle bien plus embarrassant que le débile Charles IV. Le jeune Ferdinand fut donc aussitôt son ennemi le plus dangereux ; et, par ses ordres, Murat, qui venait d'entrer dans Madrid, à la tête d'une armée, fit tous ses efforts pour rompre l'union qui semblait s'être rétablie dans la famille royale. Circonvenu d'abord par Godoy, qui lui demanda sa liberté, ce général accueillit toutes les calomnies de cet ennemi persoulnel da jeune roi. La reine appuya ces mensonges, et sa fille, la reine d'Etrurie, les appnya également. Ces deux princesses n'hésitèrent point à dire au vieux roi que son abdication était le résultat d'un complot . qu'elle lui avait été arrachée par la violence, et Charles IV crut de tel-

les paroles ; il écrivit sous la dietée de Murat une tardive protestation qu'il antidata de deux jours pour la rendre plus vraisemblable, et qu'il envoya à Bonaparte par l'entremise de son lieutenant, lequel, ainsi que l'ambassadeur Beanharnais, refusait à Ferdinand le titre de roi, sons prétente qu'ils attendaient des instructions de leur maître, et disait que ce maître. était près d'arriver lui-même à Madritt, qu'il verrait avec plaisir que le jeune prince allat au devant de lui le plus loin qu'il serait possible.... L'aide-de-camp Savary, arrivé sur ces entrefaites, insista encore davantago sur ce point, et il assura de la manière la plus positive que l'empereur était en ronte , qu'il approchait de la capitale et qu'il fallait se hater. Il ajouta qu'il ne doutait pas que, tonché de cette politesse, il ne reconnût aussitot Ferdinand VII, et ne lui donnat la main d'une de ses mèces (2). On ne doit pas être étonné que ces mensonges aient trompé le jeune roi, puisque des hommes aussi expérimentés que les ducs de l'Infantado, San Carlos et Escouquitz y crurent sincerement, et qu'ils userent de

(s) Cettl. Tunn line in Levin Emparies (c) Cettl. Tunn line is the control of the

tout leur ascendant sur lenr maître. pour le décider à partir. Il quitta Madrid le 10 avril, après avoir chargé des soins du gouvernement une junte que devait présider son oncle Antonio (Voy. ee nom, LVI, 373). C'était en vaiu qu'il avait demaudé à son père une recommandation auprès de Napoléon. La lettre que le vieux roi voulut d'abord écrire, dans des termes vagues, fut définitivement supprimée par les conseils de Murat. Accompagné d'un petit nombre de serviteurs dévoués, Ferdinand dirigea sur Burgos, puis sur Vitoria, croyant a chaque pas, suivant les promesses de Murat et de Savary, rencontrer l'empereur. Sa surprise fut extrême lorsqu'il ne le vit pas dans cette dernière ville : et ce fut de la qu'il lui écrivit avec tant de candeur et d'hamilité, qu'élevé récemment au trône par l'abdication de son père, il n'attribuait qu'à l'oubli et à un défaut d'instructions positives, de n'avoir recu à cette occasion de sa part aucune félicitation ; qu'il n'avait cessé de lui témoigner sa fidélité, de fournir à ses, troupes tout ce dont elles avaient besoin, de marquer son désir de resserrer encore les liens qui unissaient les deux nations; enfin, qu'après avoir envoyé à sa rencontre, des qu'il avait en connaissance de son départ, il s'était décidé à venir lui-même... Mais déjà le trop crédule Ferdinand était prisonnier : une division de troupes françaises entourait Vitoria; sous les ordres de Vordier; et Savary, qui s'était chargé de porter à Napoléon la lettre du confiant mouarque, avait recommandé à ce général d'observer soigneusement tous les passages, et surtont d'empécherque le jeune roi ne pûtretourner sur ses pas. Ce priuce ponvait cependant encore échapper par la fuite;

il en recut le conseil de tous cenx qui l'environnaient ; plusieurs hommes dévoués vinrent même lui en offrir les moyeus; l'un voulait qu'il se déguisat en matelot, l'autre qu'il se mit bravement à la tête de quelques serviteurs fidèles, et le général Crillon-Mahon (Voy. ce nom, LXI, 549) offrait pour cela plusienra bataillons dont il répondait; enfin le chef des douanes voulut donner pour escorte deux mille de ses employés. Rien ne put décider Ferdinand à prendre un tel parti; et il continua sa ronte lors même qu'il eut recu de Napoléon une tardive et équivoque réponse dans laquelle celui-ci, ne lui donnant que le tilre d'altesse royale , exprimait le désir de causer avec elle sur l'affaire d'Aranjuez, et sur ses droits an trône qui n'étaient autres, disaitil, que ceux qui lui avaient été transmis par sa mère. Ferdinand et Es. coiquitz ne parurent pas avoir compris tonte l'étendne de cette insulte. Une seule phrase très-ambigue de Napoléon les avait rassurés ; et cette phrase mérite d'être connue , parce qu'elle montre bien tonte la duplicité de l'un et la crédulité des autres. « Le ma-« riage d'une princesse française avec a votre altesse royale; dans mon « opinion, s'accorde avec les in-« térêts de mon peuple ; et je le « regarde comme une circonstance « qui m'unirait par de nouveaux a nænds a une maison dont j'ai eu à " me louer de toute manière, par la conduite qu'elle a tenne depuis a mou avenement au trone. > No doutant point de la sincérité de ces paroles, n'écontant plus les avis de ses meillenrs amis, repoussant même les démonstrations énergiques du dévouement de son peuple, qui coupa les traits de sa voiture au moment où il allait sortir de Vitoria . Fer-

dinand reprit le chemin de Bayonne, et il arriva le 19 avril à Irun. La il devait rencontrer encore d'antres obstacles et recevoir de nouvelles preuves du zèle des habitants. Le capitaine d'un vaisseau espagnol stationné dans la baie de Saint-Sébastien proposa secrètement de le recevoir à son-bord: et cette offre était faite d'autant plus à propos que les grands d'Espagne, envoyés des long-temps à Napoléon pour le complimenter, et auxquels celui-ci avait fait connaître ses plans d'nsurpation, étaient venus en toute hate les révéler à leur jeune sonverain, avant qu'il fut arrivé sur le territoire français. Une information aussi positive ne put le faire changer de résolution. Sans doute qu'alors il ne pouvait plus s'abnser sur sa destinée ; mais il ne voyait aucun moyen de s'y soustraire; et d'ailleurs il ne pouvait croire d une aussi infame perfidie de la part d'un héros qui, disait-il, se deshonorerait aux yeux de l'univers. Le 28 avril 1808, il entra dans cette ville de Bavonne dont le nom est devenu à fjamais célèbre par des faits si extraordinaires, des attentate si incroyables qu'il faut remonter aux siècles de barbarie, aux temps fabrieux, pour trouver quelque chose qui pnisse leur être comparé. Si ce sut pour le prince espagnol la plus funeste, époque de sa vie, il faut dire aussi que ce ne fut pas la moins honorable. Il y montra autant d'énergie et de présence d'esprit qu'auparavant il avait montré de faiblesse et de crédulité. Ses conseillers, si long-temps aveugles, semblèrent aussi comprendre enfin tout le péril où ils l'avaient plongé, et, s'ils ne rénssirent pas à l'en tirer, il faut du moins convenir qu'ils firent pour cela des efforts qui

méritent d'être lonés. Des que Napoléan fat informé de l'arrivée de Ferdinand, il accourut a cheval vers la maison où le prince était descendu; et celui-ci vint pour le recevoir jusqu'à la porte de la rue. Ils s'embrassèrent affectueusement en apparence, et après quelques démonstrations de politesse réciproque ils se séparèrent, Ferdiuand recondnisant jusqu'à la porte le redoutable visiteur. A six heures une voiture de celui-ci vint chercher le prince espagnol, pour diner avec sa majesté impériale. Le diner fut encore assez calme et même affectueux; rien n'y annouça la catastrophe qui était près d'éclater. Napoléon reconduisit Ferdinand jusqu'à sa voiture. Ce prince était à peine dans son affipartement, il parlait encore avec ses familiers de l'empereur et de sa politesse, lorsque l'aide-de-camp Savary parut, demandant à lui parler senl; et de prime abord lui signifia de la part de son maître que la maison de Bourbon avait cessé de regner en Espagne, qu'elle y était remplacée par celle de l'empereur, et qu'il devait signer une renonciation tant pour lui que pour les princes de sa famille... On conçoit de quel effet dut être sur l'esprit du jeune roi une déclaration aussi terrible, aussi inattendue. Cependant il ne mangna point de présence d'esprit. Seul, loin de ses conseils, il répondit froidement et avec une extrême convenance que, quelle que fút sa resolution personnelle. il ne pouvait disposer des droits de sa famille. Et lorsque Savary dit que la couronne d'Etrnrie, dont sa sænr venait d'être dépouillée (Vor. MARIE-LOUISE, an Suppl.), lui serait donnée en échange de sa renouciation au trône d'Espagne, il

ed Cil

déclara avec la mêmo fermeté qu'il n'accepterait pas les dépouilles d'un autre. Il chargea ensuite un de ses conseillers de demander péremptoirement s'il pouvait retourner dans ses états, ou s'il avait cessé d'être libre. Eu cas de négative il vonlnt que l'on déclarât à Napoléon que tout ce qui serait fait ultérieurement devait être considéré comme nul. Plus tard (le 28), il fit positivement notifier à l'empereur, par le ministre Cevallos, que son intention était de retourner dans sa capitale. Napoléon ne tint aucun compte de tontes ces protestations; et tout le résultat de celle - ci fut qu'on augmenta encore le nombre des troupes qui étaient chargées de garder Ferdinand! Ce prince ayant tenté de correspondre avec sa capitale, ses courriers furent arrêtés par ordre de l'emperent. Ainsi il était décidément prisonnier, et l'on ne prenait même plus la peine de le dissimuler. Des que Charles IV et sa femme furent arrivés le 1er mai , après une lougue conférence avec Napoléon , ils firent venir Ferdinand devant eux . et là , en présence de l'empereur des Français; le vieux monarque espagnol se livra à de longues récriminations contre son fils , et fiuit par lui signifier que si , le lendemain avant six heures du matin, il ne lui avait pas rendu la conronne par nu scte signé de sa main , saus condition ni réserve, lui , son frère (l'infant don Carlos y et leur suite seraient emprisonnés et traités comme émigrés , c'est-à-dire passés par les armes... Et Napoléon ajouta à ces menaces qu'il serail forcé de soutenir un roi malheureux contre son sils rebelle. Le jenne prince voulut répondre mais son pere, élevant la voix , lui imposa silence; puis, revenant sur

les calomnies de Godoy, il l'accusa encere d'avoir voulu le détrôner, l'assassiner, et il se leva de son siège pour le frapper. La reine alla plus loin encore , et Napoléon luis même en fut consterné. Il s'éloigna de cette scène monstrueuse ; et , revenu chez lui , 'il s'écria à plusieurs reprises : Quelle femme! quelle mère! elle m'a fait horreur; elle m'a demandé de le faire monter sur l'échafaud ; elle m'a intéressé pour fail ... Cet intérêt tontefois ne fut pas extrêmement vif ni de longue durée : et l'orsque le jeune prince voulut encore mettre des conditions à la rétrocession de la couronne, lorsqu'il demanda que cette rétrocession ne fût définitive qu'en présence des cortes réunies dans la capitale, après que toute la famille royale v serait retournée (3), Napoléon se réunit à ses vieux parents pour le poursuivre, le menacer, et enfin l'obliger a se soumettre. Cependant il n'avait pas encore cédé tons ses droits à l'emperenr ; et il ignorait que Charles IV eutcédé les siens. Quand ou exigea de lui cette dernière concession, sa résistance devint si vive, il y mit une si admirable fermeté que l'inexorable despote n'ent plus à lui dire antre chose que ces ernelles paroles : " Prince, il faut opter entre la ces-« sion ou la mort. » La mort de Ferdinand comme celle de dou Carlos, son frère et son ami, qui ne l'avait pas quitté, qui s'était volontairement associé a son sort, n'eût pas empêché l'attentat que Napoléon avait résolu ; seulement elle l'eût rendu plus odieux, et pent-être plus facile. Ainsi l'on ne doit point s'étonner que les

<sup>(3)</sup> Ce qui irrita le plus Charles IV et la reine, c'est que Ferdinand deigna ouvertement Gedoy, en demandant qu'ils cessausent de c'entourer de gens qui s'etuent attics le haire de le nation.

denx jeunes princes se soient soumis a tout ce que l'on exigent d'enx par de pareils moyens. Leur protestation et la nullité de pareils engagements se tronvaient d'ailleurs suffisamment établies par leur position, et il était assez évident que la force qui les dictait pouvait senle en garantir la durée. Des qu'il ent ainsi consommé la ruine des Bourbons d'Espagne, Bonaparte dispersa cette famille prisonnière. Le vieux roi et sa femme, avec la reine d'Etrurie et l'inséparable Godoy , partirent an milieu d'une nombreuse troppe de gendarmes, d'abord pour le châtean impérial de Fontainebleau , ensuite pour celuide Compiègne; Ferdinand et son frère avec leur onclodon Antonio furent conduits, par des escortes de gendarmes encore plus nombreuses dans le Berri, au château de Valencay, propriété de M. de Talleyrand, qui en recut de Napoléon un asset bon loyer. Ils resterent cinq ans dans cette triste demeure , sans qu'il leur fat permis d'en sortir une seule fois. Plus la guerre devint funeste pour les armes françaises dans la Péninsule, plus Napoléon crut devoir nser de rigneur envers ses prisonniers. Cependant Ferdinand montra des le commencement une grande résignation, et , paraissant plus que jamais sonnis aux volontés de l'empereur ; il ne manqua pas de le féliciter par écrit sur chacua de ses triomphes , même ceux qu'il obtenait contre les Espagnols insurgés au nom de Ferdinand VIII et , dans toutes ces occasions, il fit illuminer avec soin le château qu'il habitait. Il demands oncore plusieurs fois, descette prison, la main d'une princesse impériale! Et lorsque Napoléon éponsa fuimême une princesse autrichienne en 1810, le roi d'Espagne ne se con- remplacer tant de pertes, se vit con-

tenta pas de le féliciter par écrit sur cette alliance, il demanda en vain ; il sollicite de la manière la plus bumble la faveur de gaitter un instant sa prison , pour être présent a ce grand évengment. . , On doit penser que la crainte ent plus de part que l'estime à de si humbles démarches a Napoléon, qui n'en doutait pas, et qui ne daigna répondre à tontes ces lettres qu'une seule fois dans les termes les plus vagues, lui fit a différentes reprises, tendre des pièges par sa police. Un cartain baron de Kolly dont l'existence n'a jamais été bien établio, avant été arrêté comme un émissaire du ministère anglais envoyé pour la délivrance de Ferdinand VII, la police lui substitua un de ses agents qui , muni des papiers et moyens de reconnaissance du véritable émissaire, se présenta à Valencay, pour enlever le prince et, sous prétexte de l'emmener secrètement en Angleterre, le transporter au donjon de Vincebnes Mais Perdinand, que des hommes généreux avaient prévenu de cette ruse, reponssa les offres du faux agent de l'Angleterre ; et à cette occasion il protesta encore de son estime pour Napoléon, il lui demanda, pour la dixième fois pentietro, la main d'une princesse impériale .... be malbeureux prince arriva ain si jusqu'a la fin de l'année 1813. Pendant ce temps, des flots de sang avaient coulé; toute la Péninsule, soulevée au nom du jeune rei avait triomphé des armes français ses, et Joseph Bonaparte, que Nas poléon avait mis a sa place , obligé ponr la troisième fois de quitter Madrid; semblait avoir pour toujours renoncé à la couronne d'Espagne; Après les désastres de Moscou et de Leipzig, Napoléon , ne pouvant plus

FFR traint de faire revenir de la Péninsule , pour la désense du territoire français, la plus grande partie des tronpes qui s'y trouvaient. Craignant de laisser cette contrée soumise à l'infinence des Anglais, ou de l'anarchie populaire qu'il redoutait peutêtre encore davantage; ne pouvant pas non plus rendre la couronne à Charles IV qui, vivant dans la retraite à Rome était de plus en plus incapable de la porter , ce fut alors qu'il songea à Ferdinand, et qu'il envoya à Valençay le conseiller d'état Laforêt avec de pleins-ponvoirs. Le jenne prince hésita d'abord, déclarant qu'il ignorait l'état actuel de son royaume , et demandant à y envoyer des commissaires; enfin il voulut se mettre en correspondance avec ses sujets avant de prononcer sur leur sort. Mais les circonstances étaient argentes ; l'empereur était pressé , et Ferdinand ne devait pas moins l'être. Il donna des ponvoirs au duc de San-Carlos, et nu traité fut signé le 11 déc. 1813, par lequel Napoléon le reconnut roi d'Espagne et des Indes. Il prit l'engagement de faire évacuer la Péninsule par les troupes anglaises ; de paver à son père Charles IV et à sa mère une pension de neuf millions ; ef, ce qui n'était guère possible, ce qu'il n'a certainement pas fait, de conserver à tous les Espagnols qui avaient servi Joseph Bonaparte leurs places et prérogatives. Ainsi Ferdinand fut rétabli sur le trône par celui-là même qui l'en avait fait descendre. Cependant il ne recouvra pas anssitôt sa liberté; ce n'est que le 3 mars 1814 qu'il lui sut permis de quitter sa prison , et de se rendre en Catalogne sous le nom de comte de Torreno, avec un passe-port du mi-

nistre de la guerre. Ayant rencontré à Perpignau le maréchal Suchet, qui y commandait les tronpes françaises, et qui avait ordre de lui rendre tons les honneurs, il le traita fort bien, et fit dîner à sa table ce général , squi s'était fait remarquer en Espagne par sa modération et le bon ordre qu'il avait su y maintenir. Les penples accoururent en foule sur son passage, et jusqu'a Madrid il ne marcha qu'au milien des acclamations et des cris de joie. Des qu'il fut arrivé dans cette capitale, il s'occupa d'y rétablir l'antorité rovale sur ses anciennes basés. el refusa, avec autant de franchise que de fermeté, la constitution que les cortès avaient faite en son absence (4). On ne peut nier qu'en cela il n'ait montré autant de sagesse que de prévoyance. Plus heurenx que Louis XVIII, qui, à la même époque, remontait aussi sur le trône de sespères, il n'avait pas à terminer une révolution à laquelle font son peuple cut plus ou moins participe; el, ce qui valait encore mieux, il ne devait rien qu'à son peuple, il n'était sonmis à aucune influence étran. gère. Un petit nombre de ses sojets seulement atteint de la contagion révolutionnaire, avait dicté aux cortès en 1812, une charte tont-à-fait démocratique, et dont le moindre vice était de mettre tous les pouvoirs dans les mains d'une assemblée unique et sans cesse délibérante. Dans l'état où se trouvait l'Espagne, en présence de tant d'agitations, de tant. de complots et de désordres qui ve-naient de recommencer en Europe et surtout en France, Ferdinand p'en avait pas ponr six mois, s'il eut accepté de pareilles conditions. On sait combien, même en conservant topte l'autorité monarchique, il ent de

(4) On a public, dens divers écrite, que Ferdinand VII, eu reurent ser le decritoire expannol, evait promis de maintenir la constitution des corrès, Cette assertion est fausse peine à se défendre contre le parti des cortes, contre celui des juntes et contre celni des Français. Ce fut pour se soustraire aux intrigues, aux complets de toutes ces factions qu'il éloigna successivement de l'Espagne tous les chefs du parti de Bonaparte que l'on appelait Josephinos Il s'entoura en même temps d'hou mes dévoués et fidèles, releva les habitations détruités et répara tous les genres de pertes occasionnées par la guerre; enfia al paya par des emplois, par des honneurs ou par des indemnités pécuniaires tous les services rendus h-sa cause; il -accorda aussi des dédommagements aux parents de ceux qui avaient péri à Madrid dans le massacre du 2 mai 1808, victimes de leur zèle pour la patrie. Ayant épousé en secondes noces (avril 1816) une princesse de Portugal, il accorda a cette occasion un pardon général pour tous les crimes, sous la seule réserve de la vindicte publique. Enfin , 'après avoir heaucoup restreint le pouvoir de l'inquisition religieuse, il supprima entierement nne espece d'inquisition politique, établie par Joseph Bonaparte, sous le nom de ministère de la sureté publique. L'édit des finances qu'il rendit vers la fin de l'année 1817, par les conseils d'un homme de bien, le ministre Garay, est aussi un monument de la sagesse de ce prince et de ses bonnes intentions. Si l'exécution n'en fut pas aussi complete qu'il l'avait espéré, ce n'est pas lui qu'il faut en accuser. Aprèsavoir fait dans le préambule de cet édit no tableau beaucoup trop vrai des maux que l'Espagne avait essuvés, d'abord par la guerre contre la révulution française, ensuite par une paix souillée de sa funeste influence (ce sont les expressions du préambale);

après avoir montré à quel point ces évenements avaient détruit les ressources du royamne , et tont ce que Philippe V. Ferdinand VI et Charles III avaient fait pour son bonheur, le roi Ferdinand VII, lui-même, représenta l'état de l'Espagne envahie par un perfide ennemi en 1808. « Il paraissait, dit-il, humainement « impossible, de résister à la force « de ces armées qui s'étendirent dans « les provinces. L'univers se son-« viendra tonjours avec admiration « de la loyanté du peuple espagnol, « et du courage héroïque avec le-« quel il se résigna à toutes les hor-« reurs d'une guerre sanglante, « pour conserver son indépendance « et la succession de ses légitimes « souverains. Tous les calculs de la « politique échouèrent contre la fi-« délité des habitants de la capitale « et des provinces; il s'éleva des « soldats partont où il y eut des « hommes en état de porter les armes. Tout interet personnel fut « sacribé : les propriétés particu-« lières devinrent la propriété pua blique . . . Après une suite « infinie de revers . de combats . de a sièges, de batailles, l'Espagne « triompha, et ce fut a ses sacrifices, « qui faisaient l'étopnement de l'Eue rope, que celle partie du monde a dut sa liberté . . . O mes pen-« ples! vous avez offert le modèle « de la plus rare fidélité; de la vaa leur la plus inouie, d'une résisa tauce sans exemple! et vous, gé-« néraux , officiers et soldats; vous « tous qui avez pris les armes pour-« la déseuse de mon trône , de mes droits et de la cause de la nation. e vons avez mérité les bénédictions « de la patrie , l'admiration des a étrangers, et mon éternelle récona naissance ... » Le monarque , passant ensuite à l'entrée des Espagnols victorieux sur le territoire eunemi; et & son retour dans son royaume, peignait de la manière la plus énergique l'émotion que lui avaient fait épronver la joie de ses sujets en le revoyant et les expressions de leur amour, et la profonde douleur qu'il avait ressentie à l'aspect des ravages causés par la guerre ; puis il ajootait : a Il fallnt ponrvoir à la sobsistance « d'un nombre infini de troupes qui « s'étaient levées spontanément de « toules parts, et à celle de noma breux prisonniers revenus de " France, et il n'existait pour cela « que les auciennes contributions a que nous avions jugé convenable a de rétablir à la place de l'unique contribotion directe, trop onéreuse par sa nature et par sa rea partition, et dont les peuples dea mandaient à être soulages. Les « rentrées de ces contributions ne a pouvaient se faire qu'avec lenteur, a a cause de la péourie générale. a Dans cet état de choses, l'ennemi « du genre humaia s'échappa de son a fle, ef vint' troubler encore la a paix du monde. Il ne fut plus posa sible, des cet inslant, d'esperer e les rédoctions nécessaires dans « l'armée ... Et il fallait en même « temps pourvoir à des expéditions e pour l'Amérique, aossi dispen-s dieuses que douloureuses pour a mon cour, puisqu'elles étaient dia rigées contre des Espagnols, fils « de la même patrie... Et il fallait « encore satisfaire aux demandes des · villes, des bourgs, des particuliers a ruinés par la guerre, on à celles « de récompenses inéritées. Comme « la fidélité et le courage avaient « été sans bornes , il fallait que ces « · récompenses fussent sans limites ; et cependant, au milieu de tant de

a frais et de dépenses indispensables, a aucune nouvelle taxe ne fut impoa sée. Mes sujets apprécierent un « jour ma résistance à l'établissement de toute imposition nouwelle .. » Le ministre des finances présenta en même temps au couseil l'état de la dette publique; et celui des revenus et des économies à faire. Nous nous bornerons any principaux articles : 1º les revenus, fondés sur le débit privilégié do sel-et du tabac et sur le droit de timbre, furent conservés ; 2º les donanes intérieures furent supprimées ; 3º tontes les impositions des provinces furent réduites a une seule et nuique contribution acquittée par toutes les classes, laïques et ecclésiastiques, selou la mesure de leurs propriétés ; 4º tous les employés qui jouissaient d'appointements au-delà de donze mille réaux . épronvèrent une relenue: 50 le clergé fit à l'état no don annuel de treote millions de réaux ; 6° le prodoit des vacances des archevêchés et évêchés fut appliqué an paiement des charges du trésos pour les Monts-de-Piété, pensions de veuvage, de bienfaisance, etc.; 7º on p'accorda aucun avancement civil ni militaire, jusqu'à ce que tous les suranméraires fassent places; on n'accorda pareillement aucune pension dans aucno mioistère nul emploi nouveau ne fot créé, nen plus qu'ancune commission on junte qui pût être onéreose au trésor royal: Nol privilège de commerce; enfin pulle exemption ne fut accordée sous aucus prétexte ... Ou on ajoote à tontes ces utiles dispositions les règles d'économie les plus severes que le monarque s'imposa lui-même, im'il im's posa a sa cour et à tout ce qui l'envirenuait, et l'en conviendra au moius que ces comméndements du règne de Ferdinand VII furent dignes de quelques éloges. La reconnaissance et l'amont de ses peuples le seconda merveilleusement : les coatribations furent percues avec une extrême facilité; et les produits des colonies, surtout ceux du Péron qui doublérent à cette époque, augmentérent encore la somme du bonheur public. Ferdinand était sans nul doute alors le priuce le plus solidement établi . le as heureux de l'Europe : son peuple ne l'était pas moins; et dans un autre siècle cerègne se fut ainsi écoulé paisible, sans calamité, et il eut été inscrit avec vérité dans les pages de l'histoire au nombre des meilleurs rois. Mais si près des désordres et de l'agitation qui tourmentaient l'Europe, depuis que la chute de Bonaparte avait livré le monde à de nouveaux essais, à de daugereuses théories, il était difficile que l'Espagne ne fut pas atteinte de la contagion universelle. Comme ailleurs, on y vit se former des associations secrètes. des comités dirigeant vers an même but, vers le renversement de tous les pouvoirs, les passions de la multitude; et il résulta de toutes ces intrigues des soulèvements dont la répression fut aussi funeste aux révoltés que floheuse pour le prince (Voy. LACY et PORLIER , au Suppl.). Une circonstance qui angmenta encore les embarras du gouvernement espagnol, ce fut la tendance à la rébellion qui se manifesta dans ses riches colonies, depuis long-temps objets d'envie des nations rivales. L'Angleterre surtout avait saisi toutes les occasions non pas de s'en emparer, mais d'en priver l'Espagne en les rendant judénendantes, et, selon son invariable politique, d'y ouvrir des débouchés pour son commerce. Il avait été assez étonaast de voir la puissance britannique envoyer à grands frais des armées dans la Péninsule pour y soutenir l'indépendance de la monarchie espagnole, et dons le même temps travailler à sa ruine, en envoyant dans ses colonies des émissaires et des agents secrets pour y fomenter des troubles et des soulèvements, afin de les séparer de la métropole et d'enlever à celleei l'une des bases les plus solides de sa prespérité. Il ne fut pas moius remarquable de voir la même puissauce, lorsque l'indépendance et le triomphe de la Péniusule furent assnrés, envoyer onvertement des consuls et des agents diplomatiques aux étals que ses intrigues et ses sourdes menées étaient parvenues à créer. Ce système devait compléter la ruine de l'Espagne; Ferdinand VII compris des le commencement toute l'étendue de cette perte; il fit les plus grands effortspour l'empêcher. Treis expéditions partirent successivement de ses poris; et, si les armes de l'Espagne ne purent réprimer tant de soulèvements, qui éclatèrent à la fois dans ses colonies (Voy. BOLIVAR, LVIII, 495), elles en retardèrent au moins le triomphe complet ; pent-être même l'eussentelles tout-à-fait empêché (Voy. Monitto, au Supp. ) si Ferdinand n'eut pas rencontré en Europe d'aus trescontrariétés et d'autres obstacles Vers la fin de 1819, au moment où ce prince venait de publier une secoude amnistie, à l'occasion de son troisième mariage avec une princesse de Saxe, une dernière et formidable expédition allait partir pour le Nouveau-Monde, et tout en faisait présager les plus heureux résultats; mais l'esprit de révolution et de désordre avait aussi gagné les soldats. La révolte éclata tout à coup parmi les troupes dont une incroyable fatalité suspendait depuis plusieurs mois

le départ, dans l'île de Léon, sous les murs de Cadix. Quelques officiers subalternes et jusqu'alors ignorés, Quiroga, Riégo (V. Riego, an Supp.); se mirent à leur tête et les dirigérent vers la capitale. En même temps un chef de partisans qui avait d'abord honorablement combatto pour l'indépendance de sa patrie, qui avait ensuite conspiré contre son légitime souverain, et que les ministres de Louis XVIII, avaient néanmoins accueilli, pensionné, le célèbre Mina enfin (Voy. ce nom, au Supp.), accourat dans la Catalogue, et s'y mit à la tête des troppes insurgées. Des hommes de révolution et de troubles accoururent aussi de tous les pays : la révolte s'étendit sur tous les points, et Ferdinand, assailli, menace, se vit contraint d'accepter, cette même constitution des cortes qu'il avait refusée avec tant d'énergie et de franchise. C'était évidemment encore une concession faite à la violence, et dont toutes les circoostances étaient une protestation. Ainsi, forcé d'obéir a des lois reconnnes manvaises, et qu'il avait repoussées au premier aspect, ce malbeureux prince se trouva dans une position extremement pénible et qui ne peul être comparée qu'à celle de Louis XVI en 1792, avant son emprisonnement et son fatal procès. Comme ce monarque, prisonnier dans son palais, il s'y vit tous les jours contraint de faire des promesses et des serments qu'il ne pouvait tenir ; comme lui n'ayant auprès de sa personne qu'un petit nombre de serviteurs fideles, qu'il n'osait avouer ni soutenir, il ent plus d'une fois, et notamment le 8 juillet 1820, la douleur de les voir massacrer sons ses yeux sans pouvoir les défendre. Sans appui et privé de tout secours ; le malheurenx Ferdinand cut hop sou-

vent recours à de méprisables mensonges, à une dissimulation qui n'était que trop dans son caractère ; et qui ne pent qu'avilir et dégrader les rois, même anx yeux de leurs partisans. De pareils moyens ne pouvaient d'ailleurs que retarder sa ruine de quelques jours; et de concession en concession il serait sans doute arrivé au même dénouement que l'infortuné monarque son cousines'il ne lui était pas survenn du dehors une prompte assistance. Toutes les puissances de l'Europe, à l'exception de l'Angleterre, parerent comprendre qu'il leur importait de réprimer une rébellion menagant également tons les trones; et, réunis à Lavbach, les rois de la Sainte-Alliance déciderent que la France, qui y avait le plus d'intéret, serait seule chargée de cette répression dans la péniusule. Louis XVIII mit son neveu le duc d'Angoulême à la tête de cent mille hommes; et cette puissante armée, faisant tout plier devant elle, arriva bientôt sous les murs de Madrid .. Le parti révolutionnaire, qui dominait encare dans cette capitale, prit alors la résolution de l'abandonner , et contraignit Ferdinand à le suivre, d'abord à Séville, où sa dechéance fut définitivement prononcée par les cortes ; ensuite à Cadix où il resta saus déguisement prisonnier jusqu'à ce que le duc d'Angoulème se fut rendu maître de ce dernier asile de la révolution. La mission de ce prince était de rétablir en Espa-, goe sur ses antiques bases toute l'autorité monarchique; et la volonté seale de Ferdinaud VII pouvait y apporter des modifications. Mais cest en vaiu qu'après la victoire on essava de lui faire faire quelques concessions aux principes révolutionnaires. Les chess de la rébellion furent punis, et il n'y eut de grâce que

pour les subalternes on les bommes égarés. Ferdinand rentra dans tonte la plénitude de son pouvoir; et les germes de révolution parurent étonffes pour long-temps; ils l'enssent été probablement pour toujours si l'Espagne n'eut encore été destinée à souffrir des influences de ses voisins. C'est par ces influences sans doute, et par les désordres et les soulèvements qui en furent la snite, ue se consomma bientôt la perte des riches colonies espagnoles, et que; privé d'une anssi belle portion de ses revenus, Ferdinand se vit obligé de mettre à l'arriéré une grande partie de ses dépenses, même la solde des troupes, et aussi de reconrir à des empronts dont il ne put pas même toujours payer les intérêts, Ayant perdu sa troisième femme, en 1829, ce prince épousa en quatriemes noces; le 11 déc. de la même année. Marie-Christine de Naples, qui mit au jour, le 10 oct; 1830, la princesse Marie-Isabelle-Louise, aujourd'hui reine par snite' de l'abolition de ce qu'on appelle fort à tort la loi salique et de ce qui est dans toute l'Europe la loi de succession agnatique mixte (5). Tous ces malbenrs domestiques ajoutèrent aux chagrins causés à Ferdinand par les calamités de l'Espagne : sa santé s'altéra considérablement, et ses facultés morales s'affaiblirentanssi visiblement. On profits alors, comme il arrive trop souvent, de cette facheuse: position pour le faire consentir, sous prétexte d'une décision des cortès de 1789, qui n'a (5) La succession cagnatique n'admet au trône que les bommes ; la succession agnatique aduset la fitte ainée ou ses représentants après que tous les malles du meme degré sont morte

que tous les malles du meme degre sont morte sans posteriel; la succession agrastiqua mixel n'admet les filles qu'après extinction des males, même de degre su périeur ; c'est-l'dire des os-cles, etc. et de leurs représentants (les con-sins, etc.). C'est estre loi qui regissait l'Esperion. la evenue à l'erie in L'onger

jamais été prouvée, à cette abolition de la loi de succession qu'il n'avait pas le droit de pronoucer, et qui devait, dans les circonstances difficiles où se trouvait l'Espagne, laisser la couronne sur la tête d'un eufant, sous la régence de sa mère , an préjudice du frère de Ferdinand, l'infant Don Carlos qui lui avait donné tant de preuves de zèle, et qu'il aimait si tendrement! En vain l'on fit des tentalives pour que ce prince lui-même consentit at on paren renversement des bases de la monarchie espagnole, il s'y refusa avec autant'd'énergie que de prévoyance; et, lorsque Ferdinand VII ent fermé les venx, le 29 sept. 1833, lorsque le pouvoir fut tombé dans les mains de la reine donairière devenue régente, la malboureuse Espague se vit déchirée par la plus cruelle des guerres civiles et livree à tous les désordres qu'excitèrent dans son sein l'ambition et la cupidité des étrangers, On a publié en 1824 sous le titre de Mémaires historiques sur Ferdinand VII; roi des Espagnes i el sur les évènements de son regne, par Don \*\*\*, avocat pres des tribunant espagnols, 1 vol. in 80, d'abord en espagnol, puis en anglais et en français, par M. G. H \*\*\*, Cet ouvrage écrit par un réfusié qui avait a se plaindre de Ferdinand est cependant exact et vrai, tontes les fois qu'il n'y est pas question de la constitution de 1812, pour laquelle l'auteur paraît avoir professé une grandé admiration. M-n j. ....

FERGOLA (Nicolas) professeur de malhématiques trauscendantes à l'université de Naples, et membre de l'académie royale des sciences de la même ville, naquit en 1753 , et monrot en 1824. Il s'occupa spécialement de la géométrie des aucieus. Voici la liste de ses

principaux ouvrages, dout plusieurs ont été analysés dans les journaux du temps. I. Solutiones novorum quorundam problematum geometricorum, 1779. II. Risolusione di alcuni difficili problemi ottici, 1780. III. Veramisura delle volte à spire. 1783. IV. Metodo da risolvere i problemi di sito, 1785, V. Le sezioni coniche, 1791. VI. Prelezioni à principi matematici del Newton, 1792 et 1793, 2 vol. VII. L'Arte euristica, 1811. VIII. Corso d'analizi sublime. Ce dernier est resté manuscrit ; nn extrait en a été publié par M. Flanti, IX. Diottrica analitica (manuscrit). X. Principi d'astronomia (manuscrit). Les problèmes des contacts, le théorème des côtés et les sections angulaires ; le problème inverse des forces centrales, des problèmes sur les conrbes , la théorie des lieux géométriques du deuxième ordre, ont été insérés dans le tome I' des Mémoires de l'académie rovale de Nanles. 7. 1 5 1

FERINO ( PIERRE - MARIE-BARTHÉLEMI ), général français, né à Caravaggio , dans le Milanais , en 1747, fils d'un sous-officier du régiment antrichien de Bender, servit fort jeune dans cette troupe, et fit la guerre de sept ans contre les Prussiens, pais contre les Tures. Il déserla pour passer en France an commencement de 1789, vint à Paris ponr s'y jeter dans le monvement révolutionnaire, et fut nommé, en 1792, commandant d'un corps des chasseurs du Rhin, qu'il avait créé. Sa bravoure le fit bientôt remarquer dans l'armée républicaine ; il devint général de brigade en 1794, et général de division l'année suivante. Savary, qui était son aide-de-camp , rapporte dans ses Mémoires qu'il fut

alors destitué parce qu'il faisait ob-server la discipline avec trop de sévérité par les troupes qui étaient sous ses ordres. Bientot rétabli dans ses fouctions , il servit avec beaucoun de distinction sous Morean, dans la bellecampagne de 1796, où il ent affaire souvent à l'armée de Condé, notame ment dans la nnit du 13 août . an combat d'Ober-Kamlach, où les deux partis firent de grandes pertes et montrèrent également beauconp de valeur. Avant passé le Lech à Kussing , il poursnivit très-vivement les Autrichiens, et se distingua ensuite dans la retraite de la Bavière qui fit tant d'honneur à Morenn. Chargé de défendre la tête du pont d'Huningue, il déploya encore un grand courage dans plosieurs sorties. Bonaparte. lui donna, aussitôt après le 18 brumaire : le commandement d'une die vision dans l'intérieur ; et, en 1805, il le sit sénateur avec le titre de comte; il luidonna plus tard la sénatorerie de Florence, pois le gonvernement de la ville et du port d'Anvers. Se trouvant à Paris lors de la chute de Napoléon, Ferino fut un des sénateurs qui votèrent sa déchéance. Maintenn par le roi dans tous ses houneurs et ses grades, il en recut la croix de Saint-Louis et des lettres de naturalisation. Mais il ne jonit pas longtemps de ces avantages, car il mournt dans la capitale le 28 juin 1816.

M-Dj. FERLET (l'abbé EDMs ), né vers le milieu du XVIIIº siècle professa d'abord les belles-lettres à l'université de Nancy, fut nommé secrétaire en second de l'archeveché de Paris, sous MM. Christophe de Beanmont et de Juigné, puis chanoine de Saint-Louis-du-Louvre, places qu'il conserva jusqu'à la révolution. Il mourat à Paris le 24 novembre 1821. On a de lui : I. Sur le bien et le mal que le commerce des femmes a fait à la littérature, ouvrage couronné par l'académie de Nancy, 1772, in-8° (imprimé à la suite d'un discours du chevalier de Solignac , prononcé au nom de l'académie ). Il. De l'abus de la philosophie par rapport à la littératune, Nancy, 1773, in-80, III. Eloge de M. le chevalier de Solianac, secretaire du cabinet du feu roi de Pologne . Lendres et Paris, 1774, in-8°. IV. Oraison fundbre de M. de Beaumont, archeveque de Paris, 1784, in-80. V. Observations littéraires, critiques, politiques, militaires e géographiques , etc. , sur les Histoires de Tacite, avec le texte latin corrige, Paris, 1801, 2 vol. in-80, ou un vol. in-40, avec planches. VI. Reponse à un écrit anonyme intitule : Avis aux lecteurs sans partialité ('cet Avis' était ane critique des Observations sur Tacite ); Paris, 1801, in-80, On attribue h l'abbé Ferlet : Reflexions sur une lettre adressée ( par l'abbé Massillon ) à M. l'évêque de Senes ( M. de Beauvais ), au sujet de son oraison funèbre de Louis XV ;

FERLUS (FRANÇOIS), directeur de l'écolo de Sorèze , né en 1748, à Casteloaudary, entra dans la congrégation de Saint-Maur ; et . lorsque, après la suppression des jésoites , une partie de l'éducation eut été confiée aux bénédictins, il professa les belles-lettres et la philosophie dans divers collèges. Ayant adopté les principes de la révolution, il prêta le serment exigé des eccléslastiques, et; peu de temps après, rouvrit à l'abbaye de Sorèze une école dont la réputation, dans le

Louvain ( Paris ) 1776, in-80, Z.

midi de la France , s'est loujours soutenne par le grand nombre d'élèves distingués qu'elle a fournis. Ferlus présenta, le 10 juin 1791, à l'assemblée constituante , un Projet d'éducation nationale, qui mérita l'approbation des législateurs, et qu'il fit imprimer. Sorèze, senl établissement d'instruction que la terrenr respecta dans le midi, fut un asile ouvert à fons les hommes de lettres ; et plusieurs durent la vie à l'humanité de Ferlus, qui ne craignit jamais de se compromettre quand il s'agissait de rendre service. Peu s'en fallut qu'en 1796, l'établissement qu'il avait ou tant de peine à soutenir ; ne fut sacrifié à l'école centrale du Tarn; mais il eut le bonheur de tronver au conseil des cinq-cents des défeaseurs qui parvinrent à le garantirade sa ruine. A la création de l'Institut, il en fut nommé correspondant pour la classe des sciences morales. Cet habile institutent mourat à Sorèse le 11 juin 1812, Indépendamment du Plan d'éducation, dont on a parle, Ferlus est auteur de plusieurs Discours et de quelques pièces de théâtre, dont on ne connaît qu'une scole qui soit imprimée : Casseno et Zame ; ou L'Affranchissement des nègres drame en trois actes et en prose. Revel, nn vol. in-80. Il fut remplacé dans la direction de son école par son frère ; M. Dominique-Raymond Ferlos, dont on a plusieors pièces de vers très-remargoables, insérées dans l'Almanach des Muses et dans les journaux. Il a depuis quelques années . remis son établissement à son gendre, et vit retiré dans sa famille à Castelnaudary (iuin 1837), W-s. FERNAND-NUNES (le comte ou); grand d'Espagne, né l

Madrid on 1778 , fut éleré sous les

yeux de son père, et sut profiter de ses lecons. Cet homme recommandable, qui avait rempli les principaux emplois de la diplomatie. notamment celui d'ambassadene auprès de la cour de France, avait laissé un très-bon ouvrage qui fut imprimé à Madrid en 1796, et qui est consacré à l'éducation de ses enfants. Le jeune comte de Fernand-Nunes parut de bonne heure à la cour, où il se distingua par ses lumières ; et surtout par une noble franchise qui rappelait celle de son père. Enuemi de la flatterie et sans ambition, il ne fléchit jamais devant le ministre tout-puissant, et le prince de la Paix ne s'en vengea pas, parce qu'il n'osait lutter contre un seigneurd'une telle distinction et dout la réputation était si bien établie. Lors de l'emprisonnement du prince des Asturies (Voy. FERDINAND VII, dans ce vol. h il s'éleva hautement contre cette violence. Ferdinaud avant recouvré sa liberté, le comte se rangea définitivement à sa cause, et fut un de ceux qui cherchèreut avec le plus d'instance à dissuader le prince de son malheureux voyage à Bayonne, où il ne tarda pas néanmoins à le rejoindre. Ronaparte, après avoir déponillé les Bonrbons d'Espagne de leurs états , et après en avoir dougé l'investiture a son frère Joseph , tacha d'attirer dans son parti les principaux seigneurs de la cour de Madrid, en les nommant aux charges les plos éminentes. Il créa Fernand-Nunes grandveneur du roi Joseph (4 juillet 1808). Contraint d'accepter, le comte suivit Josepha Madrid : mais , a peine arrivé, il fit armer secrètement ses vassaux, et assigna à la caisse des secours nationaux 40,000 réaux par mois (10,000 francs), pour la défeuse de la canse commune. Il son-

doyait en ontre plusieurs troupes d'insurgés dans la Castille, Bonaparte, instruit de ces circonstances. rendit . le 3 novemb. 1808 , un décret par lequel il déclara le comte de Fernand-Nunes ennemi de la France, de l'Espagne, et traître aux deux couronnes... Ce seigneur eut le temps de se réfugier dans ses terres , où il put être eucore plus utile à la cause de Ferdinand. Il servit ensuite dans les armées espaguoles, et sembla d'abord appoyer le système des cortes. Mais, quand il vit que la constitution que ceux ci rédigérent tendait à l'anéantissement de l'autorité du souverain, il se déclara pour le parti de l'opposition. Lorsque Ferdinand retourna dans ses états en 1814, le comte de Fernaud-Nunes alla à sa rencontre; et il ne sougea qu'à affermir le pouvoir de ce prince coulre les efforts des cortes. Nommé ambassadeur d'Espagne près la cour de Loudres en 1815, il le sut près de la cour de France en 1817, fut présenté an roi Louis XVIII . le 11. mai, el lui dit : « Sire , nommé par « le roi , mon maître , ambassadeur e près de Votre Majesté, et péa nétré de ses intentions constana tes de conserver la plus étroite a amitié entre deux états qui , sui-« vant les décrets de la Providence. a se trouvent gouvernés par l'ana guste maison des Bourbons, et des « descendants de saint Louis et de ". Henri IV, il ne me restera rien à a faire qu'à maintenir les relations « qui existent déjà d'une manière si a heurense, en les resserrant encore, a s'il était possible, pour le honbeur a des deux nations. Mes sentiments. a personnels de respect envers V. « M. et son auguste famille , seront a un garant de mes efforts'; et si . le hasard heureux pour moi, d'é« tre le fils du dernier ambassadeur a d'Espagne près de Louis XVI, « me faisait espérer de mériter la a bienveillance de V. M., mes vœux « seraient comblés; déjà même je « me regarde comme plus heureux « que mon père, puisque j'ai l'hon-« neur de me présenter à V. M. à « une époque où, sous son règne « pacifique et juste, tous les mal-« heurs doivent s'oublier. » Lors de la révolution de 1820 ( Voy. FER-DINAND VII, dans ce volume ), le gouvernement des cortès remplaça le duc de Fernand-Nunes à Paris. Cependant il continua de résider dans cette capitale, et il y mourut, le 26 oct. 1821, des snites d'une chute de cheval, au moment où le rétablissement de l'autorité monarchique en Espagne allait sans doute lui rendre ses fonctions et sa faveur. M-nj.

FERNO ( MICHEL ), savant ht-

térateur du XVe siècle, était de Milan, et devrait, suivant Argelati (Bibl. scriptor. mediolanens.), tenir une place distinguée parmi les érudits précoces, pour avoir publié plusieurs ouvrages avant l'age de vingt-six ans ; mais Argelati n'indique pas les productions de Ferno qui devaient lui mériter cet bonneur . et même il ne donne que très-inexactement l'époque de sa naissance, puisqu'il se contente de dire que le nom de Michel se tronve à la date de 1486 dans le registre matricule des notaires de Milan. Pen de temps après, il se rendit à Rome où il cxerça, plusieurs années, la profession d'avocat d'une manière brillante. Le travail auquel il se livrait pour répondre à la confiance du public ne ralentit point son ardeur pour les lettres. On conjecture qu'il était membre de la fameuse académie de Pomponius-Latus (Voy. ce nom, XXXV, 330)(1); mais du moins il est certain qu'il regardait Pomponius comme son maître, et qu'il lui donna, daus diverses circunstances. des preuves de sa profonde admiration. Quoiqu'il fut a peu près sans fortune, Ferno recherchait avec empressement les manuscrits des bons auteurs, non pour les conserver dans son cabinet, mais pour en faire jonir le public. C'est ainsi qu'ayant trouvé dans les mains de son secrétaire ( Amanuensis ), une copie de l'opuscule de Felino Sandeo : Epitome de regno Apuliæ et Siciliæ, il fut si charmé de cet ouvrage, anquel la conquête du royanme de Naples par Charles VIII ajoutait un nouvel intérêt, qu'il s'empressa de le publier avec nne lettre à Pomponius-Lætus . dans laquelle on voit que l'entrée des Français en Italie l'avait tronblé dans ses études. Par la date de cette lettre, Idis aprilis 1495, on connaît celle de l'impression de ce rarissime opuscule, que, de tous les bibliographes, le P. Audiffredi seul a décrit avec exactitude dans le Catalog. libror. Romæ impressor., 332. Si l'on en croit Argelati, Ferno s'était rendu très-agréable (acceptissimus) au pape Alexandre VI; mais on ne voit pas que ce pontife ait rien fait ponr sa fortune. Tous ses amis furent comme lui des savants et des érudits. Dans le nombre, on cite Jacques Aptiquario qui chérissait Michel comme un frère, Lancino Curzio, etc. Il quitta Rome, vraisemblablement, après la mort de Pomponius-Lætus. En 1500, il était attaché comme simple clerc'à l'église de Monza; depuis il fut pourvu d'un canonicat de la cathédrale de Scala dans le royaume de Naples. Il mournt subitement et

(1) Dans cet article notre auteur est mal

peut-être d'une manière violente (2) en 1513, agé d'au moins cinquante ans. On connaît de lni : I. De legationibus italicis, Rome, 1493 in-4°. Ce rare opnsenle n'a point été connu du P. Laire, puisqu'il n'en fait point mention dans son Specimen typograp, roman. II. La première édition des OEuvres de Campani (Voy. ce nom, VI, 627), précédée de la vie de l'anteur, et enrichie de lettres on de préfaces placées à la tête des différentes parties de ce recueil. Elles ont été réimprimées dans le Catalog, biblioth. Smith., 245-80. On y apprend que ce fut à l'invitation d'Antiquario que Ferno recueillit à grauds frais , les manuscrits de Campani pour les faire imprimer. III. La Vie ou l'éloge de Pomponius-Lætus. Mansi l'a publié dans son édition de la Biblioth. mediæ et insimæ latinitatis de Fabricins, IV. 6. C'est une Lettre à Antiquario , écrite pen de jonrs après l'évènement : on v voit quelle profonde impression produisit à Rôme la mort de cet illustre professeur. V. Quelques vers latins, disséminés dans les onvrages de ses amis. Argelati cite plusieurs productions de Ferno, restées mannscrites, et dont quelquesunes, si elles eussent été publiées, anraient répandn un nonveau jont sur l'histoire littéraire de son temps. W-s.

FERNOW (CUARLES-LOUIS), archéologue et crisique allemand, naquit le 19 novembre 1703, an château seigneurial de Blumenhagen en Pomérane, où sou père étail domessique. L'intelligence peu commeu qu'il moutra dès ses premières années lui attira la hienvellauce du juge du lien, qu'i se chargea de son éducation. A l'âge de doure aus, il ... (1) derib meuve destates et, distribute de l'international de l'internatio

devint clero de notaire, et, quelque temps après, il sut mis en apprentissage chez nn pharmacien. Alors il lni arriva nn malbeur qui tronbla pour long - temps la tranquillité de son esprit. Un jeune chassenr de ses amis vint le voir dans la pharmacie, et déposa dans un coin son fusil chargé à balle. Pendaut la conversation Fernow, s'amusant à manier cette arme, eut l'imprudence de toucher à la détente : aussitôt le coup part et blesse le chassenr si grièvement qu'il expire quelques beures après. Le pharmacien, qui s'intéressait vivement à son jenne apprenti, intercéda pour lui auprès des autorités, et rénssit à prévenir les informatious judiciaires, qui auraieut encore augmenté la profonde tristesse qui l'accablait. Après avoir fini son apprentissage, Fernow quitta sa patrie pour éviter les racoleurs, et se rendit à Lübeck, où il trouva un emploi qui lui laissa le temps de cultiver son goût pour le dessin et la poésie. Il y fit connaissance avec le célèbre peintre allemand Carstens (mort a Rome en 1798), et apprit de cet homme de génie à envisager les beanx-arts sons nn point de vue plus philosophique et plus élevé que ne le faisaient généralement les artistes de cette époque. Dès-lors Fernow renonça à son emploi, et se fit peintre de portraits et professeur de dessin. Dans ses henres de loisir, il s'exercait à faire des vers. Mais ses tableaux et ses poésies, quoiqu'elles ne soient pas sans merite, prouvent évidemment qu'il n'avait reen de véritable vocation ni pone l'un ni pone l'autre de ces arts. A Ludvigslust il contracta nue liaison intime avec nne jenne dame qu'il suivit depuis à Weimar; mais, voyant ses espérances décues,

il la quitta et partit ponr Iéna. Là il fut introduit chez le professeur Reinhold, qui le présenta au poète danois Baggesen. Ce dernier, étant sur le point de faire nn voyage en Suisse et en Italie, lni proposa de l'accompagner. Fernow, qui ne demandait pas mieux que de visiter la patrie des beaux-arts, accepta, et les deux voyageurs se mirent aussitot en route (1794). Mais à peine étaient-ils entrés en Italie que des affaires de famille obligerent Baggesen à relourner en Danemark. Fernow, qui n'avait pas assez d'argent pour continuer le voyage, ent alors le bouheur de tronver denx protecteurs, le baron de Herbert et le comte de Burgstall, qui lui fonruirent les moyens d'aller a Rome et d'y séjonrner pendant quelque temps. Plein d'admiration pour les monuments de cette ville, et guidé par son ami Carstens, qui y était établi, il commença d'étudier l'histoire et la théorie des beaux-arts, la langue et la littérature italiennes. Fernow y fit de si rapides progrès qu'il se vit bientôt en état d'ouvrir des cours d'archéologie, qui furent snivis par les principaux artistes de Rome. De retour en Allemagne , il obtint, en 1803, nne chaire de littérature italienne à l'université d'Iéna; mais, comme les appointements qui y étaient attachés ne lui suffisaient pas pour vivre, il accepta, en 1804, la place de conservateur de la bibliothèque de la duchesse Amélie de Weimar, place qui lui convenait à merveille; car, sans compter qu'elle était bien rétribuée, elle lui offrait le loisir et les moyens de tirer parti des recherches littéraires et archéologiques qu'il avait faites à Rome. Malheurensement il ne put profiter longtemps de ces avantages ; une mort

prématurée, suite d'un anévrisme qu'il avait gagué en repassaut les Alpes , l'enleva à ses nombreux amis le 4 décemb, 1808. Ontre une biographie de Carstens, on a de lui deux ouvrages importants, qui préserveront son nom de l'oubli : I. Etudes romaines, Zurich, 1806-1808, 3 vol. II. Grammaire raisonnée de la langue italienne, seconde édition, Tubingen, 1815, 2 vol. in-8°. Il a encore publié les premiers volumes d'une édition des œuvres de Winckelmann, et une Collection des poètes classiques italiens, avec notes historiques et critiques, Iéna, 1807 - 1809, 12 vol. Mm Jeanne Schoppenhauer, célèbre autenr allemand, a donné, dans le temps, une Notice biographique trèsdétaillée sur Fernow.

FEROUX (CURISTOPHE-LEON). né en 1730 à Frévent, près l'abbaye de Saint-Pol en Artois, montra de bonne heure un esprit porté à la méditation. Voné à l'état ecclésiastique, il entra dans l'ordre des bernardins, et des l'age de ving!-sept ans il y était prieur. Il fut placé à la tête de plusienrs maisons considérables par 1'étendue de leurs possessions, s'attacha à augmenter encore leur revenu, et surtont à en faire un heureux emploi. On peut citer, entre autres, Pontigny, où il fit de nombreuses plantations. Sa position lui donna occasion de concevoir, en économie particulière et générale, des vues ntiles, qu'il consigna d'abord dans un livre intitule : Vues d'un solitaire patriole, Paris, Clonsier, 1784, 2 vol. in-12. Le but de l'autenr était de diminner gradnellement l'inégalité des fortunes en augmentant le nombre des petites propriétés, et en divisant les grandes. Il y déseud l'utilité politique des ordres religieux,

question fort agitée alors ; et il combat ses adversaires avec des fails et des raisonuements. Pour nous borner à ce qui regarde le soulagement de l'indigence : « Croit-ou, dit-il, « qu'un laïque qui possèderait les « bieus de l'archeveché de Paris, « voulût imiter le vertueux prélat « (M. de Juigné) qui les possède?... « Les célestins de cette ville distria buaient tous les ans douze mille « livres aux pauvres de leur quara tier. Peuse-t-ou qu'on laïque qui « achèterait les bieus de cette mai-« son fut aussi généreox que ces . a religieux? Quel est le la que pro-« priétaire de la maison de Saint-« Lazare qui voulut nourrir trois a cents pauvres par semaine? etc. » Une analyse substantielle de cet ouvrage a été insérée dans le Journal Encyclopédique d'octobre 1784. Une nouvelle édition des Vues parut en 1788, augmentée d'une troisième partie sous le titre de Nouvelle institution nationale, iu-12 de 300 pages, avec cette épigraphe tirée de la Balauce naturelle d'Autoine Lasalle : « Une collection d'hommes « vicieux ne fera jamais une nation a d'hommes vertoenx : faites des « hommes saios, éclairés, puis yous « les combinerez.» Dans cette dernière division de l'ouvrage, dom Féroux moutre le parti qu'on pourrait tirer des monastères pour l'éducation publique. Les Vues d'un solitaire patriote avaient paru sous le voile de l'anouyme. Il n'en fut pas de même des Vues politiques sur la division des grandes propriétés, par le citoyen Féroux , 1793, 24 pages iu-12. La, Féroux dit daus l'avautpropos que « l'ouvrage qu'il avait « publié dix aos auparavant lui avait « valu les persécutions du despotis-« me.» Il ajoute : «La révolution

« a fait adopter quelques-unes de « nos voes. Il ne manque peul-être, « nour détermioer l'application de « celles qui concernent la division « des grandes propriétés, que de « les reproduire sous un jour nou-« yeau . comme nous uous empres-« sous de le faire aujourd'bui...» Féroux, qui avait semé dans ses écrits des idées judicieuses sur l'éducation et sur l'organisation sociale, avait aussi en économie rurale des counaissances fondées sur une longoe expérience : les améliorations qu'il a introduites on suggérées dans son prieuré de Foutaine-Jean ou à l'abbaye de Chalis; et depois dans les départements de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, soit en créant des prairies artificielles là où étaieut des eaux stagnantes sur oue surface de plusieurs lieues d'éteudoe, soit en dirigeaut avec succès des plantations sur un sol iugrat, à l'aide des colons qu'il y attirait, soit eufin eu indiquant des méthodes sures poor la culture et la taille des arbres productifs, ont été des bienfaits dont se ressentent encore les cantons où il a véco. Ses counaissances et les services qu'il avait rendos eo ce geure sauverent peut-être sa tête à l'époque de la terreur : l'ex-moine fut heureux de trouver no abri sous le titre de professeur de culture, et il fot admis dans la société académique des sciences, nouvellement formée. Son ami, M. Geuce, un des plus aocieus collaborateurs de la Biographie universelle, le peint dans un de ses écrits (Biographie littéraire, 1835, 44 pag. iu-8°), comme un homme à la fois d'action et de conseil, n'ayaut de moine que l'habit, et philauthrope éclairé, prudent et judicieux. Dom Féroox est mort a Paris en 1803.

FERRAND (JACQUES), général français, né le 14 nov. 1746 à Ormoy, bailliage de Vesoul, était fils d'un pauvre vigneron. A l'age de vingt ans il entra dans le régiment Royal (infanterie), et parvint de grade en grade à celui d'officier de recrutement. Devenu colonel en 1791, lors de l'émigration des anciens officiers, il signala sa valeur en 1792, au siège de Lille, fut bientôt après nommé général de brigade, pais de division, et envoyé à l'armée des Ardennes, dont il eut un instant le commandement en chef. Homme d'action, mais reconnaissant le premier qu'il manquait des talents nécessaires pour diriger un corps d'armée, il se bâta de donner sa démission, et revint à l'armée du Nord. Il couconrnt, en 1794, à la reprise des Pays-Bas et s'empara de Mons sans coup férir. Nommé commandant à Bruxelles, il y maintint l'ordre et se concilia l'estime des habitants par son esprit de jostice et son désintéressement. Sur sa demaude, il passa, dans le mois de juillet 1795, à l'armée du Rhin, et fut envoyé par Pichegru, son compatriole et son ami, poor commander à Besançon. Connu, même avaut son arrivée dans cette ville, par la modération de ses principes, il y fut accueilli par tons ceux qui craignaient que le pouvoir retombât dans les mains des jacobins. De ce nombre était Eouvenot (Voy. ce nom, LIX, 159), qui, d'abord partisan de la révolution, mais éclairé par les évenements, ne voyait, comme beaucoup d'autres, de salut que dans le rétablissement du trône des Bourbons, avec des garanties contre le retour des abus de l'ancien régime. Bouveuot fit part à Ferrand du projet formé par quelques émigrés de livrer Be-

sançon an prince de Condé. Etonné d'une telle cunfidence, Ferrand en informa l'administration départementale; mais tandis que les antorités concertaient les mesures propres à faire échouer ce projet, s'il avait quelque réalité, la liste des prétendus coujurés, dans laquelle figuraient en première ligne et Ferrand et tous les membres de l'administration départementale, ayant été perdne par un agent royaliste (Voy. TINSEAU, XLVI, 100), fut adressée an Directuire. Un arrêté du 19 janvier 1796 destitua Ferrand , qui fut mis en prison avec tous les membres du département; l'instruction qui suivit immédiatement démontra leur innocence; mais le malheureux général, qui n'avait d'antre ressuurce que son traitement, ne fut point réintégré dans ses fonctions. Alors il écrivit au Directoire une lettre fulminante, qui tomba dans les mains de Carnot, lequel, connaissant la probité de Ferrand, s'empressa de lui rendre son grade, et pen de temps après lui fit donner le commandement d'une légion de vétérans, disséminée dans les truis départements de la ci-devant Franche-Comté, En 1797, Ferrand fut élu par le département de la Haute-Saone au conseil des cinqcents, où il vota constamment avec Pichegru dont il était l'admirateur enthousiaste. Cependant il ne fut point inscrit, sans doute parce qu'on ne le crut pas dangereux, sur la liste des députés condamnés à la déportation au 18 fructidor; mais son élection fut annulée. Il revint alors dans son département, à Amance où il avait acheté, du produit de la vente de ses chevanx, une petite maison avec quelques arpents de terre qui formaient la dotation d'une école supprimée en 1793. Il y mourat le 30 sept. 1804. N'ayant pas d'enfant, il laissa la jouissance du peu qu'il possédait à sa reuve, qui ne lai survécut que de quelques mois, et donna ce fouds à la commune d'Armaoce pour établir une école de jeones filles. W.-s.

FERRAND (ANTOINE-FRAN-COIS-CLAUDE, comte), l'un des ministres de Louis XVIII, né à Paris le 4 juillet 1751, d'une famille de robe, entra dans sa dix-huitième année au parlement de Paris, comme conseiller à la chambre des enquêtes, avec une dispense d'age. Zélé parlementaire, il se fit remarquer par son opposition à la cour dans les débats qui éclatèrent, en 1771, contre le ministère Maupeou. Comme ses collègnes, il en fut quitte pour quelques mois d'exil, et revint triomphant à l'aveuement de Louis XVI. Cependant la lecon parut lui avoir profité; car, lorsqu'en 1787 il fut chargé des remontrances du parlement contre l'édit du timbre, il mit dans cette rédaction tant de modération et de prudence que ses collègues en furent mécoutents. Il se réhabilita ensuite dans leur esprit, lorsqu'il fit encore en 1788, au nom d'une commission, le rapport en fayeur de la tenue des Etals-généraux. Ne voulant néaumoins ni heurter ses collègues ni déplaire au pouvoir, il alteiguit assez heureusement ce double but; mais dès qu'il vit les premiers désordres de la révolution, il s'y montra fort opposé, et il émigra dans le mois de septembre 1789, ponr se rendre auprès du prince de Condé, qui l'admit aussitôt dans son conseil. Il fit ensnite partie du conseil supérieur de régence, qui fut nomm é après la mort de Louis XVI, et qui cessa ses fonctions en 1795, après celle du jenne roi Louis XVII. Ferrand se hâta de

rentrer en France, des que Bonaparte le permit à la plupart des émigrés; mais il se tint constamment éloigué des affaires (1), donnant tout sou temps à des travaux littéraires, surtout à la composition de son Esprit de l'histoire, d'abord entrepris pour l'éducation de son fils, qu'il cut le malheur de perdre lorsqu'il était à peine âgé de seize ans. Cet ouvrage, publié en 1802, eul un succès qu'augmenta eucore l'espèce de persécution que lui suscita la police, en exigeant des changements à un discours adressé par Viomandus au légitime roi Childéric qu'il rétablit sur le trône. Ce discours était bien selon les yœux et la pensée des crédules royalistes, qui pensaient alors que Napoléon allait rendre le trône aux Bourbous, et la police ne s'y trompa point. Cependant l'université impériale, que dirigeait Fontanes, favorisa ensuite la circulation de ce livre, et même elle le fit donner en prix dans les collèges. Il eut aiusi cinq éditions du vivant de l'auteur, qui reçut de l'emperenr de Russie, auquel il en avait envoyé un exemplaire, une lettre trèsflatteuse et une bague d'un grand prix. Une antre entreprise littéraire fit encore éprouver quelques désagréments à Ferrand. S'étant chargé de publier et continuer l'Ilistoire de Pologue par Rulbières, il était sur le point de la faire paraître en 1808, lorsqu'un des censenrs impériaux, Esménard, lui fit enlever son manuscrit, et chargea M. Dannou de refaire son travail, sous prétexte qu'il avait changé et dénaturé celoi de Rulbières. Ferranda déclaré

(1) Le due de Revigo a publié dans acs Mémoires, some V, page 33, que Ferrand sollicita valuement plors la place de secritaire des commandements de l'impératrice Joséphine, qui lui fai précuté. qu'il s'était cependant contenté d'en retrancher le mot barbare. que l'historien de la Pologne avait fréquemment employé en parlant des Russes, et de coordonner les dates et les époques, souvent interverties. Depuis cette petile persécution , dont la cupidité du censeur était la principale cause, Ferrand vécut paisible dans la capitale jusqu'à la chote de Napoléon. Le 31 mars 1814, s'étant réuni à un grand nombre de royalistes chez M. Lepelletier de Morfontaine, il y parla avec beaucoup de force en faveur des Bonrbons, et fut, avec M. de Châteaubriand, l'un des députés que cette assemblée envoya à l'emperent Alexandre ponr lui demander leur rétablissement. Recus par M. de Nesselrode, ces députés en obtinrent une répouse favorable. Aussitôt après le retour de Louis XVIII, le comte Ferrand fut nommé ministre d'état et directenr-général des postes. Lorsque ce prince, cédant aux avis de l'empereur Alexandre, se décida à donner aux Français une nouvelle constitution, il eut encorerecours à son ancien conseiller pour la rédaction de cette charte. Assistant des-lors à toutes les délibérations du monarque, Ferrand ent une grande part à tout ce qui se fit dans le gouvernement; et il dirigea surtont ses efforts vers la réparation des injustices et des violences cansées par la révolution. Il ne dépendit pas de loi que les biens des émigrés ne leur fussent entièrement rendus. Appelé à faire partie de la commission qui fut chargée d'examiner les demandes en restitution de cenx de ces biens qui n'étaient pas vendus, il présenta le 13 septembre un projet de loi sur ce sujet, et prononça à cette occasion une longue apologie des émigrés,

formant le vœu , exprimé depuis par le maréchal Macdonald, d'une indemnité pour cenx des biens quiétant vendus ne pouvaient plus être restitués. Il termina par quelques phrases récriminatoires contre la révolution et ses spoliations, ce qui lui attira des répliques violentes de la part des révolutionnaires, et sortont du député Bedoch. Ferrand présenta encore, le 26 octobre suivant, un projet de loi en faveur des colons de Saint-Domingue, quiavaient obtenu de l'ancien gouvernement un sursis pour le paiement de leurs dettes; et ce sursis fut prorogé jusqu'à la fin de la session de 1815. Le comte Ferrand fut chargé du porte-feuille de la marine pendant la maladie de M. Malonet, ce qui ne l'empêcha pas de remplir ses fonctions de directeur-général des postes. Il les remplissait encore à l'époque du 20 mars 1815, et il ne contribua pas peu par son aveuglement et son impéritie à la catastrophe qui renversa alors la monarchie des Bonrbons. Lorsque son prédécessent Lavallette vint s'emparer de l'hôtel des postes au nom de l'empereur, des le 20 mars, à sept heures du matin, Ferrand se contenta de lui demander un passe-port et des chevaux de poste pour snivre le roi à Gand. La dernière partie de cette demande lui ayant été refusée, il se résngia dans la Vendée, puis à Orléans, où il recut de la part de Bonaparte un ordre d'exil qu'il parvint à éluder en allégnant ses infirmités. Il reconvra ses emplois après le second retour du roi, à l'exception de celui de directeur des postes qui convenait si pen a ses gouts et à ses habitudes, et il en fut dédommagé par le titre de pair de France et par d'antres bienfaits. Admis à l'académie fraucaise en vertu d'une ordonnance du

roi, il obtint de faire imprimer gratuitement à l'imprimerie royale sa Théorie des révolutions, en 4 vol. in-8°, ouvrage médiocre, dont il vendit fort cher à un libraire toute l'édition qui ne lui avait aiusi rien coûté. Dans les dernières années de sa vie . le comte Ferrand était entièrement aveugle et privé de l'usage de ses jambes par une paralysie; cependant il se rendait fort assidument à la chambre des pairs, et il y parlait sur la plupart des grandes questions. Il monrut à Paris le 17 janvier 1825. Le ministre de la guerre Clermont-Tonnerre prononca son éloge à la chambre des pairs, dans la séance du 7 juin snivant. Selon Barbier, le comte Ferrand est autenr de la tragédie de Philoctète, en 3 actes, qui fut représentée en 1786. Il avait fait paraître, la même année, Accord des principes et des lois sur les évocations, commissions et cassations illégales, et en 1789, avant de quitter la France, l'Essai d'un citoyen, où il combattait avec beaucoup de chaleur les doctrines de la révolution. Il publia en Allemagne divers écrits dans le même sens : 1º Nullité et despotisme de l'assemblée prétendue nationale, Paris, 1789; 2º Etat actuel de la France, 1790: 3º Adresse d'un citoyen très-actif présentée aux États-généraux du manège, vulgairement appelés assemblée nationale, février, 1790, in-8°: 4° donze Lettres d'un commercant à un cultivateur, Paris, 1790; 5º Le dernier coup de la lique, oct. 1790; 6º Les Français à l'assemblée nationale, on Réponse au pamphlet de l'assemblée nationale aux Français, 1790, in-80; 7º Les conspirateurs démasqués par l'auteur de Nullité

FER et despotisme, Turiu, 1790, iu-8°, 8º Le retablissement de la monar. chie, juillet 1793; 9º Considera . tions sur la révolution sociale (août 1794). Les ouvrages qu'il a fait imprimer en France depuis son retour sout : I. L'Esprit de l'histoire, on Lettres politiques et morales d'un père à son fils sur la manière d'étudier l'histoire, Paris, 1802, 4 vol. in-8°. La sixième édition, publiée en 1826 par M. Héricart de Thury, gendre de Ferrand, est précédée d'une notice biographique. II. Eloge historique de madame Elisabeth de France. suivi de plusieurs lettres de cette princesse, Paris, 1814, in 8º. III. Théorie des révolutions, rapprochée des évènements qui en ont été l'origine, le développement et la suite, Paris, de l'imprimerie royale, 1817, 4 vol. in-8°. IV. Histoire des trois demembrements de la Pologne, pour faire suite à l'Histoire de Rulbières, Paris, 1820, 3 vol. in-8°. V. Beaucoup d'opinions et de discours prononcés à la chambre des pairs. On a encore un volume d'OEuvres dramatiques de M. A. F., Paris, de l'imprimerie royale, 1817, in-8°, attribué à Ferrand, qui le fit probablement encore imprimer sans frais, au temps de sa faveur. Ce volume contient quatre tragédies intitulées: le Siège de Rhodes, Zoare, Philoctète et Alfred. Ferrand avait épousé la fille du président Rolland, mort snr l'échafaud révolutionnaire en 1794, et dont il cut trois filles. M-Dj.

FERRARA (ALPHUS), médecin, naquit à Trestacagne (Sicile), en 1777. Après avoir terminé son cours d'étndes, il alla à Catane où résidait son frère aîné, savant naturaliste, et s'appliqua sous sa direction à l'étude de la médecine. Les Anglais ayant opéré un débarquement de troupes dans la Sicile, le jeone Ferrara înt d'abord nommé élève dans l'hôpital militaire qu'ils établirent à Messine, et pen de temps après il obtint au concours la place de médecin et de chirnrgien en chef. Chargé de soigner les soldats anglais qui étaient revenus accablés d'infirmités de leur expédition d'Egypte, il en accompagna le plus grand nombre en Angleterre, et le gonvernement récompensa ses soins en lui donnant une place de médecin dans un bônital de Londres. Après plusieurs campagnes en Espagne, comme chirurgienmajor, Ferrara retourna en Sicile, et passa bientôt à l'île de Sainte-Maure, en qualité de chirurgien en chef des troupes anglaises stationnées dans ces parages. Il profita de quelques mois de loisir pour visiter deux fois la Grèce, et parvint à former un riche médailler, possédé maintenant par son frere aîné. Avant obtenu sa retraite, il vint s'établir à Paris, où il mourut le 27 octobre 1829, Continuellement occupé de l'étude des sciences médicales. Ferrara s'était surtout acquis un grand renom comme opérateur oculiste. Il a publié : I. Memoria sopra le acque della Sicilia, Londres, 1811. M. Alibert, dans son grand ouvrage sur les eanx minérales , après avoir rapporté plusieurs extraits de ce mémoire, dit : L'ouvrage de M. Ferrara annonce dans l'auteur des connaissances approfondies des sciences exactes, un esprit critique et observateur, et un grand amour pour le progrès des sciences. II. Sur le corail de la Sicile (en anglais), Londres, 1813. III. Coup-d'æil sur les maladies les plus importantes qui règnent dans une des lles les plus célèbres de la Grèce, ou Topographie médicale de l'été de Lectorale, ou 
Sainte-Maure, Paris, 1827. Les 
auteurs de la Revoe ençchogétique 
rendirent compte de cel ourrage 
dans des termes flatteurs. Paris l'entre 
mannerits que l'errara a laissée on 
trouve des observations et des aperçus qui devaient servir de base àun 
repard travail sur les maladics endémiques des îles Ioniennes; des mémires sur l'histoire auturelle de 
la Sicile, et un journal de ses deux 
voraces en Gréce. Z.

FERRARI (Jérôme), savant philologue dont quelques biographes ont fait le frère et d'antres le fils d'Octavien (Voy. l'art. suiv.), n'était pas de la même famille. Né en 1501, non pas à Milan, mais à Correggio, il embrassa l'état ecclésiastique, et fut, en 1527, pourvu d'nu bénéfice sur la résignation de son oncle, recteur de la paroisse Saint-Blaise de Corrège. Il vint peu de temps après à Rome, où ses talents lui méritèrent hientôt la protection des membres les plus distingués du sacré collège . entre antres du cardinal Cesarini, qui vonlut l'avoir logé dans son palais. On attendait avec impatience le fruit de ses travaux, lorsqu'il mournt en 1542. Ses obsèques eurent lien dans l'église Saint-Laurent in Damaso, où ses amis lui élevèrent un monument avec une inscription rapportée par Colleoni dans les Scrittori di Correggio, 32, et par Tiraboschi, Bibliot. modenese, II, 274. La même anuée, il avait publié ses remarques (emendationes), sur les Philippiques de Cicéron, précédées d'une épître à Paul Manuce l'imprimeur. Cet ouvrage estimable a été reproduit, en 1562, par des contrefacteurs lyonnais. W-s.

FERRARI (OCTAVIEN), célèbre philosophe du XVI° siècle, né le 23 septembre 1518 (1), à Milan, était de la même famille qu'Octave Ferrari (Voy. ce nom, XIV, 410), avec lequel la ressemblance du prénom l'a fait confondre quelquefois. On conjecture que son père se nommait Jérôme (2). Dans sa jennesse il fréquenta les universités d'Italie dont les professeurs avaient alors le plus de réputation, et se rendit très-habile dans les lettres et la philosophie. Il cultiva dans le même temps la médecine avec heaucoup de succès; mais il ne voulut point se livrer à la pratique de cet art, qui demande de la part de celui qui l'exerce un dévouement dont Ferrari ne se sentait pas capable. De retour à Milan, il y passa quelques années, occupé de perfectionner ses connaissances. Son nom figure eu 1548, dans la liste des professenrs de l'université de Pavie (3); il y remplissait la chaire de logique ; mais il s'en démit en 1554, pour l'enseignement de la philosophie à Milan, dans l'école foudée l'année précédente par Paul Canobio, et qui de son nom prit celui de Canobienne. Octavien v professa dix-buit ans avec un succès toujours croissant, et qui, selon toute apparence, ne contribua pas peu à la prospérité du nouvel établissement. Lié d'une étroite amitié

cont inexacts.

avec Paul Manuce et le Poggiano, il entretenait avec ces deux élégants écrivains une correspondance dont on retrouve des traces dans leurs recueils épistolaires. Il consacra les dernières années de sa vio à la rédoction d'ouvrages qui devaient encore acroître sa réputation; mais il n'avait pu terminer ses recherches sur l'origine des Romains lorsqu'il mournt en 1586. Son éloge funèbre fut pronoucé par deux de ses amis, Barthélemi Capra (4), savant inrisconsulte, qu'il avait institué son exécuteur testamentaire, et François Ciceri, grammairien, quin'est pas aussi connu qu'il mériterait de l'être (5). La mémoire d'Octavien fut honorée d'une médaille, qui est gravée dans le Museum Mazzuchellianum, I. pl. 89. Outre quelques Lettres latines et italiennes, imprimées avec celles de Manuce et de Poggiano, on a de Ferrari : I. De disciplina encyclio, Venise, Paul Manuce, 1560, in-4°. C'est une une espèce d'encylopédie servant d'introduction à l'étude de la philosophie d'Aristote. II. De sermonibus exotericis, Venise, id., 1575, in-4°. Cet ouvrage, très-ntile aux personnes qui vondraient connaître à fond les principes du philosophe de Stagyre, a été reproduit avec le précédent par les soins de Melch. Goldast, sons ce titre: Clavis philosophiæ aristotelicæ, Francfort, 1606. in-8°. III. De origine Romanorum, Pavie , 1588, in-8°. Cette édition ,

<sup>(1)</sup> Et non 1505, comme on lit dans les Seriptor, médiel, mais c'est évidenament une faute typographique; ear l'Argelsti n'a fait quo traduire l'article l'Exassa, que l'ou trous cale le tonno V des Mémoires du P. Kiscron, en y ajoutant quelques détaits qui, malhicuryunement,

<sup>(2)</sup> On me conçoit pas somment Sax, biographe ei judicium, a pa, dans son Ocomuricon (III, 450), denner pour pèro à Ferrari Jérôme Fantoni, dominicain, suravoumé de Ferrara ou de Ferraris, parce qu'il avait carrei l'office d'inquisitus à Farrare. Voy, les Scriptor. ord, predieta. Il, 34.

<sup>(3)</sup> Et uon de Padous, comme lo disont Niceren, l'Argelati, etc. Ferrari n'est pas mêms nomme dans l'Hister, granasii Paterini de Papadoli.

<sup>(4)</sup> Si, comme la dit Nicéron, Ferrari Menn as bibliothèque à Capra, l'on doit en conclure qu'il vurière de malbreur de perrorio fili dont il parlo dans une lettre à l'ânnice somme d'on emiser qui chorche de Clear, resté il interme chan la poussière des bibliothèques, ont éée publiés par l'abbé Casait, Milau, 1782. Ce sont des Dieners 11 des Lettres pleimes de détails currieos ser l'Intolore litteraire du XVI s'abbe.

donnée par Barth. Capra, n'a pas été connue des bibliographes qui citent comme la première celle de Milan, 1607 ou 1617. L'onvrage a été réimprimé par Gravius en tête du t. Ier deson Thesaur, antiquitat, romanar. Personne, dit Tiraboschi, n'a combattu plus fortement que Ferrari les fables dont Annius de Viterbe avait obscurci les origines du peuple romain; et, bien que son ouvrage ne soit pas exempt d'erreurs, il y montre beaucoup d'érudition, employant avec un bon sens exquis, pour reconstruire l'histoire des temps qui précédèrent la fondation de Rome. les passages des meilleurs écrivains grecs et latins qu'il cite fidélement. Ferrari avait laissé manuscrite la traduction latine de quelques morceaux d'Athénée; celle du traité de la cavalerie de Xénophon et des notes sur plusieurs auciens auteurs. La Storia della letteratura ital. de Tiraboschi contient, VII, 891, une excellente notice critique sur Ferrari. - Ferrari (Barthélemi). habile mécanicien, né à Bologne dans le XVIIº siècle, fit ses études à l'université de cette ville, où il prit ses degrés en philosophie et en médecine. Son goût le portait vers les sciences, et il s'appliqua surtont avec succès à la mécanique. Il construisit pour Gonzague, duc de Sabioneta, nne borloge très-compliquée, et en publia lui-même la description sous ce titre : Dello sferologio e sue operazioni . Bologne , 1683, in-8°. Cette horloge, dit Cinelli, indiquait non seulement les heures, mais encore les mouvements de la lune, des planètes et de toutes les étoiles, quiétaient gravées sur un globe, soutenu par un Atlas en bronze d'un pied de bauteur. W-s.

FERRARI (Louis-Marie-Barтне́ LEMI), né à Milanle 5 juin 1747, fit ses études dans les écoles Arcimbolde, où il eut pour professeur le célèbre Branda, très-counu pour ses polémiques littéraires, et l'abbé Barelli, auteur d'un poème sur la religion. En 1764, Ferrari fut admis dans la congrégation des barnabites, recut le prénom de Barthélemi, et l'année suivante prononca ses vœux. Il suivit pendant deux ans les conrs de philosophie de Regis et Racagni et les célèbres théologiens Ugo et Alproni furent ses instituteurs à Bologne. Après avoir terminé ses études, il fut nommé professeur de mathématiques et de physique, et il exerça cet emploi pendant trente ans jusqu'en 1810, époque de la suppression des barnabites et des autres congrégations enseignantes que Joseph II avait laissées subsister en Lombardie. Ferrari vécut alors dans la retraite; mais, en 1816, le comte Scopoli, directeur-général de l'instruction publique, l'appela à la chaire d'instruction religieuse créée dans le lycée de Saint-Alexandre, à Milan, dirigé maintenant par les barnabites. Il mourut dans les fonctions du professorat, le 19 mai 1820, après avoir légué le fruit de ses économies à l'hôpital majeur de cette ville. Ferrari s'était spécialement appliqué à l'étude de l'hydraulique; et il a publié en 1793, 1797 et 1811, trois volumes de dissertations dans lesquelles il traite: 1º de la Percussion des fluides; 2º de la Vitesse des eaux jaillissantes; 3º de la Construction de la veine d'eau et de la formation des tourbillons; 4º de la Dilatation de la veine produite par les tubes; 5º des Tuyaux de conduite; 6º de l'Eau qui a un cours libre ;

108

7º des Divers instruments propres à mésurer l'eau courante; 8° du Système des fleuves; 9º du Gonslement des eaux; 10° du Mouvement actuel des eaux; 11º de l'Instrument cylindrique à pendule. Ferrari publia encore, en 1804, un antre ouvrage très-important en forme de supplément à une seconde édition du Traite sur l'usage de la table parabolique pour les sources d'irrigation, de son professeur le père Regis. Notre physicien entreprend d'y résoudre, par le moyen de l'analyse, le pro-blème général d'assigner l'expulsion de la quantité d'eau dérivante d'une source indéterminée. La formule intégrale trouvée par Ferrari est appliquée et prouvée par plusieurs exemples. Il parle ensuite de la vélocité moveone, dont il trouve anssi la formule ; enfin il traite de la pente du lit d'un fleuve et du resonflement. ainsi que de la table parabolique dont il fait l'application à tout le rovanme lombardo-vénitien nour la distribution des eaux. Il a laissé manuscrit un m'moire qu'il avait envoyé à la société roy le impériale italienne sur cette question proposée au concours : Quelle serait la meilleure règle à suivre dans la distribution des eaux en Italie? Ce mémoire obtint une mention honorable; mais le prix fut accordé au professeur Brunacci de Pavie. Ferrari a laissé aussi plusieurs onvrages religieux en italien parmi lesquels nous citerons : I. Mémoire sur la mission du prophète Motse, anguel est joiote une Dissertation sur le Pentateuque samaritain. II. De la vérité de la religion chrétienne, dédié à l'empereur d'Autriche, avec un appendice sur les mystères. III. Introduction

à l'étude de la religion révélée, ouvrage dans lequel il a inséré les leçons qu'il donnait comme professeur au lycée de Milan. G—c—x.

FERRARI (PIERRE), architecte de la chambre apostolique, né à Spolète en 1753, et mort à Naples le 7 décembre 1825, s'était distingné de bonne heure par nne profonde connaissance de son art. Dans les premières années de notre siècle, ses talents forent appréciés par l'administration française, qui ne tarda pas à les employer ponr le bien de l'Italie. Il fut chargé de beaucoup de travanx, comme ingénieur en chef, dans le département du Trasimène, où il s'occupa surtoot, de concert avec le chevalier Fontana, du projet d'nn grand canal, par lequel on espérait joindre la mer Adriatique à la Méditerranée. Mais ce ne fut qu'en 1825, après avoir bien mûri son plan, que, certain de triompher de toutes les objections, il fit part au public de ses méditations sur cet important travail. Les amis de tout ce qui contribne aux progrès de la civilisation forment des vænz pour que l'Italie ne perde point le fruit de cette belle conception, développée dans l'onyrage intitulé : De l'ouverture d'un canal navigable qui, de la mer Adriatique, en traversant l'Italie, déboucherait par deux endroits dans la mer Méditemanée. L'Italie doit encore à Ferrari des projets fort bien conçus pour dessécher les lacs de Trasimène et de Fucino. Son porte-feuille renfermait de nombreux dessins de maisons de campagne, qui n'ont pas encore vu

le jour. Z.
FERRERO (GUIDO), né en
1537, à Bielle près de Verceil en Piémont, fit ses études à Bologne, y
reçut le bonnet de docteur en droit

civil et canonique, et très-jenne encore fut admis à l'académie des Affidati de Pavie. Il succéda, sur le siège épiscopal de Verceil, an cardinal Pierre-François Borromée, son oucle, qui s'en était démis en sa faveur, et qui lui avait déjà résigné l'abbaye de Saint-Etienne de Verceil, dont Jean Gersen était abbé en 1220. Le duc de Savoie lui donna aussi celles de Sainte-Marie de Pignerol, de Saint-Juste, etc. Bientot il obtint la nonciature de Venise, et fut appelé, en 1565, à un concile provincial tenu par saint Charles Borromée, archevêque de Milan. Dans le même temps il fut créé cardinal par le pape Pie IV. Nommé, sous Grégoire XIII, à la légation de la Romague, il administra cette province de manière à mériter la reconnaissance des babitants, ainsi que l'atteste nne inscription placée dans la ville de Faenza. Ferrero mourut à Rome en 1585, et fut inbnmé dans l'église de Sainte-Marie-Majeure. On a de lui : I. Sommario di decreti conciliari e diocesani spettanti al culto divino, 1572. II. Synodus in qua multa pro cleri et populi reformatione decreta sunt, 1567 et 1572. III. Decretum Gratiani emendatum, avec une savante préface, Rome, 1582, ouvrage publié par ordre du pape Grégoire XIII. - FERRERO-Basso, poète, chevalier de l'Annonciade, fut adopté, en 1517, par Louis Fiesque, prince de Masserano et comte de Lavagne, et fut la tige des Ferreri - Masserano d'Espagne (Voy. l'Histoire littéraire du Ver-G-c-Y. cellais).

FERRI (BALTHASAR), né à Pérouse, dans le commencement du XVIII<sup>e</sup> siècle, fut un chanteur aussi célèbre que Farinelli et Caffarelli; il était comme eux élève de Porpora, au conservatoire de Naples. J .- J. Rousseau en fait le plus graud éloge l'article Voix . dans son Dictionnaire de musique. C'était, dit-il, la voix la plus étendue, la plus flexible, la plus donce , la plus harmoniense qui pent-être ait jamais existé : elle avait la faculté de mouter et de descendre deux octaves par tous les degrés chromatiques avec un trille continuel, parfaitement articulé, et . sans reprendre haleine, en conservant une justesse si parfaite, que n'étant point accompagné par l'orchestre , à quelque note que les instruments voulussent Parrêter, ils so trouvaient d'accord avec lui. Il mourut fort jenne. Jamais chantenr ne fut fêté avec autaut d'entbousiasme : on faisait pleuvoir sur sa voiture un nuage de roses , lorsqu'il avait sculement chanté une cantate. A Florence, un grand nombre de personnes de distinction allèrent le recevoir à trois milles de la ville pour lui servir de cortège. A Londres, au sortir du spectacle, un masque lui offrit une émeraude de grand prix. On a gravé son portrait et frappé une médaille en son honneur. Toutes les Muses de l'Italie ont célébré ses talents et ses succès F-LE.

FERRI (Jásonus), hitérateur, els 6 fétrier 1713, à Longiano dan la Romague, d'avait que 'ingia ans lorsqu'il fut placé par sez conparitotes à la tête de l'écode municipale. Il la dirigea quelque temps avec zile, employant ses loisirs à l'étude du droit civil et canonique. Des lors il profèssa les helles-leitres à Massa, pais dans les séminaires de Paenza et de limini, s'attachant à forme le goût de ses élèves, en me mettant tons lesra yeur que legrands modèlles de l'antiquié Les magistrats de Facuna le trappelégrat pour lui de Facuna le rappelégrat pour lui

confier la direction du collège de cette ville. Lorsque le pape Clément XIV eut formé le projet de rendre à l'université de Ferrare son ancienne splendeur, il la ponrvut d'habiles professeurs et donna la chaire d'é-loquence à Ferri dont les talents lui étaient connus. Ferri la remplit pendant quatorze ans avec une rare distinction, et mournt le 27 juin 1786. On doit à sa plume élégante un assez grand nombre d'ouvrages en prose et en vers, dont la plus grande partie sont inédits; mais ceux qu'il a publiés suffisent ponr lui assurer un rang honorable parmi les meilleurs latinistes du XVIIIe siècle. La critique lui a cenendant reproché des écarts d'imagination et le manque de clarté. Il comptait au nombre de ses amis le savant P. Mittarelli, Fabroni, qui lui a dédié la Vie de Facciolati, etc. Outre plusieurs Discours en latin et en italien, prononcés dans des occasions solennelles, on cite de Ferri : I. Epistolæ pro linguæ latinæ usu adversus Alembertium , Faeuza, 1771, in-8°. Dans un opuscule intitulé : De la latinité des modernes (Mélanges de littérature , tome V), d'Alembert avait essayé de pronver qu'il est inutile d'étudier le latin, puisqu'on ne pent jamais espérer de le savoir que très-mal. C'est ce paradoxe que Ferri réfute victorieusement et avec tont le zèle d'un homme qui combat pro aris et focis. Il a fait précéder ces lettres à d'Alembert d'une Dissertation, pleine d'intérêt, sur les efforts du cardinal Castelli ponr rendre à la langue latine l'importance qu'elle avait déjà perdue, quoiqu'elle futencore la langne des tribunaux et des écoles (Vor. CASTELLESI, VII, 321). II. De Tabulario Azuriniano ad Sexviros Faventinos commentariolum, opuscule inédit imprimé dans l'onvrage de Mittarelli (Voy. ce nom , XXIX , 182) : De Litteratura Faventina. III. De Alexandri Sardii vita commentarius, Rome, 1775 (Voy. SARDI, XL, 419). IV. De Vita et scriptis Balth. Castilionis . Mantoue, 1780. C'est la vie de Castiglione , l'auteur de Libro del cortegiano. V. Ragionamento di materia agraria, dans le Magasin de Florence, 1782. VI. Elogio del conte Camillo Zampieri (Voy. ce nom, LII, 101). Adam Barichevich a publié la Vie de Ferri dans la Biblioth. ecclesiastica, Pavie, 1790. W-s.

FERRI de Saint-Constant (le comte JEAN-L.), littérateur, né en 1755, à Fano (états romains), étudia dans une congrégation religieuse, et vint de Lonne heure en France, où il publia ses premiers ouvrages. Il y épousa Mme de Saint-Constant, dont il ajouta le nom au sien, et obtint la place de secrétaire de l'ambassadeur français en Hollande. Il revint à Paris en 1789, et, séduit par les principes libéraux qu'on proclamait à cette époque, il résolut de s'y fixer; mais les progrès de la révolution le forcèrent bientôt à chercher un asile en Angleterre. Il ne rentra en France qu'après le 18 brumaire. En 1807, il fut nommé proviseur du lycée d'Angers, et en 1811 il recut la mission de se rendre à Rome, alors sous la domination française, pour y organiser l'instruction publique. Il s'occupait, en 1813, de former nn lycée, et cherchait, parmi les nombreux couvents de cette ville, un local propre à cet établissement; mais les évenements de 1814 mirent fin à ses fonctions. Il se retira à Fano, sa patrie, employant ses loisirs aux études et aux compositions littéraires. Il y mourut le 16 juillet 1830. On a de loi : I. Le Génie de Buffon, Paris, 1778 . in-12. II. Les Portraits . caractères et mœurs du XVIIIº siècle, ibid., 1780, in-12. III. De l'Eloquence et des orateurs anciens et modernes, Paris, 1789, in-8°, ouvrage estimé et qui a été réimprimé en 1805. IV. Londres et les Anglais, Paris, 1804, 4 vol. in-8°. Cet oovrage, fruit des nombreuses observations que l'auteur avait recueillies pendant son séjour en Aogleterre, est intéressant et digoe de figurer à côté de celui de Baert (Voy. ce nom, LVII, 49). Il offre une foule de détails curieux sur les mœurs, les nsages et les iostitutions politiques et religieuses de ce pays, qu'il met en parallèle avec la Fraoce ; mais un mérite bien rare, si l'on se reporte au temps et au lieu où il a été publié, c'est qu'il est écrit avec une graode impartialité. V. Les rudiments de la traduction, ou l'Art de traduire le latin en français, Paris, 1808, 1 vol. in 12; ibid., 1811, 2 vol. in-12. 2º édit., avec nne Notice des traductions des auteurs latins, Déjà Paitooi, Pellicer, Degen, s'étaient livrés à des travaux de ce geure, sur les traductions eo italieo, en espagool, en allemaod. La notice de Ferri, qui s'est borué à faire con-naître les meilleures traductions fraoçaises, n'a pas la même étendue que les ouvrages des bibliographes que noos venons de citer, mais elle est exacte, et répare, quoique imparfaitement, nne grande omission dans l'histoire littéraire de la France, VI. Lo Spettatore italiano, Milan, 1824, 4 vol. in-8°. Cet ouvrage, que l'auteur dédia à sa femme, est

une revne des publications nouvelles. Il contient des articles aussi piquaots que variés, et qui se font d'ailleors remarquer par une critique sage et des observations très-judicieuses.

FERRIER (PAUL de), cousin de Pellissoo-Fontanier, né à Castres en 1639, entra dans l'état ecclésiastique et obtiot le prieuré de Saiot-Vivantsous-Vergy. Il était en correspondance avec plusieurs hommes de lettres, cultivait lui-même la littérature, et était surtout très-lié avec son coosin. A la première nouvelle de sa maladie, il courut auprès de lui , et recut son dernier soupir. Le roi lui fit remettre tous les papiers de la succession, et dès-lors l'abbé de Ferrier s'occupa de publier les œuvres complètes de Pellisson. N'ayant pu continuer cette cotreprise, il en confia la direction à La Rivière, geodre do fameux Bussy-Rabutin, Mais ce dernier ne fut pas encore l'éditeor de cet ouvrage, imprimé par les soins des abbés Soochay et du Terrail. Lié d'une étroite amitié avec le président Bouhier, l'abhé de Ferrier non senlement lui fit cadeau de quelques ouvrages de Pellisson, mais encore il composa lui-même un covrage intitolé : Eclaircissement aux articles proposés par le président Bouhier, et où l'on a joint plusieurs faits particuliers, qu'on a crus pouvoir servir à celui qui veut écrire la vie de M. Pellisson. L'abbé de Ferrier moorut dans son prieuré le 30 septembre 1725.

FERRIER (1) du Châtelet (Pierre-Joseph Dr.), général français, né le 25 mai 1739 au (2) On trouve une notice sur la famille de Perrier dons le tome V des Archieus généralegie, et historie, de la noblisse de Foncer, par M. Lolie. Châtelet, près de Bésort, était fils d'un conseiller au conseil souverain d'Alsace. Entré dans les mousquetaires en 1754, il obtint une lieutenance dans le régiment de Bouillon, à la création de ce corps, en 1757, et fit avec distinction les campagnes de la guerre d'Hanovre, dupuis 1759 jusqu'à la paix de 1763. Il passa capitaine dans la légion de Soubise en 1766; se siguala dans l'expédition de Corse, en 1769, par nne action d'éclat à Ponte-Nuovo; et fut attaché l'année suivante, avec le grade de lieutenant-colonel , à l'état-major du général de génie Bourcet. Ayant témoigné le désir d'aller étudier en Allemagne la tactique et les grandes manœuvres, il fut, en 1774, désigné l'un des gentilshommes de la suite du baron de Breteuil, nommé récemment à l'ambassade de Vienne. Pendant son séjour dans cette capitale, il recut du duc d'Orléans de pleins ponvoirs pour terminer l'affaire de la succession du duc de Baden-Baden, mort en 1771; et si les lenteurs du conseil aulique le firent échouer dans cette négociation, il n'en acquit pas moins par son zèle et sa capacité des titres à la bienveillance de la maison d'Orléans. A son retour en France, en 1779, il obtint, avec le rang de colonel, le commandement en second du régiment des grenadiers royaux de Gnienne. En 1786, il joignit à cette place, de l'agrément dn roi, celle de secrétaire des commandements du nouveau duc d'Orléans; et édeux aus après, il fut promu au grade de marechal-de camp. Ferrier , partisan des réformes, adopta les principes de la révolution ; il concourut à l'élection des députés de la noblesse de la ville de Paris, aux états-généranx, et, plus tard, fut l'un des officiers

supérieurs appelés au comité militaire " de l'assemblée nationale, pour donner leur avis sur la nouvelle organisation de l'armée. Le duc d'Orléans, qui venait de supprimer sa maison, par mesure d'économie, fit redemander à Ferrier, le 29 décembre 1790, la clé de l'appartement qu'il occupait an Palais-Royal; et celui-ci, n'ayant plus des-lors ancan motif de rester à Paris, sollicita d'être employé dans son grade, sons les ordres de Luckner. Il rejoignit ce général à Grenoble, au mois d'avril 1792; et, quelques mois après, il ent le malheur d'être choisi pour commander les troupes destinées à comprimer les troubles qui venaient d'éclater à Avignon et dans le Comtat Vénaissin. De Montélimart, où il avait établi son quartier-général, ponr être plus à portée de correspondre avec Luckner, il se rendit à Oraoge, afin de ponyoir communiquer plus facilement avec les commissaires médiateurs, sous les ordres desquels il devait agir. et qui, se flattant de pacifier le pays sans être obligés de recourir à la force des armes, le laissèrent dans la plus complète inaction. Deux des commissaires, Lescène Desmaisons (Vor. ce nom, XXIV, 276), et Verninac (Voy. XLVIII, 255), étant retournés à Paris pour rendre compte de leur mission, Ferrier se trouva sous les ordres de l'abbé Mulot, qui le requit de s'ayancer jusqu'à Sorgue, dansl'espoir sansdoute que l'approche des troupes suffirait pour empêcher les scènes de carnage dont Avignon était menacé. Mais il n'en fut pas ainsi : le peu de tronpes que Ferrier avait à sa disposition, loin d'iutimider les assassius, ne fit que les encourager dans leurs projets sauguinaires. Avec moins de mille hommes en état de marcher , il ne crut pas

pouvoir maîtriser une populace furieuse, et refusa de compromettre ses soldats. L'abbé Mulot lui fit plus tard un reproche de n'avoir pas fait entrer ses deox bataillons dans Avignon; mais Verninac a, dans sa brochure des Troubles d'Avignon, page 85, justifié la conduite de Ferrier, qui fut dans le temps approuvée par Luckner et par le ministre de la guerre Narbonne (2). Ferrier , envoyé à l'armée du Rhin, an mois de janvier 1792, fut chargé, dès le mois de mars, de s'emparer du pays de Poreotrni; il obtint ensuite le commandement d'Huningne, et fut nommé, le 26 sept., général de division. Dans la campague de 1793, il remporta différents avantages sur les Autrichiens, et se signala notamment à la perte des lignes de Weissembourg (17 juillet), où sa division opéra sa retraite sans désordre. Accusé par Custine de ne s'être pas, dans nne affaire précédente (17 mai), conformé strictement à ses ordres, Ferrier demaoda que sa conduite fut examiuée par une cour martiale. Le ministre ne jugea pas à propos de donner suite à cette demande; mais sa justification lui parut si complète qu'il le proposa ponr la place de général en chef de l'armée de la Moselle. Ferrier eut la modestie de refoser ce poste important, et, six semaines après (15 sept. 1793), il demanda sa retraite, à raison de ses infirmités précoces. Elle lui fut accordée avec le maximum de la pension; et des lors il vint habiter Luxeuil, où il s'était marié quelques années auparavant. Complètement étranger aux affaires publiques, il y vécut au milieu de sa famille , occupé

(a) Les lettres de Enckner et de Narbonne rysts dans la famille du general de l'éducation de ses enfants et de l'exploitation de ses propriétés rurales. Il y mourut le 29 décembre 1828, l'un des doyens d'àge des officiers généranx de France. W-s.

FERRIERE (LA). Voy. LA-FERRIÈRE, an Supp.

FERRIERES SAUVE-BOEUF (le comte DE), né en Champagne, vers 1750, d'une famille noble, mais qui n'a rien de commun avec celle du marquis de Ferrières (Voy. ce nom, XIV, 443 ), entra d'abord dans la carrière militaire, qu'il qoitta bientôt, n'ayant pu obtenir un avancement aussi rapide qu'il l'eût désiré. Il partit pour l'Orient, et se mit à voyager de 1782 jusqu'en 1789. Revenn en France à l'époque de la révolution. il en embrassa la cause avec beaucoup de chaleur, et fit partie, des le commencement, de la société des Jacobins. Ayant continné de se mêler de toutes les intrigues politiques, il fut dénoncé en 1794, dans le plus fort de la terreur, comme ayant, en sa qualité de membre du Comîté des défenseurs officieux, fait rendre la liberté à plusieurs détenus . entre autres à la comédienne Flenry, du Théâtre-Français : c'était alors un tort irrémissible. Ferrières s'en excusa par des plaisanteries, disant. dans le langage grossier de cette époque, que, s'il y avait parmi les elargis quelques culottes, c'est qu'ils avaient, ainsi que la citorenne Fleury, rendu des services à des sans-culottes. Son crédit se sontiot pendant tont le règoe de la terreor, et il servit souveut d'espion ou de délatenr contre les malheureux que le tribunal révolutionnaire envoyait à la mort. Lorsque le comité de sùreté générale R fit enfermer à la prison do

Luxembourg, on ne put pas douter

un'il ne fut encore destiné à v jouer le rôle odieux de mouton ( espion ). Après la chute de Robespierre, Lecointe, de Versailles, le désigna ninsi dans une de ses dénonciations contre les comités du gouvernement de la terreur : « Je les accuse d'avoir soufa fert que les mêmes témoins, ena tretenus, nourris dans les prisons, « et connus valgairement sons le « nom de moutons, déposassent à « charge contre les prévenus ; et « l'on distinguait parmi ces témoins · Ferrières-Sauvebouf, ex noble, et « Leymeri, secrétaire d'Amar. » Cette dénonciation n'ent alors aucune suite facheuse pour Ferrières, et il continua d'habiter la capitale, se mêlant à toutes les intrigues, à tous les complots du parti que l'on appelait la queue de Robespierre. Le Directoire le chargea, en 1799, d'une mission secrète dans la république cisalpine, où Scherer le sit arrêter et enfermer dans la citadelle de Milan. Ayant réussi à s'évader, il revint à Paris , publia un libelle contre Scherer, et fut encore arrèté et détenu pendant plusieurs mois à la prison du Temple ; ce qui donna lieu à une nouvelle publication qu'il fit sons ce titre: Précis des lettres écrites par le cit. F .- S .. pendant sa détention au Temple, au citoyen Merlin, alors président du Directoire, 1799, in-8° Après la révolution du 18 brumaire , Ferrières - Sauvebouf disparot entièrement de la scène politique; il alla habiter la Champagne, où il s'était fait donner par des menaces, à l'époque de la terreur, la main d'une fille du marquis de Montmort qu'il rendit très-malheureuse. En 1814, au moment de l'invasion des alliés, il avait formé o corps de partisans; et il fut tué publiquement

à Moutmort au milieu de la rue. Personne ne voulut désigner celui qui l'avait tué, bien que tout le monde le connût, tant Ferrières-Saurehœuf était détesté de toute la contrée. Il avait publié en 1790 : Mémoires historiques et politiques de ses voyages, faits depuis 1782 jusqu'en 1789, en Turquie. en Perse et en Arabie, etc., 2 vol. in-80 (Maestricht et Paris); réimprimés, eu 1807, à Paris, sous le titre de Voyages faits en Turquie, en Perse et en Arabie, 2 vol. in-8°. Cet ouvrage nous apprend que l'auteur avait été envoyé pour noe mission diplomatique à Ispahan et à Constantinople. Comme Ferrières ne donne pas l'itinéraire de son voyage, on ne pent savoir au juste quels sont les lieux qu'il a vus, et les distinguer de cenx dont il ne parle que sur le rapport d'autrui. Ce livre ne contient aucun fait nouveau, il n'est remarquable que par de fréquentes invectives contre Choiseul-Goulfier, ambassadeur de France près la Porte-Ottomane, et par une critique virulente du voyage de Volney. M-Dj.

FERRO ( JEAN - FRANÇOIS ), bistorien estimable, sur lequel on n'a pn recueillir que des renseignements incomplets, naquit vers le milieu du XVII siècle, à Comacchio, dans le Ferrarais. Il recut le laurier doctoral à la faculté de droit, et partagea sa vie entre le travail du cabinet et la culture des lettres. On a de loi : Istoria dell' antica città di Comacchio, libri IV, Ferrare, 1701. in-4°, ouvrage rare et recherché des curieux. On doit trouver à la fin du volume trois pièces justificatives ( Documenti ), avec un avertissement dans lequel l'auteur annonce que son impriment de Fer-

rare avant, par entêtement, retranché la Remontrance (Commonitio) aux habitants de Comacchio, qui remplissait la page 520, il l'a fait rétablir par un impriment de Rome. C'est la , sans doute , le Supplément de Rome, 1705, dont parlent Leuglet-Dufresnoy , Haym , Gian Donati et enfin M. Brunet. Du moins Coleti, qui possédait une collection si précieuse des histoires spéciales des villes d'Italie, n'en connaissait pas d'autres ( Voy. COLETI, IX, 236 ). Lenglet-Dufresnoy et quelques bibliographes assurent que le véritable auteur de l'histoire de Comacchio est Barthélemi Ferra, lequel aurait publié cet onvrage sous le nom d'un de ses parents. Mais, en attendant les preuves de cette assertion, ou ne voit point d'inconvénient à laisser cette histoire à celui dont elle porte le nom .- Barthélemi FERRO, né, comme le précédent, à Comacchio, embrassa la vie religieuse dans la congrégation des théatins. Il a publié la Storia delle missioni de' cherici regolari teatini , Rome , 1704 , 2 vol. in-fol. W-s.

FERRO (PASCAL-JOSEPH DE), médecin allemand, né à Bonn en 1753, vint s'établir dans la capitale de l'Autriche pen de temps après avoir pris le grade de docteur, et v obtint une brillante reputation. En 4793, il fut nommé conseiller d'état et, sept ans plus tard , premier mé. decin pensionné de la ville de Vienne. Lors de la découverte de la chimie pneumatique, Fourcroy et Chaptal ayant fait des expériences qui constaterent les effets nuisibles de l'oxigene dans la phibisie pulmonaire, Ferro soutint l'opinion apposée. Il fut réfuté par Schérer, et il s'engagea à ce snjet une polémique assez vive,

dans laquelle Sprengel prétend que Ferro se défendit d'une manière peu délicate. Ce médecin s'occupa spécialement de tout ce qui regarde l'hygiène publique et la police médicale, et il fut chargé de faire au conseil d'élat les rapports à ce sujet. En 1805, il fut anobli par l'empe reur d'Autriche, et décoré du titre de chevalier. Il fut aussi nommé vicedirecteur de l'instruction médicale dans l'empire. Ferro mourut le 21 août 1809. Les écrits qu'il a laissés sont : I. De l'usage du bain froid (en allem.), Vienne, 1781, in-8°; ibid., 1787, in-8°. II. De la contagion des maladies épidémiques, specialement de la peste (en allemand), Leipsig , 1782, in-8°. III. Nouvelles recherches sur la contagion de la peste (allem.) Vienne, 1787, in-80, IV Ephemerides medice Vienne, 1791, in 80; traduit en allemand par Rosenbladt, Gotha, 1795, in 8º: Sprengel (Hist. de la medecine, tonie 6) fait grand cas de cet ouvrage, et dit qu'il est écrit d'après l'esprit de Sydenham et de Stoll. V. Indication des moyens qui peuvent diminuer l'insalubrité des habitations sujettes aux inondations (allem.), Vienue, 1792, in-8°. VI. Essais sur de nouveaux remèdes , première partie (allem.), Vienne, 1793, in-8°, VII. Sur les propriétés de l'air vital ( allem. ), Vienne, 1793. in-8°. VIII. Sur l'utilité de la vaccine (allem.), Vienne, 1802, in 80. On trouve encore quelques Mémoires de ce médecin dans des collections académiques et des recneils périodiques. G-T-R.

FERRON (D. m Ansulms), bénédictin de Saint-Vannes, était né le 30 septembre 1751, à Ainvelle, bailliage de Vesoul. Ayant, à l'âge

de dix-huit ans, embrassé la vie momastigne, il fut d'abord chargé d'enseigner la rhétorique à Paverney, puis à Luxenil, et justifia pleinement la confiance de ses supérieurs. -Aussi laborienx qu'instruit, il remporta trois fois le prix d'érudition à l'académie de Besançon , en 1776, par nne dissertation sur ce sujet : Quelle est l'origine de l'autorité concurrente des évéques et des comtes dans les cités des Gaules? et en quel temps les prélats du royaume de Bonrgogne ont-ils obtenn le titre et les droits de princes de l'empire? en 1779, par un savant Mémoire sur la Chronologie des évéques de Besancon, depnis l'établissement du christianisme dans la province séquanoise jusqu'au VIIIe siècle, et en 1784, par l'Eloge historique du parlement de Franche-Comté. Les talents de D. Ferron l'avaient élevé depuis long temps aux premières dignités de sa congrégation. Il assista, comme définiteur, en 1789, an chapitre général, qui devait être le dernier ; il y remplit les fonctions de secrétaire. Après la suppression des ordres religienz, il vint chercher un asile à Buffigneycourt-les-Conflans, por la raison que sa mère y était enterrée; il sut se concilier l'estime de tous les habitants, par sa donceur et son obligeance, et mourut, maire de cette commune, le 14 mars 1816. Les Mémoires de D. Ferron sunt conservés dans les archives de l'ancienne académie de Besancun ; et vraisemblablement ils feront partie de la Collection de documents historiques inédits sur la province de Franche-Comte, dont le premier volume est actuellement sous presse. W-s.

FERRONNAYS (Jules-Basier Febron de La), né au château

de Saint-Mards lès-Ancenis, le 2 jany, 1735, d'une des plus illustres familles de la Bretagne, était oncle du comte de La Ferronnays, ministre sous Louis XVIII. Après avoir fait d'excellentes études et obtenu divers bénéfices, il fut, comme le cinquième de sept frères, destiné à l'état ecclésiastique. Un des alliés de sa famille, l'évêque de Couserans (Marnays de Vercel), le mit an nombre de ses vicaires-généraux, et, quelques années après, le cardinal de Bernis l'appela auprès de lui ponr le conclave de 1769, qui éleva Clément XIV au trône pontifical. Les bons services querendit alors l'abbé de La Ferronnays ne tardèrent pas à recevoir leur récoinpense : le 24 décembre de la même année, le roi le nomma évêque de Saint-Brieuc, d'où il passa, en 1774, à l'évêché de Bayonne, M. de Condorcet, consin de l'académicien, étant mort en 1783, La Ferronnays fut encore enlevé à son troupeau et appelé à gouverner l'évêché de Lisienx, dont il ne prit possession que le 31 mars 1784, et où il resta jusqu'en 1790. Il s'était signalé dans ses deux premiers diocèses par le zèle le plus ardent pour seconrir l'humanité. Dans l'nn, pendant une inondation , il s'était lui-même jeté à l'ean jusqu'à la ceinture pour porter des secours à des malbeureux près de périr. Louis XV, ayant appris ce trait honorable, dit, en faisant allusion à trois des frères de l'évêque qui étaient officiers généranx : « Je re-« connais la les La Ferronnays; « celui-ci se jette à l'eau , comme « ses frères courent an feu. » Dans l'antre diocèse, il était venn an secours de panyres cultivateurs qu'une épizootie cruelle avait privés de leurs bestianx. An lieu d'agréer la réception brillante et contense que la ville de Lisienx loi préparait, La motif; ce qui était d'antant plos fà-Ferronnays écrivit au maire poor le cheux qu'il se tronvait à pen près déprier de consacrer à un monument pourvu de ressources, et qu'il eut été utile et durable les fonds que l'on exposé bientôt aux plus rigoureuses destinait à des honneurs frivoles : la ville gagna à cet acte de modestie uoe belle fontaine , et l'évêque la satisfaction d'avoir fait encore une bon- scription dont ils lui firent parvenir ne action. En 1787, le roi le nomma président de l'assemblée provinciale de la Moyenne-Normandie qui tint ses séances à Lisieux. La bienfaisance était one des plus remarquables qualités du prélat : il tronva nne grande occasion de la manifester en 1789, pendant le rigonreux hiver qui alors affligea la France. La Ferronnays ne fit pas sculement Inimême heaucoup de bien aux pauvres, il en lit encore faire beaucoup par les dignitaires de son église. Homme d'esprit, aimable, pieux et bon, il exercait autour de loi une grande influence, à laquelle on cédait par un entraînement naturel et facile. Il ne fut pas nommé député aux états-généraox : c'était un acte d'ingratitude de la part de son clergé ; qui pourtant n'avait eu qu'à se louer de ses bontés, et qui lui préféra de simples curés. S'étant, signalé par son zèle contre la constitution civile du clergé, à laquelle il refusa de prêter serment. La Ferronnays quitta la France en juin 1791, époque où l'évêché de Lisieux avait été supprimé, Ce fut, d'abord à Genève qu'il se retira jus-, qu'à la fin de 1792. Alors l'armée française étant enfrée en Savoie, il ne se crut pas en sureté, dans son voisinage, et passa à Soleure, d'où il se rendit à Erlang en Franconie. En 1794, il était à Bruxelles depois pen de temps lorsqu'il loi fallut encore fuir devant les armées françaises; L'année suivance , il fut aussi forcé de quitter Dusseldorf par le même

privatioos, si quelques prêtres de son diocèse, réfugiés eu Angleterre, n'enssent ouvert entre eux une soule montant. Après avoir quitté Munster nour Brunswick, l'évêque de Lisieux fit céimprimer dans cette dernière ville, et sons la direction de l'abbé Duvoisio ( depois évêque de Nantes ) , la Religion vengée , poème du cardinal de Bernis; et il consacra le bénéfice de cette réimpression au soulagement de ses compagnons d'infortune. Le doc de Brunswick ayant alors éloigné de ses états les émigrés qui s'y étaient, réfugiés, La Ferronnays partit pour Constance, où il se réunit à quinze. évegoes français, parmi lesquels se tronvait l'archeve que de Paris (Jui-, gné ). Les troupes de la république, ayant pécétré en Suisse ; il fut contraint de fuir de nonveau. Plus aceablé par les chagrins que par l'àge, il alla monrir à Munich le 15 mai 1799. D-B-s.

FER

FERROUX (ETIENNE-JOSEPH), conventionnel, né, en 1751, à Besançon , fils d'un marchand , obtint, fort jeune un emploi dans les finances, et sut se concilier l'estime de ses supérienrs par son zèle et sa; capacité. Il adopta les principes de la révolution en bomme qui désirait la réforme des abus; mais il était loin de prévoir par quels sacrifices il faudrait l'acheter. Dépoté en 1792, a la Convention, par le département du Jura, il se rendit à son poste, sans sonpconner lesprojets des hommes qui venzient d'abattre le troue. Surpris de voir la session s'ouvrir par un décret qui proconcait l'abolition de la royanté et l'établissement de la république, il aurait sur-leuchamp donné sa démission, s'il n'eut pas craint de s'exposer aiusi que sa famille à des dangers qui n'étaient que trop récls. La peur, qui l'avait empêché de déserter les bancs de la Convention, ent une triste influence sur sa conduite, dans le procès de Louis XVI. Il vota la mort de ce prince; dont il avait reconnu précédemment la culpubilité; mais rassuré par l'exemple de Vernier et de ses autres collègues de députation, il vota pour l'appel au peuple et pour le sursis. Ayant signé les protestations contre la journée da 31 mai, il fut l'un des soisantetreize députés décrétés d'arrestation et conduit an Lox mbong, où il resta détenu jusqu'à l'époque de son rappel à la Convention (8 décembre 1794). Il obtint alors un coogé pour atter dans le Jorg rétablir sa santé qu'avail altérée sa longue détention : et, pendant le séjour qu'il fit à Salius; il s'occupa, de concert avec Bailly en mission dans ce département, des moyens de réparer les maux occasionnés par la terreur. Le 30 mai 1795 il fut envoyé commissaire à Lyon et dans les départements voisins, concournt de tout son pouvoir à faire cesser la reaction, et mérita, par des mesures également sages et fetturs, la reconhaissance des Loonbais. Le 29 juillet, il écrivit à la Convention pour demander que Péthion, Bezotet Barbaronx ; victimes de la tyrannie décemvirale, edsseut part aux honneurs que l'ou se proposait de rendre aux députés morts sur l'échafaud. Elu membre du conseil des ouciens par les départements de la Haute-Saone et du Jura, il y vota constamment avec le parti moderé. Le 16 mai 1796, il fit abroger le décret rendu

par la Convention contre les administrateurs de Longwy, pour avoir, en 1792, signé la reddition de cette ville aux Prassiens. Le 18 août il fut élu secrétaire. Le 11 mai 1797, il fit sur l'administration des salines un rapport dont l'impression fat ordonnée. Ses liaisons avec les députes rovalistes motiverent, an 18 froctidor, son inscription sur la liste des condamnés à la déportation. Il u'en fut ravé que sur les instances de Poulain Grandpré; mais, à l'expiration de son mandat, le Directoire empêcha sa réélection en le signalant aux électeurs, comme ami de Picheu! gru. Compris par le inry de son département dans l'emprunt forcé pour une somme supérieure à sa fortune, qu'il n'avait point accrue, il réclama contre cette taxe arbitraire par une lettre au conseil des tiuqcents, qui pronouca l'ordre du jourt Après le 18 bramaire, nommé directeur des contributions à Lons-le-Saulaier | puis à Besancon, il remplissait encore cette place en 1814. Admis à la retraite l'appée spivante, il fet, en 1816, atteint par la loi d'amnistie, à raison de son vote dans le procès du roi. Malgré ses réclamations il fut obligé de sortir de France, el passa le temps de son exil a Nyon, sollicitant à chaque changement de ministère la permission de venir terminer ses jours au milieu de ses compairioles. Il ne put revenir qu'au mois de sept. 1830 à Salins, ca il mourut le 12 mai 1834. Il avail publie, en 1829 : Testament politique de M. Ferroux exconventionnel, br. iu-80. W-5. FERRY. V. FERRI, ci-dessus. FERUSSAC (JEAN-BAPTISTE-Loois D'Audebard, baron bt); naturaliste distingué, naquit le 30 juin 1745 à Clérac, d'une famille and

FER

cienne, dont le berceau est la terre de Férossac, près d'Agen. Admis en 1754 à l'école militaire , il en sortit en 1762 avec le brevet de sons-lieutenant dans le régiment de Béarn. Réformé l'année suivante, il se présenta pour l'artillerie, arme qui coovenait mieux à ses goûts et à ses études. Il fut reçu, en 1764, aspirant daos le régiment de Besançon. Lieutenaot en 1765, capitaine en 1778, il s'était promptement acquis dans son corps la réputation d'un officier très-instruit. Attaché soccessivement à différents établissements de l'artillerie, il avait profité de cette positioo favorable pour se perfectionner dans la chimie et la physique, el pour acquérir des connaissances dans la géologie , science qui, comme l'oo sait, à peine créée alors, ne complait encore en France qu'un bieo pelit nombre d'adeptes. Il lut. en 1778, à l'académie des sciences, on Memoire, qu'il ne crot pas devoir livrer au public , sur les deux groupes de montagnes de Sassenage et de la Chartreuse, dans le Dauphine. Eu 1780, il iosera dans le Journal de physique, mois de juin, des observations sur les couches solides et terreuses de la terre. Le numéro de join 1789, du même journal, contient uo Mémoire anonyme, mais que l'on attribue à Férussac, sur celle question : La mer a-t-elle eprouvé un changement progressif de place et de niveau dans l'étendue des côtes comprises entre Sangatte et la Frise? L'auteur s'y pronunça puur la négalive; et ses observations fureot coofirmées pas celles des autres géologues, et notamment de Régnier, qui sont consignées dans le même jouroal, année 1790. Sans abaudooner ses études géologiques, Férussac s'occupait des lors plus spécialement de la recherche des coquillages. et rassemblait les matériaux du graod covrage acquel il doit une place distinguée parmi les naturalistes francais. Mais bes fravank scientifiques ne l'empêchaient pas de remplir avec exactitude ses devoirs comme officier. Il recut la croix de Saint-Louis, et fut, en 1790, présenté pour la place de major; mais des raisons de famille ou de convenance le déterminèrent à profiter d'une disposition de nouveau code militaire, poor demander sa retraite. Son dessein ne pouvait qu'être de partager ses loisirs 'entre la cultore des sciences et l'éducation de ses enfants en bas age. La gravité des évenements changea sa résolutioo; après avoir conduit ses eofaots et sa femme chez sa belle-mêre; qui habitait la Franche-Comté, l'une des provioces les moins agitées par la révolution, il traversa la Suisse, et rejoigna, en 1791", l'armée du prince de Coudé. Il fit toutes les campagnes de ce corps, à l'avant-garde, dout il commandait l'artillerie, sous les ordres du duc d'Eoghien, et dans diverses circonstances donna des prenves de valeur, qui loi méritérent, en 1794, le brevet de chef de brigade, et quelques années après celui de lientenant-colooel. A sa rentrée en France, en 1801, il n'y retrouva que les débris de sa furtune, que sa femme était parvenue à lui conserver. Il u'en reprit qu'avec plus d'ardeur l'exécution du grand ouvrage que les circoostances l'avaient obligé d'ajoorner; et dès l'anuée suivaule, il fit imprimer, daos les Mer moires de la société médicale d'émulation, l'Essai d'une méthode conchyliologique, appliquée aux mollusques fluviatiles et terrestres, Cet opuscule, accueilli des savants,

fut réimprimé séparément en 1807. in-8°, amélioré et complété par son fils , dont l'article suit. Férnssac, au relopr du roi, recut le titre de colonel avec une pension, fruit de ses services; mais il ne devait pas en jouir long-temps. Il mournt en 1815 au château de la Garde, près de Lauzerte, saus avoir en le bonbenr de mettre la dernière main an grand travail sor les mollusques, qui l'avait occupé près de trente ans. Cet onvrage, continué et mis en ordre par son fils, a paru sous le titre suivant : Histoire naturelle, generale et particulière des mollusques terrestres et fluviatiles, tant des espèces que l'on trouve aujourd'hui vivantes, que des dépouilles fossiles de celles qui n'existent plus, classées d'après les caractères essentiels que présentent les animaux et leurs coquilles. Paris, 1819 et années suivantes, grand in-40, fig. en noir, et in-fol. fig. en couleur. Ce livre, qui comble une lace plus considérable qu'on ne l'avait supposé, dans la zoologie, est également trèsremarquable sous le rapport de la beauté de l'exécution. Férussac a laissé divers ouvrages manuscrits plus ou moins avancés, et en a publié d'autres sur lesquels on n'a pa se procurer des renseignements (1). W-s.

FÉRUSSAC (ANDRÉ-ÉTIEN-NE-JUST-PASCEAL-JOSEPH-FRANÇOIS d'AUDEBART, DATON ED; lis du préc'édent, Daquit, le 30 décembre 1786, au Chartron, près de Lauzerte. A l'âge de cinq ans, il fut conduit chez son aïcule maternelle, qui habitait alors Arbois, d'où son père rejoiguit l'armée des princes sur le Rhin. Ses dispositions naturelles et probablement aussi le souvenir des occupations de son père , le portèrent de bonne heure à former des collections de pierres, de coquillages et d'insectes. Des excursions dans les montagnes du Jura, si riches en fossiles, et le soin de classer les objets qu'il avait recueillis dans ses courses, remplissaient tons les instants qu'il ne donnait pas à l'étude des langues et des mathématiques. De retonr à quinze ans dans le pays natal, il eut bientôt exploré les environs de Lauzerte et d'Agen. Il touchait à l'époque de choisir une carrière ; il résolut d'entrer dans le corps des vélites qui s'organisait alors, et vint à Paris où il recut un accueil bienveillant des amis de son père, el trouva de tous côtes des conseils et des encouragements. Il n'avait que dix-huit ans, lorsqu'il fut admis à lire devant l'academie des sciences un Mémoire sur de petits crustaces, qu'il avait observés à Chartron ; et ce Mémoire fut jugé digne d'être inséré dans les Annales du Museum d'histoire naturelle. Il préparait une nonvelle édition de l'Essai conchyliologique de son père, lorsqu'il fut obligé de parfür pour l'armée. Après plusieurs campagnes, envoyé sous-lieutenant dans le cent troisième régiment stationné en Silésie, il étudia cette proviuce sous tous les rapports dans le plus grand détail. Il quitta la Silésie pour se rendre en Espague; arriva sous les murs de Saragosse, an moment du siège memorable de cette ville, dont il écrivit l'Histoire dans nue suite de lettres à un ami, et prouva, dans plus d'une circonstance,

<sup>(1)</sup> Dies nur Noter Hullway trabibles faits we known die Norman, investe dam in Bis was known die Norman in der den Norman in der einem die Norman in der der eine Norman in der eine Hullway und Eine in de defense des illes at des provinces meritiens, q. 4 füt unwert dam is Dietonaufe die Textiquer until 1 in 'en einte aus auch in der eine der Textiquer until 1 in 'en einte mann un prote es einer dam Stuppelpublies et trauer pas 'eine dies Stuppelpublies et trauer pas 'eine lam Stuppelpublies et trauer pas 'eine lam Stuppelpublies et trauer pas 'eine lam Stuppelpublies et trauer pas 'eine la Dietonaufer de Leer matteure ein is ausmit den naturallemant eter place.

qu'anx talents de l'écrivain il joignait le conrage du soldat. Atleint, dans une affaire, d'un coup de feu qui lui traversa la poitrine, il fut obligé de quitter son régiment pour se faire soigner. A peine convalescent, le général Daricaud, qui commandait à Séville, le choisit pour son aide-decamp; et les diverses missions dunt il fut chargé par son général lui fournirent les moyens d'observer l'Audalousie, ainsi que les points les plus curienz de l'Espagne. Forcé de reutres en France pour y faire soigner sa blessure mal guérie, il donna sa démission au moment où il venait d'être nommé capitaine. Il se'cruyait fixé désormais à Paris, et reprit avec une nouvelle activité ses travanx scientifiques. Nommé sous-préfet d'Oléron, en 1812, il montra dans cette nouvelle mission les talents d'un administrateur, et se concilia l'estime de tous les liabitants. A l'approche des armées alliées en 1814, ayant dû quitter sou arrondissement, il se rendit d'abord à Agen, puis à Bordeaux, où il se trouvait au moment de la déchéance de l'empereur. Renvoyé par le duc d'Angoulème à Oléron, il ne pnt cependant garder sa sous-préfecture; mais il en fut dédommagé par le grade de chef de bataillon, et fit en cette qualité partie de l'étatmajor de la garde nationale de Paris. Il accepta pendant les centjours la sous-présecture de Compiègne; mais au second retour du roi il se hata de la rendre à son prédécesseur. Ayant repris alors ses fonctions militaires, il fut, en 1816, nommé sous-chef, et, dix-huit mois après, chef d'état-major de la deuxième division. A la réorganisation du corps de l'état-major, il fut rappelé à Paris, et chargé des dispositions préliminaires pour mettre en activité

l'école d'application où il entra comme professeur de géographie et de statistique. Il donna sa démission de cette cliaire en 1819, fut alors attaché au dépôt de la guerre, puis nommé chef de bureau de statistique étrangère. En 1823, il fonda le Bulletin universel des sciences et de l'industrie (1), journal dont il fut à la fois le directeur et l'un des collaborateurs, mais que, malgré tous les efforts et sa prodigieuse activité, il ne put jamais élever à un état prospère sous le rapport financier. Après la révolution de 1830, il fot élu membre de la chambre des députés par le département de Tarn-et-Garonne : mais il cessa d'en faire partie en 1832, et mourut le 21 janvier 1836, à peine âgé de quarante ans. Ontre nn grand nombre de Mémoires et d'Articles, dont il serait trop long de dunner les titres, dans les Annales du Musée, dans le Journal de physique, dans le Dictionnaire classique d'histoire naturelle, dans le Bulletin des sciences, etc, il a publié plusieurs ouvrages parmi lesquels on distingue: I. Considérations générales sur les mollusques terrestres et fluviatiles et sur les fossiles des terrains d'eau douce, Paris, 1812, in-4°. II. Extraits du journal de mes campagnes en Espagne, contenant un coup d'œil sur l'Andalousie; une dissertation sur Cadix et son île, la Relation historique du siège de Saragosse, Paris,

(1) La presidire uneix de ca journal present introdución de camente dittré della de camente con de camente control de la della de

1813, in-80. Les différents morceaux dont se compose ce volume avairat été déjà publiés séparément, et le Mémoire sur Cadix a été réimprimé, avec des additions, lors de la campagne du duc d'Angouleme. III. De la géographie et de la statistique, considerées dans leurs rapports avec les sciences qui les avoisinent de plus près; suivi du plan sommaire d'un traité de géographie et de statistique à l'usage des officiers d'état-major, Paris, 1821, in 8º. Le plus bean titre de Férnssac, c'est sa coopération à l'Histoire des mollusques , qui avait coulé Irente ans de recherches et d'observations à sou père, mais qu'il a eu la gloire de compléter et de terminer, et qui restera l'un des plus beaux monuments élevés à l'histoire naturelle , dans le XIXº siècle. W-s.

FESCA (FREDÉRIG-ERREST), compositeur distingué, naquit à Magdebourg, le 17 février 1789. Dès l'àge de quatre ans, il répétait sur le piano les morceaux qu'il entendait exécuter par sa mère. A neuf ans, il reçut des lecons de violon de Lohse, musicien habile et très-bon professeur. Il quitta alors les compositions de Pleyel pour étudier les quatuors d'Haviln et de Mozart. Il avait onze aus quand il joua, pour la première fois, un concerto de violou. Le succès qu'il obtint lui sit entreprendre une étude plus approfondie de l'art musical. Ayant perdu Pitterlin en 1804, il se rendit à Leipzig, pour y poursulyre ses Iravaux sous la direction d'Auguste-Eberhard Müller, directeur de musique très-estimé. Il se livra surtout à l'analyse des compositions religieuses, sans négliger la composition instrumentale. Il écrivit des

concertos de violon, genre qu'il abandonna bientôt pour un antre, plus favorable à son talent. En 1807, une visite qu'il rendit à sa mère lui fit choisir Cassel comme un théâtre plus digne de lui. La chapelle et l'Opéra de Cassel, capitale du nonveau royaume de Westphalie, étaient dirigés par le célèbre Reichardt. Il y obtint une place de violon-solo. Son séjour à Cassel dura jusqu'en 1813. Il y écrivil ses sept premiers qualuors et sesdeux premières symphonies. Après la dissolution du royaume de Westphalie, en 1814, il se rendit à Vienne, où il publia trois livraisons de ses quatuors. En 1815, il fut nommé intendant du théâtre de la cour et maître des concerts à Carlsruhe. Dans l'espace de onze ans, il y composa ueuf antres quatuors et quatre quintetti pour le violon, aiusi que qualre qualuors et un quintetto avec flute. On lui dut aussi plusieurs ouverinres et deux opéras : Cantémire et Omar, et Ceila. De fréquents accès d'hémorragie le conduisirent au tombeau le 24 mai 1826. A l'ouverture de son corps, on trouva une telle consomption dans les poumons, qu'on eut peine à comprendre comment il avait pu vivre si long-temps. On a publié, à Paris, la collection complète de ses quatuors et de ses F-LE. quintetti.

quintetti. Y—t.e. (M=\*), née à Milan en 1784, débuta au thiàtre de l'Opéra Befis en 1800, Alora Mi\*-Bardli brillait à ce théàtre el le avait plas de grâce et de douceur dans son chant; M\*\* Petta avait plus de force, de sembilité, d'étentiplus de force, de sembilité, d'étentiplus de consélienne. Les amateurs municiplus de la confidence de la la voir dans tous ses rolles , surtout dans la Molitanra de Paiselle, dans la Zerbina de don Gio-sielle; dans la Zerbina de don Gio-

vanni; das la Nine de Paisiello, aissi que dass la Zingarella d'I Zingarin firea, de ce graud compositeur. Des intrigues de conlisse la forcetra de quitter le thère islaiten, pour retourner dans se patrie, où elle obtin de nonresson cocès. Elle s'étail enfin décidée à se fiser à Si-Péershourg, et y mourait au mois de janièr 1856. F.—18.

· FESTARI (Jenome), medecin italien , naquit à Valdagno , dans le Vicentin, le 12 oct. 1738. Son grand- père et son père avaient exercé la meme profession, et s'y étaient distingués. Il y joignit une étude profonde des sciences naturelles, et recueillit , jeune encore , le fruit de ses travaux par la confiance du public. et par les relations que formèrent avec lui les hommes les plus instruits de son époque. Nommé en 1776, par le gonvernement de Venise, médecin en chef et directeur de l'établissement des eaux minérales de Recoaro, il en réndit le séjour agréable et utile aux malades. C'est a ses soins continuels qu'est due la baute réputation dont jouissent encore à présent ces bains parmi tons ceux de l'Italie. Lié avec le sénateur A. Querini; un des principabx magistrats de la république de Venise, Festari fut invité par lui al'accompagner dans no voyage que, par ordre de son gouvernement, il entreprenait. Querini etait charge de faire des observations sur l'état des esprits, sur les dispositions des cours, sur la prospérité des finances. sur le numbre des soldats des pays qu'il parcourait : Festari fit ce même Voyage en philosophe, étudiant tout ce qui avait rapport à la minéralogie, observant l'état de la culture . l'économie politique, et les mœurs. Il en redigea un journal, qui ne fut publié qu'en 1835, par les soins

d'Emmanuel Cicogna. Quoique les descriptions que Festari donne soient un pen poétiques, clles sont cependant vrafes, et l'anteur s'y montre tonjours exact en même temps qu'éloquent. Ayant vu en Suisse les hommes les plus marquants de cette époque, Voltaire, Saussure, Lavater, elc., il a jugé leurs opinions et leurs ouvrages avec in partialité. Festari monrat à Valdagno le 3 juillet 1801. Ses ouvrages, unire le journal que nons avons indiqué, sont : I. Saggio d'osservazioni sopra alcune montagne, ed alpi altissime del Vicentino confinanti collo stato austriaco. Ce Mémoire a été imprimé dans le journal scientifique de François Griselini, Venise, 1773, tom. IX; réimprimé dans la Collection des Ménioires chimico-minéralogiques de Jean Arduino, à qui l'auteur l'avait dédié, Venise , 1775, in-12. II. Description d'une butte basaltique qui s'elève nis-a-vis de celle d'Altissimo, du côté opposé de la vallée de l'Agno. Cel outrage a été inséré dans celui de l'albé Fortis, ayant pour titre ?' Memoires pour servir à l'histoire naturelle de l'Italie, Paris, 1802, in-8° tom, ler, III. Lettre du mois de decembre 1795, de M. Festari à l'abbé Fortis, insérée dans le même volume. Jérôme et Joseph Festari, neveux du médecin Jérôme, pos-èdent dix manuscrits de leur oncle, lesquel traitent presque tous de matieres mentifiques.

FETH-ALY-SCHAII, roi de Prrie, né vers 1762, moorat sor là fin de 1884, après un rèpue de trente-six aus. Il était originaire de la tribu torque des Kadylors qui, sous le rèque du schah Abbas 1", vint és réfugier dans le nord-est de la Perse, et qui depuis un pen plus de soixante ans en occupe le trôse. Son bisaïeul, Feth-Aly-Khan, l'un des chels de cette tribu, fut nom né, sous le roi Thasmap ler, gonverneur du Mazandéran. Lorsque Nadir-Schah , plus connu en Europe sous le nom de Thamasp - Kouly - Khan, s'empara de la domination de l'Iran, Feth-Aly-Khan voulut résister à l'usurpateur ; mais il fut désait et tué. Après la mort de Nadir, le fils de Feth-Aly Kban, nommé Mohammed-Hassan-Khan, figura parmi les nombrenz concurrents qui se disputaient à main armée la couronne de la Perse. Kerim-Khan, plus babile ou plus beurenx que tous, triompha de leur rivalité, et Mobammed-Hassan-Kban, une première fois abandonné par ses troupes, perdit dans une seconde occasion la bataille et la vie. Des deux fils de Mohamed-Hassan-Khan , l'nn, l'eunuque Aga-Mohammed-Khan, parvint a écarter tous les prétendants à la succession de Nadir-Schah, et à s'assurer le pouvoir suprême qu'il obtint par sa valenr, et par une habileté politique qui ne recula jamais devant un de ces moyens perfides ou violents que ses compétiteurs du reste employèrent comme lui, et dont les annales de ce pays offrent de si tristes et de si fréquents exemples. Le second des fils de Mohammed Hassan-Khan, nommé Honssein-Kouly-Khan, tué dans une bataille livrée aux Turkomans en 1779, fut père du roi dont nous allons esquisser la vie. - Aga-Mohammed-Khan ayant distingué les talents que montrait des son enfance Baha-Kban (c'est le nom que portait Feth-Aly-Schah avant de parvenir à la couronne), le prit en affection, et le déclara son héritier présomptif. Celui-ci suivit sou oncle dans diverses expéditions, et s'associa quelquefois aux

actes de sa politique ombrageuse et cruelle. Mohammed ayant attiré auprès de lui , par des promesses fallacienses d'amitié, et par une seinte réconciliation, son frère Diafar-Kouly-Khan, l'engagea à visiter le palais qu'il venait de saire construire à Téhéran; et au moment où le prince . accompagné de Baba Khan, complice de Mohammed, entrait dans les portiques, des assassins apostés se jetérent sur lui et le toèrent. Dans une expédition tentée en 1797, pour chasser les Russes de Derbent et de Bakou , Aga-Mohammed-Khan fut assassiné dans sa tente par trois de ses domestiques. Aussitôt il s'éleva nne foule de prétendants à sa succession, prêts à disputer la couronne à Baba-Khan, son béritier désigné et légitime. Sadik-Kban, chef de Chakakis et l'instigateur du meurtre commis sur Aga-Mohammed, marche contre l'armée à la tête d'un corps de tronpes qu'il en avait détaché, et remporte d'abord deux avantages signalés; d'un autre côté. Houssein-Kouly-Khan , gonverneur du Mogan et frère de Baba-Khan, se présente devant Téhéran, capi tale actuelle de la Perse; mais l'entrée lui en est resusée par le gouverneur, à la sollicitation de la mère de Baba-Khan, et il est forcé de se retirer. Ce dernier cependant, ayant appris la fin tragique de son oncle, franchit avec la rapidité de l'éclair la distance qui le sépare de Téhéran, où il est accueilli par les grands du, royaume, et reconnu pour souverain de la Perse. Sans perdre de temps, il envoie une armée contre Sadik-Khan-Chakaki, qui setait emparé de tous le pays situé entre Schisché et Karwin, et qui fut complètement défait près de cette ville. Le chef des rebelles étant yenu se remettre quelque temps après entre les mains du roi, avec les trésors d'Aga-Mohammed qu'il avait enlevés en quittant l'armée, Feth-Aly-Schah, trompant l'attente générale, le reçut avec bonté, le combla de hienfaits, et, pendant deux ans, il ne se passa pas de jour où il ne lui donnat des marques de sa munificence. Mais Sadik ayant encouru sa disgrace, le roi le fit murer dans une chambre où il mourut de faim. Dans le même temps, le frère du schah, Houssein-Kouly-Khan, qui, malgré sa première révolte, avait été fait gouverneur de Schyraz, leve l'étendard de l'insurrection et vient, dans les plaines de Kaloinrow, présenter la hataille aux troupes royales commandées par sa Hautesse elle-même. Les armées ennemies étaient près d'en venir aux mains, lorsque la mère des deux princes parvint à les rapprocher, et Feth-Aly-Schah, pardonnant a son frère, lui rendit ses honnes grâces, et, que que temps après, lui donna le gouvernement de Kachan. Emporté par son caractère turhulent, Houssein Kouly-Khan se révolte bientôt une troisième fois, et, marchant sur Ispahan, entre dans cette ville, y leve des contributions et un corps d'armée de treute mille hommes. Mais ayant été fait prisonnier dans Koum et couduit en présence du roi, celuici lui reprocha amèrement sa perfide ingratitude et ses trahisons multipliées, après quoi il le fit aveugler. Prémuni ainsi contre la réhellion de son frère par l'affreux traitement qu'il s'était vu forcé de lui faire subir , il lui rendit son amitié et ne cessa de le combler de soins et d'attentions jusqu'à sa mort arrivée quelque temps apres. Aly-Kouly-Khan, frere d'Aga-Mohammed avait aussi prétende à la couronne; tomhé au pouvoir de Feth-Aly-Schah, il fut puni par la perte de la vue. Un quatrième concurrent, Mohammed-Khan, fils de Zeki-Khan, se fit déclarer rui à la même époque à Ispahan ; secondé par nn parti nomhrenz, il se hattit dans deux occasions différentes avec bravoure ; mais enfin ayant été vaince . il épruuva le sort d'Aly-Kouly-Khan. En 1798, Feth-Aly-Schah se voyait en possession de l'Azerhaidjan , du Ghilan, de l'Irak, du Farsistan, du Laristan, du Kurdistan, du Kerman et d'une grande partie du Khorassan. Nadir-Myrza, fils de Scharok Schah. se soutenait encore dans Mesched , capitale de cette dernière province. Un des généraux de Feth-Aly Schah ent ordre d'aller le rédoire : Nadir fut défait, et, avant été pris, le roi le fit périr avec tous ses enfants måles. L'année suivante (1799) fut marquée par la révolte de Djafar-Kouly-Khan, gouverneur de Khoi; le roi envoya contre lui son fils Ahhas-Myrza, alors âgé de douze aus : le combat fut livré dans Selmas, et le chef rebelle ayant été vaincu se réfugia chez les Russes. Les divisions intestines de la Perse enrent alors nn terme, et Feth-Aly-Schah en resta le seul maître sans contestation : mais ici un nonvel ordre d'évènements commence à se dérouler : aux agitations du dedans succèdent de formidables agressions extérieures ; plus d'une fois les Ouzheks, se répandant dans le Khorassan comme un torrent dévastateur, pillent la ville de Mesched , tandis que d'un autre côté recommencent la guerre avec la Russie et la querelle qui depuis tant d'années divisait les deux empires, et que les troubles survenus à la mort d'Aga-Mohammed avaient interrumpue. Le règue de Feth-Aly-Schah signala une nouvelle phase dans l'exis-

126 tence politique de la Perse. Tant que cet empire ne s'était tronvé en rapport qu'avec d'autres nations orientales, ses révolutions lointaines n'avaient attiré l'attention de l'Enrope qu'à de rares intervalles, et seulement comme des évènements dramatiques d'un haut intérêt, abstraction faite de tonte considération pulitique. Mais, snr la fin du siècle dernier, la position de la Perse avait changé; elle se trouvait en contact avec deux pnissances enropéennes du premier ordre : la Russie, qui, dans sa marche progressive, avait franchi le Caucase et ajouté la Géorgie à ses immeuses domaines ; et l'Angleterre, qui venait de se créer dans la péninsule indoustanique une vaste domination. Les intérêts divergents de ces deux nations, mélés à cenx de la Perse, éleverent sa pusition géographique tont intermédiaire à nne haute impurtance. Nous allous voir ces intérêts, souvent en jen , se croiser et se combattre sons le règne de Feth-Aly-Schah. A l'époque de la guerre qui eut lieu entre Tippou-Saheb et la compagnie des Indes anglaises, sous le gouvernement du marquis de Wellesley (depuis duc de Wellington ), l'Angleterre, sentant le liesoin de se donner l'appui de la Perse, voulut renouveler les anciennes relations politiques qui existaient entre elle et ce royaume. Une ambassade que Tippou-Saheh envuvait à Feth-Aly-Schab fut bientôt suivie d'une ambassade anglaise. Cette mission fut confiée par le gonvernement de l'Inde à Mehdy-Aly-Khan, qui était d'extraction persane. Sur ces entrefaites, Tippuu-Saheb ayaut été tné lors de la prise de Seringapitnam, par les Anglais (4 mai 1799), sa mort laissa ceux-ci maîtres des conseils de la cour de Téhéran. En

1801, le colonel Malcolm, envoyé par le gonverneur-général de l'Inde, en Perse, conclut un traité par lequel il fut stipulé que cette puissance attaquerait le Khorassan et l'état des Afghans , et que l'Angleterre l'aiderait en contribuant aux dépenses de la guerre. Le monarque persan ayant en effet porté les armes dans le Khorassan, conquit cette province. Ces nouvelles relatious furent cimentées par l'envoi d'un ambassadent de la part de Feth-Aly-Schah auprès du gonverneur-général de l'Inde, Hadiv-Khelil-Khan, qu'il a ait chargé de cette mission, ayant par malbeur été tué à Bombay, dans une rixe qui s'était élevée entre ses domestiques et les Indiens, et qu'il s'efforcait d'apaiser, le roi nomma de nouvean, pour le représenter, Mohammed-Naby-Khan, qui arriva sans obstacles à Calcutta. - A la mort du prédécesseur de Feth-Aly-Schah, l'état de rébellion dans lequel se tronvait la province d'Azerbaidian avait inspiré à Gonrgaï-Khan, roi de Géorgie et fils d'Héraclins, la pensée de reconquérir les domaines nsurpés sur son père par les Persans. En conséquence il avait envoyé Daond-Myrza , son fils , à Saint-Pétershourg, pour solliciter l'appni de cette cunr : il promettait de récompenser les Russes, et s'eugageait à en garder one partie à son service. Le succès répondit à ses vœux : les Russes et les Géorgiens, commandés par Daoud-Myrza, réussirent à chasser les Persans de Tiflis, et rétablirent Gourgaï-Khan sur le trône; ensuite, ayant laissé quelques troupes auprès de ce prince pour majutenir la tranquillité dans la Basse-Géorgie, les Russes s'en relournérent. Peu de temps après, une querelle ayant éclaté au sujet de la succession paternelle entre ce prince

et son frère Alexandre Myrsa, celui-ci se réfugia auprès de Feth-Aly-Schah; et Gonrgaï Khan, craignant les Persans, envoya en 1803, pour la deuxième fois, son fils Daoud-Myrza en Russie, afin d'en obtenir de nouyeaux secours. Les Russes se présentérent derechef avec des forces plus cousidérables, et chassèrent les Persans de Tillis. Ils se portèrent ensuite sur l'Azerbaidjan; et , après aveir vainen successivement tous les petits princes qui voulurent s'opposer à leur marche, ils s'emparèrent de cette province jusqu'à Tawris, et se concilièrent facilement l'esprit des habitants, qui sont pour la plupart Arménieus et chrétiens; mais ces premiers succès enrent peu de durée, Les Russes, qui p'avaient eu d'abord à combattre que de petits princes, se virent forcés de céder aux armes de Felh-Aly-Schah. Des que celui-ci sut qu'ils approchaient, il envoya son fils Abbas-Myrza, avec une armée de quarante. cinq mille hommes, pour s'opposer à leurs progrès; et lui-même, à la tête de soixante à quatre-vingt mille hommes, le suivit à quelques journées de distance. Abbas-Myrza surprit les Russes à Gundja, où ils s'étaient réunis, les battit et les poursujvit jusqu'à Erywan. Là, il leur livra une autre bataille, et les força de se replier sar Tiflis, qu'ils furent également obligés de quitter ; enfin toute la Géorgie fut couquise par les troupes de Feth - Aly-Schah. Vers cette époque, l'Angleterre, cherchant partout à susciter des ennemis à Napoléon, négotiait avec la Russie un traité d'alliance qui fut définitivement conclu à Saint-Pétersbourg en 1806. Le rapprochement de ces denx puissances changeait la position du schah vis-à-vis de la Grande-Bretagne, sur l'intervention de la-

quelle il comptait ponr le protéger contre la Russie, Ce fut an milieu de ces conjunctures que l'on reçut à Paris une lettre du roi de Perse . par laquelle il demandait à Napoléoa son amilié et réclamait son assistance. On ignorait toutefois si cette lettre, qui avait été apportée à Constantinople par no Arménien , se disant pégociaut, était authentique ; on ne savait même pas si le prince qui s'y qualifiait de roi de Perse l'était en effet ; ses forces, ses ressonrces, vu l'éloignement et les tronbles qui , depuis la mort de Nadir-Schah , avaient bouleversé la Perse, n'étaient pas mieux connues. Dans cette incertitude, il fut jugé convenable de faire partir penr cetto région lointaine un agent qui put prendre toutes les informations nécessaires ; et Napoléon, entrevoyant dans one alliance avec Feth-Aly-Schah les moyens de nuire à la puissance britannique dans l'Inde, saisit avec empresement l'occasion qui s'offrait à lui. Il importait infiniment, pour assurer le succès de ce vovage, que le motif n'en fut point divalgué. Le schah le désirait, et l'on savait que la Sublime-Porte ne voulait point que des voyageurs européens traversassent ses provinces. De plus on devait penser que les agents de l'Angleterre et de la Russie employés dans l'empire Ottoman ne negligeraient rien pour faire échouer une semblable nission, a'ils en connaissaient l'objet, M. Janbert, à qui Napoléon la confia, partit de Paris, en secret, le 7 mars 1805, et. après un voyage diffieile et périlleux, arriva le 5 juillet à Tébéran. L'année suivante , le général Gardanne fut envoyé en Perse, avec le titre d'ambassadeur de France, et avec l'ordre d'affrir d'abord au schah des secoure contre la Russie. Pendant son sejoue à la cour de Tébéran, ce général entreprit de discipliner les troupes persanes à la tactique européenne, et chargea de ce soin des officiers français attachés à l'ambassade, et qui, pour la plupart, étaient des hommes d'un hant mérite. Ces essais d'organisation militaire enrent un entier succès. Les Persans, avides de tout ce qui est nonveau , s'y prétèrent avec empressement, et deja l'attitude militaire qu'ils prenaient, grâce à ces nonvelles instructions , inquiétait sériensement l'Angleterre, et aurait fini par amener des résultats importants si l'impéritie diplomatique du général, jointe à l'iguorance la plus complète des usages do pays, n'eut pas détroit tout l'effet de ces premiers travaux. Les Persans, traités jonrnellement de bétes, finirent, dit sir Harford Jones Brydges, par comprendre la véritable signi-fication de ce mot, et par employer les moyens les plus singuliers (very comical) pour prouver anx Français qu'ils n'étaient pas si bêtes que ceuxci se l'étaient imaginé. - Lorsque la paix de Tilsitt eut rapproché, en 1807, la France et la Russie, Gardanne promit an schah la médiation de Napoléon auprès de l'empereur Alexandre, afin de l'engager à rendre à la Perse les provinces que la Russie avait conquises sur elle. L'Angleterre, alarmée de l'influence qu'avaient prise les Français à la cour de Tébéran, resolut de la contre-balancer par tons les moyens possibles. La compagnie des Indes y envoya dans ce but le général Malcolm , accompagué d'une snite nombrense et brillante. Dès son arrivée, semant l'or a pleines mains, cet officier donnait 20 tomans (1) pour une simple

compission el cinquante pour un bain. Par de riches présents, il gagua les ministres et les grands de la cour. Le roi lui-même, cédant à la fascination d'un prestige aussi puissant, ne tarda pas à prêter l'oreille anx nouvelles propositions qui lui furent faites. Pour dominer encore avec plus d'efficacité les conseils de la conr de Perse, Malcolm proposa au gonvernement-général de l'Iude de s'emparer de l'île de Kismis . dans le golfe Persique, d'y établir le siège d'une influence locale destinée à combattre celle des Français, à les faire exclure de ces régions, et d'y fonder un centre général de négociations politiques et d'opérations militaires. Ce plan fut adopté avec empressement, et le colonel Malcolm arriva a Bombay, en janvier 1809, avec deux mille hommes de troupes, pour le mettre à exécution. Mais, pendant son absence de Tébéran , le cabinet de Londres venait d'opposer an général Gardannenn envoyé extraordinaire qu'il avait fait partir pour la Perse. Sir Harford Jones, chargé de cette mission, ayant sn, bientôt après son arrivée à Bombay, que les Français avaient perdu une parlie de leur influence sur les conseils du schah , par suite de l'impossibilité où ils se tronvaient d'accomplir leur promesse de faire évacuer la Géorgie par les Russes; ayant appris en outre les embarras suscités à Napoléon par l'insurrection espagnole, se hata d'arriver an terme de son voyage. Comme le général Malcolm , il jeta , en arrivant, l'or à profusion : les cadeaux qu'il fit se montèrent à plusieurs milliers de livres sterling. Eblouie par tant de générosité, la conr timide et vénale de Téhéran salna l'arrivée de l'envoyé anglais avec joie, et vit saus peine le départ

<sup>(1)</sup> Suivant l'estimation de M. Jaubert , le toman vant actuellement 52 piastres ou 16 fr.

des Français. On peut juger des dispositions dont cenx-ci étaient animés envers la Perse, lorsqu'ils la quitterent, par cette inscription que M. Morier tronya sur la muraille d'une maison nù ils avaient logé : Venimus, vidimus et malediximus Persidi, regique, aulæque, magnatibusque, populoque. Gardanne n'obtint en définitive d'autre résultat de sa mission que de ramener avec lei un ambassadeur persan, Asker-Khan, que l'on a vu à Paris en 1808. Il laissait après lui , à Téhéran , M. Jouannin et un autre Français que les Anglais déclarèrent les plus dangereux, comme aussi les plus habiles et les plus actifs de tous les Français attachés à la légation de Perse (2). A cette époque, les changemeuts survenus dans les affaires générales de l'Europe forcèrent Napuléon à renoncer definitivement à ses projets sur l'Asie. Fetb-Aly-Schah voyant qu'il n'avait plus rieu à espérer de sa part, mais au contraire qu'il avait tout à craindre des Anglais, ses voisins, se rapprocha de cenx ci, et céda à leur influence, redevenue toute-puissante à compter de l'hègyre du général Gardanne, pour me servir des expressions d'un écrivain anglais. Il jugea avec raison que le gouvernement de l'Inde, par la proximité de sa position avec la Perse, était en mesure, soit de le désendre, soit de l'attaquer à volonté; et la Grande-Bretagne, de son côté, regardant la Perse comme une barrière entre l'Enrope et ses possessions asiatiques, comme nu boulevart propre à contenir les nombreuses hordes guerrières qui habitent les frontières nord-ouest de l'Indonstan. ne cessait de faire tous ses efforts pour acquérir de l'ascendant sur la (a) Annual register, 1815.

politique du schah. Elle sentait la nécessité pour elle que la Perse fût forte et florissante, et que son intégralité fût maintenue contre les envahissements progressifs de la Russie, Le cabinet de Londres ayant alors décidé que le plénipotentiaire qui était en Perse agirait seulement au nom du roi , on remplaça sir Harford Jones par sir Gore Ouseley. Grace aux soins de celui-ci, les essais d'organisation militaire commencés par les Français furent repris avec une nouvelle activité, et avec non moins de succès. Dans le traité d'alliance que conclut le nouvel envoyé avec le schah, l'Angleterre s'engagea à loi payer, en cas de guerre avec la Russie ou d'invasion de la part de toute autre puis ance, un subside de deux cent mille livres sterling . qui serait employe à solder et à entretenir un corps de troupes réguliéres de douze mille hommes d'infanterie; elle promettait, en outre, vingt-cinq pièces d'artillerie. Mais le point capital de cette négociation, celui que l'Angleterre voulait à tont prix atteindre, c'était d'arrêter les différends qui, depuis 1803, n'avaient cessé d'être agités les armes à la main entre la Perse et la Russie, et qui, poursuivis avec des chances inégales et partagées de succès, avaient fini cependant par tourner à l'avantage réel' de cette dernière. En octobre 1812, les troupes persanes placées sons le commandement d'Abbas-Myrza, et sous la direction de devx officiers anglais, le major Christie et le capitaine Lindsay, campaient sur les bords de l'Araxe : le prince avant voulu faire one irruption sur le territoire ennemi, malgré les conseils des deux officiers anglais, son camp fut surpris par les Russes pendant la nuit, et il eut deux mille hommes tnés, cinq

cents blessés; il en perdit quinze cents fails prisonulers; onze pièces de canon lui furent eulevées, et lui-même faillit tomber entre les mains des enuemis. Le 31 décembre de la même aunée, un détachement de quinze cents Russes prit d'assaut la forteresse de Siocoran , sur les hords de la mer Caspienne; et la garnison, forte de quatre mille cinq cents hommes des meilleures troupes de l'armée persane, périt tont entière avec son commandant et ses officiers. Le trailé qui survint entre les deux conronnes à la suite de ces hostilités, dont la durée s'était prolougée dix ans, depuis 1803 jusqu'en 1813, fut publié à Saint - Pétersbourg en 1814. Il portait que la Perse cédait à la Bussie une partie des provinces situres sur les bords de la mer Caspieune, tout le Daghestan; qu'elle renoncait en sa faveur à tous ses droits sur la Géorgie, l'Imérétie, la Gurie et la Mingrélie, previnces qu'elle lui cédait en toute sonverainelé; que les vaisseaux de guerre russes auraient seuls le droit de naviguer sur la mer Caspienne; enfin divers avantages étaient stipulés en faveur du commerce russe en Perse. - Six aunées s'étaient écoulées depuis ces derniers évènements, lorsque la guerre éclata entre la Perse et la Porte-Ottomane, et voici quelle en fut l'occasion. Le pascha de la province turque d'Erze-Roum était dans l'usage depuis long-temps de commettre des exactions de toutes sortes coutre les Persans, pélerius, marehauds ou voyageurs qui traversaieut son gonvernement, Les plaintes réitérées que le prince royal Abbas-Myrza fit entendre à la cour de Constantinople avaient, il est vrai, été suivies de belles paroles et de l'assurance formelle qu'nne enquête au-

rait lieu et que justice serait faite ; toutefois les paschas d'Erze-Roum avaient été changés à différentes reprises, et les mêmes abus s'étaient constamment reproduits. Dans une occasion , le schah de Perse ayant envoyé en pélerinage à la Mecque deux de ses femmes accompagnées de plusieurs dames persanes de qualité, elles furent soumises à Erze-Roum aux investigations les plus iudécentes et recurent encore d'autres outrages. Abbas-Myrza chargea Aga-Moustafa d'aller à Constantinople se plaindre de cette violation du droit des geus; mais le pascha d'Erze-Roum arrêta l'envoyé du prince à son passage dans cette ville, et il le retint pendaut quatre mois, après quoi il le fit partir ponr Tawriz , avec des excuses et les plus solennelles protestations de mettre fin à tous les actes coupables qu'on lui reprochait. Ces promesses n'ayant en aucun effet, Abhas-Myrza, fatigué d'ailleurs de l'inutilité de ses démarches auprès de la Suhlime Porte, résolut de tirer vengeauce par lui-même de tant d'insultes répétées : au printemps de l'année 1821, une armée persane entra dans la province turque de Wan, située sur le bord oriental de l'Euphrate et habitée en majeure partie par des chrétiens. Les Persans altaquèrent et prirent la ville et la forteresse de Bayezid, situées sur la route centrale de Tawriz à Constantinople. La guerre, suspendue pendant trois à quatre mois, par suite des négociations que le kaymakan d'Abbas-Myrsa avait essayé d'entamer avec le pascha d'Erze-Roum, recommenca au printemps snivent. Le serdar d'Eriwan, d'après les ordres d'Abhas-Myrsa, s'empara de la ville de Korsa, station militaire sur la frontière

d'Arménie, entre Eriwan et Erze-Roum. Le prince royal lui-même, ayant quitté Tawriz avec sou armée le 1er juillet, attaqua les Turcs, le 8 août snivant, et en moins d'une heure les défit complètement, enleva leurs tentes et leurs bagages, leur prit dix pièces de quatre et les poursuivit insqu'à deux jonrnées de marche d'Erze-Roum, dont il se serait probablement rendu maître si le cholera ne fut venu tout-h-coup exercer ses rayages parmi ses tronpes. Malgré le fléau, Erze-Roum fut pris en novembre par les Persans, fandis que le schah de son côté, ayant investi Bagdad, s'emparaît de cette ville. Les bulletins de cette guerre. publiés de loin en loin par les journaux allemands, ne nons ont fourni que des documents incomplets, et qu'il est très-difficile de concilier. Les Turcs paraissent avoir pour lenr part remporté plusienrs avantages signalés. Mais les résultats de la campagne farent principalement en favenr des Persans. Enfin, le 25 juillet 1823, les hostilités forent terminées par on traité fondé sur les mêmes bases que celni de 1744. Il portait que les pays sur lesquels s'étendaient les frontières de la Turquie, et dont les Persans s'étaient emparés avant on durant la dernière guerre, seraient rendus à la Porte avec toutes les forteresses, toutes les places qu'ils contenzient, et telles qu'elles étaient dans leur état présent; que les pélerins persans alfant à la Mecque ou à Médine traverseraient le territoire ottoman, exempts de tout impôt et ale tonte taxe qui ne seraient point sauctionnés par un antique usage. A cette guerre avec la Porte-Ottomane en succéda nne nonvelle avec la Russie, la plus désastrense saus contredit de tontes celles que FcthAly-Schah ait soutenues, et celle qu'il importe d'étudier avec le plus d'attention, parce que ses résultats forment la base des rapports qui existent aujourd'hui entre ces denx puissances , et qu'ils ont donné lieu à l'une des plus graves questions de la politique eoronéenne vis-a-vis de l'Orient. Le traité de paix conclu à Goulistan, en 1813, sons la médiation de l'Angleterre, reconnaissait comme base de la pacification le statu quo actuel, c'està-dire que les deux parties belligérantes resteraient en possession da territoire qu'elles occupaient an moment où les hostilités avaient cessé. En conséquence, les Russes avaient gardé le territoire de plusieurs khanats entre le Cancase et la mer Caspienne sur tonte la ligne du Knnr et même au-delà dans la Géorgie. Il fut convenu par l'article 2 que des commissaires séraient nommés pour fixer les frontières des denn empires sur quelques points qui restaient incertains. La cour de Saint-Pétersbourg, entraînée dans d'antres affaires, avait négligé pendant plusienrs années de s'occuper de cette délimitation, et les denx puissances n'avaient pas encore pn s'entendre, lorsque la mort de l'empereur Alexandre, arrivée en 1825, la conspiration et les monvements séditienx de Saint-Pétersbonrg et de Kiew, parurent à la cour de Téhéran nne occasion favorable de reprendre les provinces que le malhenr de ses armes l'avait forcée d'abandonner. Elle armait déja, et préparait une agression inopinée, an moment où l'emperenr Nicolas, écartant tout sunpcon, envoyait anprès du schah le prince Menzikoff pour lui faire part de son avenement an trone et terminer l'affaire des limites, si long-temps suspendue. Mais tandis que l'envoyé 132 FET russe, après avoir reçu d'Abbas-Merza, en passant à Tawriz, les assurances les plus amicales, se dirigeait sur Soultanieb . camp d'été où résidait le schah, les troupes persanes se portaient sur la frontière septentrionale de l'empire, et les mollahs, se répandant parmi les populations, les appelaient à la guerre et à l'extermination des Russes, ennemis de l'islamisme. Dès que le plénipotentiaire russe fut arrivé à Soultanieh, des négociations s'ouvrirent, et les propositions de l'envoyé anglais faisaient espérer un rappruchement, lorsque l'on apprit que le khan de Talyschyne venait d'égorger la pelite garnison russe d'Ar-kiwan et demandait des renforts à la Perse pour s'emparer de Lankoran. Dès ce moment, le premier ministre persan Aly-Yar-Khan et le prince Abbas-Myrza, fauteurs de cette guerre, dont ils avaient arraché l'ordre au schah, ne se donnerent plus la peine de dissimuler : on fit dire an prince Menzikoff que tont était prêt pour son départ; les personnes altachées à sa légation et les courriers furent arrêtés, ses papiers eulevés, et lui-même, retenn à Eriwan sons differents prétextes, eut à souffrir mille vexations de la part du serdar, jusqu'à ce qu'on lui cut permis au bout d'un mois de rejoindre le quartier rus e à Tiflis. Déjà les districts méridionaux de la Géorgie étaient envahis, Elisabethpol même était évacuée par les Russes: les Gozes, les Abazes, les Miugrélieus et les populations à demi sanvages de l'Imérétie

se sonlevaient ou menaraient de se soulever, et vers la fin d'août les dis-

tricts de Karabagh, de Talyschyne

et de Schyrwan étaient au pouvoir

des Persans, avant que le général

Yermoloff eut pu réunir assez de

tronpes pour arrêter le torrent qui

menacait toute l'étendue de son gonvernement. Dans le premier engagement, le lieutenant-général Madatoff battit l'avant-garde des Persans, qui, forte de dix mille hommes, avait pris position sur la rive droite de la rivière Schamkor : après quoi il se porta sur la ville d'Elisabethpol, qu'il occupa le 4-16 septembre presque sans coup férir. Ces avantages furent suivis d'un antreplus important : le général Paskewitch ayant, d'après les ordres du général en chef Yermoloff, réuni pendant la nuit du 21 ses troupes à celles du comte Madatuff, s'avança contre Abbas-Myrza, qui de son côté avait opéré sa jonction avec son beau-frère Aly-Yar-Kan, gendre du schab. Les deux armées se rencontrèrent à deux lieues d'Elisabethpol; elles étaient d'une force numérique bien inégale : les Russes n'avaient guere que six mille bommes d'infanterie et trois mille de cavalerie. Les Persans comptaient douze mille chevaux, vingl-sept mille fantassins et vingt-quatre pièces d'artillerie, Ceuxci attaquerent les premiers; mais le combat fut de courte durée ; leur feu timide et mal dirigé ne put tenir longtemps contre celui des Russes : l'infauterie ébranlée fut mise en désordre par les Kosagnes, la cavalerie se dispersa, et ce ne fut plus bientôt qu'une déroute générale. L'armée russe, poursuivant ses succès, traversa l'Araze, chassa entièrement l'armée persane, et termina ainsi la campagne dont le but se trouva momentanément atleint. L'ennemi était éloigné des frontières et l'on s'était emparé d'approvisionnements considérables, rassemblés sur le territoire persan. Le schab, retiré pendant la campagne à Doucarkand au-dela de Tawriz, fut très-affecté de l'issue facheuse qu'elle avait ene pour lui; il était cependant résolu

de continoer la guerre s'il ne ponvait obtenir la paix à des conditions favorables. L'Angleterre, voyant avec peine l'agrandissement de la Russie aux dépens de la Perse, nsa de tonte son influence ponr amener les deux parties belligérantes à nn acommodement; mais ses tentatives de conciliation ne réussirent point, et une nnnvelle campagne s'ouvrit l'année snivante sous le commandement de Paskewitch, qui remplaça le général Yermoloff, accusé d'avnir fait traîner la guerre en longueur et de n'avoir point abtena de résultats décisifs. Le 16-25 avril, l'avant-garde russe, forte de cinq mille bammes, et ayant à sa tête le général Benkendarf, s'empara d'Etschmiadzine, position importante que les Persans n'essayèrent pas de défendre. Le général Paskewitch, arrivé au bont de quelques jours, marche d'abord rapidement sur Nakbitchewan, qu'il occupe le 8 juillet, et fait en même temps investir la forteresse d'Abbas-Abad; puis, laissant une partie de ses trunpes devant ces denx places, il va à la rencontre d'Abbas-Myrza, qui s'avançait à la tête de gnarante mille hommes de ses meillenres tronpes , renforcés par tonte la cavalerie d'Hassan-Khan, serdar d'Eriwan; le général russe passe l'Araxe, attaque les Persans, quoiqu'ils fassent dans une position avantageuse, et les défait enmplètement. Cenx-ci, poursnivis jusqu'an rnisseau de Djwan-Boulak, perdirent de quatre à cinq mille hommes et denx drapeanx. Abbas Myrza luimême faillit être pris par les dragons russes : son finsil et l'afficier qoi le partait tambérent entre leurs maios. Le bulletin rasse ne compte que quarante bnmmes tués, vingtneuf blessés et trais disparus. Après la bataille de Diwan-Bonlak, la forteresse d'Abbas-Abad fut emportée par les Russes, qui y firent leur entree le 19-31 juillet. Pendant que le général Krasnwsky se portait sur Etschmiadzine quivenait d'être investi par les Persans, Paskewitch recevait dans son camp de Carababa les soumissions des babitauts du pays, et, par ses soins, les Arméniens répondant anx vnes civilisatrices du cabinet de Saint-Pétersbourg, se constituaient en landwebr, et accneillaient avec empressement l'administration d'une nation chrétienne et amie. Le 27 septembre, le général en chef, ayant repassé sur la rive droite de l'Araxe, vint mettre le siège devant Serdar-Abad, et cette forteresse, attaquée avec vignenr, se rendit au bunt de quatre juurs. De la il marcha snr Eriwan. La population de cette capitale, éponyantée par la prise de Serdar Abad, était dans la consternation; mais la garnison, forte de trnis mille hommes, résistaît assez bien. Enfin le 13 oct. elle se rendit à discrétion. Il s'y tranvait sent khans. treize batailling d'élite qui forent faits prisnuniers, trente-cinq pièces de canon, et one grande quantité de mnnitions de guerre et de grains, avec une partie considérable du trésor du serdar. Le reste de la campagne ne fot plus qu'une soite de soccès et de victoires faciles. Arrivés dans l'Axerbaidjan, les Russes sous les ordres da géuéral Eristoff s'emparèrent sans cnup férir de Tawriz, la seennde ville de l'empire et la résidence babituelle d'Abbas Myrza. Le général Paskewitch y fitson entrée snlennelle le 31 octobre. Accablé de revers qui s'étaient succédé avec une si désespérante rapidité et sons ancon avantage pour lui, le roi de Perse avait envoyé, des le 29 actubre, Feth Aly Khan, gnovernent militaire de Tawriz, anprès de général Paskewitch, pont lui faire des ouvertures de paix. Des conférences a ouvrirent entre le kaymakan d'Abbas-Myrza et le consciller d'état russe Obreskhoff dans bu petit village à deux lieues de Tawriz, et se terminèrent le lendemain par les préliminaires d'un traité tout en faveur des Russes, et qui fut revetu au bout de quelques jours de la sauction d'Abbas-Myrza, venu lui-même au camp des vainqueurs. Les Russes entrerent alors en possession de tonte la province d'Azerbaidjan. Ce traité imposait à la Perse une contribution de vingt millions de roubles, la cession d'Epiwan et de toute la rivé gauche de l'Araxe. L'Angleterre n'avait pas cessé d'avoir les yeux fixés sur tous les mouvements de gette lutte; elle s'inquiétait des succas de la Russie, qui, en affaibliesant ainsi les ressources de la Perse, menaçaient l'indépendance politique de cet empire. La paix semblait désormais assurée entre les deux puissauces belligérantes, et le cabinet de Saint+Pétersbourg était tout occupé d'une rupture qui semblait imminente entre lui et la Sublime-Porte , lorsqu'au commencement de 1827, le schah at annouder an général Paskewitch qu'il ne ratifierait point le traité et qu'il ne paierait aucune indemnité si l'armee russe n'effectuait auparavant sa retraite derrière l'Arang, et si elle n'évacuait entières ment l'Azerbaidjan. Cette déclaration fut suivle immédiatement de la reprise des hostilités, et, malgre les rigueurs de la saison, les opérations militaires recommencerent avec une nouvolle vigueur. D'un côté vers la droite, le général-major Pancratieff s'empara, le 15-27 janvier, sans ancune résis. tance; d'Ourmiah, ville considérable et forte, sur le lac du même nom, dans l'Azerbaidjan; de l'autre

côté, le lientenant-général Schute+ len se porta sur Ardebyl, la plus forte place de cette même province, qui capitula sur-le-champ (26 janvier-5 février). Le schah, cédant enfin, se bata de donner des ordres pour l'exécution des préliminaires et pone la conclusion définitive du traité, qui fut signé au village de Tourkmantschait (10-22 février 1828), par le général Paskewitch et le prince Abbas-Myrra. Outre l'indemnité de ving! millions de roubles accordés par la Perse, la Russie gagna dans cette guerre deux provinces considérables, le khanat d'Briwan et celui de Nakhitchewan, et une frontière qui commande militairement les provinces persanes de manière à les laisser ouvertes aux attaques d'une premlere invasion, et qui fait perdre q la Perse tous les avantages que la nature du pays semblait loi assurer pour sa défense. - Les hostilités venaient à peine de cesser, lorsqu'un évènement malheureux arrivé à Téhéran fit craindre un instant de lea voir se rallnmer. La Russie avait envoyé anprès de schah un ambassadeur . M. Grybydoff , pour presser l'exécution de quelques articles du traité de Tourkmantschai, relatifs aux Arméniens et aux Géorgiens sufots. de la Perse, et que la Russie voulait faire centrer dans leur patrie. Il parait que la conduite de Grybydoff. fut peu mesurée, et qu'il mit à aon complir les ordres de l'empereur un zele ontré et une hauteur qui blesserent mortellement les préjugés religieux des Persans et leur orgueil humilié déjà par les défaites qu'ils vennient d'essuver. Dans le cours de son voyage à Tébéran, il avait rassemblé tons les Arméniens qu'il avait pu trouver, sans s'embarrasser si les conditions du traité leur étaient applicables. A Kazwin il n'echappa qu'avec peine à la populace, soulevée contre lui. A son arrivée à Téhérau, il voulut exiger la délivrance de deux femmes arménieures récemment esclaves en Turquie, et qui avaient été amenées de Wan, lors de la dernière guerre avec la Porte. Quoiqu'elles refusassent sa protection et qu'elles préférassent rester à Téhéran, il s'obstina à les considérer comme suiets arméniens et à les faire partir pour leur pays. Conduites par ordre du roi, et sous la garde de l'on de ses eunuques, au palais de l'ambassadeur, pour que celui-ci put s'assurer par lui-même de leurs véritables volontés, Grybydoff les retint de force toute une nuit : mais le matin , étaut parvenues à s'évader, elles parcournrent les rues de la capitale en criant vengeance. La populace indiguée se sonleva et se porta menacante devant la maison de l'ambassadeur, qui était gardée par deux cents hommes de troupes persanes et par vingt on trente Kosagues ; cenx-ci ayant fait fen et tué six hommes, aussitôt les cadavres furent transférés dans six différentes mosquées où ils restèrent exposés, taudis que les mollahs, excitant le peuple par leurs prédications favatiques, loi criaient qu'il fallait exterminer les meurtriers jusqu'au dermer. Ce fut alors que, sons l'influence de ces passions violentes, une masse d'environ trente mille hosomes. ardente, exaspérée, se précipita sur le palais de Grybydoff, et, malgré les efforts d'un des fils du roi, accours par les ordres de son père avec deux mille hommes, massacra l'ambassadeur et toute sa suite, à l'exception de l'un des secrétaires de la légation et de denx Kosaques que le prince parvint à sauver an péril de ses jours. Feth-Alv-Schah, tremblant à l'idée

des conséquences que ponvait amener ce fatal évenement, expédia entoute late au général Paskewitch on agent considentiel qui devait être le premier à lui raconter les faits dans leur plus exacte vérité, et qui était chargé de lui témoigner tous les regrets du roi. Eu même temps nu prince du sang royal, petit-fils du schah, ful envoyé a Saint-Pétersbourg, sfin d'apaiser l'empereur et pour lui offrir toutes les réparations qu'il ponrrait désirer. Nicolas / reconnaissant les torts de son agent et les efforts faits pour empêcher l'attentat dont il avait été victime, crut ne deveir donner aucune suite à cette affaire et se conteuter , de la part du gouvernement persan, d'un désaveu formel de toute participation an crime qui avait été commis. Aucun autre évènement remarquable n'a signalé la reste de la longue carrière de Feth-Aly-Schah, qu'il termina ciuq aris plus tard à Ispahau , sur la fin de l'année 1834. Il avait désigné pour son successeur son troisième fils Abbas-Myrza, qui dut cette faveur au hasard d'être né d'une mère appartenant à la tribu rovale des Kadjars, tandis que ses deux aînés avaient reçu le jour d'une Circassienne. Prévoyant les divisions anaquelles donnerait lien entre ses' nombreux enfants le partage de sa succession, Feth-Aly-Schah avait engagé son puissant voisin le tzar, à soutenir ses volontés. A sa demande, la Russie avait reconnu, par le traité de Godistau , le prince Abbas-Myrza comme héritier légitime du trône de Perse, et cette déclaration avait été confirmée par le traité de Tourkmantschaft mais Abbas-Myrza mournt quelques mois avant son père, laissaut un fils nommé Mohammed , que le vieux roi déclara son héritier. Cependaut, à peine Feth-Aly-Schah eut-il cessé de

vivre que ses autres fils, ue tenant aucun compte du choix qu'il avait fait, erurent devoir en appeler aux armes. Zilla, l'un d'enz, assez heureux pour se tronver à Tehéran lors de la mort de son père, se fit proclamer schah, et avant entre ses mains les trésors de l'état, il ne lui fut pas difficile d'établir sou pouvoir dans la capitale. Un antre fils du roi fit reconvaitre son autorité dans la province de Sehyraz : nn troisième en fit autant à Kermauschab. Enfinnnvieux ministre de Feth-Aly-Schah, nommé Amin-ul-Dewlet, rassembla des troupes et fit la gnerre pour son propre compte. L'héritier légitime Mohammed, an moment de la mort de son grand-père, était à Tawriz avec un corps de troupes considérable, ét disposé à le souteuir , s'il avait en de quoi le payer. L'ambassadeur d'Angleterre et celui de Russie, qui étaient dans son camp, reconnurent ses droits; mais le défant d'argent le retint dans l'inaction an moment où il anrait fa'lu se porter rapidement sor Teheran, avant que Zilla eut rassemblé des troupes on se fut ligué avec le reste de ses frères. Dans cette perplexité, l'envoyé britannique se détermina à prêter an prince que somme d'environ vingt mile livres sterling, et l'armée marcha sur la capitale, sans rencontres d'opposition. A son approche l'usurpateur fit sa soumission, implora son pardon, et Mohamtant eutré à Téliéran, fut proclause et reconnu schah. Une autre partie de l'armée du prince, commandée par un officier anglais, sir Henry Bethines, triompha avec la même facilié des autres compétiteurs de Mohammed. Après avoir pris Ispahan, où l'un d'enz s'était retiré, il s'avança sur Schyraz, qui lni onyrit

ses portes. Les pringes de Schyrax et de Kermumhah se rendirent prisonniers, et Mohammed resta ensuite seul maître de la conronne. - Les anuales de la Perse moderne offrent bien pen d'exemples d'un règne aussi long que celui de Feth Aly-Schab. Ce monarque en fut redevable à plusieurs causes parmi lesquelles on doit mentionper la rivalité de la Russie et dé l'Angleterre, les circonstances heurenses qui accompagnèrent on plutôt qui précédèrent son avenement an trône, enfin la politique ferme et habile qui présida à tons les actes de son administration. Son oncle Aga-Mohammed, non moins commu par ses talents que par sa cruauté, après avoir écrasé tons les compétiteurs qui ponvaient disputer la couronne à Feth-Aly-Schab, disait qu'il avait bâti un palais dont les mors étaient cimentés avec tant de sang que Baba-Khan (c'est le nom qu'il donnait babitnellement a son neven) ponrrait y dormir en toute sureté. Feth-Aly-Schah avait soin de retenir auprès de lui les gouverneurs et tous les grands personnages qui lui étaient suspects ; il les obligesit chaque jonr à se présenter à sa cour, et les reodait responsables de la moindre atteinte qui aurait pu être portée à l'ordre public dans les provinces où ils avaient commondé on dans lesquelles ils avaient de l'influence. Ce prince était d'une stature élevée, d'une physionomie qui rappelait le caractère des hommes du Turkestan, dont il était issu. Ses veux vifs et enfoncés étaient ombragés par des sourcils très-épais. Une barbe longue et touffue descendait sur sa poitrine, et, comme tons les Persans, il la faisait peiudre et entretenir avec soin. Les voyageurs qui l'ont approché le représentent comme un bomme affable, généreux, mais sévère

à l'excès et implacable dans sa colère, aimaot les sciences et la littérature, qu'il se plaisait loi-même à cultiver. La bibliothèque royale possède un maooscrit rapporté de Perse par M. Jouannin , et qui renserme des odes et des chansoos composées par le royal poète. Pour en donner une idée, nous citerens celle qui se troove dans le voyage en Perse de M. Warning : - « Si tu voulais, o ma bien-« aimée., étaler tonte la beauté aux « yeux de Wamic, ah! certes il « sacrifierait la vie d'Asra sur l'ao-« tel de tes perfections. - Si « Yoossouf pouvait contempler tes « charmes, oui, ses pensées cesse-« raient d'apparteoir à Zouleykha. « - Vicos a moi, et ne mets plus d'obstacles à mes désirs ; ne « reovoie plus tes promesses à de-« main. - Lorsque la bien aimée « du Khacan vient à lui, parée de « mille graces, on seul de ses regards « suffit pour embraser sou cœur. » Ami do plaisir et de la chasse, n'acceptant guere de la royanté que les soios qui pouvaient se concilier avec une vie sédentaire, Feth Alv-Schah parut rarement à la tête de ses armées, dont il laissait le commaodement à ses filst aussi les Persans s'accordent ils à lui respser les qualités guerrières. Les cioq ceuls femmes que renfermait son harem lui donnèrent un nombre si considérable d'enfants, qu'un écrivain anglais l'appelle plaisamment le plus prolifique des souverains qui aient existé. En 1826, il avait deja quatre-ving!un fils et cinquante-trois filles : ses enfants et petits-enfants males allaient jusqu'au nombre de trois cent quatre-vingts, et l'on cite une semaine peodaot laquelle il vit trente mouveaox rejetons augmenter sa race. Dur.

FEUERBACH (PAUL-JEAN-ANSELME de), criminaliste allemand, né à Iéna le 14 novembre 1775. suivit ses parents à Francfort-sur-le-Mein, des l'âge de trois ans, et, après avoir achevé ses premières études dans cette ville, se rendit en 1792 à l'ooiversité d'Iéna, Sa vocation à cette époque était loin d'être décidée. Il s'était saturé de la lecture des classiques aociens et principalement des poètes. Doué de l'esprit le plos vif, il commença par vooloir toot étreindre ; mais, bieotôt restreiot par la dure necessité de subvenir à ses dépenses universitaires et de partager son temps entre les leçons qu'il pouvait donner et celles qu'il aspirait à suivre, il jeta son activité sor une science unique : ce fut la philosophie. La poissante voix de Reinhold l'avait décidé, Du reste, biûlant bien plus de savoir que d'avoir, il se contentait du plos mince nécessaire poor donoer plus d'heures à ses études. Il acqu't, par là , non seo ement des coopaissances positives étendnes, mais une rare puissance de conceotration d'esprit. Remarque de ses maîtres comme de ses condisciples , agé de vingt aos à peine, il fit, sons les auspices de Tennemaon et d'autres savants, soo apparitioo dans la carrière philosophisjoe par des essais qui furent salués d'applaodissements unanimes. Mais déja de la philosophie pure, qu'il avait comme explorée dans tons les sens, il en était venu à celle des applications scientifiques de la philosophie qui revient le plus fréquemment dans la vie usuelle, à la science de la législation. Et pour se mettre en état de mieux préciser ses idées sur l'origine, sor la valeur, sur la légitimité da droit naturel, il suivait les leçons des Schaubert, des Hufeland. Ces illostres professeurs opérèrent sur luila même impression que Reinhold, et bicotôt il fut enthousiaste du droit. aiosi qu'il l'avait été de la philosophie. Ce dont on ne peut donter, c'est que cette étude préliminaire à laquelle il s'était livré l'avait admirablement préparé pour la science législative, et que la philosophie, telle qu'il l'avait apprise, fut pour lui le reste de sa vie le flambeau, le scalpel et la pierre de touche des vérités jurisprudentielles. Ses progrès dans cette nouvelle sphere-furent en même temps gigantesques et rapides. Il était encore ceosé étudiant que déjà des essais de la plus haute portée le classaient parmi les juristes du premier ordre, et annonçaient uoe de ces intelligences qui changent la face de ce qu'elles toncheot et qui onvrent des voies nonvelles à leor siècle. Cofallait trouver du temps pour se créer des ressources. Marié trop jenne, en 1795, il avait et femme et enfants à soutenir. Sou coorage indomptable fit face à tont : la vente . de ses onvrages lui commençait un maigre budget que quelques leçons enflaient et dont le déficit se compensait par des privations. Cet état de choses an reste ne dnra pas. Docteur: ès-philosophie en 1795, ès-droit en 1799, il obtint sans peine la permission de faire des cours publies dans sa demenre, et des cet instant ses lectures attirèrent un grand nombre d'auditeurs payants. Très-peu de temps lui suffit alors pour prendre place parmi les maîtres de la science et parmi les chefs d'écolé. Autonr de lui se groupèrent, entre autres hommes distingués, Grellmana et d'Almendingen. Avec eux il entreprit la Bibliothèque du droit pénal, recueil qui fait époque dans l'his-

toire de la jurisprudence, et où l'habile triumvirat cherchait tautot à prouvez par des études sur une foule de points spéciaux la légitimité de leurs propositions fondamentales sur le droit, et le faible des solutions données par telle on telle loi positive d'après des principes différents : tantôt à dédnire des axiomes posés par enx comme hase et point de départ de la science, les corollaires particuliers qui doivent être des articles de loi. En 1821, il fut nommé professeur extraordinaire de droit à l'université d'Iéna et assesseur du tribunal du maire. puis professeur ordinaire de droit féodal. Il ne fot pas plus tôt pourvu qu'il lui vint de tous côtés des offres. Eu uu mois, quatre universités lui firent ainsi des propositions. Il donna la préférence à celle de Kiel, où il pendant, indépendamment des études s'installa et où il fit un séjour de deux qu'il suivait pour son compte, il aus. Ses cours dans cette ville eurent successivement poor objet le droit naturel, le droit criminel, les institutes. les pandectes, l'herméneutique, A la composition des lecons qu'il lisait en public : il joignait celle de divers écrits relatifs à la science, et des études alors nouvelles pour lui snr la jnrisprudence comparée, et en particulier sur les législations brientales et sur les · sources de ces législations. De plus, il coopérait très-activement aox travanx du collège des senteuces, préside par Trendtenburg , et , ce qui le contrariait le plus, il avait à remplir les fonctions pour lui très-fastidienses de syudie de l'université. Ce désagrément pourtant ne l'eût pas chassé de Kiel, s'il avait trouvé dans cette ville un auditoire comme il en revait ou comme il était habitué à en voir un à Iéna, nombreux, pressé, partant électrique, et où le maître pût discerner beaucoup de jeunes talents. La salle de Kiel lui

semblait un désert. Appelé en 1804 à Landshut en Bavière, comme conseiller aulique et professeur, il quitta done Kiel sans grand regret. Bien que protestant, et le premier protestant qui put se vanter d'avoir professé dans une université bavaroise, il n'y fut en butte à nul acte d'intolerance, et même les hommes les plus judicieux reconnaissaient en lui des tendances catholiques trèsmarquées: le gouvernement le voyait de bon mil, et comme il était notoire que ohaque mois , ponr ainsi dire , il recevait des propositions de plus en plus sédnisantes, on augmenta ses appointements à diverses reprises. Eu revanche ses talents, ses succès, sa jennesse lni faisaient des jaloux ; plusieurs de ses collègues surtout l'honoraient de lenr haioe et entraînèrent des élèves dans lenr cabale: on travestit ses idées, on voulut ridiculiser ses expressions: la vivacité des unes, la hardiesse des autres donnaient beau ieu à la mauvaise foi. Cette guerre à conp d'épingles donna de Phumenr a Feuerbach, qui peu en veine de perdre du temps à se défendre contre coux qui ne le comprepaient pas on affectaient de ne pas le comprendre, pria l'électeur de le dispenser de ses fonctions professgrales (1805). Maximilien- Joseph, qui des l'année précédente l'avait chargé de formuler un projet de code pénal pour la Bavière, se rendit à sa demande, et lui conféra (16 déc. 1805) le titre de membre extraordinaire du département ministériel secrot de justice et police, avec le rang de référendaire secret; et l'appela dans sa capitale. L'année snivante, il troqua ce titre contre celui de membre ordinaire; puis, en 1808, il devint conseiller secret en activité : avancement plus

que justifié non senlement par la multitude de ses travaux, mais par l'influence immédiatement heureuse qu'avait produite sa présence. Dès 1806 parnt une ordonnance, son onvrage, laquelle abolissait la torture et prescrivait aux magistrats la conduite à tenir à l'égard des prévenus qui nient. C'était un pas immense pour la Bavière. Ensuite vinrent divers réglements, plus en harmonie avec l'esprit du siècle, sur la braconnerie, sur la corruption des agents du pouvoir, etc. Enfin, en 1808, la première partie du plan du code pénal fut terminée; une commission spéciale ent ordre d'en dire son avis, et, a quelques modifications près, exprima l'approbation la plus entière : elle avait pour objet les crimes et les peines. La seconde partie relative a l'instruction on procedure fut prête an même instant. Toutes deux alors, sur la proposition de Feuerbach lni-même, furent soumises a no double examen. d'ahord à celui des sections de la instice et de l'intérienr, ensuite à celui du conseil secret, tontes les sections réunies et le roi présidant. Sorti vainqueur de cette double ou triplo épreuve, le projet recut enfin la sanction royale et prit le nom de code pénal bavarois, le 16 mai 1813. Parallèlement à la confection du code pénal, Feuerbach faisait marcher la rédaction de la loi civile. Mais là plus d'incertitudes se présenterent. D'abord, le roi de Bavière avait vonlu qu'en prît pour base le code Napoléon, quitte à modifier, à interculer, h détruire, chaque fois: que la disposition française serait contraire soit à l'équité, soit à ce qu'exigeait l'état des esprits en Bavière. Cette tache, à l'exception de quelques chapitres particuliers; fut

FEU

finie en 1808, et l'œuvre fut, comme la première partie du cude pénal, remise à la commission législative, qui l'approuva; et très-peu de temps après (1809), la nunvelle rédaction fut imprimée suns le titre de Code civil universel pour le royaume de Bavière. On croirait d'après cela que le roi se bâta de le revêtir de sa sauction et de lui donner force de loi. Il n'en fut puint ainsi : quelques points graves restaient à fixer, entre autres les hypothèques, et cette partie du travail devait se faire au sein même du conseil secret, après quui l'un sauctionnerait le tuut ensemble. Mais ce qu'un seul suffit à parfaire, dix en se réunissant l'ébanchent à peine. On discuta, uu s'ajourna, ou reuvuya de jour en jour, et finalement la fatigue prit les uns, le découragement les autres, puis on s'apercut que les dispusitions du nouveau cude déplaisaient fréquemmeut aux Bavaruis. Alors fut mis de côté le projetimité du codefrançais, et l'on prit pour modèle le Codex Maximilianeus, de longue main en usage dans la vieille Bavière. Ce changement de résulution eut lieu en 1812. A Feuerbach encore fut confiée la tâche d'accummoder les lois surannées de Maximilien avec les besoins et les exigences modernes: seulement onlni douna deux cullaburateurs illustres aussi, le baron d'Arétin et le conseiller d'état Gonner. Malgre les efforts de ce triumvirat renommé, la rédaction demandée ne fut ni examinée par une commission ad hoc , ni mise en vigueur par le roi. Au milieu de ces uccupations laborieuses surviorent les évenements de 1813 et 1814. Ils fournirent à Feuerbach l'occasion de se montrer comme écrivain politique, et les brochures qu'il publia dans ces années

mémorables peuvent jusqu'à uu certain point êlre prises, sinon pour l'expression de la pensée du cabinet bavarois, du moins pour l'expression de ce qu'il voulait que l'opiniun allemande et les grandes puissances crusseut sa pensée. Aussi sa faveur se suntint-elle constamment, et on le vit rapidement devenir second président de la cour d'appel de Bamberg, commissaire-général du cercle de Salzach, premier président de la cour d'appel d'Auspach. En 1821, il obtint un congé pour venir en France observer les formes des iustitutions juridiques qu'ou peut perfectionner encore sans doute, mais gni ont fait à juste titre l'admiration de l'étranger, et qui unt servi de modèles à ceux mêmes qui sur quelques puints ont fait mieux. Le rui subviut généreusement aux frais du voyage. Feuerbach survécut encore neuf aus à sun retour, et mournt le 9 déc. 1833, à Francfort-sur-le-Meiu. Il n'avait que cinquante-huit aus, et son esprit jonissait de tunte la viguent de la jeunesse. Pen d'hummes méritent plus que lui un rang élevé dans l'histoire du druit. Il eut la science à un rare degré ; il eut l'art de l'exposer , soit comme écrivain , soit cumme professenr ; il eut la gloire de la faire progresser en découvrant des points de vue nouveaux, en établissant des priucipes fécouds et lucides, eu détrûnant de mauvaises doctrines; il ent le bonheur de transporter les théuries dans le concret, et de devenir comme législateur un des bienfaiteurs de l'Allemague; enfiu il eut le mérite d'appliquer la législation et de se montrer aussi vénérable président qu'admirable juriste. Ajuntuns à ses titres d'bunneur que par son génie, son beau caractère et sa position dans le monde, il exerça au loin sur les grands comme sur les petits, sur les absents comme sur les présents, une influence qui, elle aussi, fut un avantage nour la science, et grace à laquelle il fit admettre des vérités qui . fante de cette oi constance, auraient eu chance de se morfondre longtemps à la porte des princes. Bien avant que Feuerbach fut devenu célèbre, Voltaire et Beccaria avaient rendo familier l'axiome qui dit : « Proportionnez la peine à la faute. . Hommel et Sonnensels avaient précisé par leurs savants travanz ce dont les deux philosophes n'avaient que tracé la formule générale, sans la suivre pied à pied dans tous les cas spécianx. Globig, Wielaud. Emelin. en recommandant au législateur un empirisme circonspect, mais large et qui sache tont coter à sa juste valeur; d'antres, en donnant ponr base à l'art de faire des lois la spéculation ou l'intuition des vérités éternelles, avaient fixé l'attention sur l'origine du droit et familiarisé avec les grandes notions qui seules penyent féconder la science, et lui donner la conscience de sa légitimité. Sur ces entrefaites vint Kant, lequel, au travers d'idées plus justes que les siennes, jeta cet étrange paradoxe : « La source du droit, c'est le talion; » et Zachariæ d'adopter l'aphorisme et de le placer parmi ses idées fondamentales du droit criminel philosophique. Feuerbach a fait justice de ce paradoxe et a prévenu par là nu retour à la barbarie. Il établit ensuite que le droit pénal n'a que deux phénomenes à prendre en considération, l'infraction à la loi et le préjudice causé à la tranquillité publique. Puis constamment il s'occupa de la codification positive, en faisant découler de son principe chaque qualification de crime ou délit et chaque peine répressive de la faute. Son école se divisa bientôt en deux nuauces : 1º les préventistes, qui distiugnent dans la loi la menace de la peine et l'accomplissement de la menace, et qui, à cette réalisation de la menace donnant un but antre que la punition, reconnaissent à la puissance judiciaire le droit de substituer à la peine des peines moindres; 2º les rigoristes, qui tiennent religieusement à la lettre du code et qui pensent qu'impassible et sans vne de l'avenir, la justice n'est et ne doit être que la langue et le bras de la loi. Fenerbach était à la tête des rigoristes : aussi fut-il un froid champion, ponr ne pas dire l'antagoniste du jugement par juiés ; car quel est le but réel de cette forme de procédure, si ce n'est d'arbitrer en quelque sorte la peine en donnant au fait le degré de criminalité qui commande cette peine? Malgré cette inexorable rigueur, le code pénal de Fenerbach est digne de toutes nos louanges. Ce fut un inappréciable bienfait pour la Bavière, jusque-la régie par les draconiennes dispositions du Codex juris criminalis Bavarici bonte de Kreitmayer, et digne rival de la Caroline . qu'il surpassa quelquesois en injustice et en atrocité. Il fut le modèle des codes de Wurtenberg et de Saxe-Weimar. Le grand-duché d'Oldenbourg l'adopta sans modification ; le conseiller danois Erstadt le recommanda comme le modèle des codes; le roi de Suède le fit traduire par Ozenins pour l'adapter à son royaume. Les ouvrages capitant de Feuerbach sont outre son Code nenal et son Code civil d'après le Code Napoléon: 1. Les seules preuves qu'il soit possible d'alléguer contre l'existence et la

142

valeur du droit naturel, Leipzig, 1795 (en réponse aux attagnes de Rebberg contre la réalité du droit naturel). II. Critique (c'est-à-dire exploration et évaluation) du droit naturel comme introduction à la science du droit naturel, Altopa , 1796 (même esprit et même bnt, mais plus d'ensemble et de grandiose que dans l'essai précédent), III. L'Anti-Hobbes, on Limites du droit du plus fort, Erfurt, 1798. IV. Recherches philosophiques et jurisprudentielles sur le crime de haute trahison, ibid., 1798 (prélude de ses grands travaux sur le droit pénal). V. Révision des axiómes fondamentaux et des idées fondamentales du droit penal, Giessen, 1799 et 1800, 2 vol. (onvrage moitié polémique, moitié de doctrine , où il démontre combien les lois pénales en général étaient en arrière de la société, combieu désormais elles sont peu viables et combien l'importation de l'humanité dans la législation est devenne en même temps nécessaire et sans dauger: les objections ne manquèrent pas, et la célébrité de Feuerbach date de te moment). VI. De la peine en tant que garantie contre les futures infractions à la loi de la part du coupable, Chempitz, 1800. VII. Manuel du droit penal universet en usage dans l'Allemagne pour les crimes privés, Giessen . 1801 : 9º éd., 1826 (ce mannel fut véritablement le vade-meenm de tous les élèves en droit de l'Allemagne). VIII. Essai de droit civil, Giessen, 1803. IX. Examen critique du plan de Code-pénal rédigé par Kleinschrod pour l'electorat palatin, ibid., 1804, 3 vol. X. Remarques de droit criminel, ibid., 1808 et 1811, 2 vol. XI.

Thémis, on Documents de législation, Landsbut, 1812. XII. Considérations sur le jugement par jurés, ibid., 1812. XIII. Considérations sur la publicité de l'instruction criminelle et la nécessité des débats oraux, Giessen, 1821 et 1825, 2 vol. Parmi ses brochnres nous citerons : 1º Où alionsnous; 2º La monarchie universelle

tombeau de l'humanité. P-or. FEUILLET (MADRLEINE ), ascétique, a été placée, par ses contemporains, au nombre des dames illustres du siècle de Louis XIV (Voy. la nouvelle Pandore de Vestron). Nièce de Nicolas Femillet ( Voy. ce nom, XIV, 440 ), pieux et zélé chanoine de Saint-Cloud, son édacation fut plus soignée que ne l'était généralement alors celle des femmes : on lui enseigua même le latin. Elle fit , sous la direction de son onele, de grands progrès dans la vie spirituelle; mais c'est par erreur que Mme Briquet (Dicte des Françaises, 146) suppose qu'elle était religieuse. La pratique des bonnes œnvres n'exclut point le goût de l'étade; elle y consacrait ses loisirs, et publia successivement plusieurs ouvrages de piété, qui furent très-bien accueillis des lecteurs anxanels ils étaient destinés (Voy. le Journal des savants, ann. 1690 ). Indépendamment de la traduction des deux Traités du père Drexel on Drexelius (Voy. ce nem, LXII, 585): La voie qui conduit au ciel, Paris, 1684, et l'Ange-gardien, 1691, in-12, on cite de Mile Feuillet : I. Sentiments chrétiens sur les principaux mystères de N-S., Paris, 1680, in-12. II. Concordance des prophéties avec l'Evangile, sur la Passion. la Résurrection et l'Ascension de Ja sus-Christ; ibid., 1690, in-12. III.

Les quatre fins de l'homme, ibid., 1894, in-12. IV. I'A me chrettenne soumise à l'esprit de Dieu, ibid., 1701, in-12. A la valte de l'impreasion de go dernier ouvrage, M<sup>ils</sup> Peuillet n'avait guère que cinquante ans; mais on n'a pa découvrir l'époque de sa mort.

FEUTRIER (JEAN-FRANCOIS-HYACINTHE), évêque de Beauvais, était né à Paris le 2 avril 1785, et fut un des premiers élèves du séminaire de Saint-Sulpice rétabli après la révolution. Dès qu'il eut été ordonné prêtre, le cardinal Fesch, alors grand-aumônier, se l'attacha et le nomma secrétaire-général de la grande-aumonerie. M. Feutrier demeurait chez le cardinal, et exercait cependant les fouctions du ministère occlésiastique. Il accompagna ee prélat au concile de 1811, et prit secrètement partà plusieurs opérations de cette assemblée, ce qui le fit mal noter dans l'esprit de l'empereur. Sons la restauration, l'abbé l'eutrier fut contiqué dans les fonctions de secrétairegénéral de la grande-aumônerie, et il en devint vicaire-général, lorsque M. de Quéleu, qui occupait cette place, prit possession de l'archeveché de Paris. Il se livrait en même temps à la prédication. On a de lui mue oraison funèbre du duc de Berri et une de la duchesse d'Orléans douairière (1). Son activité et son aptitude pour les affaires ne purent le préserver d'une disgrâce. Il fut écarté de la grande-aumônerie en 1822, mais il fut nommé presque aussitôt grandvicaire de Paris, et en juin 1823 il deviut curé de la Madeleine. Son zèle trouva aisément à s'exercer dans

(1) On a cocore de lui un Elege historique et religieux de Jenne-d'Are, pour l'anniversaire de la délivrance d'Orienne, le 8 mai 1419, pennopos dins la cathédrale de cette ville le 8 mai 1810, et imprime ibid., 1823, in-2°. F—12. cette vaste paroisse. Il gagna la coufiance des plus riches paroissiens. créa des resionres pour les pauvres, bâtit une chapelle auprès de son église, et montra dans son administration autant d'intelligence que d'activité. Nommé à l'évêché de Beauvais en janvier 1825, il fut précouisé à Rome le 21 mars suivant, et sacré dans l'église Sainte-Geneviève le 24 avril. Les commencements de son épiscopat à Besuvais furent marqués par une activité extrême. Il résidait dans son diocèse, donnait des missions, et préchait souvent; il publia use circulaire pour favoriser l'instruction primaire, et fit paraître un nouveau eatéchisme (2) et un nouveau bréviaire. Il présida , à la fin de -1827, le grand-collège du département de l'Oise. En mars 1828, M. Frayssinous, eveque d'Hermopolis, ayaut donné sa démission du ministère des affaires ecclésiastiques. indiqua au roi l'évêque de Beauvais comme un des prélats qui convenaient le mieux pour cette place. Les circonstances devenaient cependant de plus en plus difficiles. Des dispositious peu favorables au clergé se mauifestaient dans la chambre et dans les fenilles qui avaient le plus d'influence. L'évêque de Beauvais espéra calmer la violence des partis par quelques concessions. Le 30 mai 1828, il prouonça à la chambre des députés un discours où il parut preudre mollement la défense des jésuites alors attaqués de toutes parts. Denz ordonnances royales du 16 juin eurent un grand éclat : l'une fermait les petits séminaires dirigés par les jésuites, l'autre mettait plusieurs entraves aux autres petits séminaires.

<sup>(2)</sup> Il y a une critique de ce catechisme sega la titte d'Observation sur le nouvem entechtuse de Benauis, par l'ablé Clausel de Coussergues, 1828, in 8°4

La première était contre-signée du garde-des-sceaux, quoiqu'elle parût être plutôt dans les attributions du ministre des affaires ecclésiastiques; la deuxième élait contre-signée par celui-ci et précédée d'un rapport u'il avait fait au roi. Ces denz ordonnances, louées par toutes les feuilles libérales, excitèrent un vif mécontentement dans le clergé. Piusieurs évêques se réunirent à Paris, el arrêtèrent de présenter au roi un mémoire pour faire entendre leurs réclamations. Ce mémoire, daté du 1er août 1828 , et sigué du cardinal de Clermont-Tonnerre, archevêque de Toulouse, au nom de tous les évêques, fut en effet remis à Charles X, mais n'empêcha point le ministère de poursuivre l'exécution des ordonnances. L'évêque de Beauvais se trouva donc en opposition avec les autres évêques. Blamé par eux, il laissa sortir des bareaux de sou ministère des circulaires et des écrits qui ne réconcilièrent pas le clergé avec les ordonnances. Des lettres du cardinal de Clermont-Tonnerse qui furent rendues publiques le blessèrent estremement. Enfiu, son crédit à la chambre parut affaibli; on doit cependant reconnaître qu'il sit plusieurs choses utiles au clergé. Il augmenta le nombre des cures et accorda buit mille bourses pour les petits séminaires. Au mois d'août 1829, le ministère Portalis et Martignac dont il faisait partie fut renversé. Le prélat fut très-sensible à cette disgrâce à laquelle il ne s'attendait pas. Il retourna dans son diocèse et y tomba presque aussitôt dans un état de mélancolie qui angmenta progressivement. L'air de la campagne, les soins des médecins, les distractions qu'il essaya de prendre, rien ne put dissiper cette maladie; étant venu à Paris pour consul-

ter, il fut trouvé mort dans son lit le 27 juin 1830, peu de jours après son arrivée. Un esprit aimable et un cœur excellent lui avaient donné de nombreux amis, Sa piété graie, son de zèle, son activité promettaient de rendre son administration utile au diocèse, quand il se trouva porté au ministère dans des circonstances critiques, où la pareté de ses intentions ne suffisait pas pour lui faire éviter tous les écueils au milieu d'une mer si orageuse. P-C-T.

FIACCHI (Louis), poète et critique distingué, naquit en 1754 à Mugello dans la Toscane. Après avoir terminé ses études, il embrassa l'état ecclésiastique et professa, plusienrs années, la philosophie dans un collège. En quittant l'euseignement il obtint un canonicat, et mit à profit les loisirs de sa nouvelle position pour cultiver la littérature. Ses utiles travaux sur la langue toscaue lui ouvrirent les portes de l'académie de la Crusca, dont il fut un des membres les plus laborieux. Il mourut à Florence le 26 mai 1825. Outre un grand nombre d'articles dans les journaux littéraires, il a publié dans la Collezione d'opuscoli scientifici, etc., des observations sur les Cene de Grazzini, tome VI. La Lecon de Giacomini sur le sonnet de Pétrarque : La gola, il sonno e le oziose piume, XIX, et des pièces inédites de Rucellai, précédées de recherches sur la vie de l'auteur, XXI. Il a, d'après un manuscrit, donné dans la Collezione d'opuscoli inediti, Florence, 1807, la dissertation de Benoît Varchi sur le verbe, ses modifications et ses inflexions. On lui doit des éditions très-estimées de l'ancienne version du traité de Cicéron. Dell' amicizia, 1809, in-8º,

de la Dafne de Rinuccini, 1810,

in-4°. (ici le chanoine Fiacchi s'est caché sons le nom académique de Luigi Clasio, qu'il a pris également à la tête de ses poésies, dont on parlera tout-a-l'heure); d'un Scelta di rime antiche, 1812, in-8°, et des comédies de Cecchi: le maschere e il samaritano, 1818, iu-8º. Enfin on a de Fiacchi: I. Dichiarazione di molti proverbi, detti e parole, 1820, iu-8°. Cet ouvrage avait paru l'année précédente dans le volume des Actes de l'académie de la Crusca La nouvelle édition est augmentée des passages des comédies inédites de Cecchi, contenant des mots et des proverhes omis dans les vocabulaires. II. Osservazioni sul Decamerone di Boccacio, con due lezioni dette nell' accademia, etc., 1821, in 8°. Ces remarques, les unes purement grammaticales, les autres historiques, se rapportent à l'édition du Decamerone publié en 1812 par Michel Coloraho, III. Favole, 1807, in-8°: il existe quelques exemplaires in-4°; 1820, in-80. Ces deux éditions, citées par M. Gamba daus la Serie dei testi. renferment cent fables et quarante sonnels sur des sujets rustiques. Ges sonnets, au jugement de l'habile critique, sont autant de chefs-d'œuvre; et les fables, pour le naturel et la pureté du style, sont digues de l'âge d'or de la littérature italieune. IV. Poesie pastorali e rusticali, Milan, 1808, gr. in-8 . Ce recueil n'est pas moins estimé que le précédent. Tons deux assigneut à Fiacchi nn rang très-distingué parmi les poètes modernes de l'Italie. W-s.

FIARD (JEAN-BAPTISTE), auteur d'ouvrages très-singuliers, était né le 28 novembre 1736, à Dijou, d'une famille respectable. Eu terminant ses étndes, qu'il ayait faites

sons la direction des jésnites, il embrassa la règle de ses maîtres et fut envoyé régent au collège d'Alencon. A la suppression de la société, n'étant pas engagé dans les ordres, il aurait pu reutrer dans le monde; mais il se sentait appelé vers l'état ecclésiastique; et lorsqu'il ent passé quelque temps à Paris, au séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnet, il revint à Dijon exercer les humbles fonctions de vicaire. Imhu de l'idée que les hommes penvent se mettre en communication avec les esprits infernaux, et recevoir d'eux le pouvoir d'opérer des choses extraordinaires, il finit par attribuer aux magiciens ou démonolatres tout ce qui lui paraissait sortir de l'ordre naturel. L'abbé Fiard signala, dès 1775, cette secte abomiuable, dans une suite de lettres, imprimées d'abord daus les journaux, et qu'il reproduisit sous le titre de Lettres magiques, ou Lettres sur le diable, Paris, 1791, in-8°. La révolution qui venait de s'accomplir étant, suivant lui, l'ænvre du démon, on doit penser qu'il s'en montra dès le principe l'adversaire déclaré. Le décret qui prononçait la déportation des prêtres insoumis renfermait en faveur des sexagénaires une exemption dout on fit jonir l'abbé Fiard, quoiqu'il n'eut pas encore atteint sa soixantième aunée; mais ayant élé snrpris célébrant la messe, il fut arrêté sur-lechamp et couduit dans les prisons de Rochefort, d'où, saus la croisière anglaise qui bloquait le port, il aurait été transporté dans l'île de Cayenne. Après nne captivité de deux ans, rendu à sa famille, il se hâta de publier une Instruction sur les sorciers (1796, in-8° de 30 p.), dont il crut devoir adresser un exemplaire à La Harpe; mais il ne fut rien

146

moins que satisfait de sa réponse. L'abbé Fiard continua depuis de faire nne gnerre active aux magiciens (c'est ainsi qu'il nommait les charlatans de toutes les espèces), et mournt à Dijon le 30 septembre 1818, à quatre-vingt-deux ans. On a de lui : I. Lettres philosophiques sur la magie, Dijon, 1803, in-89 de 130 p. et viit de préliminaires. Ces lettres an nombre de cinq, insérées, comme on l'a dit, dans les journaux, et reproduites en 1791, puis en 1797, avec une sixième lettre adressée à La Harpe, sont cependant asses peu connues. On y tronve des recherches et de l'érudition : mais ce qu'elles offrent de plus extraordinaire, ce sont des passages de Bayle et de l'Encyclopédie que l'autenr cite à l'appui de son système (1). II. La France trompée par les magiciens et démonolatres du XVIIIº siècle , FAIT démontré par des FAITS, Dijon , 1803, in-8° de 200 et viii p. L'abbé Wurtz (Voy. ce nom, LI, 285), a reproduit dans les Superstitions et pratiques des philosophes, etc., les faits cités par Fiard et ses raisonnements. III. Le Secret de l'état et le dernier cri du vrai patriote, ibid., 1815, in-8° de 30 p. C'est une reproduction de l'Instruction sur les sorciers, tirée à cent exemplaires. Amanton a publié, dans le Journal de la Côte-d'Or, une Notice sur l'abbé Fiard, dont il existe un tirage à part, in-8° de 5 pages. W-s.

FIESCHI (JOSEPH-MARIE) , l'un de ces misérables qui se sont ac-

(s) « Il serait insensé de me pes groire que e quelquefois les démoos entreticament avec er wummet ues commerces qu'on comme em sgie » (Bacyclopédie). — a il est certaia que a les philosophes les plus incredules el les plus verbilis ne peuvent n'être pos' emberzaseis « des phénomenes qui regardent la sorcelleries (Biras).

quis une triste célébrité par l'assassinat, et le principal acteur du drame affreux qui ensanglanta Paris, le 28 juillet 1835, et fit tomber de si nombrenses victimes sons les conps destinés an roi Lonis-Philippe. Né ou du moins baptisé (1) en 1790, à Murato, en Corse, cet homme, ainsi que ses devanciers en ce genre de crime, a l'exception d'Ankarstræm, appartenait aux dernières classes de la société. Tant qu'il demenra en Corse, il fut berger comme l'avait été son père. A dix-huit ans, il s'engagea dans le régiment corse qui partit ponr Naples, et là il fut définitivement incorporé dans la légion corse. Après avoir fait la campagne de Russie, cette légion fut cédée an roi de Naples Joachim Mnrat, et avec elle Fieschi passa, en 1813, au service de ce prince. A la paix de 1814, époque où le corps d'armée anquel il apparteuait fut licencié à Ancône, Fieschi avait le grade de sergent et la croix de l'ordre royal des Deux-Siciles. Mais sa qualité d'étranger, non naturalisé dans le royanme de Naples, lui fermant les cadres de l'armée sicilienne, il retonrna dans sa patrie et fut incorporé dans la légion corse, que l'on composait alors, en cette île, de tons les militaires licenciés. Ce fut en ce même temps que Murat réfugié en Corse recut l'hospitalité du général Franceschetti, et que ce malheurenz roi, ayant recruté dans l'île une poignée de sol-

<sup>(</sup>r) Il fut haptisé le 3 dec, 1790 sous le nom de Joseph-Merie; mois son acte haptistaire ne porte point la date de sa maissance et no donne pas les noms da ses parents. Ces derniers y sont seulement appelés Louis et Lucie , l'usage étant alors en Corse de ne designer les persoones dans de tels actes, que par leurs prénoms. Il paraît même qu'à cette époque un graud nombre d'habitants n'avaient pas encore de nom p. tro-nymique, usage fort commun d'ailleurs en moyen-age daus les villages éloignés des centres de civilisation,

dats, se précipita dans l'expédition aventurcuse et désespérée dont la sanglante catastrophe est si connue. Fieschi, qui avait accompagné Joachim, à la suite de son aucien colonel , le général Franceschetti (Vor.ce nom. ci-après), fut fait prisonnier avec les débris de la troupe du roi détrôné. Pris les armes à la main, tous furent condamnés à mort par les conseils de guerre. Mais c'était déjà trop du triste exemple de la mort du chef passant par les armes an lien même où il avait porté la couronne; le roi Ferdinaud IV répngna à l'exécution de l'arrêt qui frappait les soldats, il déchira la sentence en ce goi touchait les Français engagés dans l'expédition, et les mit à la disposition du roi Louis XVIII. Fieschi soivit alors le sort du général Frances» chetti et de ses antres compagnons d'infortune. Il fut jeté au fort Lamalgue à Tonlon, mis en jugement à Draguignan et acquitté. Alors, il retourna de nouvean en Corse dans sa famille. Soldat, il s'était signalé par une vive intelligence, nu certain esprit d'intrigne, une grande vigneur d'exécution; mais aucun acte coupable n'avait pu faire pressentir ce qu'il deviendrait un jour. Rentré dans la vie civile, il ne tarda pas à se déshonorer par plusieurs vols de bestiaux et par nn faux en écriture privée qui lui valurent, en août 1816. nue condamnation à dix aus de réclusion et à l'exposition. Il subit sa peine dans la prison d'Embrun, et c'est la que, masgré la surveillance des gardieus, commencèrent sespremières relations avecune certaine Laurence Petit veuve Lassave, femme Ahot, banquerontière frauduleuse, alors détenue comme lni, et dout l'immoralité ne le cédait guère à la sienne. Après l'expiration de sa peine, en 1826, il

erra de ville en ville, de manufacture en mannfacture, vivant misérablement de la vie d'un ouvrier intelligent, mais peu laborieux, ajoutant à ses ressources des escroqueries et des fraudes, quand enfin la révolution de 1830 vint onvrir à son audece des espérances inattendues. Arrivé à Paris après cette révolution, il eut l'effronterie de tourner à son profit les peines infamantes dont il avait été flétri, et se donna comme une victime de la politique réactionnaire de la restauration. Pour les uns. c'était un conspirateur condamné à mort, gracié enfin après une lougue détention ; pour les autres , c'était un patriote compromis en 1816, dans la conspiration de Paul Didier, et qui, après avoir soutenn virilement les plus dures épreuves pour être amené à trahir ses complices, avait en le conrage d'endurer les traitements les plus cruels pour prix de son généreux silence. Grâce à ces fraodulenses manœuvres adroitement ménagées; grâce à de faux certificats dont il colportait d'informes copies de sa main, il réussit à faire croire à ses mensonges, à capter l'intérêt et finalement à se faire allouer une pension de cinq cent cinquante francs parla commission des condamnés politiques. Il obtenait en même temps le grade de sous-officier dans la compagnie de vétérans, employée à la garde de la maison de détention de Poissy. Le crédit du général Franceschetti l'avait aidé à obtenir cette situation; les démarches d'on de ses compatriotes, huissier du cabinet duroi, lui valurent, avec l'appui d'un de ses anciens frères d'armes. nne place analogne dans la capitale; et, chose remarquable! ce fut sur la demande du général Pelet intéressé en sa faveur, du général Pelet qui

devait un iour devenir sa victime. qu'il obtint d'être incorporé dans la compagnie des sons-officiers sédentaires en garnison à Paris. Cependant, Laurence Petit s'était réunie à son ancien compagnon de détention. Suivant les propres expressions de l'interrogatoire de cette femme, elle s'abaissa jusqu'à lui pour l'élever jusqu'à elle, et leur habitation devint commune. La fin de 1830 les trouva concierges dans le voisinage du Jardin du roi, où le moins pénible de tous les services militaires appelait quelques heures Fieschi. C'est alors qu'un ingénieur civil, inspecteur de l'assain:ssement et des travaux de canalisation de la Bièvre, vint s'établir dans la maison dont Fieschi était concierge. Fieschi sut obtenir de cet ingénieur un emploi de garde des travaux, et, pen après, le poste de gardien de l'un des moulins situés sur cette rivière. Ce moulin était celui de Croullebarbe, dans le voisinage de la manufacture royale de tapisseries des Gobelins; et c'est ce voisinage même qui attira sur Fiescbi la bienveillance d'un député, directeur de la manufacture, M. Lavocat. Aucien condamné politique, ce dernier partagea sur le prétendu condamné politique l'erreur commune. l'intérêt commun ; il l'aida de ses conseils et de sa bourse, et dès lors Fieschi lui voua, comme il le dit lui-même dans son langage de bravo, une protection de Corse; et en effet, il le prévint plusieurs fois de mauvais desseins tramés contre sa personne. A cette époque, Fieschi affectait pour le gouvernement un dévouement sans bornes. Afin d'obtenir davantage encore, il intrigua pour entrer dans la police, et y reent la mission de surveiller quelques sociétés populaires qui vonlaient, disait-

il, renverser à droite et à gauche. Exalté dans son amour-propre par la confiance qu'on lui témoignait, il paraît qu'il rendit alors de notables services. En ces temps déplorables où l'émeute déchirant le sein du pays, avait fait des rues de la capitale une sanglante arène, Fieschi était partout l'arme au bras, et partout donnait des prenves de son intelligence et de son zèle vantard, mais actif. Tontefois, il ne négligeait point d'exploiter en même temps ses services militaires et ses prétendus services politiques, et il assiégeait de ses pétitions le ministère de la guerre et la commission des secours à distribuer aux condamnés politiques. A la fois encore il exerçait dans son habitation du monlin de Croullebarbe la profession de tisserand, pendant les benres qu'il dérobait à ses fonctions d'agent de police et de gardien, et partont il se présentait comme un père de famille intéressant, ayant à sa charge une femme et une fille de quatorze aus infirme. Cette femme, cetait Laurence Petit; cette fille était la fille de cette dernière, Nina Lassave, dont il devait abuser peu après, ajoutant une turpitude nouvelle à ses premières infamies. On ne sait pas ce que c'est que cet homme-là : c'est un monstre, s'écriait la première de ces denx femmes perdues; et la maison de Cronllebarbe était le théâtre des scènes les plus violentes. Les coups, les cris, les gémissements, les détonations de pistolets, tirés apparemment pour effrayer Laurence, retentissaient au dehors et faisaient de la demeure de Fieschi un objet de terreur pour le voisinage. Laurence rompit enfin avec loi, l'accusant d'avoir fait violence à sa fille Nina. Elle partit, et la fille succéda à la mère. De quel sentiment de dégoût, de tristesse et d'effroi ne se sent-on point saisi quand on vient à jeter ses regards vers ces classes où s'agitent, au sein des passions mauvaises et du mépris de tout ce qui fait l'homme social et l'homme moral, des êtres si déplorablement dégradés! Dès la, date fatalement, pour ainsi dire, le période décroissant de la fortone de Fieschi : des la il se fatigue d'une vie régulière; dès la, il commence à subir les tristes et ordinaires conséquences de l'union désordonnée qu'il avait contractée. Chargé en qualité de contre-maître des travaux du dégravellement de l'aqueduc d'Arcueil, il s'acquitta, il est vrai de cette hesogne avec son activité et son intelligence habituelles; mais on s'apercut qu'il détournait les fonds destinés au paiement des ouvriers. Il perdit sa place, et dans le même temps ses derniers faux ayant été découverts, il perdit la protection de M. Lavocat; les pensions et les traitements qu'il touchait da gonvernement furent supprimés; il n'échappa à un nonveau procès criminel qu'en se cachant et en changeant de nom. C'est alors qu'on le rencontrait errant à l'aventure, murmurant des projets de vengeance contre le gonvernement qui, disait-il, ne reconnaissait pas ses services. Cependant, pen de mois avant juillet 1835, il avait trouvé enfin à s'occuper en travaillant d'abord à un plan de Paris avec itinéraire des omnibus, pnis dans une manufacture de papiers peints. Les avances qui lui avaient été faites par l'antenr du plan jointes à ses salaires d'onvrier le sontinrent jusqu'à la catastrophe. Nina Lassave, chassée par la misère et la maladie de l'habitation commune, s'était vue forcée d'entrer à l'hospice de la Salpétrière, mais l'intimité de leurs relations n'avait point cessé. Ainsivégétait Fieschi à l'époque où s'approchaient les fêtes destinées à célébrer le cinquième anniversaire de la révolution de 1830. Alors le procès d'avril devant la chambre des pairs avait fait naître des dissentiments an sein de la chambre elle-même; les grands corps de l'état avaient été commis dans la lutte, et l'on ne ponvait se dissimpler qu'elle n'eut jeté dans le pays certaines craintes vagnes de nouvelles collisions sanglantes, et dans certaines parties des semences de haine et de vengeance. De sourdes rumenrs s'étaient répandues, qui faisaient appréhender quelque catastrophe pendant la célébration des fètes. La déconverte qui transpirait alors d'nn projet avorté d'assassinat sur la ronte de Neuilly, contre la personne du roi, était venne corroborer ces appréhensions; mais, cet évenement à part, nul symptôme extérieur ne trahissait la réalité d'un danger imminent, et d'ailleurs ces craintes que le retour des anniversaires de juillet avait périodiquement ramenées, l'évènemeut jusqu'ici les avait démenties. Cette fois cependant les hruits semblaient prendre plus de consistance. mais l'antorité se croyait suffisam ment sur ses gardes. Déjà la première journée s'était passée sans trouble ; la seconde s'onvrait sons les plus henreux anspices. Une grande revne du roi se préparait. La garde nationale et la tronpe de ligne étaient échelonnées snr toute l'étendue des bonlevarts. Une foule immense se pressait anx fenêtres des maisons, sur les houlevarts et dans les rues adjacentes. Midi venait de sonner, quand le roi, accompagné d'un nombreux état-major et ayant à ses côtés trois de ses fils, se dirigeait vers la Bastille et passait devant le front de la huitième légion de la garde nationale, à la bauteur du quatrième arbre qui précède, sur ce point, la grille d'entrée du jardin Ture, Il était à plus d'une longueur de cheval en avant, de son escorte. Suivait immédiatement le maréchal duc de Trévise en tête de l'état-major. Sondain une furte détonation partie du cûté opposé du boulevart retentit; on croit entendre l'éclat d'un grand nombre de pétards, nne fusillade, trois explosions successives , une sorte de feu de peloton mal exécuté. A l'instant, autour du roi un grand vide se fait sur la chaussée du boulevart. Le pavé est inoudé de sang, jonché de morts et de blessés, de chevaux gisant anprès de leurs maîtres. Onze personnes sont tomhées sans vie. au nombre desquelles le maréchal de Trévise, M. Rieussec, lieutenantcolonel de la buitième légion, et nue jeune fille de seize ans. Sept ne survivent que peu d'heures un peu de jours. Vingt-deux autres sont plus ou moins grièvement blessées. Une balle a atteint le roi an front, mais d'une manière légère, et les traces n'en demeurent que quelques jours. Son cheval, celui du duc de Nemours et celui du prince de Joinville sont blessés. De toutes parts on s'écrie : le roi est mort! Trompé par le chapeau du maréchal de Trévise qui est allé tomber sur l'une des victimes portant comme le roi un panta. lon blanc, un officier croit le roi renversé, fait battre la générale, et la fonle au loiu frémit d'éponyante et se disperse. Cependant, les princes se jettent dans les bras de leur père, et l'on se rassure à la vue du monarque. La machine infernale a manqué son but, et le roi et les princes qu'elle devait envelopper dans un massacre commun sont miraculeusement préservés! Au milieu de cette scène de

désolation et d'effrui, le roi surmoote avec un admirable courage les émotions qui l'assiègent, et, après pne courte pause : a Allons, messieurs, marchons, » s'écrie-t-il, et il reprend sa marche, et la revue continue au milien des plus vives, des plus unanimes démonstrations d'horrenr contre l'assassinat. Cenendant, tous les yeux se sont portés aussitôt après l'explosion vers le point d'où sont partis les coups meurtriers. C'est le troisième étage d'un corps de logis d'assez manvaise apparence, faisant aile sur le côté méridional du boulevart du Temple, à la maison nº 50, attenant au théâtre des Folies-Dramatiques. On a vu la jalonsie de la fenètre, un instant se sonleyer, et des tourbillons de fumée s'en échappent. La maison est bientôt investie : gardes nationaux, officiers de la suite da roi, sergents de ville se précipitent à l'envi. La porte de l'appartement du troisième étage est fermée et barricadée en dedans : on l'enfouce; on entre; on cherche avec ardeur. Sur le devant, sont deux pièces, à la fenêtre de l'une desquelles est dressée la fatale machine fumante encore; les carreanx sont brisés, la jalonsie est en lambeaux : mais l'auteur de l'attentat a dispare, Dn saug fluide et frais souille la muraille, et une trace de caillots de saug couduit la fenêtre d'une cuisine donnant sur la cour de la maison qui communique par derrière à la rue des Fossés-du-Temple. Une double corde fortement attachée aux serrures d'une porte et à une échelle conchée en travers de la fenêtre pendait au dehors. L'appui de la fenêtre, la mnraille voisine, le mur extérieur portaient les empreintes de mains fraichement ensanglantées. Mais voilà un pot de fleurs qui tombe du

deuxième étage et se brise dans la cour. Tous les yeux à la fois se portent sur ce point, et un des agents de police aux aguets s'écrie : voilà l'assassin! Un homme, en effet, descendu par la corde jusqu'au niveau d'un petit toit qui longe le deuxième étage de la maison voisine, s'est élancé pour atteindre cette toiture; mais la vivacité du mouvement imprimé à la double corde en la quittant fait tomber le pot de fleurs qui le trahit, « Descends ou je te tue, » lui crie un garde national. Sans se déconcerter, l'homme s'élance vivement du toit, se cramponne à une fenêtre ouverte et se précipite dans une cuisine. Cet homme était Fieschi borriblement blessé par la machine qui a éclaté. Le sang ruisselle de toutes parts de son corps : il a le cou, le frontentrouverts, la lèvre coupée et pendante, la main gauche mutilée: de la droite il écarte le voile de sang qui lui convre les yeux, et de l'autre il pousse rudement une femme qu'il rencontre et qui jette à sa vue un cri d'effroi en appelant au seconrs : « Laissez-moi passer », lui dit-il d'un ton menaçant, et rapidement il descend l'escalier, sillounant son passage de sang. Mais à l'issue de la maison il est arrêté et conduit au poste du château d'eau. Taudis qu'on l'entraîne et qu'à grand peine on parvient à l'arracher à la fureur du peuple, son logement est fouillé. Ce repaire se compose d'une cuisine et de trois pièces, dont l'une onvre ohliquement sur le boulevart et l'autre directement en face du jardiu turc. Un nuage de fumée dense, exhalant une forte odenr de poudre, empêche d'ahord d'avoir une vue distincte des objets. Dans la cheminée brule le tison qui a servi à mettre le feu à l'instrument du crime, Le plus grand

désordre, le plus entire dénunceit de meubles: sealement un bougeoir en cuivre garvii d'une chandelle frai-chement éténite, un chapean, des cordes, et quelques instruments de menniserie et de mathiemitiques ser més à et la là travers de la paille, des copeaux et des papiers; dans une aloves, un maurais matelas plié en deux; enfin un parfant du dac de Bordeaux, avec cet veregue:

Si feta espera rumpes,

Cette lithographie, a dit depuis l'autenr du crime , n'avait d'autre objet, s'il se fut échappé, que de donner le change à la justice, de la déronter et de faire croire que le parti carliste avait fait le coup. Les vitres de la chambre sont brisées , le châssis de la jalousie est démonté; cette jalousie peud arrachée par la mitraille; le plafond, les murs sont sillonnés de balles, d'éclats de canons de fusil et de traces de sang. Devant la fenêtre est dressée la machine infernale (2), armée de vingtquatre canons de fusil braqués en plan incliné vers le bonlevart, de manière à prendre le cortège en éventail, de travers et de biais, sons fen croisé. Douze ou seize canons fu-

(1) Care methods stati on hittle on held of the design of the state of

mants, sont encore dans leurs embrasures. Six crevés au tonnerre ou déculassés gisent sur le carreau. Denx n'out pas fait feu, et l'on peut se convaincre qu'ils contiennent, comme les autres le contenuient sans donte, une charge forcée. Le fen a été mis au moyen d'une traînée de poudre courant de lumière en lumière. Les traces terribles de l'explosion, le sang dont l'assassin a marqué sa présence sur le carreau et sur les parois des chambres, tout atteste en sa personne une lutte effroyable entre la défaillance physique et l'énergie suprême du désespoir. Et, en effet, frappé par les débris de la machine eu éclats, d'abord il est, tomhé sur le coup sans connaissance; mais vite il reprend ses esprits et se relève; mais les yeux obscurcis par le sang qui coule à flots de ses blessures, tâtnmant les murailles de ses mains ensanglantées, il se précipite vers l'issue qu'il s'est ménagée à l'avance. A peine fut il saisi qu'on le reconnut pour le lucataire de l'appartement loné, depnis le mois de mars précédent, sous le nom de Girard, mécanicien. Il s'est donné comme un homme du midi. et il en a l'accent; comme habile géomètre, et les instruments qui se trunvent chez lui sont ponr la plupart des instruments de géométrie. Il sort d'ordinaire le matin pour ne rentrer que le soir, et quand il sort, toujours il emporte la clé de snn appartement. Nnl, dans la maison ne connaît ses habitudes intérienres; on sait seplement qu'il a fait apporter quelques jours auparavant une lourde malle qui, le matin du 28, a été remportée ; on sait qu'il recoit uu homme agé qu'il prétend être son oncle . qui a retenn avec lui l'appartement et en a remis d'avance le demi-terme :

pnis trois femmes qu'il dit être ses maîtresses, et enfin un jeune homme dont le nom est Victor. Nul doute que ce Girard ne soit le coupable qui a mis le feu à la machine infernale ; mais était-il seul au moment de l'explosiou? C'est ce qu'il était de la plus haute importance de rechercher. La pracédure a suffissimment éclairci ce point. Il était senl, mais avait-il des complices? Nouvelle obscurité que l'instruction ne devait pas tarder à dissiper encore. Au poste de garde nationale, on le fouille, on trouve sur lui un martinet on fléau à manche de bois, instrument redoutable armé de trois lanières de cuir tressé, garnies chacune à l'extrémité d'une forte balle de plamh ; un coutean à plusieurs lames ; un peu de poudre de chasse et quelque monnaie. Il tronve moyen de glisser snus un meuble un poignard qu'il porte et qui a échappé aux recherches. On lui demande à quel usage il réservait cette poudre, il répond : pour la gloire. Il n'a qu'une pensée, celle de tromper la justice et de joner avec son crime. Ce crime, il l'assume tout entier sur sa tête, il ne vent le partager avec personne. Son nom, il le cache; ses complices, il n'en a pas. Tel fnt d'abord son système de défense. Mais l'instant d'après. il s'écrie : Je suis un malheureux! je suis un misérable! je ne puis rien esperer. Je puis rendre service.... nous verrons : j'ai du regret de ce que j'ai fait. Dans plu sieurs autres explications, il dit avoir été fanatisé : il parle des évènements de la rue Transnonain et de ceux de Lyon. a Mais enfin qui vous a « poussé à ce crime? » lui demande-t-on. « C'est une idée folâtre, répond-il dans son langage. J'ai fait cela comme un homme égaré qui donne un conp de hache à un autre homme qui est devant lui.» Cependant l'affaire était déférée à la cour des pairs et l'information marchait. Chaque jour elle faisait un pas vers la vérité. La découverte de la malle eutraîna d'abord celle du vrai nom du conpable et la découverte du principal complice. Bientôt enfin se déroulèrent successivement toutes les relations, tous les antécédents de Fieschi. Ces maîtresses, ce sont Nina Lassave et deux de ses amies, tontes trois d'ailleurs étrangères au crime. Le jeune homme appelé Victor, c'est Victor Boireau, nonveau complice qui a été dans l'intimité de Fieschi pour le crime, onvrier lampiste, sans autre ressource que son travail manuel, qui, plusieurs fois, a été camarade de lit de 'assassin, et qui, la veille du crime, en détaillait clairement à l'un des ouvriers de son atelier, les moyens et les circonstances. Ce prétendu oncle n'est autre que Pierre Morey, un bourrelier du faubonrg Saint-Marcean, vieux septembriseur de soixante un ans, membre de la société des droits de l'homme, et qui paraît avoir eu les secrets du parti républicain. Il visitait souvent Fieschi dans la dernière goinzaine de juillet. C'est chez lui que Fieschi s'est réfugié pour échapper aux poursuites criminelles, lors de la découverte de ses nouveaux faux. C'est avec lui qu'il a combiné, tracé le plan de la machine. C'est avec lui, et un antre complice, qu'il est allé en faire l'essai ; c'est loi qui a appurté à Fieschi la poudre, les lingots et les balles; qui a chargé les fusils ; qui a procuré à Fieschi, pour obtenir de l'ouvrage et plus tard pour favoriser sa fuite, un livret et un passeport appartenant au nommé Bescher, autre membre de la société des droits de l'homme, onvrier relieur. C'est lui qui a pris l'engagement de pourvoir à l'existence de la fille Nina, si Fieschi ne survivait point à l'exécution de son crime. C'est lui enfin qui l'a mis en relation avec un autre complice, le nummé Pépin, épicier et marchand de couleurs du faubourg Saint-Autoine, dont les opinions républicaines sont connues et avonées. membre aussi de la société des droits de l'homme; poursuivi crimiuellement, en 1832, comme accusé d'avoir tiré de sa fenêtre, à l'époque des émeutes; sur la garde nationale dont il était capitaine, mais acquitté. C'est moi qui avais trace le plan de la machine, dit Morey à la fille Nina Lassave après le crime; il n'y a qu'un instant que je l'ai déchiré; sans cela je vous l'aurais montre. Morev est un bon tirenr, et la charge forcée de quelques-uns des canons donna à penser dans les débats qo'il les avait ainsi chargés à dessein, pour qu'ils éclatassent et fissent disparaître le plus terrible témoin de sa complicité, en tuant Fieschi. Je croyais que Fieschi était mort, ajontait-il à Nina: ce bavard avait dit qu'il se brûlerait la cervelle s'il manquait son coup. Le 1er mai, jour de la fête du roi, était le jour d'abord fixé ponr l'exécution; la remise de la revue qui devait avoir lieu ce jonrla avait entraîné la remise du crime. La complicité de Pépin avait échappé d'abord à l'instruction : mais comme on voyait Morey et Boireau à pen près dénués de ressources, ainsi que le principal accusé, on cherchait encore au moins un complice. Des frais faits ponr Fieschi par Pépin, qui l'avait habillé de neuf, mireut sur les traces de la vérité à son égard. Il lui avait donné asile pendant huit ou dix nuits; avec loi il avait acheté et payé le bois destiné à la construction de la machine; il avait pavé le loyer du bonlevart ; donné le prix des canons achetés par Fieschi, et fourni ce dernier de marchandises à crédit et parfois d'argent ; il s'était prêté comme les deux autres complices au changement de num de l'assassin, tantôt Alexis, tantôt Bescher ou Girard. - Un jour Morey et plus encore Pépin manifestent la crainte que la traînée de poudre ne mette pas assez surement le seu simultanément aux vingt-quatre canons. Ponr lever ce doute, un rendez-vous est prisdans les vignes de Montreuil, et là une traînée de poudre de la longueur voulue est répandue à terre. Pépin, armé d'une allumette, cherche à mettre le fen. Sa maladresse irrite Fieschi qui se saisit de l'allumette, et soudain la poudre brûle. Pépin promet de passer à cheval, le 27 au soir, sur le boulevart, pour servir de point de mire à la machine infernale : Pépin charge Boirean de le remplacer, et il lui prête un cheval. Il s'est engagéà payer tontes les avances ponr la construction de la machine : et, en effet, sur ses livres, des inscriptions dont il ne peut rendre compte et qui coiucident avec celles d'un carnet de Fieschi, enlevé après le crime de la malle de ce dernier et retrouvé ches Morey, le trahissent en même temps que Morey lui-même. Tons ces faits révélés soit dans l'instruction soit aux débats ne sortirent pas d'un jet de la bouche de Fieschi. D'abord, il garda le plus obstiné silence. Il était réservé à son ancieu protecteur, M. Lavocat, de changer la face de l'affaire et de vaincre l'obstination du conpable. Bientôt on allait être sur les traces du vrai nom de ce dernier; mais l'identité de ce Girard avec Fieschi restait encore à établir

quand un inspectent des prisons, croyant le reconnaître ponr un ancien habitant du quartier des Gobelins, on supposa que M. Lavocat avait pu le connaître, et Fieschi lui fut confronté dans la prison. En vain l'assassin chercha-t-il, un instant, à donner le change et à lutter contre l'ascendant qu'exerçait sur sa volonté son ancien bienfaiteur, sun ancien maître (il me faut un maître! disait-il dans les débats, je l'avais trouvé en M. Lavocat); cette apparition lui causa une agitation violente. il éclata en sanglots et fondit en larmes. Alors, ou lui demanda son véritable nom: il le sait bien lui! dit-il, et il ajouta que s'il faisait des aveux, ce serait a M. Lavocat, et à lui seul. Et, en effet, ni le présideut de la chambre des pairs, M. Pasquier : ui le garde-des-sceanx. M. Barthe; ni le ministre de l'intérieur, M. Thiers, ne réussirent à arracher de lui aucun détail; l'intervention seule de M. Lavocat put triompher du silence de l'assassin. a Désormais, » dit le rapport de M. Portalis, « on n'avait pas le choix des moyens; la marche de l'instruction était déterminée par la nécessité. » L'état des blessures de Fieschi faisait une loi de le ménager. Les médecins ordonnaient d'entretenir sans cesse de la glace sur sa tôte, et la plus légère contrariété pouvait rendre inutiles tons les soins et tous les remèdes. Son caractère extraordinaire ne commandait pas de moindres précautions: il fallait l'aborder par le seul côté qui semblait accessible, et, si l'on ponvait espérer d'obtenir de lui la vérité, il fallait la saisir au passage pendant qu'elle s'échapperait de ses lèvres, dans les épanchements de sa confiance reconnaissante pour M. Lavocat. Il eut en effet

avec ce dernier plusienrs entretiens. M. Lavocat recueillait avec soin ses paroles : il s'assurait, en les lui répétant, qu'il les avait bien comprises, et il portait cusuite ces renseignements an président de la chambre des pairs pour qu'il y puisat an besoin le texte des questions qu'il devait adresser à Ficschi. Les premiers aveux de l'assassin ne fureut, il est vrai, que des tergiversations, des demi-vérités mélées de mensonges; mais enfin il en vint à nne confession générale, et l'instruction eut des éléments complets. Pépin, qui d'abord avait réussi à s'échapper, fut saisi de nouveau et les débats publics s'ouvrirent le 30 janvier 1836. Sur le banc des accusés figuraient Fieschi, Morey, Pépin, Boireau et Bescher. Les débats excitèrent au plus haut degré la curiosité et l'attention publiques qui s'accrurent encore de l'attitude qu'osa prendre Fieschi. C'était un homme court et trapu, d'une extrême vigueur physique, d'un regard énergique, d'une physionomie de hête fauve, rendue plus repoussante encore par les mutilations de son visage. Il se posa comme sur un piédestal avec une aisance insolente. Il parlait des services qu'il avait rendus, qu'il allait rendre au roi et à la France par ses révélations, et il cherchait à atténuer l'horreur qu'inspirait son crime par une franchise entière à l'égard de ses co-accusés. Boireau fut le senl qu'il ménageât; pour les autres, on eût dit qu'il présidait la conr et dirigeait les débats. Descendant dans lenr conscience, fouillant à plaisir dans les anecdotes de ses relations avec enx, il se jouait de leurs contradictions, triomphait avec le rire de la byène de leur embarras ; les conduisait lentement et comme par la main à l'échafaud; étalait devant la pre-

mière chambre du pays son impndent bavardage; jetait ca et la de basses plaisanteries, des bons-mots populaires: railleur, vautard, parlant avec jactance de lui, tonjours de lui et de Napoléon; puis, se retournant du côté de la tribune où était assise une fille borgne et malsaine, sa concubine Nina Lassave (chose incroyable, mais vraie!), il lui envoyait avant et après les séances, à chaque suspension, et parfois même pendant la séance, des coups-d'œil, des sourires et des baisers!!! (3). Morey, alors gravement malade, soutint les débats avec une énergie extraordinaire. Il persista avec calme et fermeté dans nn système complet de dénégation , an milieu d'une masse de preuves inexpugnable. Boireau, effronté, audacieux, impudent, se montra le type du gamin de Paris. Ponr Pépin, son attitude embarrassée comme son langage, ses tergiversations incessantes, cette réponse aux plus accablantes charges dont l'écrasait le premier accusé: C'est une erreur de M. Fieschi, tout trahissait en lui le coupable, et de lui-même il se précipitait sous le couteau, à quoi Fieschi l'aidait de son mienx, tont en protestant qu'il ne vonlait point faire de victimes. Pois, il racontait comment, la veille du crime, sa préoccapation, ou, comme il parle lui-même, son embarras, angmentait : Je ne me sentais pas de force, disait-il, à coucher seul chez moi, en vue de la circonstance qui devait se présenter le lendemain. Et le lendemain, a son embarras a

<sup>(3)</sup> Pour sjouler à tous ces scandales, cette fait, peu de jours oprès l'exécution de Fischi, ent l'impudence de se faire voir pour de l'argent dans le comptoir d'un café de la place de la Boarse. La police mit fin à cette houteuse spéculation, que Nina s'eu alla tranquillement renouveler en Augiteure.

s'était accrn, et il fait frémir l'auditoire par le récit des angoisses, malhenreusement stériles, dont le tortura sa conscience, au moment d'exécuter l'attentat résolu : « Répugnauce in-« destructible de la nature morale « de l'homme pour le mal, secrète « horrenr que sa volonté pervertie « ne dotaine jamais entièrement. » Puis, il dit encore comment une circonstance inattendue faillit triompher de sa résolution. M. Lavocat, lieutenant - colonel de la douzième légion de la garde nationale, M. Lavocat, son bienfaitenr, qu'il n'a pas vn depuis onze mois, mais augnel il a voué autrefois sa protection de Corse, vient à stationner avec sa légion sur le boulevart sous les coups de la machine. Ce fatal aspect Îni canse une émotiou inexprimable, et daus son tronble, il dérange le point de mire des canons: Si M. Lavocat était resté là, je n'aurais rien fait, ajoute-t-il; je voulais descendre, le faire monter chez moi, lui tout montrer, me jeter à ses pieds, lui dire que j'étais un malheureux et qu'il me fit expatrier; mais sa légion changea de place mon mauvais destin l'a emporté; j'étais comme un desespéré. Mon crime, plus fort que ma raison, me poussait l'épèe dans les reins. Fieschi, est-ce que tu manquerais de courage? non, ma parole était donnée. Alors je pris le tison, je mis le feu par le milieu, et le forfait était consommé! Ce fait est-il exact dans tous ses détails, ou bien Fieschi l'a-t-il inventé pour se rendre intéressant et pour faire croire que le dérangement de la machine, fruit accidentel d'un mouvement de reconnaissance, est précisément ce qui valut le salut du roi? Toujours est-il que, des le moment

où il fit des aveux et fournit des armes si puissantes à l'accusation et à la justice, il crut avoir de sa franchise acheté sa vie. Tout prouve qu'il en conserva l'espérance jusqu'au moment où fut dressé l'échafaud qui fit tomber sa tête le 19 février 1836, après celles de Pépin et de Morey. Le roi vonlait impériensement faire grâce de la vie; ce fut le conseil des ministres qui, pour l'exemple, crut devoir insister sur l'exécution rigourense de l'arrêt. Boirean avait été condamné à viugt ans de détention, peine comniuée plus tard en dixannées de bannissement. Bescher, sur qui ne pesaient que de faibles charges, avait été acquitté de tonte complicité avec Fieschi. Une foule immense, dont un déploiement considérable de forces maintenait la curiosité, assistait à l'exécution, et cette dernière scène d'nn drame sanglant s'acheva an milieu du silence. Fieschi monrut en homme déterminé comme il avait vécu, et du moins, pour l'honneur de l'humanité, sa mémoire ne fut-elle pas l'objet d'une scandalense ovation populaire. Pendant l'exécution de Pépin qui, pour se donner nne contenance, avait à la bonche nne pipe vide, qui protesta encore sur l'échafaud de son innocence et fit voir à cette benre solennelle plus de fermeté qu'au procès; pendant l'exécution de Morey , qui subit sa peine comme il avait traversé les débats, en silence: -Fieschi, adossé à l'échafaud, au bas de l'échelle fatale, recevait la commotion de chaque chnte du terrible contean. En présence du supplice, il avait perdu sa jactance pour ne conserver que son courage et sa fermeté ordinaire. Il pria l'ecclésiastique qui l'assistait de monter avec lui tous les degrés: «Je veux, lui disait-il, « que vous ne mequittiez que le plus « près possible de l'éternité. Vous « serez mon second dans mon duel « avec la mort. » Il monta d'un pas assuré. Arrivé sur l'échafand, il s'écria d'une voix éclatante: « J'ai « dit la vérité; j'ai dit toute la vé-« rité : je demande pardou à Dieu et anx hommes, surtout à Dieu. Puisa se mon châtiment servir d'exem-« ple!» Et quand sa dernière parole expirait, de lui-même il plaçait sa tête sous le conteau, et il n'était plus, emportant, malgré son repentir et le courage de ses derniers moments, le dégoût et l'exécration de tous les honnétes gens, l'horreur et le mépris de tous les partis. Mais, le dira-t-on? le fanatisme républicain rendit aux restes de Pépin et de Morey des soins et des honneurs funèbres, comme à des restes sacrés: une femme, jenue encore, ne répugna point à les ensevelir, à ensuairer les corps, à les accompagner jusqu'à ce qu'ils fossent rendus à la terre! Qu'était-ce, en résumé, que Fieschi? On l'a vu: nouveau Ravaillac, Jacques Clément on Louvel, il ne se rapproche d'enx que par le crime : il en diffère essentiellement par les motifs qui l'y ont entraîné. Ce ne fut, en effet, ui nn fanatique religieux comme les premiers, ni, comme le troisième, un fanatique politique, conduit à un délire mooomane par la faiblesse de l'esprit et la fausseté du raisonnement. Ce fut un monstre plus affreux encore, saus uulle couviction et même sans nulle passion politique; sans foi, ni loi quelconque, sans injure à veoger, comme sans but général à atteindre : no bravo italien possédé d'un génie aventureux, d'nn mépris profond de la vie pour lui comme pour les autres; ardent et dissimulé, capable de tout feindre, comme de tout entreprendre; faisant bon marché de tons les partis, et les servaut tous, pour tous les exploiter ; dévoré d'abord de vanité et d'orgueil et appelant de tous ses vœux, ct au besoiu de tons ses efforts, un grand bouleversement social où le génie supérieur dont il se croyait doué se tronvât à l'aise sur un théâtre digne de lui; une nature audaciense et iotrépide, dont toute l'énergie tournée au crime aspirait à quelque grand forfait pour se faire un nom. Dans ce cerveau malade et corrompu s'était égaré, il faut le dire, un rayoo d'intelligeoce; dans ce cœur souillé de l'immoralité la plus abjecte avaient parfois apparu quelques lucurs de qualités honorables. Corse implacable dans ses haines : mais en retour dévoué corps et àme , à la vie et à la mort, dans ses affections , ib avait éprouvé vivement le sentiment de la reconnaissance pour M. Lavocat, pour l'ingénieur qui l'avait employé, pont le préset de police qui lui avait montré de la confiance, pour d'autres personnes encore dont il avait recu quelques services. Dans les longues douleurs du choléra, il avait veillé avec le plus ardeot courage au chevet de ses bienfaiteurs, et ses soins avaient sanvé la vie à l'un d'enx ; mais l'orgueil devenn chez lui passion dévorante, frénésie de tous les instants, étouffa tous les bous germes. L'orgueil, la vanité, voilà son caractère propre. Aussi le voit-on travaillé d'une soif indomptable de célébrité a tout prix. On entendra parler de moi, répète-t-il à chaque instant. Et, au procès, il prépare, longuement dans sa prison des plirases à effet, il les essaie sur ceux qui l'approchent; et les discours qu'il adresse à la cour des pairs durant les débats, celui même qu'il prononce

158 in extremis avant l'arrêt définitif, ce discours incohérent et bizarre, mais semé comme les autres de traits assez vifs, ce discours qui semble nne improvisation arrachée aux augoisses suprêmes du condamné, ils étaient tous préparés, écrits quinze jours à l'avance par cet assassin charlatan. Il resterait encore à examiner, dans une affaire qui a éveillé à nn si haut degré la sollicitude de la France et de l'Europe, si ce bravo sanguinaire, dupe de sa férocité même, n'anrait pas été l'aveugle instrument d'une faction on d'un parti aux abois, qui, battn dans les émentes, cherchait à disposer d'un trône et d'un peuple par l'assassinat. Il est difficile en effet de comprendre qu'un tel forfait n'ait pu être comploté qu'entre trois on quatre hommes obscurs. Quelques lueurs du procès sembleraient indiquer au contraire des ramifications étendues. On remarquera même, en portant ses regards bors de France, qu'on s'attendait pour les journées de juillet à une sanglante eatastrophe dans la capitale. A Fraucfort, à Bade, en Belgique, à Gênes, à Rome, à Florence, le pronement prophétique d'une conflagration civile se répandait à l'ayance. Mais des incertitudes restent encore sur cette œuvre de ténèbres, et c'est an temps seul qu'il fant demander de plus certaines lu-

FIGON (Louis), prêtre, né le 9 février 1745, aux Pennes, près de Marseille, acheva ses études à Paris an séminaire des missions, et se fitagréger ensuite à la congrégation de Saint-Lazare, Il fut charge, par ses supérieurs, de professer la théologie au séminaire d'Arles, puis à Marseille, où il se trouvait en 1791. Le

mières, Qua publié : Procès de Fies-

chi, Paris, 1836, 3 vol. in 8°. Z.

refus de prêter serment l'obligea de se réfugier en Italie ; et, pendant tout le temps que dura son exil , l'abbé Figon habita presque constamment Nice, où il passait ponr nn bon prédicateur. Il se hâta de rentrer en France des qu'il le put sans danger, et contribua beaucoup à rétablir à Marseille l'exercice public du culte catholique. Il y desservit l'église des Missions jusqu'à l'époque du concordat de 1802, qu'il fut nommé curé d'Aubagne. Au rétablissement de la congrégation de Saint-Lazare . en 1816, il obtint la permission de rester dans sa paroisse, et il y mourut le 9 juillet 1824, laissaut la réputation d'un ecclésiastique pieux et instruit. On ne connaît de lui qu'un opuscule : l'Encyclique de Benoît XIV , VIX PERVENIT , expliquée par les tribunaux de Rome, Marseille, 1822, brochure in-8° dans laquelle il démontre que cette bulle n'est point contraire au prêt à intérêt , comme le sontiennent des théologiens trop sévères.

FIGULUS (CHARLES), ichtyologue que Cuvier n'a pas daigné nommer dans sa belle Histoire des poissons, vivait au milieu du XVI° siècle. Il était peut-être parent de Herman Figulus, d'Hirschfeld, professeur an gymnase de Marbourg. anguel on doit nne édition d'Horace; Francfort, Egenolphe, 1545, in-80. A la même date, Charles habitait Coblentz; mais Gesner qui nons apprend cette particularité daus sa Bibliothèque, ne dit pas s'il y remplissait aussi des fonctions dans l'enseignement. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il cultiva les principales branches de l'histoire naturelle, avec tont le zèle dont il était capable; et cela seul doit nous faire pardopner d'avoir tiré son nom de l'oubli. Il est anteur des trois oppurcies suivants, tous fort rare, ce qui méritent d'être recherchés : I. Botano-Methodus, seu dianlogus de méris, Cologus, 1540, in-2º de 8 f. II. Ichtyologia, sive dialogus de priccius, ibid., 1540, in-3º de 8 f. Il y décrit environ vingt espèce de poissons, cités par Ausone dans son poème de la Moselle. III. De Mustellis, ibid., 1540, in-4º de 8 f. C'est une description de la Lamproie.

FILHOL (ANTOINE-MICHEL), habile graveur et marchand d'estampes, né en 1759 et mort à Paris le 5 mai 1812, est principalement connu comme l'éditeur du Cours élémentaire de peinture, ou Galerie complète du musée Napoléon, 1804, et aunées suivantes, 10 vol. grand in 8° ou in-4°. Cet ouvrage, terminé par les soins de sa venve en 1814, se compose de cent vingt livraisons; le texte des dix premières a été rédigé par Caraffe, et les suivantes par Jos. Lavallée. Madame Filhol a donné, en 1827, nne suite à cet ouvrage sons ce titre : le Musée Royal de France, ou Collection gravée de chefs-d'œuvre de peinture et de sculpture dont il s'est enrichi depuis la restauration, 1 vol. grand in-8°, dont les notices explicatives sont de M. Jal .- Concours décennal, on Collection gravée des ouvrages de peinture, sculpture, architecture et médailles, mentionnés dans les rapports de l'Institut, 1812, et aunées suivantes, in-4°, 10 livraisons de 3 planches chacune .- Sa fille , Mile Sophie Filhol, une des meilleures élèves de Mme Mirbel, a exposé au salon plusieurs portraits d'une parfaite ressemblance, W-s.

FILIASSI (le comte JACQUES), historien et physicien, était né vers 1750 à Venise, d'une famille originaire de Padoue, mais établie depnis plusienrs siècles dans la capitale des états vénitiens. Amené dans son enfance à Mantone, il y fut élevé sous les yenx de son aïeule maternelle, et fut dirigé dans ses étndes par denz hahiles professeurs, Plac. Bordoni et l'abbé Canossa. Joignant à des dispositions naturelles nn désir très-vif d'apprendre, et nne patience que rien ne ponyait rebuter, il fit de rapides progrès dans presque toutes les branches des connaissances humaines. Physique, histoire, astronomie, botanique, antiquités, agriculture, tout était de son ressort : il voulut tout savoir, tont approfondir. Il était jenue encore, lorsqu'en 1772 il publia son Saggio su i Veneti primi, 2 vol. in-8°, ouvrage plein de recherches qui auraient fait honneur à nu sayant consommé, et dont Tirahoschi rendit un compte avantageux dans le Giornale di Modena. Des éloges donnés par un critique aussi judicieux ne pnrent pas l'enconrager a poursuivre son projet d'éclaireir les origines de Venise; mais, sans perdre de vue ce graud travail, il continua de cultiver les sciences et de se tenir an courant des nouvelles déconvertes. Admis en 1787 à l'académie de Mantone, il y lut successivement plusieurs mémoires d'un intérêt local, mais qui ne méritent pas moins de fixer l'attention des agrocomes et des antiquaires : en 1791, sur le développement de la culture du múrier papyriforme . . dans le Mantouan; en 1792, sur les voies romaines qui traversent ce duché; en 1795, sur la culture des collines; en 1797, sur le meilleur mode d'exploitation agricole du

160

Haut-Mantouan. Dans le même temps, il adressait à Louis Ardnini, professenr d'économie rurale à Padoue, nn Mémoire sur les diverses plantes exotiques, cultivées dans les états vénitiens. Mais tous ces travaux n'étaient ponr lui qu'nn délassement : il ne cessait d'explorer les archives publiques et particulières de l'Italie, et quand il ent réuni tons les documents dont il avait besoin, il refondit son premier travail sur Venise, et publia sous ce titre : Memorie storiche de' Veneti primi e secundi, Venise, 1796, 9 vol. in-8°, un ouvrage entièrement neuf et qui lui sit prendre rang parmi les historiens modernes de l'Italie (1). On ne doit point onblier, dans les publications de Filiassi, qui datent de la même époque, son Mémoire sur les vents qui règnent habituellement dans les lagunes vénitiennes. Ce curieux mémoire, lu par l'auteur, à l'académie de Mantuue, publié dans nue Raccolta, et séparément en 1794 et 1797, offre, avec des vues nouvelles sur le cours des vents, un grand nombre d'observations tirées des ouvrages des physiciens et des journaux des voyageurs. En 1800, Filiassi mit au jour une Dissertation sur les variations annuelles de l'atmosphère à Venise, et dans les pays circonvoisins. Dans cette dissertation, que l'on peut, suivant le P. Moschini, regarder comme un traité complet de météorologie, et auquel il ne manque qu'une carte météorologique, ainsi que dans celle que Filiassi publia, la même année, sur le Déluge (2), l'auteur se sert des déconvertes alors récentes de la chimie, pour donner des explications plus satisfaisantes que ne l'avaient pu ses devanciers, et des divers phénomènes atmosphériques, et du terrible cataclysme, dont les traces se reproduisent partout aux yeux de l'observateur. Aussi religienx qu'instruit, Filiassi, dans sa Dissertation sur le Déluge, réfute en passant l'article du Dictionn. philosophique, où Voltaire a cru par des plaisanteries en démontrer l'impossibilité, et se plait à rabaisser notre orgueil en présentant une série de difficultés que la raison humaine ne pourra jamais résoudre. En 1803, il publia son second onvrage bistorique: Ricerche storico-critiche sull' opportunità delle lagune veneziane. L'auteur, qui s'est piqué d'y relever l'importance du commerce de Venise dans les temps anciens, l'avait intitulé : Della grandezza del commercio veneziano; mais le gouvernent autrichien, de Venise, exigea le changement de ce titre. Filiassi promettait, dès 1806, nn cours d'astronomie ponr les dames, en forme de lettres. Il a paru bien des années après, sous le titre : Lettere famigliari astronomiche, Venise, 1818, in-8°. L'article que l'on vient de lire est extrait en grande partie de la Storia delle letterat, veneziana, de P. Moschini, l'un des amis de Filiassi. W-s.

FILIPPINI (ANTÓINE-PIERRE), archidiacre de Mariana en Corse, naquità Vescovato de Casinca, arrondissement de Bastia, en 1529, d'une famille noble, originaire de Sardaigne. Après avoir élé témoin et victime

<sup>(2)</sup> Cette première édition est défigurée par de nombreases fautes d'impression; aussi le P. Moschini désiratiel voir réimprimer cet im-portant ouvrage d'une manière plus correcte. Son von n'a été accompli qu'en 1811; par la réimpression de Padous, so 7 vol. la-8°.

<sup>(</sup>a) La Dissert. sur le Délage, imprimée séparé-ment en 1800, a été reproduite depuis avec des additions, dans le Giernele d'Aglictti.

des deux guerres allumées dans sa patrie en 1355 et 1564, il concut la louable pensée de transmettre à la postérité le souvenir des sanglants évenements qui s'étaient passes sons ses yeux. A cet effet, et pour rendre son livre encore plus mile à ses compatriotes, il tira de l'oubli trois chroniques inédites, laissées par Jean de La Grossa , Pierre Antoine Monteg. giani et Marc-Antoine Ciaccaldi, les mit en ordre, et, apres une conciencieus révision, les inséra dans son ouvrage publié sous le titre d'Istoria di Corsica. Cette Histoire est divisée en treite livres, et contient la narration de tous les évenements arrives en Corse, depuis les lemps fabrienx jusqu'al'appée 1594. Les neaf premiers livres, qui vont jusqu'a l'année 1559, contiennent les chroniques des auteurs susnommes ; et les quatre derniers sont l'œnvre de Filippini. Quelques écrivains, confondant le fravail de cet auleur ayec celui des chroniqueurs qui l'ont précédé. l'ont accesé d'avoir répété une sonle de contes absurdes, et de notices défigurées ou créées par son imagination. Mais cette erreur provient de ce que ces écrivains n'ont pas pris la peine de lure son Histoire dans laquelle il a eu la précaulion d'avertir qu'il cite les faits tels qu'ils sont rapportés par les chrouiqueurs, sans se rendre garant de leur véracile. An femps de Filippini il n'existait eucoce aucune histoire de la Corse, et l'on trouvait à peine, sur ce sujet, quelques passages aussi meracls qu'incomplets dans les histoires contemporaines écrites par des étrangers. Or, Filippini qui avait à cœur de réparer, dans l'intéret de sa patrie, autant que possible, les outrages du temps et de la barbarie, se garda bien de passer agus silence des traditions

qui , quoique singulièrement défigurées par des imaginations populaires. avaient jeté de profondes racines dans le souvenir de cette nation. D'aitleurs ce reproche ne doit, en definitive, elre adressé qu'à Jean de La Grossa, mais jamais à Ciaccaldi ni a Monteggiani, écrivains sans critique, mais jemarquables (toutelois - par l'exactitude des faits consignés dans leurs ouvrages. Filippini ne reste donc responsable que des livres par lui écrits sur les évenements de son temps, et à cet égard nous ne craiguous pas d'albrimer que son ouvrage se recommande suffisamment par l'impartialité, la candenr et l'intéret qu'il à su y répandres Et , si son style était plus vigoureux, sa narration moins monotone, son allure un peu moins lente et moins étudiée, il serait assurement très digne d'être place parmi, les historiens italiens du second ordre. Filippini a anssi publié quelques poésies italiennes qui se trouvent a la fin de son Histoire, et qui meritent de rester dans l'oubli auguel elles ent été des loustemps condamnées. La première edifion de l'Istoria di Corsica de Fihippini , parut à Tournon , 1594 ; en 1 vol. in-40. Une 2 édition , considérablement augmentée par l'auteur de cet article, a paru en 1832 a Pice, en Toscane, 5 vol. in 80 et in-1. C'est a la munificence de S. E. le comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie, qu'est due la publication de cetivre, qui a été distribue gratin aux communes, anx familles notables de département de la Corse, et aux principales bibliothentes de l'Europe, La vie de Filippini ne presente ancun de ces evenements qui meritent d'eire transmis a la postérité. Modeste dans ses habitudes; il consacra de longues ai

nées à l'étude et à l'accomplissement des devoirs de son état. Etranger aux partis qui déchiraient sa patrie fil eut à essayer tour à tour leurs persécutions, et il gémit dans les prisons, de Genes, comme il avait été en butte aux outrages de ses compatrioles en guerre contre les Génois. Ces tribulations ne furent pas les seules qu'il essuya pendant sa vie, car il se plaint amèrement dans sa préface de la haine de ses concitoyens qui avaient employé tous les moyens de lui nuire personnellement, et qui ne cessaient de décrier son livre. Sort bien déplorable sans doute et qu'ont partagé plusieurs autres écrivains recommandables de son pays, anxquels la posterité n'a pas manqué de rendre, comme à Filippini, la justice que des coutemporains ingrats leur avaient indignement refusée. On ignore le lieu et l'époque de sa mort. Il avait soixante-cinq ans lorsqu'il publia son ouvrage. G-AY.

FINETTI (le P. BONIFACE) savant orientaliste, né vers 1720, embrassa la règle de saint Dominique, et consacra tons ses loisirs à l'étude des langues. En 1756 il mit au jour : Trattato della lingua ebraica e dei sui affini Venise, in 80. Cetait l'essai d'un grand onvrage dans lequel l'auteur se proposait de montrer les caractères distinctifs de chaque langue, en iodiquant leur origine et leur filiation. Sa préface donne une idée avantagense des connaissances qu'il avait acquises sur cette matière; et l'on doit regretter, avec M. Eombardi, qu'il n'ait pu, faute d'encouraements, accomplished utile projet. Voy. Storia della letter, ital., nel. secolo 18, 111, 153. W-s.

FINK (Hann), l'ainé, maître de chapelle d'Alexandre, roi de Po-

logne, vers l'an 1480, se distingua parmi ses contemporains, comme compositeur et prolessear de chauf. Il semble pourtant que le roi ne sut pas apprécier sou mérite. Un jour qu'il lui demandait une augmentation de traitement, ce prince répondit: Un pinson que je fais enfermer dans, une cagé me chante toute l'année, et me fait autant de plaisir que vous, quoiqu'il na me coule ou un ducat. - Fink (Hermann), le jeune, musicien érudit vivait a Wartemberg vers 1557. II publia dans cette ville: Musique pratique contenant les exemples des différents signes , proportions et canons, le jugement des tons, et des observations pour chanter avec gout (Practica musica, etc.), 1556, in-4°). Cet onvrage contient beaucoup de détails historiques sur les compositeurs de son temps, mais il est devenu si rare, que de nos jours il paraît impossible, d'en trouver un exemplaire. Par; bouheur. Walther a transcrit dans son Luxicon, un fragment très-important du premier chapitre qui traite des inventeurs: de la musique à cette époque. Ce morcean, très-précieux, est trop long pour être rapporté; mais comme l'auteur de cet article l'a fraduit en entier dans le Dictionnaire des musiciens (t. Ier p. 226), il y renyole to lecteur. F-LE. FINK (FREDERIC-AUGUSTE DE).

EINK (Fujusace-Accusax 201) genéral allemund, naquità Nicibire, le 25 not. 1718, d'une îmuițile de adgeneral, este vona de arm enfance à l'étude des aciences militaires. Al cuirs, en 1735, su strivec de l'Autride, et passa counte à Cedir de Russie qu'il quita veri 1755, afin d'accepte un refinent qui, lai avait été offert dans l'arthes prussique. La bavourse dout let preuire o mainbrevourse dout let preuire o main-

tes occasions et son zèle infatigable pour les intérêts de Frédéric II, lui valurent bientôt le grade de lieutenant-général. Au commencement de 1759, lorsque Dann eut levé son camp de Wilsdruff, Frédéric, conjecturant que ce général allait prendre ses quartiers d'hiver en Bohême, donna ordre à Fink de se porter a Maxen avec dix-huit bataillons et trente-cinq escadrons (dix-buit mille hommes), pour lui couper les défilés de ce pays. Fink atteiguit sa destination le 13 novembre ; mais le général autrichien, des qu'il eut appris le mouvement d'un corps aussi considérable, posta celni du général Sincère sur les bauteurs de Rainchen, fit camper l'armée des cercles dans les environs du village de Giesbuhel, marcha lui-même avec treute mille hommes contre Fink, et le cerna complètement le 19 du même mois. Cependant le lendemain malin l'arrière-garde de celti-ci, commandée par le général Wunsch (Voy. ce nom, LI, 261), parvint a se faire jour et alla prendre position dans nue forêt située à quelques lieues de Maxen. Alors Daun n'hésita pas à en venir aux mains ayec Fink ; il l'attaqua le même jour, et après un combat très-vif, où les Prussiens eurent environ trois mille hommes tués et blessés, Fink se vit obligé de signer nne capitulation, qui contenait cette clause étrange, que le général Wunsch et ses tronpes reviendraient et se constitueraient prisonniers, clause que ce général eut la simplicité d'executer à la lettre, de sorte que plus de quatorze mille Prussieus posereut les armes et se rendirent à l'ennemi. Frédéric, indigné de cette honteuse capitulation, fit fraduire les denx généraux dévant une conr martiale : mais il ordopna bientôt de cesser les

ponrsuites contre Wnnsch , parce que celui-ci avait traversé les armes à la main les lignes autrichiennes, et ne s'était rendu qu'en vertu de l'obéissance passive qu'il croyait devoir à son chef. Fink, au contraire, fut jugé suivant la rigueur des lois militaires. La cour le cassa de toutes ses dignités, et le condamna à deux ans de prison dans la forteresse de Spandau. Les mémoires du temps disent qu'avant d'exécuter l'ordre de marcher vers Maxen, Fink avait représenté au roi le danger qu'il y avait de se jeter ainsi au milieu de l'armes ennemie, mais que Frédéric ne voulut pas l'écouter. Quoi qu'il en soit de cette assertion qui pourrait bien n'être pas vraie, la capitulation de Fink soulève une question de la plus hante importance : c'est celle de savoir si les lois et les principes militaires autorisent un général à se rendre ainsi en rase campagne et à constituer tout un corps prisonnier de guerre. Napoléon, dans ses Memoires publies par M. le comte de Montholon (tom. V, pag. 275), la résout négativement. Selon lui, un général (à la seule exception des commandants de places-fortes) commettrait une trahison en ordonnant à ses soldats de se livrer à l'ennemi, et ceuxci en exécutant un tel ordre deviendraient ses complices. Ge grand capitaine aurait voulu que les lois militairesinfligeassent des peines corporelles et infamantes aux généraux , officiers et soldats qui poscraient leurs armes en vertu d'une telle capitulation : a Alors, dit-il, cet expédient ne « se présenterait jamais à l'esprit « des militaires pour sortir d'un pas a facheux; if ne leur resterait de « ressource que dans la valeur ou « l'obstination; et que de choses ne a leur a-t-on pas vu faire!... » Sons

vouloir contester le droit qu'avait Napoléon d'être juge en pareille matière, et sans nier les prodiges qui ont jumortalisé beaucoup de braves dans de semblables circonstances, nous pensons qu'en cette occasion l'illustre empereur n'a guère songé aux lois de l'bumanité, qui défendent de prodiguer le sang, surtout dans une lutte où , selon toutes les probabilités, la perte serait égale des deux côtés; car la où il y a d'une part supériorité de nombre et de position, et de l'antre, impossibilité de se sauver, tout combat devient inutile, puisque le résultat est connu et assuré d'avance. Il est vrai que, par un combat, on cause toujours quelque perte à l'ennemi, ce qui est incontestablement un avantage ; mais nous doutons fort que cet avantage puisse compenser le sacrifice de tout un corps d'armée qu'on a toujours l'espoir de recouvrer, ne fut-ce que par un échange de prisonniers. Peutêtre Napoléen, eo jetant à pleines mains le blame sur la capitulation de Fink, était-il trop préoccupé de celle que le général Dupont couclut à Bay-Ien, le 23 inillet 1808, et qui ent de si funestes conséquences ponr l'armée française en Espagne. - Quant à La conduite du général Wunsch, elle nous semble injustifiable, parce que le pouvoir qu'un chef militaire a sur ses subordonnés cesse de droit et de fait dès que ce chef est prisonnier, et parce que, dans ce cas, les subordonnés, en exécutant les ordres de leue supérieur, n'obéissent pas à celuici, mais à l'ennemi dans la dépendance duquel il se trouve placé. Il paraît que la coodamnation de Fink porta peu d'atteinte à sa réputation dans les pays étrangers; car, après avoir subi sun emprisonnement, il entra comme général d'infanterie au ser-

vice du Dansmark. Il mournt à Copenhagne le 24 fév. 1766. On a de lui: Pensées sur des objets militaires. Berlin, 1788, in-8°. M—A.

taires, Berlin, 1788, in-80. M-A. FINLAYSON (GEORGES), chirurgien et voyageur écossais , était né, vers 1790, a Thurso, wille de la côte septentrionale du Caithness . dans le nord du rovaume. Ses parents, très-peu aisés, après lni avoir donné la première éducation . l'envoyèrent suivre les conrs de médecine à l'aniversité d'Edimbonrg. Il avait nn frère aîné nommé Donald, qui suivait la même carrière, et augmentait ses faibles ressources en donnant des leçons : il instruisait également son jeune frère. Son assiduité et ses progrès lui valurent d'être placé comme secrétaire auprès du chef du service médical des armées en Ecosse, et de continuer ses études plus aisément. Quand elles furent terminées, son protectenr l'envoya remplir l'emploi d'aide-chirurgien d'un régiment. S'étant acquitté de ces fonctions avec non moins de zèle que Donald, comme lui il fut attaché à no régiment. Après la bataille de Waterloo , Douald disparut dans la marche; tout ce que son frère put apprendre, c'est qu'on l'avait vu aller vers une caverne près de Saiut-Quentin, et qu'il n'avait pas reparu : on supposa qu'il était tombé sous les coups de soldats ennemis. Le protecteur de Georges , pour l'arracher à une contrée qui lui rappelait sans cesse sa douleur, le fit envoyer à l'île de Ceylan. Finlayson consacrait tousles moments que ne lai prenaient pas ses functions d'aide-chirurgien d'état-major, à des recherches sur l'histoire naturelle. Après quatre années de séjour à Cey-Ian, il fut nomme aide-chirurgien du huitième régiment de dragons en garmison à Mérat, ville du Bengale, près des monts Himalaya. Son régiment revint en Enrope, mais Finlayson resta en Asie, ayant été désigné pour accompagner, comme chirurgien et naturaliste, l'ambassade envoyée par le gouverneur-général de l'Inde britannique à Siam et à la Cochinchine. Le 21 novembre 1821, cette légation , à la tête de laquelle était M. Crawford, s'étant embarquée à Calcutta, passa par le détroit de Malacca, et, le 22 mars 1822, entra dans Bankok, capitale du royanme de Siam : le 14 juillet, elle quitta ce pays ; le 16 septembre, elle mouilla dans la rivière de Hué . capitale de la Cochinchine. Crawfurd ne put obtenir audience du monarque, parce qu'il ne venait que de la part d'un délégué du roi de la Grande-Bretagne; le roi de Siam n'avait pas été si difficile. Du reste . la légation fut accueillie très-poliment, pourvue abondamment et gratuitement de vivres; le 20 octubre, elle reprit la route du Bengale. La santé de Finlayson ne put résister aux fatignes que son zele pour l'histoire naturelle lui fit affronter daus cette campagne qui avait duré treize mois. Il reportait à Calcutta de magnifiques collections; mais il sentait bien qu'il était dans un état très-précaire, et il écrivait le 15 juin 1823 à sun protecteur, le docteur Somerville : « J'ai « des raisons de craindre une phthisie « confirmée. » Il eut au moins la consolation d'apprendre que lord Amberst, gouverneur-général, était content de lui. Il s'embarqua, le mois suivant, avec l'idée que le voyage par mer déciderait de son sort ; il ne se trompait pas : il mourut dans la traversée. On a de Finlayson, en anglais ; L'Ambassade à Siam et à Hue, capitale de la Cochinchine, dans les années 1821-22, avec un Mémoire sur l'auteur, Londres, 1827, in 8°, orné d'une vne de Bankok. Cet onvrage fut mis an jour par sir W. Stamford Raffles'; qui en obtint la permission de la compagnie des Indes et du doctenr Somerville. L'éditeur pensait avec raison que, se décidant à le publier , il devait le laisser dans son état d'imperfection, et ne pas le grossirde notes et de remarques explicatives. Il y a joint senlement des extraits de lettres de l'auteur au docteur Somerville; elles fournissent, avec la notice de Raffles, des reuseignements curieux sur la vie du jeune voyageur. On trouve dans ce livre beauconp de détails intéressants sur l'Archipel Mergui, Poulo-Pinang, Malacca, Sincapour, les îles, les cotes, la partie méridionale du royaume de Siam , Poulo-Condor , la rivière et la ville de Saïgon, la baie de Tourane, Hué, ses environs. Les observations de Finlayson concernent non seulement l'histoire naturelle, mais aussi les mœurs et les nsages des pays qu'il a visités, et sont extrêmement intéressantes; il était doué d'un sens droit, spiritnel et très-instruit. Il ne se méle pas des affaires de la légation, et se borne à raconter d'une manière attachante ce qu'il a vu. On pent se fier à son impartialité, car dans une de ses lettres au docteur Somerville il dit : « M. Craw-« furd a l'intention d'écrire un li-« vre.... Son opinion des choses a differe grandement de la mienne , « parce que , dans le fait , l'étais un « simple spectateur. » Copendant la relation de M. Crawfnrd, qui a paru dans l'année 1828, en un gros volume in-40, est presque toujours d'ac-

cord avec celle de Finlayson.

E-s.

tionnel : était un modeste huissier du village d'Averolles en Bourgogne avant la révolution. Il en adopta les principes avec beaucoup de chaleur. et fut nommé, à la fin de 1792, député du département de l'Yonne à la Convention nationale, où il siégea constamment sur la montagne à côtéde Robespierre, et ne prit qu'une seule fois la parole. Ce fut dans le . procès de Louis XVI, où il vota la mort sans appel an peuple et sans sursis à l'exécution. Exclu du corps législatif par le sort en 1795, il fut président de l'administration de son département, puis commissaire du Directoire. Ayant perdu cet emploi après le 18 brumaire, il vivait dans l'obscurité depuis cette époque, lorsque la Joi de 1816 obligea les régicides à sortir de France. Finot se réfugia alors en Suisse, mais il ne tarda pas à revenir dans sa natrie par la tolérance du gouvernement royal qui, après avoir d'abord exéenté cette loi avec une excessive riguenr, la rendit ensuite à penprès nulle par les nombreuses exceptions qu'il v admit. Finot monrut paisiblement dans son village d'Averolles en mai 1829. Fixor (Antoine-Bernard) , né en Bourgogne, en 1750, probablement de la même famille que le précédent, occupa d'abord une place supérieure de finances à Orléans. Il avait épousé la tante de la duchesse de Bassano, et; grace à cette alliance, fut nommé payeur egénéral à Blois, puis conseiller référendaire à la cour des comples, en 1807. Il mourat en 1818. Il avait été élu, en 1812, député de Loir-et-Cher au cornslégislatif, et continua de siéger à la chambre sous la restauration. Après le second relour du roi, il y fut

FINOT (Erussus), contens rentrop par le département de mont, dait un moderte hainier Mont-Blanc, dont son fit était précuillage d'Averelles en Bourgogne fet; mais il ceisa d'en faire partie méthe révolution. Il en adopta les à la fin de 1815, jorque la Savioi mépies avec beuscop de chaker, fut restituée à ses anciens maîtres, fret nommé. It à fin de 1972, d'et nommé.

FINOTTO (CHRISTOPHE), religieux somasque, né vers 1570, à-Venise, embrassa jeune, la vie monastique, et cultiva dans le cloître son goût pour la littérature. Avant en 1606, prononcé l'éloge funèbre du doge Marino Grimani , le sénat témoigna sa satisfaction à l'orateur en lui conférant le titre de professenr de belles-lettres. Deux fois encore, il fut officiellement chargé des oraisons funèbres, en 1618, du doge Nicol. Donato; puis, en 1630, de Jean Corparo, Dans l'intervalle, il avait recu le laurier doctoral à la donble faculté de droit. Les études sérieuses ne le détournèrent point du culte des muses latines. Ses vers ont été recueillis sons ce titre : Parnassi viole; odarum, disticorum et anagrammatum, libri tres, Venise , 1617, in-8°. Ce volume trèsrare est cité dans le Catal. de la bibliothèque du roi , X , 2,261 ; le Manuel du libraire indique une édition de 1619, qui ne doit pas être plus commune. Un choix des discours (Orationes) de cet écrivain a été publié, Venise, 1647, in-8%. Dans le nombre on distingue celui qui est intitule : De laudibus Aris-W--s. totelis:

FIGRE (le P. Jane), historieu, anquit, en 1622, à Cropaui dans la Calabre. Ayant embrassé la règle de saint François dans l'orde des capocies, iles fit une assez grander éputation par son talent pour la chaire, rempit successirement les premiers emplois de su province; est moirre d'ans swillenatte, en 1683.

laissant en manuscrit des Sermons, des Traites ascetiques, un Martyrologe de son ordre, et divers opuscules dont on trouve les titres dans la Bibliothèque calabroise, p. 171. De tons les onvrages da P. Fiure, un seul a été imprimé par les soins de quelques-uns de ses cunfrères. sons ce titre: Della Calabria illustrata, opera varia istorica, Naples, 1691, iu-ful. Un second volnme, si rare en France, qu'on ne l'a · jamais vu dans aucune vente, parut dans la même ville, en 1743, avec des additions du P. Dominique de Bardolato (1); un troisième est conservé dans là bibliuthèque du convent des capucins del Capo Zambrone ( Hipponium ) en Calabre. Ce grand onvrage est moins un choix qu'un amas confus de matériaux, parmi lesquels les histuriens de cette province tronveront des documents importants et qu'ils chercheraient vainement aillenrs. W-s.

FIORILLO (IGNACE), célèbre cumpositeur, élève de Durante et de Maucini, naquità Naples vers 1720. Après avoir compusé divers opéras en Italie, il ful appelé en Allemagne, où ses falents prirent un plus grand essor. Maître de chapelle à Brunswick, la musique qu'il composa pour les ballets de Nicolini eut le plus grand succès. Il se rendit ensnite à Cassel, pour en diriger la chapelle, et passa le reste de ses jours dans les environs de Wetzlar. Fiorillo est auteur de numbreux onvrages oni ont cimenté l'alliance de la melodie italienne avec l'harmonie allemande; ce qui étart alors une grande innovation. Il mourut en 1787 .-

que par l'élégance de son jeu. En 1788, il quitta la France pour se fixer à Londres, où il est mort le 5 mai. 1819. On a gravé de ce compositeur des supates, des doos, des trius, des quatnors et des symphonies. Ses guinze études de violon, formant trente-six caprices, sont les plus estimés de ses ouvrages, Son jeu avait tout le charme qui convient à la musique de chambre. F-IN. FIRMAS PERIES (le comte de ), naquit à Alais en Lauguedoc, le 4 août 1770 , d'une maison noble , qui, depuis le XII° siècle, porte le nom et possède la terre de Péries , dent le château, très-fort d'assiette, défend une des principales cless des Cévennes, et a été brulé deux fois en soixante-dix ans, dans les guerres de religion de. 1629 à 1702; guerres qui ont foursi aux ancêtres du comte de Firmas les occasions de signaleir leur constante fidélité envers, le roi et leur attachement à la religion cathelique. Le 23 septembre 1785 , Firmas fut nommé suus-lieutenant de remplacement an régiment de Piémont infanterie, dans lequel son père et son aïeul maternel , La Condamine , avaient élé capitaines , et à la tête duquel était murt, en 1734, son bisaïeul. Lorsqu'en 1789 , la noblesse du rovaume fut assemblée par sénéchaussée, pour nommer des députés aux états-généraux, Firmas,

FIR

FIORILIO (Frédéric), fils du précé-

dente célèbre violoniste, naquit à

Brunswick en 1753. Il se livra d'a-

bord à l'étude de la mandoline; mais

il quitta bientôt cet instrument in-

grat, pour le violon, et devint nu virtouse très-distingué. Après avoir sé-

journé trois ans en Pologne, il se

rendit à Paris en 1783, et obtint

beaucoup de succès an concert spi-

rituel, autant par ses cumpositions

<sup>(1)</sup> Ce second volume n'a paint été comm de Lenglet-Dafresnoy, m', ce qui peraltra plus extraordinaire, de M. Brunet, qui n'en feit aucune mention dans la 3º ed. de son Mascel

onoique agé sculement de dix - huit ans , se rendit & Nimes et fut admis dans la chambre de la noblesse sans voix délibérative. Se trouvant dans. son pays natal'à l'époque du fameux camp de Jales, il prit part à cette insurrection rovaliste. H'fut arrêle le 17 mars 1791 et enfermé au fort d'Alais, où il resta insqu'an 22 avril snivant. Avant recouvré sa liberté, il se hata de se rendre à Worms ou se trouvail le prince de Condé. Mais les princes avant alors des projets sur l'Alsace l'engagerent à rejoindre son regiment, qui de Besançon marchait vers Neuf-Brisach Il se chargea de cette mission périlleuse, et alla plusieurs fois de Neuf-Britach à Worms et à Coblentz auprès du prince de Condé. Le baron de Roque, lieutenant de roi à Neuf-Brisach , ayant été arrêté par ordre du directoire du département du Haut-Rhin., Firmas le défendit devant les commissaires de l'assemblée nationale, et ne le quitta qu'apres avoir obtenn sa liberté. Le prince de Coudé lui promit alors une place dans l'étatmajor-général de l'armée qu'il formait. Le 17 dec. 1791, le chevalier de Busélot, qui avait été chargé d'assassiner le prince de Condé, fut arrêté par les soins de Firmas, auquel le prince confia la police de l'armée en le nommant lientenant du roi de son quartier-général. Il fut aussi nommé colonel attaché an régiment d'Hohenlohe-Schillingsfurst. Le 12 août 1792, le nommé Lévesque, chirurgien-dentiste de Strasboorg, que la propagande avait envoyé à Berlin pour y empoispatter le roi de Prusse. fut arrête à Bibl , par les ordres de Pirmas et conduit a Stattgard, au il fut livré aux Prussiens. Le coute de Firmas fil la campagne de 1793,

quartier-général de l'armée de Conés fantot comme colonel attaché au régiment d'Hohenlohe. C'est à la tête de ce brave régiment qu'il fut grièvement blessé, le 8 décembre, à Bersa chtheim. En 1794, les régiments d'Hohenlohe ayant quitté l'armée de Condé pour passer au service de Hollairde, le comte de Firmas resta avec le prince de Condé. Louis XVIII, alors régent du royaume, l'admit ; le 10-août 1794, dans l'ordre de Saint-Louis, et le prince de Condé le recut " chevalier à Bruchsal le 25 janvier 1795. La Hollande étant conquise et les régiments d'Hohenlobe étant revenus en Allemagne, le comte de Firmas conclut avec les commissaires anglais la capitulation en vertu de laquelle ils rentrerent à l'armée de Condé. Il fut, à cette épogne, nommé colinel en second du régiment d'Ho4" benlobe-Bartenstein, et fit avec ce beau régiment la campagne de 1796. Il se couvrit de gloire, le fer juillet de cette année, en décidant le gain de l'affaire de Bibrach dans la vallée de la Kintsig. Il fut blessé denx fois au combat de Schaffenried , le 30 septembre. L'arinée de Condé ayant passé, l'année suivante, au service de Russie, Firmas fut chargé du commaudement de la première colonne composée de toules les troupes de l'avant garde. Il oblint, en 1798, un congé de l'empereur de Russie, eLvint en Souabe où il épousa. le 4 février 1799, la comtesse Joséphine de Waldhourg-Wolfegg et Waldsée, dame de Cordre impérial de la croix Etoilée, venve du comte Charles-Emmanuel de Leutrum-Ertingen ; lieutchant-general au service de Sardaigne, et colonel propriétaire du regiment de Royal-Allemand. Il fit, en mars 1799, avec cette dame, tantot comme lieutepant de roi du le vovage de Russie, en revint dans

le mois de mai suivant avec l'armée de Condé, fut blessé en défendant la ville de Constance, et ne quitta l'armée qu'après son licenciement en février 1801. Il refourna alors en Souabe, et fut charge des intérêts de son beau-frère, le prince-regent de Waldbourg , auprès de la diète germanique. Il fut nomine , le 15 dec. 1806 . chambellan du roi de Wurtemberg ; le 5 déc. de l'année suivante, grand-maître des cuisines. et. le 6 nov. 1810, conseiller intime-privé-actuel d'épée (1). Il recut sa démission du service de Wnrtemberg le 6 mars 1813, et se rendit', au mois de décembre suivant . au quartier-général des empereurs à Fribourg : puis , an mois de décembre 1814, an congrès de Vienne, pour y soutenir les droits de son beaustrère. Il était à Vienne lors de l'invasion de Bonaparte en 1815; "Wurtemberg , Paris , 1817 , inil en partit aussitot pour aller a Gand joindre Louis XVIII, qui le nomma marécbal-de-camp, et lieutenant-général le 31 mars 1819. Il fnt admis à la retraite le 1et avril suivant. Le 5 février 1809, il avait été nommé chevalier de l'ordre royal égnestre militaire de Saint-Michel en Bavière, grand'eroix le 23 septembre suivant; enfin ebevalier bonoraire des ordres royaux et militaires de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne, le 24 janvier 1818. Le comte de Firmas est mort en Allemagne en 1828. Il a publié : I. Observations aux députés de la noblesse aux prochains états-généraux, sur les objets militaires. Nimes, 1789, in-8°. II. Protestation énergique contre les décrets de l'Assemblée nationale,

(1) Le course de Firmas fat pendant sept aus admir dans la société du roi Frederie de Wurtemberg, le monarque le plus instruit et le plus spirtued du son siècle.

Colmar . le 17 joillet 1791, insérée dans la Gazette de Paris du 17 août suivant. III. Le Jeu de strategie , on les Echecs militaires, Memmingen, 1808, in-8°, fig. Ilen a para nne seconde édition in-12, a Paris , 1816. IV. Pasités legraphie, Stullgard, 1811, in-8% fig. C'est la Pasigraphie de Maimienx, refondue (de concert avec l'inventenr), et adaptée à un systeme de signaux. V. Bigamie de Napoleon Bonaparte, Paris, 1815, in-8°. L'auleur ya recneilli des anecdotes pignantes sur les faits qui précédérent ou accompagnérent le divorce de Bonaparte, VI. Reflexions politiques sur le projet d'une constitution pour le royaume de Wurtemberg, Paris , 1815 , in 89. VII. Examen impartial du projet de constitution pour le royaume de 8°. VIII. Plusieurs articles dans la Biographie universelle, etc. IX. On lui attribue : Notice historique sur L .- A .- H. de Bourbon-Condé . duc. d'Enghien, brochure in-80,

Paris, 1814; deux éditions. M-nja FISCHER ( JEAN -LEONARD ) . médeein allemand, naquit à Culmbach , le 19 mai 1760 . termina ses études à l'université de Leipzig, où, en 1786, il fut nommé prosecteur d'anatomie, et où, trois ans plus tard, il obtint à la fois une chaire de professeur 'extraordinaire et le titre de docteur. En 1793, il passa de Leipzig à Kiel comme professeur titulaire de chirurgie et d'academie; et des-lors, se fixant dans les possessions danoises, il se uil successivement nommer médecin en chef avez rang de conseiller de justice en 1802, directent de la maison de sante de l'académie la meme année, conseiller d'état en 1810 , et chevalier de l'or-

dre de Danebrog en 1811, Il monrut le 8 mars 1833. On lui doit : I. Des Suppléments à l'Elminthologie de Werner , sous ce titre : Wer. neri vermium intestinalium brevis expositio, première continuation, Leipzige, 1786, quatre planches; denxième continuation , ibid., 1788, cinq pl. II. Des marques de ladrerie dans la chair de porc [ dans le Magasin allemand des connaissances utiles , prein, année, 1788 , troisième quart, avec une planche ). III. Tania hydatigena in plexu choroideo nuper inventa historia, Leipzig, 1789, nne planche (thèse). IV. Instruction pour la pratique de la dissection d'après l'Anatomical instructor de Thom. Pole . Leipzig , 1791, treize planches. A ce premier morceau qui ronle surtout sur des généralités, il fant en joindre un autre qui porte pour second titre : Préparation des organes des sens et des organes intestinaux . 1793, six planches. Il aysit même promis la Préparation du cerveau et des nerfs. V. Nevrologie generalis tractatus, descriptio anato. mica nervorum lumbalium, sacralium et extremitatum inferiorum. Leipzig, 1791 equatre planches, VI. Prafatio ad G. F. Seidel, index Musei anatomici Kiliensis, Kiel . 1818. VII. Divers articles dans des journaux. Heinsius le régarde à tort comme l'auteur de l'onvrage intitulé : Fragment d'un nouveau système sur la nature humaine. ... P-or.

FISCHER (JEAN-CHARLES), mathématicien et astronome allemand, natif d'Alistadt dons le grand-duché de Sazel-Weimar, où il vit le jour le 5 décembre 1760, fut nommé successivement professeur extraordibaire de mathématiques à l'oniversité d'Iéna (1793); professeur de mathématiques au gymnase supérienr de Dortmund (1807); professeur ordinaire de mathématiques , puis d'astronomie à l'université de Greiswalde. Les écoles allemandes lui don eof un grand nombre d'ouvrages élémentaires , dont la rénnion forme un corps complet d'enseignement des sciences exactes. Ce sont . pour ne point parler d'une dissertation on thèse latine sur les logarithmes : I. Elements d'arithmétique. Iena, 1789. II. Introduction d toutes les sciences du calcul, ibid. 1791. III. Elements des mathématiques pures, ibid., 1792. IV. Eléments des sciences mécaniques, ibid., 1793. V. Eléments des sciences optiques et astronomiques, ibid., 1794. VI. Eléments de géométrie transcendante, ibid., 1796. VII. Eléments de phy sique, ibid., 1797. VIII. Dictionnaire de physique, ibid., 1798; 1825, 8 vol. IX. Histoire de la physique depuis la renaissance des arts, etc., ibid., 1801; 1806, 7 vol. X: Traité des engrais, ibid., 1803. XI, Principes de l'art agronomique . ibid. 1806. XII. Cours complet de mathématiques, Leipzig, 1807 2 vol. XIII. Eléments d'histoire naturelle, Schwelm, 1811. XIV. Premiers principes de mathématiques pures, Dortmand, 1809. XV. Premiers principes du calcul différentiel, du calcul intégral et du calcul des variations, Elberfeld, 1810. XVI. Mathematiques pures élémentaires, Leipiig, 1820. Pischer mourut à Greifswalde, le 22 mai 1833. P-07.

FISCHER (GOTTHER-AU-GUSTE), savant saxon, naquit, le 28 avril 1763, au village d'Ukrylla, non loin de Meissen, Son père, pau-

FIS

vre garde-forestier , ne put lui faire donner que les premiers éléments de l'éducation dans une école de Meissen. Toutefois le jeune homme devint assez furt en arithmétique, et continna solitairement ce genre d'études. Le temps venn de chuisir une profession, l'état militaire lui sourit plus que la perspective d'un métier. Il cut voulu prendre du service dans un régiment de hussards prussiens : comme on ne profita pas de sa bonne volunté, il s'enrôla dans l'armée saxunne cumme artilleur : c'était en 1779, pendant la guerre de la succession de Bavière. Tont en s'occupant des devuirs matériels de son état, Fischer lisait, dévorait tout ce qui lui tumbait de mathématiques sons la main. Au bout de quelques semaines, il fut nommé sous-officier, puis admis comme élève gratuit à l'école spéciale d'artillerie. Quatre aus après, il était artificier : c'était un bien faible avancement pour un sujet dont on ne pouvait mécongaître les talents et la persévérance. Il ne se déconragea cependant pas, et, secundé par la bienveillante prutection du géomètre Lebmann qui devint sun ami, il parconrut le cercle entier de la science. et devint très-furt surtont en mathématiques appliquées à l'art militaire. Le temps était venu sans docte uù sa capacité lui eut ouvert une carrière brillante; la révolution française avait jeté l'Eurupe dans cette lungue sénie de gnerres qui , pendant vingttrois aus, a consummé tant d'hummes. Ennnyé de n'êlre tuujuurs qu'artificier , Fischer lacha pied en cel instant où l'ambition voyait l'horizon s'agrandir. Il abandunna la carrière des armes en 1794; et s'aoeummuda d'une chaire de mathématiques dans l'école des pages de l'é-

lepteur de Saxe à Dresde. De cet établissement il passa, en 1815, à l'école des cadels du ruyaume de Saxe, et, en 1818, à l'académie des arts et métiers ; mais il résilia la première de ces deux places pour prufesser (1828) à l'écule pulytechnique récemment créée eu Saxe. Sa mort eut lieu le 8 fév. 1832. Aussi laborieux qu'instruit, Fischer avait partagé la dernière portion de sa vie entre la démoustration orale et l'enseignement écrit. Les élèves, et surtuul ceux qui se destinent an génie militaire ou à l'artillerie, ne, penvent guère rencontrer d'ouvrages plus clairs et plus courts que ceux qu'il a publies sur les mathématiques pures ou appliquées. Nous nous bornerons à citer ici les plus importants : I. Recueil des principaux problèmes de calcul qui s'offrent dans l'aménagement forestier, Pyrna, 1805; troisième édition, Dresde , 1813. II. L'Art de faire les calculs de téte à propos de toute espèce d'objets, militaires, physiques, etc., Dresde, 1808. III. Introduction à la partie pratique de l'art de projeter les principaux linéaments du réseau cartographique, ibid., 1809, IV. Manuel des premiers éléments de l'arithmétique et de l'algèbre, ihid., 1815; denxième édition, 1823 (pour l'algèbre ) et 1826 (pour l'arithmétique). V. Manuel des premiers. éléments de géométrie, Dresde, 1818. VI. Manuel de trigonométrie tant rectiligne que sphérique, Leipzig, 1819. VII. Eléments de statique et de dynamique, Dresde, 1822. VIII. Eléments d'hydrostatique et d'hydraulique, ibid. 1824. IX. Géométrie de construction, ibid., 1825; X. Geométrie des courbes, ibid., 1828. P-or.

FISCHER (Cubétien-Augus-TE), savaot allemaod, né à Leipzig, le 29 août 1771, étndia, de 1788 à 1792, daos l'oniversité de sa ville matale et y mérita d'être distingué par l'illostre Beck. Sa mère, fille d'un marchand de Marseille, loi avait inspiré no goût très-vif pour la France méridiooale. L'idée lui prit en conséquence de terminer son éducation par un voyage en Suisse et dans une partie de la France, alors pent-être us curieuse que jamais à étudier. De retour dans sa patrie, il y devint, en 1795, gouverocur d'un jeuce noble des eovirons de Leipzig, mais il n'y resta que peu de temps et partit pour Riga, où la même place lui était offerte. Lorsqu'il fut arrivédans cette ville, il se tronva qu'un incident rompit l'affaire; et, faute d'argeot sans doute, il entra daos une maison de commerce, puis se mit à donner des lecons de teone de livres. Avaot ainsi atteint la fin de l'aonée 1796, il se mit en route avec des commissions pour l'ocest de l'Europe, et avec le dessein de s'établir dans quelque ville de la Péninsule, visita Hambourg, la Hollande, Bordeaox, Lisboooe, Cadix, Malaga. Mais partout il trouva les chances si peu favorables, par suite des guerres qui bouleversaient l'Europe et de l'alliance qui, en rédoisant l'Espagne à être l'auxiliaire de la révolution française (1796), l'avait rendue l'ennemie de l'Angleterre, qo'il crut oe rien avoir de mieux à faire que de revenir en Allemagoe, par Gênes tout nonvellement devenoe capitale de la république ligurieoue (1798). Etabli a Dresde, il y vécut d'abord saus emploi, se fit recevoir en 1803 maître és-philosophie, et, l'année suivante, fut nommé membre du conseil de légation du duc de Saxe-

F15 Mejoingen. Après avoir fait un nouvean voyage en France (de 1803 à 1806), il tixa son sejour à Heidelberg. Il ne quitta cette ville que poor se readre à Würtzbourg, où, grace à la protection du comte de Thurheim, il était poorvn d'ooe chaire. Cette place lui devint désagréable quand, par suite de la paix de Presbourg, Würtzbourg passa sons la idomination de l'ex-prand duc de Toscace. et il eut bien voulu l'échanger contre nne position analogue en Bavière. Mais ce troc ne put se faire. Le mécooteotement le jeta dans le systeme des opposants à Bonaparte, qui certes ne pensait gnère à lui en changeant les délimitations des états germaniques; et c'est sous l'iofluence de cette mauvaise homenr qu'il mit an jonr, à la fin de 1807, afin de faire connaître l'homme par ses paroles, le Recueil de discours, proclamations, lettresd'apparat; elc., émanés du gouvernemeut francais. Cette compilation fit du bruit en Allemagne; et l'année suivante Fischer fut chargé de la rédaction de la Gazette politique de Würtzbourg. Mais telle était la sévérité de la censure ou , .si l'oo veut , telle était la tendance de Fischer à rembrunir les tableanx on à aiguiser ses traits, qu'à toot iostaot il voyait ses colonnes biffées à l'encre ronge; on bien qu'il était obligé de mettre no masque à sa pensée : il ne put tenir plus d'un ao à ce métier. Peu de temps après, eut lien ce que le grand-duc de Würtzbourg et son pieux couseil appelaient l'éparation de l'instruction publique. Fischer, privé de sa place, ent du moins promesse d'en toncher intégralement les honoraires (1809). Il n'apprécia pas ce procédé, et se crut autorisé par sa destitution à parler contre

l'ultramontanisme du grand-duc. Il recut alors, sans l'avoir demandée, la permission, c'est-à-dire l'invitation, d'aller fixer son séjour ailleurs qu'a Würtzbourg (1810). En revanche, lorsqu'il sollicita la faveur de profiter de la bibliothèque du grandduc, on lui répondit par un refus. Il ne fant pas demander si, quand le congrès de Vienue eut rendu Würtzbourg à la Bavière, il vit avec plaisir ce changement. Il s'empressa de composer à cette occasion un prologue mélodramatique qui fut débité lors de l'arrivée de la conr bavaroise a Wiirtzbourg. Cette manifestation de ses sentiments lui valut la permission ou la commission d'ouvrir un collège pour y former des élèves a l'art oratoire et pour y faire des lectures historiques. Ces cours dans lesquels, à l'exposé des faits de l'histoire proprement dite, il joignait des considérations statistiques et politiques, ne manquèrent pas de succès. Mais un professent de l'université s'avisa de le jalouser, et, appuyé d'un homme puissant, il déposa une dénonciation contre son enseignement. Il résulta de la un débat dans lequel Fischer eut le dessous, et qui le forca de discontinuer ses lecons. Ainsi privé de la faculté de parler, il n'en eut que plus de temps pour écrire, et il publia sous le pseudonyme de Félix de Frohlichsheim, une apulogie de sa conduite et une satire de celle de ses ennemis, intitulée: Excursion de Francfort-sur-le-Mein à Munich. Un ministre bavarois, Lerchenfeld, était violemment attaqué dans ee facinm; il s'en vengea en traduisant l'autenr devant une commissiun qui le condamna à sept ans d'emprisonnement dans un fort. Cependant la durée de sa détention fut abrégée, mais il dut quitter la Ba-

vière. Il vint alors résider à Mayence; mais il ne survécut que pen d'années à son élargissement, et mourut le 14 avril 1829. Fischer étail, depuis 1804, membre correspondant de la société philanthropique de Saint-Pétersbourg, et, depuis 1805, membre correspondant de la suciété royale de Gællingue. En 1808, il avait épousé nne nutabilité littéraire, Caroline-Auguste Venturini de Brunswick. Ce mariage fut très-malhen. reux et se termina par un procès et nne séparation : il paraît que les motifs de plainte étaient frivoles. et l'opinion publique en cette occasion fut contre lui .- On a de Fischer beancoup d'onvrages, en parlie sons les psendonymes de Chr. Althing, Erichson, F. de Frolichsheim, Fred. Hebenstreit, Isaac Martin, A. - T. Pruzum , Bernard Roll , Eckard, A-la-garde-de-Dieu Schwanum (Goltvertrau Schwanum). Les principaux sont: I. Léopold II, rhapsodie philosuphique (Leipzig), 1792. II. Les Constitutions, ou France et Angleterre, Leipzig, 1792. III. L'Esprit de Hume . ibid., 1795. IV. Les Rois qui ont été fous, Kænigsberg, 1797, 2º édition (on rafraichissement), sous le titre de Biographie des rois malheureux, Konigsberg, 1800. V. Voyage d'Amsterdam par Madrid et Cadix à Génes en 1797 et 98, Berlin, 1799; 2º édition 1801. Cette relation a eu les bonneurs de la contrefacon, sons le titre de Tableaux d'Espagne. Vienne, 1800 (mais le circonspect éditeur a fait beancoup de suppressions) et de la traduction en anglais (celle-ci a été fort goûtée). VI. Doute politique de Hume, Leipzig, 1799. VII. Ecrits erotiques, ibid., 5 vol. 1800; 2º éd., 1807;

FIS

FIT 174 3°, 1817. VIII. Collection genérale complète de toutes les pièces officielles et secrètes qui peuvent servir à l'histoire diplomatique de la France depuis 1792 jusqu'à 1810, Tubingne, 1810 et 1811, 2 vol. C'est le recneil dont il a été question plus haut, mais complété par des pièces antérienres à Napoléon et postérienres à 1807. IX. Tableaux du Brésil, Pesth, 1819. X. Divers coutes et romans, entre antres: 1° Conrad, roman comique, Leipzig, 1798; 2º l'Histoire des sept sacs, Leipzig, 1799; 3º le Cog aux neuf poules, Leipzig, 1800; 40 les Huit nuits d'essai, Eichtstadt (Hildbnrghanseu), 1802. Plusieurs d'entre eux se retrouvent dans les Ecrits érotiques. XI. Des traductions de l'anglais, comme : 1º Ethelinde , ou la Solitaire du lac de Genève, Leipzig, 1792, 5 vol. 2º Sonhie, ou le Solitaire du lac de Genève, Leipzig, 1794 et 95, 2 vol. (2° édit.; avec un 3º volume, 1800); 3º Histoire de la guerre des Indes-Orientales en 1764 (de Cooper William). Il a anssi traduit du français le Nouveau voyage en Espagne du chevalier de Bourgoing, Iéna, 1800, 3 vol., et le Nouveau tableau de l'Espagne en 1808, d'A. de Laborde. XII. Manuscrit de l'Allemagne meridionale, Londres, 1820. On pent ajouter l'Excursion qui fut la cause de sa captivité (Leipzig, 1821), des articles dans les journaux et recueils périodiques, etc. P-6r. FITZ-GERALD (WILLIAM-

THOMAS), littérateur anglais, ne vers 1759, recut sa première instruction elassique dans l'école ou académie de Greenwich, puis fut envoyé à Paris où il entra au collège de Navarre. A sa sortie de ce collège, son père

le présenta à Louis XVI, et cette circonstance parut attacher le cœur du jeune homme à la famille royale. William-Thomas , lorsqu'il fut revenn en Angleterre, obtint, par le crédit de sou oucle Martiu alors commissaire de marine à Portsmonth (et qui fut créé barouuet en 1791), un emploi dans la partie des vivres de ce département, et il y fut promn par degrés à des postes plus élevés jusqu'à ce qu'il cut mérité sa retraite avec peusion. Le goût et la culture des lettres charmait l'aridité de son travail habituel, et il exerça sa muse sur des sujets très divers. soit que des écrivains dramatiques ses amis l'iuvitassent à composer des prologues ponr leurs pièces, coit que les triumphes de l'Angleterre on de grandes castastrophes politiques excitassent sa verve : sa plume semblait toujours prête ponr la circonstance. La plupart des poèmes qu'il composa aiusi fureut recueillis par lui en 1801, 1 vol. in-80. On y tronve, entre autres : Tribut d'une humble muse à une reine captive, veuve d'un roi assassiné; Vers sur le meurtre de la reine de France ; le Triomphe de Nelson, ou la Bataille du Nil (d'Aboukir), 1798. Il a publié depuis : la Tombe de Nelson, poème, 1806, in-40: les Pleurs de l'Hibernie séchés par l'Union, 1802, in-40. W .- Th. Fitz-Gérald devint nn des présidents du Fonds littéraire (Voy. David WILLIAMS, L, 588). Il est mort à Paddington, le 9 juillet 1829.

agé de soixante-dix ans. FITZ-GERALD (lord EDOUARD), naquit le 15 octobre 1763. Son père recut trois ans plus tard le titro de duc de Leinster; sa mère, Emélie-Marie, était la fille du duc de Richmond. Il n'était que

cadet de famille. Vers 1773, il vint eu France avec sa mère qui avait éponsé en secondes noces un gentleman écossais du nom d'Ogilvie, et il y resta jusqu'en 1779, se préparant sous la surveillance de son beanpere à la carrière militaire. C'est là qu'il prit avec l'habitude de la langue française quelque chose de nos goûts et de notre caractère natiopal. Bien que cette éducation, en quelque sorte anti-britanpique, ne fut point one recommandation pres de l'administration de Londres, il vit bientot ses demandes de service acceptées; et, en juin 1781, il mit pied à terre avec le dix-neuvième rement à Charlestown. Sa brillante valeur ne tarda point à le signaler aux yeux de lord Rawdon, son général, qui se l'attacha en qualité d'aide-de-camp. Plus tard, après la capitulation d'Yorktown qui mit un terme a la guerre contre les Anglo-Américains, Fitz-Gérald fut admis dans l'étal-major du général O'Hara, qu'il suivit à Sainte-Lucie. De retour on Europe au hont de quelques mois (en 1784), il vécut fort tranquillement deux ans au sein de sa famille, en Irlande, et représenta au parlement national de Dublin le bourgpourri d'Athy, par lequel son frère, le deuxième duc de Leinster, l'avait fait elire. Cette existence parlementaire, assez monotone, il faut le dire, et dont il n'avait pas compris le côté sérieux; l'ennuyait au plus haut degré, témoin ce passage d'une de ses lettres à sa mère : «, Sans vons, « j'irais me battre avec les Tures « on les Russes. » Il est clair qu'à cette époque pen lui importait encore où se trouvait le droit, admis que le droit entre les Turcs et les Russes fut quelque part, et que tout moyen de tuer le temps lui semblait

préférable à la nécessité périodique de subir l'éloquence de tribune. En 1786, son oncle le duc de Richmond, alors grand - maître de l'arfillerie, l'emmena dans son excursion aux denx îles anglo-normandes de Jersey et Gnernesey. Les connaissances positives et la capacité dont l'ita-Gérald fit preuve en cette occasion . lui concilièrent les bonnes grâces du hauf dignitaire, qui des-lors s'intéressa tres-virement a son avancement. Mais, au moment où la bonne volonté de son noble parent lui ousrait cette perspective, la vne des maux auxquels l'Irlande était en proje et de la brutalité avec laquelle l'Angleterre affectait dela traiter, opérait daus l'esprit de Fitz-Gérald une révolution. Il comprenait la nécessité d'une résistance, sans voir encore à quel point elle devait cire vive et menacante. C'est ainsir que, des cetto même année 1786, non seulement il prit place sur les bancs de l'opposition, mais encore il se montra le rival des Grattan, des O'Neil, des Curran. dont la parole retentissait par touto l'Irlande. Mais que produisait la parole à elle tonte seule ? Sans mécroire tout-à-fait à sa puissance; il commençait pourtant des lors y moins compter. Ce sentiment se fait jour au travers des expressions qui semblent dire le contraire et par lesquelles il s'efforce de raffermir sa foi chancelante : « J'ai été bien désap-« pointé du côté de la politique. « mais je n'ai pas perdu courage. « Avec de la perseverance et de la « fermeté, nous finirous par trioma pher. Quand on veut attendre un a but, il faut s'attendre à des rea vers et ne pas se laisser vaincre, a ne pas même paraître y faire ate tention. Je dis a tout le monde que « tout va bien, mais au fait nous

« avons affaire ade manvaises gens. » La session finie, il passa sur le continent où sa mère el ses sœurs l'avaient précédé, et d'abord il voulot aller les rejoindre à Nice, en passant par la Suisse. Mais, après un sejour de quelques mois à Paris où nous le trouvons en rapport intime avec le duc de Coigny, avec le marquis de Bouillé, il prit la route d'Espague, et traversa d'un bout à l'antre la péninsnle; car de Gibraltar il écrivit à la duchesse sa mère des lettres charmanies, dont quelquesunes nous ant été conservées, et à Gadix il levatiui-même le plan de cette ville et des forts qui la protegent. Fitz-Gérald était alors dans sa vingt-cinquième année. Il songeait a se marier, et son oncle favorisa ses prélentions sur nne jeune personne fort riche et d'illustre famille dout au reste son biographe nous laisse ignorer le nom. Ce projet ne reussit pas lord Edouard avait trop pen de fortune aux veux des parents. Dans son desespoir, il porta pour la seconde fois ses pas ou Amérique et se remit plus fortement que ramais aux étndes stratégiques. C'est ainsi qu'on le voit, en juin 1788, à Halifax avec le cinénante-qualrième regiment, relevant en militaire et en tacticien les frantières des Etals-Unis du côté des possessions britanniques. Il se rendit ensnite, et peu d'Anglais avant-ini avaient suivi cette roule, 'a la Nouvelle-Orleans par les lacs et les grands fleuves qui coulent à l'ouest des états de l'Union. De la il voulait visiter elex possessions espagnoles (les Florides, etc.); et principalement la Havane, mais le gonvernement colonial lui refusa opiniatrément les passe-ports et permissions necessaires. H. se Lesigna douc à revenir en Europe. Son ab-

sence avait dure denx ans. On ne s étonnera pas de l'influence qu'exerca, sur un esprit mécontent des institutions européennes . ce long sejour au sein d'un pays encore vierge, ici à peine babité et ne présentant que les plus simples phénomenes de la civilisation naissante, la commençant la plus merveilleuse carrière de prospérité, sons un régime, l'antipode de la monarchie et de la centralisation. « Ah! ma mère. a dit-il dans nue de ses lettres, si « ce n'était pour vous, je ne retour-« perais jamais en Angleterre! » Malheurensement pour lui cette faconde penser était connue, et, arrivé dans la capitale de l'Angleterre, il ne la déguisa point » aussi, maleré son mérite qu'on ne contestait pas, il tomba dans la disgrace du gouvernement. Sur le vu du Jevé du plan de Cadix qu'il avait communiqué an duc de Richmond, il avait été question de le mettre à la tête d'une expédition projetée contre cette ville lors des démélés à propos de la baie de Nontka, demelés que termina la convention de l'Escurial (oct. 1790) : il fut bientôt écarté par le cabinet. L'année suivante (1791), il fut derechef porté par son frèce à la chumbre des communes d'Irlande, Pendant les vacances parlementaires, il contracta des liaisons avec Sheridan et Fox, dont l'opposition alors était des plus violentes, et qui ne partageaient pas les opinions belliqueuses et hostiles des torics relativement à la France. Après le 10. nout et au milieu du bouleversement universel amene par la déchéance, l'invasion, les septembrisades, il se rendit a Paris, dans l'intention de nouer des relations directes avec les meneurs de la démocratie française; mais probablement saus plan-arrete et sans qu'il fut

question encore de soulever l'Irlande seule. Les négociations pour l'instant ne produisirent rien- que de vague. De Paris il se rabaltit sor Tourusy où l'attendait la oélèbre Paméla, sa fiancée, qu'il avait connue en Angleterre et suivie sur le continent. Le mariage ent lieu à la fin de 1792; le duc de Chartres y signa comine témoin. Le cabinet de Saint-James vit cette union du plus mauvais œil : il crut y reconnaître plus que des liaisons avec le parti démagogique, il soupconna dans Fitz-Gérald des vues ambitieuses', l'espoir d'un trône peutêtre, et ce trone ne pouvait elre que celui de l'Irlande sous la protection de la France régie par la maison d'Orleans. Aussitot Fitz-Gerald fut rayé des contrôles de l'armée. C'était le jeter définitivement du côté des ennemis de la Grande-Bretagne. Lni . qui jusqu'alors n'avait compris, ou du moins n'avait voulu que la résistance légale à l'oppression, se tronva presque invinciblement porte vers les raugs de l'insurrection. L'Irlande alors était organisée. Epuisé par sa lutte dans les deux Indes, le cabinet de Londres, en 1782, avait permis sur la requête des habitants de Belfast one l'Irlande, menacée d'une invasion française, levat une armée de volontaires, et en moins d'un an quatre-yingt mille hommes, s'étaient montrés sous les armes : l'année d'apres, une convention s'était réunie, ayant pour but avoue la réforme parlementaire, et avait siegé pendant et malgré les travaux du parlement. Et l'armée et la convention avaient laissé des sonvenirs, même des fraces : sur les débris de l'une et de l'autre s'était élevée, en 1792, la société des Irlandais Unis, laquelle allait plus loin que les membres les plus avancés du mouvement dans les chambres, et qui , plus large dans ses bases que la convention, demandait là participation des catholiques aux franchises électorales et par la ralliait bien plus de monde. Après trois ans donnés à une lune de miel qui fut longue ; à une vie domestique et champêtre qui ne laissait venir à lui qu'affaibli le retentissement des cris de fuseur de l'Europe, des cris de douleur de l'Irlande; à nue pénible indécision (car, qui ose en appeler aux armes et joner sa tête au formidable jeu de l'insurrection, sans avoir long - temps pesé le pour, le contre?) Fitz-Gérald entra daus l'association, an commencement de 1796. Le remplacement de Fitz-William, comme vice-roi d'Irlande, par lord Camden, et la franche mise à l'ordre du jour des voies de rigueur furent incontestablement les causes dernières de sa détermination. Nul doute, au reste, que cet évènement ne coïncide avec la nouvelle impulsion que recurent alors les socieles secrèles, avec la réorganisation complète de toute l'Irlaude, avec la régularisation de la correspondance, enfin avec la fixation d'un but et des moyens propres à l'atteindre. Parmi ces movens figuraient en première ligne les secours de la France. Le chef de l'association, celui que tous, amis et eunemis, nommaient le père de l'Union, Wolfetone, alla d'abord s'entendre à Paris sur ce sujet avec les chefs du Directoire, de la première expédition de Hoche en Irlande, 15 déc. 1796, celle que la dispersion de la flotte par la tempête fit échouer, et qu'un peu d'audace chez les chess secondaires de cette flotte ent fait reussir. Cet échec ne découragea pas l'association, et comme en principe la coopération française était toujours promise, Fitz-Gérald et Arthur O'Connor s'aboncherent en Suisse avec l'ambassadenr Barthélemy, pour préciser plus positivement les mayens de délivrer l'Irlande. Le choix de Fitz-Gérald, en cette occasion, était d'aufant plus convenable que l'on en était venn enfin à son idée dominante, celle de ne demander à la Frace que des armes, des munitions, de l'artilcoopération on gagnait deux choses, moins de risques pour l'escadre d'être interceptée dans la fraversée, et moins de risques pour l'Irlande de se donner des maîtres dans ses auxiliaires. Tout fut disposé comme l'entendait Fitz-Gérald. Il v'eut ensuite entre les agents de l'Union et Hoche une entreyne à Francfort. Fitz-Gérald n'y prit pas part, et revint à Hambourg, soit pour ne pas donner l'éveil aux défiances déjà trop grandes du cabinet de Londres , soit de penr d'effaroucher Hoche en lui faisant soupçonner que la réussite du mouvement en Irlande en ameneralt un autre en France en faveur de la maison d'Orléans. Sa présence à Francfort pourtant eut en des suites moins funestes que les indiscrétions dont il se rendit coupable en route, comme si tont était déjà fini, et qui mirent sur la piste des conjurés une étrangère ex-maîtresse d'un vieux collègue de Pitt. Des avis que le cabinet britannique recevait de Hambonrg, et aussi des lausses mesures prises par le directoire, des vents contraires qui rendirent presque impossible le départ de la flotte batave chargée des secours de la France, de la victoire navale de l'amiral Dencan à la hanteur de Camperdown ; il résulta que les forces de l'Union perdirent an moins moitié. Tout le nord de l'Irlande fut décou-

ragé et désarmé. En reyanche, les antres portions de l'Union; qui toujours avaient compté bien plus sur un energique mouvement national que sur l'assistance etrangère, se ser rècent les unes contre les antres et s'animerent d'une ardeur nonvelle. Prendre le château et la caserne royale de Dublin, arrêter tous les membres importants du gouvernement en Irlande , soulever les masses , tel était le plan. Il devait d'abord éclater au mois d'août ; mais les préparatifs étaient encore trop peu avancés. On les continna dans le plus grand silence. Pitt et ses amis avaient perdu la trace du complot renaissant, et, bien que plusieurs milliers de personnes sussent positivement le fond des choses, le ministère en était encore à de vaines conjectures sur les combinaisons des chefs do l'Union au commencement de feyrier 1798. Un rapport présenté à lord Edouard portait, à cette époque, le nombre des hommes armes et or-ganisés à trois mille; en même temps, M. de Talleyrand, ministre du Directoire, promettait à l'agent de l'Union à Paris que l'armement français. mettrait à la voile on avril, Ce terme approchait lorsque, enfin le gouvernement anglais obtint des révélations. Un traître, du nom de Thomas Reynolds, comble den bienfaits de Fuz-Gérald, communique par na intermediatre tout be qu'il sevait des projets des conjurés, et termina en avertissant le gouvernement qu'un grand conseil allait avoir lieu le 12 mars chez le négociant Olivier Bond. La furent pris presque tous les chefs de l'Union. Emmet le jeune, Sampson, Mac-Reyen, Fitz-Gérald étaient absents : les trois premiers furent arrêtés en verlu de mandats spéciaux : Fitz-Gérald échappa,

n Go

ainsi que quelques autres; et malgré les aveux de ceux qu'avait saisis le gouvernement , malgré les énormes difficultés qui s'opposaient aux entrevues, aux excursions des principaux conspirateurs, la conspiration marcha encore. Neuf semaines de suite (dn 9 mars au 19 mai), Fitz-Gérald changeant d'asile et de vêtement, jouant les espions, renoca les mailles rompues du complot, eut des cooférences avec ses complices, avec Paméla, avec Reynolds lui-même. Quatre jours encore et la coojuration éclatait, lorsque le 19 au soir, trois officiers vinrent le saisir chez M. Marphy dans Thomas-Street. Il en blessa deux, Swan et Ayan: le troisième entra suivi d'un piquet, et bientôt tonte résistance deviot inutile. Traosféré d'abord au châteao de Dublin, il fut ensuite conduit à la prison de Newgate. Il n'en serait sorti sans doute que pour être condamné. Résolu à ne point se déshonorer par des révélations, et à ne poiot donner sa mort en spectacle sur l'échafaud, il se tua daos sa prison le 4 juin à denx heures du matin. Sa tante Louise Canolly et son frère Heori Fitz-Gérald l'avaient vu quelques heores apparavant. Au mois d'octobre suivant, le roi signa un bill d'attainder qui poursuivait et voulait flétrir sa cendre jusque dans l'asile du tombeau. Cet acte fut anpulé en 1809, Thomas Moore a écrit la Vie et la mort de lord Edouard Fitz-Gérald , Londres , 1829 , 2 vol. in-8°, onvrage également précieux et par les renseignements qu'il renferme et par les nombreoses lettres du héros. Р-от.

FITZ-GÉRALD (lady EDOUARD), femme du précédent, célèbre long-temps sons le nom de Paméla et l'élève favorite de ma-

dame de Genlis, dut naître vers 1777, en France, suivant les uns, en Angleterre ou à Terre-Neure selon l'opinion que d'autres ont youlu accréditer. Ce qui semble certaio du moins, c'est qu'elle fut de bonne heore traosportée en Angleterre, puisqu'elle parlait anglais, et rien qu'anglais en 1782, et que tel fut le prétexte de son introduction an convent de Belle-Chasse aoprès des jeunes princesses d'Orléans. Chargée vers cette époque par le due de Chartres de l'éducation ses enfants, sous le titre insolite de gonverneur, madame de Genlis avait résolu, dit-elle, de faire apprendre par l'usage les langues vivantes à ses élèves: de là des domestiques et des femmes de chambre anglais et italiens; de la aussi, pour l'intimité, la compagnie d'une jeune anglaise, camarade de jeux et de travaux. Un M. Forth, en correspondance alors avec le duc de Chartres, fut prié de loi faire passer en France une jolie enfant de cinq aos ou environ. Bientôt l'envoi sut fait en ces termes 1 « J'ai l'honneor d'envoyer & V. « A. S. la plus jolie joment et la « plus jolie petite fille de l'Aogle-« terre. » Plos tard, il fut dit que le père était le fils d'oo grand seigneur du nom de Seymour, lequel avait épousé en dépit de ses parents une jeune femme de la classe la plus pauvre, et avait été s'établir avec elle à Fogo. Il y était mort, et Marie Syms, c'était le nom de la veuve, revint en Angleterre avec sa fille et sa misère. Plus tard encore ent lieu par-devant le lord chef de la justice dn Bane dn roi (lord Mansfield), un acte tendant à frapper de nollité toote réclamation de la mère, al'effet de ravoir sa fille. Cet acte était un de ces marchés d'apprentissage, d'a-

PIT 280 près lesquels, moyennant la somme de ... (ici ce fut vingt-quatre guinées), le père ou la mère abandonne l'enfant avec tout druit sur lui, à la personne qui s'en charge. Malgré ces détails, en apparence fort circonstanciés, la curiosité publique voulut trouver de l'incertitude et de l'imprécision dans la narration de madame de Genlis; et la cour et la ville s'obstinèrent à croire que toutes ces minutieuses formalités, pour obvierant réclamations de la mère, étaient surabontes. On s'uccupait aussi beaucoup du père, et numbre de conjectures se disputèrent l'opinion des salons. La plus admise faisait naître la petite commensale des princesses, de ce côté-ci de la Manche, et d'un sang plus illustre que celui des Seymour, bien que l'on ne nommat pas d'autre mère que Mas de Genlis. Nous ne répèterons pas des assertions que n'appuie aucune preuve mathématique, et qui du reste ne firent pas varier un moment l'institutrice dans ses projets. Paméla (tel est le nom mélodieux et romanesque qu'elle imagina de lui donner, au lieu de celui de Nancy qu'elle avait porté en Angleterre) Paméla ent les mêmes maîtres, les mêmes soius que les enfants du duc de Chartres, devenu dans l'intervalle duc d'Orléans, et son étonnante ressemblance avec plusieurs d'entre eux l'eût fait prendre pour leur smur, bien que sou accent étrauger protestat contre cette première impression. Elle était du reste fort jolie, remplie de grâce, et, sinon judiciense et sensée, du moius assez spirituelle et instruite. Tant de charmes, joints à ce que sa si-tuation avait à la sois de romanesque et de précaire, ne pouvaient manquer de fixer de nouveau et plus que jamais l'attention. Au temps

même où les agitations politiques de la France commençaient à faire perdre aux gens du grand monde quelque chose de leur légèreté, les hommes d'état, les orateurs de la constituante étaient aux pieds de Paméla. Les notabilités du mouvement se réunissaient le dimanche dans le sanctuaire de Belle-Chasse, dont madame de Genlis, alors zélée panégyriste de la révolution, faisait les honneurs. On y préparait, ou l'on y résumait les graves questions du jour. Agée d'environ quatorse aus (1791), Paméla était un attrait de plus pour cette foule de célébrités naissantes, qui affluaient autour de la riche maison d'Orléans, tels que les David, les Péthion, les Barrère, les Camille Desmoulins. Ce dernier avait pour elle un culte qu'il appelait de l'admiration, et il disait : « Vous qui tronvez les vertus ci-«viques si faciles, avez-vous donc été « exposés à Paméla?» Pour Barrère, il ent le plaisir de s'entendre appeler sonvent l'heureux tuteur de Paméla. Voici comment. Un jour le duc d'Orléans voulut lui constituer une rente de quinze cents livres. Le notaire déclara qu'il ne pouvait recevoir la rente qu'autant que l'orpheline anrait nn tuteur. « Eh bien! dit le « prince, elle en choisira un elle-« même. » La jeune fille nomma le citoyen Barrère, dont sans donte son inexpérience ne pouvait deviner la sanguinaire alrocilé sous ce masque d'exquise pulitesse dont il s'enveloppait. Les travaux de la constituente finis, Paméla et mademoiselle d'Orléans (anjourd'hui madame Adélaide) fureut du voyage probablement politique que fit en Angleterre madame de Genlis, avec les deux députés Péthion et Voidel. Pamela, de retour au pays de son enfance, y cut un grand succès. Shéridan la demanda en mariage. Mais des lors de plus hantes destinées semblaient lni être promises : le jeune lord Edmard Fitz-Gérald était devenn son fervent adorateur. et il la suivit sur le continent, lorsque la marche des évèuements et l'imminence de la guerre, en forçant les Français de quitter la Grande-Bretagne, rendirent périlleux ponr des princes et leur maison le retour en France. Mais il vint d'abord à Paris où nons ne saurions dire s'il avait à remplir une mission près du gouvernement au nom de l'Union irlandaise, ou plutôt s'il sollicitait l'agrément du duc d'Orléans, à l'effet d'épouser sa protégée Paméla. Le fait est que de Paris il se dirigea sur-le-champ vers Tournay et qu'il recut la main de la belle orpheline. On a dit qu'en contractant cette noion lord Fitz Gérald, dont le patriotisme, tout sincère qu'il était, convrait des vues ambitieuses, croyait bien faire rejaillir sur son nom un reflet quasi-royal et s'acheminer ainsi au pouvoir. Cependantil sembla longtemps encorerester indifférent anx affaires. Influente par son esprit et par sa beauté, donée d'une grande chaleur de cœur, toute pénétrée des idées de liberté, d'aide à la faiblesse, et compalissant aux misères trop incontestables de l'Irlande, du reste incapable de réflexions véritables, Pamela seconda toutes les intrigues politiques de son mari. On sait comment se termina la formidable insurrection d'Irlande. Pitt, qui depuis long-temps avait en l'œil nuvert sur les allées et vennes de Fitz-Gérald à Hambourg, a Francfort, etc., et sur ses entrevnes à Londres avec des agents français, Pitt avait de plus saisi des preuves de sa participation active à toutes les menées; et les ré-

vélations de complices arrêtés le 12 mars 1798 l'instruisirent encore davantage. Pendant les nenf semaines doulonreuses employées par Fitz-Gérald à cacher sa personue et à renouer la trame rompue, sa femme ne le vit que deux on trois fois, et la dernière de ces entrevnes produisit sur elle tant d'impression qu'elle accoucha d'nn second enfant avant terme. Après la mort funeste de lord Fitz-Gérald (Vov. l'art. précédent), la triste veuve, compromise elle-même, fut poursuivie, rumée. Le prince Esterhazy la sauva en la cachant à foud de cale de son paquebot, et la reconduisit aiusi dans celte funeste ville de Hambourg, dont elle devait tronver le nom odieux; et, chose étrange, elle s'y établit pen de temps après, non loin de madame de Genlis. D'abord Paméla voulut la voir. et bientôt n'aspira qu'à s'en éloigner. Ces denx grandeurs déchues ne ponvaient se tolérer, ajoutons ne pouvaient se comprendre. L'exilée de Silk voulait toujours trôner dans sa morgue pédagoguesque, et l'ex-pairesse d'Irlande, avant vingt-deux ans, avait recu les puissantes leçons du malheur. Madame de Genlis était plus sèche et plus froide que jamais; Paméla do moins avait un pen du poésie à la tête et de sensibilité au eceur. Ponrquoi faut-il qu'elle ne possédât pas aussi cette fermeté qui jette l'ancre dans les eaux les plus houlenses, et que, pen heureuse, partant peu fixe dans ses résolutions, elle se laissat dériver au vent ! Au bout de quelques années de veuvage, lasse de la liberté , elle se maria en secondes noces au consul américain Pitcairn, alors a Hambourg : mais elle fut bientôt plus lasse des liens qu'elle ne l'avait été de son indépendance, et il fallut que le divorce sé-

parât les deux époux. Elle reprit le nom de Fitz-Gérald, et c'est en celle qualité qu'en 1812 elle se rendit à Paris, nu elle habita d'abord l'Abbaye-aux-Bois, ensuite chez son aucien ami Anber, père du compositeur. Mais tout était glacial pour elle dans cette ville impériale, si loin alors et de quatre-vingt-neuf et de quatrevingt-douze. Ce contraste doolonrenx des souvenirs de fêtes qui l'avaient bercée, et d'on isolement semblable a la tombe lui fit mal, et joint aux fausses idées qu'une éducation et des habitudes un pen romanesques avaient développées en elle, lui fit faire les choses les plus singulières ; elle s'enfuit à l'antre bont de la France, à Montauban, où elle logea dans la maison du duc de la Force, commandant du département. On l'y vit, à l'âge de plus de cinquante ans, garder les moutons, habillée en hergere de Fontquelle. Au milieu de passe-temps de ce genre tomba la révolution de juillet. La nouvelle des grands changements qui suivirent cet évènement lui fit soudain quitter sa retraite : elle accourut à Paris, et se logea daos l'hôtel du Dannbe, rue de la Sonrdière. Qu'espérait-elle? et eut-elle rénssi? on l'igoore, Elle esperait saus doute, lorsqu'un mal subit vint mettre prématurément un terme à ses jours. Elle expira en novembre 1831, sinon dans l'abandon, du moins dans la gêue. Elle jonissait de din mille francs au moios de pension, mais pour elle qu'était-ce que dix mille francs ! Le fait est qu'il ne se trouva pas chez elle de quoi la faire enterrer', et qu'il fallut avnir recours à la monificence d'un grand personmage, pour subvenir aux frais de la cérémonie. Parmi le peu d'amis qui spivirent son convoi, on remarqua le prince de Talleyrand. P-or.

FITZ-JAMES (CHARLES, due de), pair et maréchal de France. était fils du maréchal de Berwick et petit-fils de Jacques Il, roi d'Angleterre. Né le 4 nov. 1712, et connn d'abord sous le nom de comté de Fitz-James, il n'avait que dix-sept ans, lorsque, sur la démission du comte Henri de Fitz-James, son frère aîné, et après que François de Fitz-James, son autre frère, eut embrassé l'état ecclésiastique, il fut pourvu, le 28 déc. 1729, du gouvernement et de la lieutenance-générale du Limousin. En 1730, le cointe Charles entra aux mousquetaires; ublint une compagnie au régiment de cavalerie de Montrevel, le 31 mars 1732, et, l'année suivante, un régiment de cavalerie irlandaise, auquel un donna le nom de Fitz-James. Cette même année la paix, dont jonissait l'Enrope depuis près de vingt ans, fut troublée par la mort d'Anguste, roi de Pologne. La guerre s'alloma de toutes paris. Une armée française, sous la conduite du maréchal de Berwick, pénétra en Allemagne : Charles de Fitz-James y fit ses premières armes, à la tête de son régiment; d'abord an siège de Kehl, puis à celui de Philisbourg. Il était auprès de son père, lorsque celui-ci fut tué d'un coup de canon, et il fut couvert de son sang et de sa cervelle. Le duc Charles continua de servir à l'armée du Rhin, en 1735, sous les ordres du maréchal de Coigoy, jusqu'aux préliminaires de la paix de Vienne. Il fut créé duc et pair de France en 1736. - La mort de l'empereur Charles VI devint, en 1740, le signal d'une guerre nouvelle, celle de la succession d'Autriche. La France appuyait les prétentions de l'électeur de Bavière au

trone impérial. En 1741, une armée de quarante mille hommes passe le Rhin au Fort-Louis, sons les ordres du maréchal de Belle-Isle : une autre armée, forte aussi de quarante mille hommes, passe la Meuse dans le meme temps. C'est dans cette dernière que servait, comme brigadier. le nouveau duc de Fitz-James, sousles ordres du maréchal de Mailles bois. Il est peu d'actions, dans rette gnerre, auxquelles il n'ait pris quelque part. Il se tronvait à l'armée do maréchal de Belle-Isle, lors du siège et de la retraite de Prague. Rentré en France, au mois de juillet 1743, il finit la campagne en Basse-Alsace, sous le maréchal de Noailles. L'année snivante, il fut promu an grade de marechal-de-camp, et employé, en cette qualité, à l'armée du roi. Il commaudait les travanx du siège de Tournay, en 1745, le jour où le roi gagna la bataille de Fontenoi, à laquelle il ent la douleur de ne pouvoir participer. Il servit ensuite aux sièges d'Oudenarde et de Deudermonde. En 1746, il fot employé à l'armée de Flandre, sous les ordres du maréchal de Saxe. Il couvrit, avec l'armée, les sièges de Mons, de Saint-Guilhain at de Charleroi, servit à celui de Namur, et prit part à la victoire de Raucoux. La balaille de Lawfeld , moins disputée et plus sauglaute que celle de Foutenoi, onvrit la campagne de 1747 dans les Pays Bas. Le duc de Fitz-James, après y avoir donné de nouvelles prenves de cousage, marcha, avec l'armée, au siège de Berg-op-Zoom, que Lowendahl devaitinvestir; il ent encore l'honneur de contribuer à la prise de cette place. Il était aussi devant Maestricht, lorsque furent signés entre la France, l'Angleterre et la Hollande, les préliminaires d'Aix-

la - Chapelle. Cette paix vint enfin mettre un terme aux calamités dout PEurope gémissait depuis buit ans. La guerre avait été surtout ruineuse pour la France, victorieuse, il est vrai, en Provence, sur le Rhip et dans les Pays-Bas, mais sans cesse menacée dans ses colonies, et voyant s'anéautir son commerce et sa marine. - Les hostilités avaient à peine cessé . lorsque, le 10 mai 1748, le duc de Fitz-James fut promu au grade de lieutenant-général, En attendant qu'il put, par sa valeur, honorer cette nouvelle dignité sur d'autres champs de bataille, il alla se fairelrecevoir pair de France au parlement, et chevalier des ordres du roi. La guerre de septans le rappela eu Allemague: il eut alors le commandement de plusieurs corps détachés, et contribua à la victoire de Hastembeck et à la prise de plusieurs places de l'électorat de Hanovre. Il se trouva. Paunée suivante, à la bataille de Crewelt, et fut chargé quelques mois après, de conduire au prince de Soubise, qu'il joignit heureusement le 9-oct., dix bataillons et donze escadrons détachés de l'armée que commandait le maréchal de Contades. Lo lendemain 10, il combattit avec la plus grande distinction à Lutzelberg. A la malheureuse bataille de Minden, livrée le ter août 1759 par le maréchal de Contades, et perdue par la désobéissance du maréclial de Broglie, le duc de Fitz-James chargez les Hanovriens à la tête de toute la cavalerie française, dont il avait le commandement. Il revint en France an mois de nov. suivant. La guerre n'était point terminée, lorsqu'en 1761, il fut nommé commandant de la province de Languedoc et des côtes de la Méditerranée. Ce fut en 1763 qu'éclatèrent, entre le parlement de

Tonlouse et hi, ces dissentiments qui donnérent lieu de part et d'autre à des violences et à des abns de pouvoir. Chargé de faire enregistrer des édits bursaux à la publication desquels le parlement se refusait, le duc de Fitz-James se rendit à Toulouse dans les premiers jours de septembre de la même année. Peu instruit sans doute des formes parlementaires , plus habitué à celles des camps, il déploya tout d'abord un appareil de force armée qui freila la bagistrature au lieu de l'intimider. Le. 13 dudit mois, il vint prendre au parlement son rang de duc et pair, et requérir l'enregistrement des édits du roi. Usant des lettres de cachet dont il était porteur, il y procéda lui-même, assisté du premier président Fr. de Bastard et du procureur-général Riquet de Bonrepos, tandis que le parlement quittait la salle de l'assemblée et se retirait dans une autre chambre du Palais. Le duc s'y présenta après la transcription finie, et commanda aux magistrals de se séparer, sous prétexte qu'a minuit la cour entrait en vaca-tion. Un silence profond fut leur seule réponse : a Messieurs , leur a dit alors le duc de Fitz-James, j'ai « des ordres très-précis du roi; si « vous pe les exécutez pas, je les « ferai exécuter avec la plus grande a douleur, mais avec la plus grande a fermeté. » Le silence cuntinuant à régner autour de lui, il descendit dans la grand'chambre, et fit appeler successivement les trois premiers présidents à mortier; il signifia en particulier à chacun d'eux une lettre de cachet, qui leur enjoignait de la part du roi de se retirer à l'instant chez eux et de sortir du Palais, sans remonter dans la chambre où le parlement était assemblé. Ils obéi-

rent : d'ailleurs, pour assurer l'exécution de ses ordres, le duc avait fait placer à toutes les portes des sentinelles, dont la consigne était d'empecher que nul officier du parlement ne put y rentrer après en etre sorti. Esperant contiuner ainsi jusqu'an dernier membre de la conr, il fit appeler le quatrième président; mais celui ci , h'ayant' pas vu revenir ses collègues et concevant quelques soupçons, se fit suivre du parlement en corps, et se presenta ainsi escorté dans la salle de Passemblée des chambres. Il était nne henre du matin; la pale clarté de deux bou-, gies près de s'éteindre éclaira seule, aux yeux dn duc de Fitz-James, cette longue file de magistrats vêtus de noir , marchant un à un el prenant place dans un morne silence. Cet aspect lui causa une vive émotion, ef, dans son trouble, il laissa au parlement la faculté de se proroger, ne prévoyant sans donte pas les snites qu'allait amener cette coudescendance. Ce fut seulement à neuf heures du matin , le 14 septembre , que se termina cette séance mémorable, pendant laquelle le Palais, entouré de froupes ? ressemblait à nne place de guerre investie de toutes parts. Malgré det appareil menacent, la cour arreta d'énergiques remontrances, et les fit imprimer et afficher dans tous les carrefours de la ville. Des ce moment, le duc, justement blessé, ne mit plus de bornes à sa sévérité : par sou commandement les magistrats furent arrêtés et contraints de garder les arrêls dans leurs propres maisons : des factionnaires furent placés dans la chambre de ceux des conseillers qui se refusèrent à donner une promesse écrite de ne point sortir de chez eux jusqu'à novvel ordre, Ils étaient ainsi gardés à

vue, et désense était faite de les laisser communiquer avec qui que ce fur, hars leurs plus proches parents, qu'ils ne pouvaient voir que l'un après l'autre, et en présence des seotinelles. Ces arrêts rigoureux se prolongerent peodant plus de six semaines : ce ne fut que dans les premiers jours de décembre qu'un ordre du roi viot rendre les magistrats'à la liberté, et au parlement la faculté de s'assembler. Il en profita pour venger Chonocur de son corps, et, malgré l'entremise officieuse du premier-président, François de Bastard (1), dont la sagesse et la fermelé dans ces cirçusatances étaient dementés impulsantes à calmer les capus, le duc de Fitz-James (lat décrèté da prise de coèsa, cel le particular de la prise de la prise de la prise de l'action de la prise de l'action de la prise del prise de la prise de la prise de la prise del prise de la prise della prise del la prise de la prise del la prise de la prise del la p

(a) L'autenr de la nota qu'on va lira a sous les yenx la correspondance originale de M. de Bastard', premier président du partement de Touloose, avec Bertin, alors controlenr-genérat des limences; tent y est aussi sage que mesuré. Interpelle directement par le ministre du roi et du mon de son mattre sur le véritable etat des choses, il déclare qu'il obeira et dim etat des choses, il déclare qu'il oberra et ura sa pensée tout, eullère, soit sur les reuon-trances faites par la parlement le 1º août, soit anr le fond meure des édits présentés. Il eogage à modifier les édits sur certains points, à agir avec prudence, à ne point blesser le parlement Toulouse, par un apparell de force toujours tachenx, mais pluid à reprimer dans leur source ces tantatives révoletionnaires : « car, dit-il, je « serale garant da succès , al anus agistions per a mos propres voes, et si nous étions détermipes par nos lomiéres; it naus en vient d'éiraua geren qui gateut tout, qui renversent les ge-« tes at uni nous divisent. Le lumière la plus « vive, pour se servir du mut sotter, est celle « des entres parlaments , particuler ment de celni de Paris; c'est une véritable épidamie a cella de raris; cast une vertisbir epodemie à que cette imitation; elle e lien sans convic-ertion, sans regard de sa propre diguite, sans e attention aux besolus de la province et à a l'opportunité des menress. La président de-mande de ne rico précipiter; il fait abserver que les circonstances sout délicates et difficiles, et témoigne l'espoir que l'on arrivera à ce clore qu'ici c'est tont gagner que gagner du temps. It feit remarquer avec raison que si le roi a qualque motif d'être mérantent des remontrances quaet au fond, S. M. derra être satisfaite du atria da l'objet et de la modération qui preside à sa rediction, et que cette tion qui premie a sa rediction, et que estu monderation meirte attention de la part du rai. « Je voos pria, dit.il an ministre, si vous v « étes encore à temps, de parler, dans la ré-e pocas du roi, de l'impression que font sor u l'esprit de sa majenté des représentations sages u et mesurées, et combien one tonrnore viye, « déclamatoire et peo raspretuesue est deplaces, a d'orit de lai déplaire et lui déplait en effet... « Je vous demande encore de mettre, dans la

a reporte dont, vons m'honorerez, quelque chose d'chligeant pour Mande Pibrac, qui a passant encore les excès des perlaments, dont la conduite lui avait jusqu'alors servi de modèle, se mit en opposition ouverte eax erdrea de la cour, François de Bastard, dont les conscils de moderatine n'aveient malbeureusement pas été snivis , ne craignit pas de tenir un tont autre langage, et de proposer des seesnret sévères con-tre des magistrats, dant le devoir, dissis-il, était de sectir le rei comme magistrate, mais megistrate sujets. Hans an lettre du at ectobre, il ne craint pas de solliester des lettres de cachet: adressées à lui tout le premiar et aux membres de la chaur-bre des yacations (le parlement etait alors in vacances), porfact injunction è chacon de re-prendre lumédistement ses fonctions, et d'adnioistrer la justice pendint les vocations, con-formément à la decliration du 12 agril 1682, et ce sous peine da déscheinnet uil faudre dit-il, que la même charge de glésobéissance soil contenne dans la lettre de caches generala, de laquelle je crais qu'il est convenable d'excepter, par toutes sortes de raisons, le doyen du parlement; ab fielelité inchraniable doyen du parlement as finême incherament mérite este datinetina (F.G. Dominique de Barrare, 1878, 276)... Il est de la deraire que l'apportance que l'on profite des moments par rétablir l'ordre dans les plésauents, et, selor, mà ficon de primer, cest le point le P., ma cassoli el spar empellér dan reconnec w'intendice de l'apportant d tes. Ja voor avone naturellement que, ai les les. Ja. vyor avone natureliement que, ai les choise récined dons. l'état ou clier, met, ai n'est pas possible d'etra à la cire des compagnesis il n'y a point de constance et de santé qui paixe y rétater. Je termineral cette lettre en vinus d'anat qu'il, est à plus grande inoportance que fa conduite du due de Firs. James suit approuvée b autement o Dans m

į

conseil pour mettre un terme a ces contestations qui duraient encore en 1767. - Dans ses démélés avec le parlement de Toulouse, le duc de Fitz-James n'avait fait qu'obeir aux ordres de la cour. Cependant il perdit son commandement à la suite de cette affaire, que nons avons cra devoir rapporter avec quelques détails, pursqu'elle devint pour lui la canse d'une longue disgrace, et qu'elle doit être considérée comme l'une des circonstances les plus importantes de sa vie. Ge ne fut que plusient's années après, en 1766, qu'il fot pourve du commandement du Béaru, de la Navarre et de la Guienne. Il fut appelé, en 1771, à celui de la province de Bretagne, dont il presida les états à Morlaix; et cette assemblée, qui avait la réputation d'être un pen récalcitrante, lui accorda toutes ses demandes. Il fut créé maréchal de France le 24 mars 1775. Depuis lors son nom ne se rattache à aucun évenement important. Il mourut en

Frènement important, Il moierat es maria 1787, a su moment ol commentaria 1787, a su moment ol commentaria 1788, a su monte ol commentaria 1788, a su moiera de la commentaria del commentaria

carent à s'amonceler les puages de la révolution. Il laissait denx fils : le premier Jean-Charles, était né le 26 novembre 1743, et fut connu d'abord soos le nom de comte de Fitz-James. Après avoir été lieutepant-colonel du régiment de Borwick, il en devint colonel propriétaire. Il fut ensoile brigadier des armées do roi et maréchal-de-camp, le 1" mars 1780.-Le second , Edouard-Henri, nagnit à Paris le 13 septembre 1750; et fut reçu chevalier de Malte le 21 mars 1752. Colonel du régiment de Berwick, an mois de join 1758, et eréé brigadier des armées du roi, en janvier 1784, il obtint le grade de maréchal-de-camp; le 9 mars 1788. L'époque où il vivait ne lui à pas permis de profiter des avantages qu'il trouvait dans sa fortune et sa naissance pour ajouter à l'éclat de son nom. Il émigra en 1791, et moorut en 1805. Le duc de Filz-James actuel est le fils de ce dernier, et il comple ainsi le roi Jacques II poor trisarient. B-TT-E.

FITZWILLIAM fle comie WIBLIAM WENTWORTH), homme d'étal anglais, né le 30 mai 1748, perdit son pere à l'age de neuf ans, et recut sa première éducation à Eton, où ses condisciples Charles Fox et lord Garlisle commencerent avec ini une liaison qui , à quelques interruptions près, dura antant que leur vie. Il vint ensuite completer ses étodes au collège do Roi à Cambridge, voyagea sur le continent , et ; son tour fini , prit place à la chambre des pairs en 1769. L'année suivante, il éponsa lady Charlotte Ponsonby, fille du comte William de Besborongh. Ses parentés et ses liaisons le placalent naturellement parmi les whigs : anssi fut-il des opposants à l'administration de lord North et aux malencon-

Savel Carrel

treuses mesures qui firent perdre à la Grande-Bretagne ses riches colonies anglo-américaines. Cependant, à la cliute de ce désastreux cabinet , au commencement de 1782, il n'ent point de place dans la nonvelle combinaison, bien que le marquis de Rockingham, chef du ministère qui allait signer la paix de Paris , fut son oncle maternel. Soit mécontentement de ne point avoir sa part do pouvoir, soit désapprobation consciencieuse du système , Fitzwilliam cessa bientôt d'être pour le ministère. Il est vrai que la mort de Rockingham, en juin 1782, avait amené dans la composition du conseil des modifications graves, et qu'il ne fut pas le seul qui se separa des ministres. Fox, Portland, en firent autant, et à leur soite beaucoup d'autres, qui formèrent ce que plus tard on nomma le parti Portland. Oo sait combien les intrigoes de ce parti resterent long-temps sans succès. Fitzwilliam qui, suivant le plan conçu par Fox, pour la réorganisation des affaires de l'Inde , devait être à la tête de la commission qu'on nommerait, et qui, lors de la discussion sur la question de la régence. était désigné, par les amis du prince de Galles, comme le futur lord-lieutenant d'Irlande , vit dans l'uu et l'autre cas ses espérances frustrées. lorsque le retour de Georges III à la santé ajooroa indéfiniment ses ambitions impatientes. La révolution française venait alors de commencer. Les développements inouis que prirent bientôt les principes des novateurs, la facilité que les esprits basardeux tronverent à faire passer leurs théories dans l'application , les résistances et les excès qu'amenèrent ces bouleversements si brusques, jeterent la désonion parmi les whigs. Fitzwilliam ne fut point de l'avis de

Fox, qui comprenait que les fantes commises dans l'exécution d'un grand acte ( comme une rénovation sociale ) ne prouvent rien contre l'utilité, contre la moralité de l'acte en luimême. Ainsi que Borke et ses amis . . il vit le présent et non l'avenir, les scèces horribles de la bataille et non les résultats de la victoire; ou plutôt whig grand seigneur, il eot peur poor les privilèges et l'omnipotence de l'aristocratie , et crut qu'elle périssant , tout périssait; enfin il deviût hostile à la France, en même temps que les Portland, les Spencer et leors suivants. Le 11 juillet 1794, ce tiers parti se fanfila an ministère . et, cette fois, Fitzwilliam cut part au prix de la victoire : il fut nommé président du conseil privé, et, goelque temps après, gouverneur-général d'Irlande. Cette malheureuse contrée était alors en proie à la fermentation la plos vive; il ne s'agissait plus seulement de meetings (réunious) de trente mille âmes, de pétitions impérienses, de pamphlets incendiaires : une formidable association s'était formée dans le silence. et ses chefs aysient poor but de faire de l'Irlande une république iudépendante sous le patrouage de la France. En présence de ces dispositions tèrribles, quel parti prendre? Fitzwilliam crut que le meilleur était de faire aimer aux Irlandais la domination britaunique, en adoucissant pour eux l'injuste sévérité des lois, en leur reconnaissant les mêmes droits civils qu'aux Auglais, en nsan't pour les désarmer de douceur et non de violence. Tel est le sens dans lequel il agit; et la destitution de l'antagoniste le plus prononcé des mesures conciliatrices, lord Beresford, alors premier commissaire du revenu, fut un gage des sentiments qu'il apportait en Irlande,

Si le gouvernement avait en les mêmes vues, et qu'il y ent eu de l'opanimité dans les mesures bienveillantes, il est possible que la teudance des Irlandais à briser le joug se fut détruite d'elle-même, et que les masses enssent fait défaut à leurs coryphées. Mais la mansuétude de Fitzwilliam, rendue stérile par le manque du concours des cabinets, et le refus des grandes mesures qui en eussent été les corollaires, n'aurait eu d'autre effet que 'de faciliter la diffusion des sociétés secrètes, qui, comme un immense réseau, s'étendaient déjà sur toute l'Irlande; même dans le nord où les mécontents sont moins nombreug. Le cabinet ne tarda pas à s'aperceyoir que sa marche manquait d'eusemble et, traitant de mollesse et de pusillammité les ménagements de Fitzwilliam, il lui prescrivit plus de sévérité. Les divergences éclatèrent surtout lors de la motion que Grattan introduisit, d'accord avec le gouverneur, pour la présentation d'un bill à l'effet d'abolir les incapacités politiques et civiles des catholiques . motion qui fut votée avec acclamation, et qui répandit dans toutes les classes de la nation irlandaise un enthousiasme frénétique. Le ministère désapprouva formellement la mesure. Fitzwilliam répondit en insistant sur l'imminence du danger, dont la connaissance l'avait décidé à donner son assentiment à la motion, et sur l'impossibilité de rétracter son approbation sans accroître encore le péril. « Qu'on « ne compte pas sur moi, dit-il, nour allumer un inceudie qu'on n'étouf-« fera que par les armes et dans le « sang. » A cet oltimatum le cabinet répondit en le remplaçant par lord Camden, Fitzwilliam avait à peine été trois mois en place : au reste ce fut peut-être le plus beau moment de sa

vie que celui de cette sondaine révocation. En Irlande, la chambre des communes témoigna ses regrets par pne adresse : nn membre même Doguerry, avait proposé de lancer contre le ministre Pitt un bill d'impeachment! Mais cette motion impraticable et inconstitutionnelle fot écartée par de plus avisés. Le 25 mars, jour de son départ, plusieurs émeutes sur des places diverses nécessitérent l'intervention de l'armée. Dublin fut en denil, toutes les boutiques se fermèrent, toutes les affaires demeurèrent suspendues, la population en masse suivit jusqu'an bord de la mer sa voiture dételée et traînée par des citovens. Le chagrin de sa perte était d'autant plus vif que lord Beresford allait revenir à la suite de lord Camden. A Londres anssi toutes les trompettes firent retentir avec éclat la nouvelle de sa révocation : les deux chambres s'en occupèrent. Dans celle des pairs, le duc de Norfolk, après avoir trace on tableau douloureux des plaies de l'Irlande , et vanté les intentions pacificatrices de Fitzwilliam, demanda une enquête sor l'affaire et fut appayé par le comte de Guildford, le duc de Leeds et le comte Moira. Le ministère, par l'organe des comtes de Mansfield , de Coventry , de Carnaryon et de lord Sidney, déclina la motion sous prétexte du droit reconnu à la couronne de choisir et de changer à volonté ses agents. Le ministre comte de Westmoreland et Fitzwilliam prirent personnellement part à ce débat. On remarqua dans cette mêlée parlementaire que, suivaut les ministres, la conduite du gouverneur-général avait été directement contraire à la lettre de ses instructions. Fitzwilliam ne répondit pas categoriquement à ces imputations

qui poprlant en valaient la peine ; finalement la motion relative à l'enquête fut rejetée par les nobles lords. Même proposition, même décision avaient eu lieu à la chambre des communes. Battu ainsi dans l'une et l'autre chambre, Fitawilliam se retourna du côté du public, et dans denx Lettres adressées à lord Carlisle, il fit l'historique et l'apologie de sa conduite. Eufig. un duel sembla devoir clore toute cette affaire : provoqué par lord Beresford, que quelques traits amers et de diaphanes allusions avaient signalé peu avantageusement à l'opinion ; Fitzwilliam lui promit la satisfaction qu'il requérait, et se rendit, le 26 juin 1795, anx environs de Tyborn, pour y vider lenr différend par le pistolet ; ils venaient précisément de se placer en face l'un de l'autre à donze pas de distance, lorsque l'apparition d'un magistrat de paix coupa conrt à la querelle ponr ce jonr-là, et aussi pour les jonrs suivants. Malgré la profonde différence de son opinion et de celle du cabinet snr la question d'Irlande , Fitzwilliam ne fit pas d'opposition violente et désespérée, il ne manifesta d'énergie contre la politique du pouvoir que lorsqu'il annonçait quelque velléité de traiter avec la France, par exemple en 1796, au moment de la mission de Malmesbury, et en 1802, lors des négociations que termina la paix épbémère d'Amiens. Son expression favorite était qu'il fallait faire à la France nue guerre d'extermination; et ce mot il le prononça, en séance publique, en 1796. En 1798, à propos du traité de Campo Formio , il dit que l'emperent François II était un jacobin. Aussi sa paix particulière avec le ministère fut-elle plus aisée à conclure et plus durable que la paix avec la France, et accepta-t-il de grand cœur, lorsque la violence du duc de Norfolk, au diner d'élection de Westminster, en 1798, le fit priver de ces deux titres, la lientenance de la subdivision (riding) occidentale du comté d'York et le commandement du premier régiment de milice de cette contrée. Ce furent à peu près ses senles fonctions, si l'on en excepte la durée du court ministère de Fox en 1806 et 1807, pendant lequel il eut de nonveau la présidence du conseil privé. L'ayènement de lord Grenville le mit encore à la retraite, et cette fois il s'y résigna sérieusement et se retira de plus en plus des affaires, ne faisant plus assidument acte de présence à la chambre baute, puis finalement en 1819 résiliant la lienteuance de la subdivision nuest du comté d'York. Fitzwilliam était immensément riche. Aux biens déjà considérables de son père, à ceux de sa femme, il avait joint, en 1782, la succession Rockingham, et cumulait ainsi en quelque sorte trois grandes fortunes, grandes même pour l'Angleterre. Uno portion de ses propriétés était située en Irlaude ; et la munificence avec laquelle il faisait sur place l'emploi des revenus ne contribuait pas pen à le rendre cher aux Irlandais. Il ne se contentait pas, commetant d'antres, de faire du luxe et de mener un train de prince à la grande satisfaction des fournisseurs et da commerce en général, il donnait, et donnait beauconp, taniot aux particuliers , tantôt aux communes. La ville de Rathdrum lui doit sa balle aux flanelles qu'il construisit à ses dépens : la société de bienfaisance de Liverpool recut de lui, en 1807, un don de 50,000 fr. Après la rébellion de 1798 en Irlande, il

refusa la forte somme qui lui revenait comme indemnité des ravages commis sur ses biens par l'émeule. Après cela, saus doute, on lui pardonnera d'avoir aimé la représentation et le faste; d'avoir par exemple donné (2 sept. 1789) au prince de Galles, dans sa belle résidence de Wentworth, une fête dans laquelle il ne traita pas moins de quarante mille personnes, et surtout d'avoir été pentêtre le plus magnifique chasseur de l'Angleterre, où tant de rivaux se disputent cette palme. Un monde énorme et monde d'élite se pressait à ses prodigalités splendides, où toutes les combinaisons qui peuvent charmer le dandy et l'antiquaire, l'artiste et le chasseur, étaient réunies a plaisir, et dont quelques-unes méritaient d'être qualifiées chasses historiques et critiques. Le roi Frédéric II de Wurtemberg en eût seché de jalousie. Mais l'impossibilité de suivre la chasse à cheval attrista les dernières années du riche comte. Il mourut, "plus qu'octogénaire, à Milton-House, le 8 février 1833. P-or.

FLACHERON (Louis - Cé-CILE), architecté, né à Lyon, le 9 mai 1771; fut, pendant plus de trente aus, employé par la mairie de cotto ville, et dirigea un grand nombre de travaux qui font hosneur à son goût et à son talent. Les plus remarquables sout ceux qui s'exécuterent, sous ses youx, au Palais des Arts, à l'hospice de l'Antiquaille, au Jardin des Plantes et à l'Hôtel-de. Ville. Flachéron aida beaucoup à sanver de la destruction des monnments antiques en pierre et en marbre ; qui furent déposés au Musée. En 1817, il visita le volcan de Chanavary, dans le département de l'Ardeche, espérant trouver, parmi les

basaltes de ces cimes veloaniques, un pavé que l'on put substituer aux cailloux aigns qui rendent les rnes de Lyon si fatigantes pour les piétons. Un essai fut tenté dans la rue Lafont : l'une des plus belles de la cité , et parut salifaisant : mais on en est resté là. En 1820. Flachéron fit un voyage an mont Gardier, près du village de Vannavay (Isère), et y découvrit un magnifique granit vert, dont il proposa l'emploi pour des obélisques-fontaines, qui auraient décoré les principales places de Lyon. L'Académie de cette ville avait mis au concours, en 1814 . l'Eloge de Philibert de Lorme, un des plus célèbres architectes de France. Flachéron obtint le prix . et son Mémoire fut publié la même année, à Lyon, in-80 de trente-deux pages. Ce travail, quoique estimable et consciencieux. n'est pas aussi complet qu'il ponrrait l'être. M. Passeron, qui a traité le même snjet, dans la Revue du Lyonnais, tome XI, pag. 321. 343, laisse pen à désirer, pour l'appréciation historique, aussi bien que pour l'appréciation artistique. L'Eloge de Philibert valut à son auteur l'entrée à l'Académie de Lyon, où il fut recn en 1818. On a encore de Flachéron un Mémoire sur la pierre de Choin de Fay , Lyon, in-80 de 8 p. Il a laissé en porte-feuille : 1° un Mémoire sur les mosaïques inveutées et employées à Genève, qui fut lu dans la séance publique de l'Académie . le 25 mars 1819; 2º un Rapport sur une mosaique, découverte le 15 juin 1820, dans l'emplacement où avait été construit le couvent des religienses de la Déserte; 3º une Traduction de la Basilica lugdunensis (l'Hôtel-de-Ville de Lyon); par le P. de Bussières, jésuite. Fla-

chéron mourut d'une attaque d'apoplexie le 12 mars 1835. Ses deux fils ont embrassé la même profession que lui. C'est sous la direction de l'ainé qu'a été achevée l'enceinte du mooument expialoire; construit aux Brotteaux, d'après les dessins de Cochet. - C-L-T.

FLAHAUT. Voy. Souza, au Suppl.,

FLAJANI (Joseph), chirurgien italieu, né, en 1741, dans la terre d'Arpano, près d'Ascoli, fit ses premières études dans cette ville , et les termina & Rome, daus le gymnase della Sapienza, où il obtint le titre de docteur en philosophie et en médecine. D'ahord élève dans l'hòpital du Saint-Esprit, il en fut nommé chirnrgien-adjoint, après les épreuves voulnes. En 1771, il fut charge d'organiser , pour l'instruc- FLAMANT (PIRRE-RENE) tion des étudiants, un cabinet anatomique dont il devint directeur, et dans lequel on remarquait de tresbelles injections, plusieurs pièces d'anatomie pathologique et une très belle collection de calculs urinaires. En 1772, Flajani fut nominé chirurgien en chef de l'hôpital du Samt-Esprit, professeur de médecine opératoire el lithotomiste, attenda qu'il s'était spécialement adonné à l'opération de la taille. Trois ans plus tard , le pape Pie VI le choisit pour son chirurgien ordinaire. Il fut aussi uommé membre d'un graud nombre de sociétés savantes. Il mourut le 1ºr août 1808, laissant deux fils qui ont suisi la même carrière. L'aîné, après avoir épronvé des malhenrs , mourut médecin de l'hôpital de Spolette; l'autre a hérité de la plupart des emplois de son père, notamment de la place de directeur du musée anatomique de l'hôpital du Saint-Esprit, qu'il a contribué à enrichir. Flajani a publié :

I. Nuovo metodo di medicare alcune malattie speltanti alla chirurgia, Rome, 1786, in-40. II. Osservazioni pratiche sopra l'amputazione degli articoli, a invecchidie lussazioni del braccio, l'idrocephale, ed il panericcio, Rome, 1791, in-80; fraduit en allemand par Kübu, Nuremberg, 1799, 2 vol. in-8°. III, Collesione di osservazioni e riflessioni di chirurgia, Rome, 1798; 1803, 4 vol. in-8º. Flajani a encore traduit de l'anglais en italien l'ouvrage de Pott sur les fractures et les luxations. La mort l'a empêché d'achever et de publier deux ouvrages importants , Pun sur la lithotomie, Paulre sur les maladies vénériennes, dont il placait le berceau en Europe et non en Amérique. G. G. T. R.

professeur d'accouchement à la faculté de Strasbourg, était né le 29 avril 1762, a Nautes, d'une famille conute boudrablement. Après avoir fait ses éfudes avec succès au collège de cette ville, il fréquenta les cours d'anatomie et de chimie dans les hopitaux', et fut , à dix-buit aus, chirorgien aide-major du régiment du Roi, infanterie, alors en garnison à Caen. Il eut le bonheur de trouver dans son chef M. Desoteux, chirurgien instruit, un guide bienveillant dont les conseils lui furent très-utiles pour l'achèrement de ses études encore incomplètes. Bientot après, il obtint l'autorisation de se reudre à Paris, et il y frequenta pendant deux ans les cours de clinique de Desault, avec une assiduité qui lui valut les éloges de ce grand chirurgien. De retour à son regiment, alors à Nancy, il fut presque aussitôt nommé demonstrateur d'anatomie à l'école que le roi venait d'y établir

ponr l'instruction des élèves militaires. Son colonel, le duc du Châtelet (Voy. ce nom; LX, 551), appelé au commandement des gardesfrançaises, emmena Plamant, dont il appréciait les falents précoces, et qu'il se proposait de faire entrer dans une des écoles de Paris; mais la révolution de 1789 empêcha l'effet de ces bonnes intentions. Nommé chirurgien-major , il rejoignit en 1791, à Besancon, le cent cinquieme régiment qui s'était formé, depois l'émeute de Nancy, desdébrisdu régiment du Roi. Il fit en cette qualité les premières campagnes dans les armées du Rhin et de la Moselle. A la réorganisation de l'enseignement médical en 1795, il fut désigné professeur d'acconchement à l'écule de Strasbourg ; et lors de la création de l'université, en 1808, Flamant fut maintenu dans celle chaire qu'il remplissait d'une manière brillante: La mort de Baudelocque avant laisse vacante la meme chaire à la faculté de Paris, il se présenta pour la disputer mais après un concours our dura plus d'un mois, et dans lequel il donua des preuves d'une haute capacité, les juges prononcerent en faveur de Desormeaux (Vace nom ; LXII , 402). Il luten 1816, a l'Institut, un Mémoire sur le forceps, instrument qu'il a perfectionué et dont il a restreint l'usage à des cas heuteusement assez rares. Ce mémoire, imprimé séparément'a Strasbourg, a été inséré dans le Dictionnaire des sciences médicales, overage auquel Elamant à fourni la propart des articles relahis and faccouchements, Les tomes XXV à XIXII du Journal complémentaire des sciences médicales renferment un assez grand nombre de morceaux del cel habite professepr. Flamant mourut a Strasbourg le-7

juillet 1833. Ontre une thèse : de Albo fluore, qu'il soutir à Nancy and le pour le baccalauréat, et que l'on fut très-remarquèbe, il n'a guère public que les articles défà mentionnés; mais il a laise pluiceurs mémuires manuscrits. M. Varlet, my de vès élèces, a public l'Eloge distorque de l'Eumant, Saint-Diés, 1833, inse? de 46 p. 20 W-24.

FLAMEN (ALBERT), peintre et graveur, paquit à Bruges, au commencement du XVII° siècle (104H s'établit jeune à Paris, et s'étant fait connaître des amateurs par quelques estampes d'un faire agréable et facile . il abandonna les pinceaux, d'apres leur conseil, pour se livrer uniquement à la gravore. Cet artiste excellait surtout dans le genre du paysage. Outre des Viues des environs de Paris qu'il a gravées sur ses propres dessins, on cite d'Albert Flamen: I. Diverses espèces de poissons de mer et d'eau douce, in-40 obl. Ce recueil se compose de soixante-sept pieces. Huber dit qu'on me counaît rien de mieux en ce genre. Yoy. Manuel des curieux, V. 365. II, Devises et emblèmes de mour moralisez , Paris, 1653, petit in-8°. Ce volume contient cent une planches gravées à l'ean-forte, avec des explications par Boissevin. Il a reparu sous la date de 1671. Quelques bibliographes annouvent cette réimpression comme un recueildifférent de celni de 1653. Les autentades Notices sur les graveurs. qui n'out connu que l'édition de 1671, s'étennent qu'ou ait attendu

<sup>(1)</sup> Les anieurs des Notices sur les grasques (Barreul et Malpe) plucient la najesaires de Flances en 1566 Aint, d'après ces diseja, Plantin airgit vien 5 anni et cet artise aurait pages de langue vie est antien aurait pages de la langue vie est antien aurait pages de la langue vie est antien aurait pages de la langue peut est est artise aurait pages de la langue peut est describent de lin, et quine peuvant pas être l'op-vrait d'as a vieilleuse.

vingt-cinq aus après la mort de Flamen pour mettre au jour un onvrage de ce maître. Mais nous pensons qu'ils se trompent sar l'époque de la mort de Flamen, comme sur celle

mort de Flamen , comme sur celle de sa naissance. W-8 FLAMENG, FLEMING OR FLAMAND ( GUILLAUME ), poète dramatique et hagiographe, était originaire de Flandre, et vivait dans le XVº siècle. Ayant embrassé l'état ecclésiastique, il fut pourvu d'un canonicat de la cathédrale de Langres, et, sans rien reliteber de ses devoirs : consacra ses loisirs à la culture des lettres. Dans la suite, il résigna son canonicat pour aller remplir les fonctions de curé à Monthery , petit village du Bassigny. Sur la fin de sa vie , il prit l'habit de saint Bernard à l'abbaye de Clairvaux, et y mournt vers .1510. Des ouvrages dramatiques de Guillaume, le plus remarquable est le Martyre de saint Didier ( Voy. ce nom . XI, 324). Cette pièce sut représentée à Langres , en 1482 , par une confrérie de pénitents. On n'y compte pas moins de cent cinquante acteurs, parmi lesquels est un fol, personnage alors obligé. C'était lui qui récitait le prologue. Aucun des historiens de potre théâtre n'a connu cette pièce restée manuscrite, et dont les copies sont'extrêmement rares. L'auteur de la Biographie du département de la Haute Marne (l'abbé Mathien ) dit qu'elle forme un volume in-49 très-épais ; mais il a négligé de donner la description de ce manuscrit, et de faire, connaître l'endroit où il est conservé. Le même biographe cite encore de Gnillaume : le Martyre des saints Jumeaux, tragédie dont le sujet est tiré de la légende du diocèse de Langres; et il avait

aussi composé quelques pièces sati-

riques, dont on ignore aujourd'hui jusqu'aux titres. Enfin, outre nne Chronique des évêques de Langres depuis 550 (1), on a de lui : I. La Vie de monseigneur saint Bernard, premier abbé de Clairvaux, contenant sept livres distingués par chapitres , avec l'épitaphe en rimes de dame Alis on Ales, mère dudit saint Bernard, inhumée premièrement à Dijon, en l'église de St-Bénigne, puis translatée à Clairvanx, Troyes, Pantoul, sans date in-4°; et Peris, Fr. Regnault (vers 1520), même format (2). Elle a été traduite en portugais, dans le XVI' siècle, par Gonzalve de Sylva, religieux de la congrégation de Cîteaux. II. Devote exhortation pour avoir crainte du grand jugement de Dieu, sans date, in-40, goth. Cette pièce, écrite en rimes, faisait partie du recneil cité dans le Catal. de la Vallière, nº 2,904. W-s.

FLAUGERGUES (Honoré), l'un des astronomes les plus distingués de notre époque, était né, le 16 mai 1755, à Viviers, en Vivarais. fils d'un ancien conseiller à la cour des aides de Montpellier, qui avait épronvé, dans les écoles publiques, tant de mauvais traitements qu'il était bien décidé à ne jamais y placer ancun de ses ensants. Le jeune Honoré sut donc élevé sons le toit paternel; et, comme son père était un homme instruit et studieux, il y pnisa d'excellents principes dans toutes les sciences. A l'age de huit aus, il avait déjà un goût prononcé pour

<sup>(1)</sup> Dans le Bigraphie de département de le Bante-Menne, on ils visos y man c'est très-éri-demment une fante d'impetation.

(a) Les nouveaux déliteurs de la Bălitelague fitteriges de Fenne doment cette vie de mânt Bernard comme non traduction du latin de Guill. Pleming. C'est une erreur Fleming l'estemporée en français. Duserdier se trompe en le fernant de l'édition de Fr. Regnantit, qu'il dit très in-8°. Elle est, comme la prendère.

l'astronomie, et ce fut la Cosmographie de Mallet qui le lni inspira. Il s'occupait anssi d'histoire naturelle et de morale; mais cette espèce d'incertitude sur la carrière qu'il devait soivre fut fixée par les prix des académies. Celle des sciences de Paris fit, en 1779 et 1781, une mention honorable de son Mémoire sur la Théorie des machines simples. Il remporta des prix en 1784, a Lyon, sur la différente réfrangibilité des rayons, et sur la figure de la terre; à Montpellier, sur l'arc-en-ciel; à Teulouse, sur les trombes. Alors il se procura des instruments, et devint an de nos astronomes les plus utiles. Il se mit en correspondance avec Lalaode; qui s'empressa de faire ressortir ses divers trayanx. Ce fut lui qui le fit nommer, en 1796, associé-correspondant de l'Institut, et, en 1797, directeur de l'Observatoire de Marseille ; mais Flangergues n'accepta pas cette dernière place. Jamais il n'était sorti de son pays natal, où il était devenu juge-de-paix dans les dernières années de sa vie, et où il mourut en 1835. Depnis 1798, il avait enrichi de beaucoup d'observations, de calculs et de tables, l'ouvrage intitulé : Connaissance des temps. Le 25 mars 1811, il fut le premier qui apercut la comète qui fit tant de bruit lors de sa réapparition au mois de septembre suivant. L'académie de Nîmes, dobt il était associé, ayant mis an concours la question suivante : Soumettre d une discussion soigneuse toutes les diverses hypothèses imaginées jusqu'icl pour expliquer l'apparence connue sous le nom de queue, chevelure ou barbe des comètes, Plaugergues mérita le prix, qui lui fut décerné le 13 juin 1815. Pendant sa longue carrière il avait recueilli une

mais el observicio un mbloco lo giuse denti la tiri de er desitato rennaqualte. Le premie relativamente, can renne lle Visatiut (section des sciences mathématiques el physique) reaferme les deux scules pieces inventivamente, servicio de la compania de la model de swant, savoir el un il Maniero de la lei de la compania de la la compania de la compania de Saturne en 1709, 20 de 00 perosations autonomiques pintes à Volviero (Archello, 1788). "Messire de la compania de vivier (Archello, 1788). "Messire (Archello, 1788)."

FLAUGERGUES (PIERRY-François), de la même famille que le precedent, naquit, en 1767, à Rodez , fit d'assez bonnes études dans cette ville . et cotra fort icune dans la carrière du barreau. Il était avocat à Toulouse avant la revolution. Il en adopta les principes sans exagération ; et fut bien près d'en devenir une des premières victimes. Elo, en 1792, président de l'administration du département de l'Aveyron, il s'opposa , avec beaucoup de courage, à une adresse de félicitation sur la condamnation de Louis XVI, que ses collègues vonlaient envoyer à la Convention nationale, anssitôt après le 21 janvier: Il venait de quitter le denil de son père; et il le reprit au moment' de la discussion qu'il onvrit ainsi : « Je porte le " deuil de celui dont on vent vous a faire appronver la condamnation. . Je ne sanrais présider, et je demande a parler contre la proa position; que le vice président « prenne le fauteuil... » Encouragés par un tel débnt, plusienrs membres demanderent l'ordre de jonr ; mais ils ne l'obtinrent pas, et l'adresse fut décrétée. Flangergues so prononca eocore avec beauconp d'ènergie contre le triomphe de la Montague à la journée du 31 mai 1793; et, bientôt après, le représentant

Châteanuenf-Randon , qui se trouvait en mission dans cette contrée : ordouna son arrestation. Il devait être traduit au tribunal révolutionnaire à Paris, et sa mort était certaine; mais les habitants et les autorités s'y opposèrent avec tant d'énergie que le féroce représentant fut obligé de le rendre à la liberté. Cependant il n'était pas encore hors de danger. Un détachement de l'armée révolutionnaire, qui traversa l'Aveyron; avait ordre de le fusiller partont ou il le trouverait. La publicité donnée à cet ordre sauva Flaugergues, en le forçant de se cachier dans les bois et les rochers de l'Avevron. Son nom fut alors inscrit sur la liste des émigrés, et tous ses biens furent sequestrés. La chute de Robespierre mit scule un terme à cette proscription ; et il reprit sa profession d'avocat qu'il abandonna encore en 1795, quand il fut nommé haut-juré national, et, pour la seconde fois, administratenr de son département , foncfions qu'il n'exerca néanmoins qu'en 1796 lorsque le Directoire lui eut accordé sa radiation de la listé des émigrés. Flaugergues, qui avait combattu si énergiquement les premiers excès de la révolution, eut alors à Intter contre les réacteurs qui voulaient se veuger de ces excès; il le fit avec la même énergie et la même impartialité, ce qui lui valut d'être maintenu dans ses fonctions lorsqu'après le 18 fructidor le Directoire destitua ses collègues , accusés d'avoir protégé les royalistes. S'étant rendu dans la Belgique quelque temps après, pour des spéculations sur l'alun qu'il voulait employer dans ses propriétés, Flangergues sut arrêté à Namur comme émigré, et son nom se trouvant iuscrit sur la fafale liste, il allait être fusillé lorsqu'un heu-

renx hasard le sanva en faisant connaître sa radiation. Il revint dans son pays, s'y livra à quelques spéculations agricoles , et fut nommé , en 1800 , sous-préfet à Villefranche , emploi qu'il exerça jusqu'en 1810. Il reprit alors son ancienne carrière da barreau. Présenté, en 1811, comme candidat an corps législatif par le collègé de l'arrondissement qu'il avait administré , il fut élu nar le sénat le 6 janvier 1813, Bouaparte ayant convoqué le corps législatif en décembre de la même année , après le désastre de Leipzig, Flaugergues fut nomme, ainsi que Laîne, Rayuouard et Maine de Biran, membre de la commission extraordinaire chargée de prendre connaissance des négociations avec les puissances. Il appuya avec beauconp de vigueur les mesures tendant à forcer l'empereur de recourir à la paix comme an seul moyen de sauver la France, et dit courageusement au duc de Massa. qui lui reprochait l'inconstitutionnalité d'une de ses observations : « Je ne connaîs ici rien de plus ins a constitutionnel que yous-même ; a vous qui , au mépris de nos lois, « venez présider les représentants a du peuple, quand vous n'avez pas a même le droit de siéger à leurs a côlés. » Flangergues fut choisi, le 30 décemb., avec les quatre autres membres de la commission extraordinaire, pour rédiger l'adresse à l'empereur. On sait de quelle manière celui-ci accueillit la députation : il traita publiquement les députés de factieux. Le même jour, Flaugergues proposa à quelques-uns de ses collègues, réunis à Paris, de provoquer la déchéance de Napoléon, et de proclamer les Bourbons, à charge par eux d'accepter le gonvernement représentatif. Dans la séance du 3 196 avril suivant, il fut nn des premiers à voter la déchéance. Le 7, il signa la lettre qui fut adressée par le corps législatif au gouvernement provisoire, et qui contenait l'adhésion à l'acte constitutionnel et au rappel des Bourhous. La chambre ayant été couvoquée par le roi au mois de juin suivant, il fut élu candidat à la présideuce. Le 5 août, il s'opposa à ce que la discussion sur la presse fut fermée, disant que, jusqu'alors, il n'avait aperça que des théories particulières dans les discours des oraseurs qui avaient parlé pour on contre le projet, et déclarant que sa conscience n'était pas assez éclairée. Le 2 septembre, il combattit avec chaleur diverses dispositions du projet de loi sur le budget , démontra le vice de la cumulation des exercices, et se plaignit de la non-fixation des pensions : il s'éleva surtout contre la création des bons royaux, prédit les maux résultant de l'agiotage, et vota le rejet de la loi. Le 22 septembre, il se pronouça en faveur des babitants des départements ci-devant réutis à la France, et s'étonna qu'ou vonlût leur coutester le droit de cité qu'ils avaieut payé si cher. Le 8 octobre, il proposa un sons-amendement à un article ajouté par la chambre des pairs à la loi sur la presse. " Lorsqu'il s'agit, dit-il, d'ouvrages attentatoires à la Charte constitu-« tionuelle, on sentira aisément qu'il « est utile d'imposer le devoir au a directeur de la librairie d'en ar-« rêter la publication : la simple fa-« culté serait alors un droit entière-« ment daugereux. Uu mot peut être « de la plus graude importance, « pour mettre toute la pensée du « législateur d'accord avec la loi : je a propose done de substituer au mot « pourra celui de devra, » Le 3

novembre, il désendit l'article 16 additionnel au projet de loi sur la restitution à faire aux émigrés de leurs biens nou vendus: article que Laîué veoait d'attaquer. Il chercha à démontrer la nécessité de sa conservation pour la garantie et la tranquillité des acquéreurs. « Nous ne pouvons. « dit-il, pour l'intérêt d'une classe a pen nombreuse et sur laquelle se a fixent naturellement les actes de « la munificence royale, oublier le « premier et le plus sacré de nos a devoirs, celui de veiller au maina tien de l'ordre, au respect dû « aux lois , à l'uniou necessaire « entre tous les citogeus. » Le 29, il se prononca en faveur de l'impôt sur le tabac. « Si odieux que « soit eu lui-même le mouopole, « dit-il, si daugereux qu'il puisse « être entre les maius d'un gouvera nement qui vondrait l'étendre à « tontes les brauches de commerce . « il est encore prélérable, ce moyen a d'exception sagement combiné, au « régime des fabricauts dont le mo-« nopole est aussi dur qu'inévitable. « Ce sont eux qui out conseillé au « gouvernement ce qu'il a pu mona trer de sévérité envers les plan-« teurs : leur régime est tel , qu'il « soumet à leur influence tyrannique « la culture et la consommation ; ils « font naître la fraude et la protè-« gent eux-mêmes.» Le 17 et le 26 décembre, Flaugergues parla, comme rapporteur, sur le projet de loi relatif à la réduction des membres de la cour de cassation, et proposa divers amendements au nom de la commission. Après avoirreproduit tous les arguments mis en avant dans la discussion, il établit en priucipe que le pouvoir de juger n'émauait point du pouvoir exécutif. « Ou m'a reproché, « dit-il en terminant , des rappro-

chements que j'ai faits à la fin de « mon rapport; si ces rapproche-« ments sont vrais, ce n'est pas ma « faute; il s'agit de savoir s'ils sont « exacts : j'ai dit que la conr de « cassation serait le rétablissement « du conseil des parties. Ai-je pré-« tendu pour cela accuser les minis-« tres? Je profite de cette occasion a pour faire ici ma profession de foi a politique. Je suis essentiellement « convaince que le bonheur du peu-« ple est lié aux prérogatives royaa les; et, si l'on vonlait les restrein-« dre, on me verrait m'y opposer « avec chaleur ; mais je pense égalea ment que les étendre serait un « véritable ioconvénient , et je me « prononcerai en tout temps contre « la moindre exteosion. » Quand la chambre fut convoquée au moment du débarquement de Bonaparte en mars 1815, Flaugergues appuya la proposition tendant à supplier le roi de faire parvenir anx armées la loi par laquelle des remerciments étaient votés, au nom de la patrie, aux garnisons de la Fère, de Lille, de Cambrai et d'Antibes, ainsi qu'aux maréchaux Mortier et Macdonald , etc. Le lendemain, il sontint que la récompense proposée par M. Blanquart-Bailleul, en favenr des étudiants, était insuffisante, et demanda le renvoi dans les bureaux, afin de délibérer sur la récompense nationale due à leur dévouement. Le 16, il combattit la proposition de Laîné, tendant à confier la rédaction de l'adresse an roi à la commission qui avait été chargée d'examiner le projet de loi concernant les récompenses nationales ( Voy. FAGET DE BAURE, LXIII, 505). Il demanda en ontre que l'hommage de la chambre fut remis an lendemain , et que cette commission fut nommée au scrutin

secret. S'étant retiré dans son déparpartement après le triomphe de Bonaparte, Flaugergues fut élu membre de la chambre des représentants. Lors de la nomination des candidats à la présidence, il obtint, au premier tour de scrutin, le plus grand nombre de voix après Lanjninais, et fut élu vice-président. Il parla souvent dans cette assemblée sur des questions réglementaires, et développa, le 9 juin, des principes favorables an droit de pétition. Le 20, il insista pour que la commission proposée par M. Dupin, a l'effet de coordonner les constitutions de l'empire avec l'acte additionnel, fut nommée dans les formes ordinaires, et non pas composée d'un membre de chaque députation. Le lendemain, il demanda l'adoption spontanée d'une partie des propositions de Lafavette, tendant à déclarer la chambre en permanence, à manifester anx armées et à la garde nationale qu'elles avaient bien mérité de la patrie, etc.; mais, après l'adoption de cette adresse, Flaugergues s'opposa à ce qu'elle fût affichée et envoyée dans les départements. Ses paroles avant excité quelque agitation dans l'assemblée, il s'interrompit par ce beau mouvement oratoire . « Lorsque Annibal eut vaincu « à Cannes, le tomulte était dans « Rome, mais la tranquillité dans « le sénat. Montrons, en restant ima passibles, que nous ne sommes « pas au-dessons des circonstauces.» Le même jour , il fut élu membre de la commission chargée de se concerter avec la commission de la chambre des pairs et avec le conseil des ministres, pour proposer des moyens de salut public. A la séance du 22, il improuva les attaques dirigées par quelques membres contre le ministre de la guerre Davoust (Voy. ce nom,

LXII, 168), et avança que, si l'assemblée entière avait le droit de censurer un ministre, ce droit ne pouvait être exercé individuellement par un de ses membres. Pen d'instants après, lorsqu'il fut question de nommer la commission de gouvernement, Flangergues s'opposa à ce que les choix fussent limités dans les chambres : « Vons avez besoin de noms natio-« naux, de noms suropécns. Un « homme du plus grand mérite, « mais d'un nom peu connu , pour-« rait ne pas avoir cette confiance « qu'il faut mériter de la France et « de l'Europe...» Voyant que la discussion se prolongeait inutilement, et qu'on proposait l'envoi d'une adresse au peuple et à l'armée, il s'écria : « Ceci est encore contraire à la di-« vision des ponvoirs : faites des « adresses aujourd'hui, demain vous « exécuterez; et il n'y aura pas de « gouvernement. Empressez-vous de « former le vôtre. Les journaux « sont partis ce matin; et la France a nous voit encore muets sur nos « grands intérêts. Il faut que le « conrrier qui apportera demain vo-« tre délibération de ce jour ap-« prenne à la France qu'elle a nn « gonvernement, » Il proposa ensuite de déclarer que la guerre était nationale, et que tous les Français étaient appelés à la défense commune. Dans la même séance, il obtint un assez grand nombre de voix pour être membre de la commission de gonvernement. Le même jour, il fit partie de la députation chargée d'aller porter à Bonaparte, le résultat de la délibération prise par la chambre sur la Déclaration de Napo. léon au peuple français. Le 24. il insista pour une délibération moins précipitée sur le projet relatif à des mesures de sûreté générale. « Dans

« le premier projet , dit-il , il n'est « question que de sacrifices pécu-« niaires : ici il s'agit de la liberté « publique , de celle des citoyens , « et yous devez attacher à l'adoption « de cette dernière loi d'antaut plus « d'examen et de maturité, qu'il y a « plus de différence entre des sacrifices pécuniaires et celui de la li-« berté. » Le lendemain, il appuya ce dernier projet, mais avec un amendement dans l'intérêt de la justice et de la liberté. Il demanda, le 26, l'impression et l'ajournement du projet relatifaux réquisitions, fondé sur ce que la commission en avait entièrement changé la nature par un article additionnel, qui stipulait le paiement des réquisitions faites depuis le 1er janvier de l'année courante. « Il est « impossible, ajouta-t-il, de voter « un paiement, quand on n'a pas « prévu les moyens de l'effectuer. » Un membre l'interrompit pour dire : « Combien y a-t-il de lieues d'i-« ci à Saint-Quentin? » Et , en effet, les armées coalisées couvraient déja la Picardie. Le 27 juin, le président de la chambre annunca que Flaugergues, étant parti pour remplir une mission extraordinaire du gouvernement, devaitêtre remplacé. comme rapporteur de la commission de constitution. La mission dont il était chargé, ainsi qu'Audréossy, Boissy-d'Anglas, la Besnardière et Valeuce, consistait à négocier un armistice avec les généraux alliés. Ce fut lui qui, dans l'entrevue des commissaires avec lord Wellington, s'opposa le plus fortement à l'avis présenté par Andréossy et la Besnardière, pour le rappel immédiat de Louis XVIII, afin de détourner une partie des malheurs de l'invasion. Le même jour, il fit demander une entrevue à M. de Semallé, qui venait de rentrer en France à la suite de Monsieur , et qui se trouvait à Louves où logèrent , pendaut leur missiun, les commissaires du gouvernement provisoire. M. de Semallé, après avoir pris les ordres du prince, alla tronyer Flangergues qui lui prupusa. d'engager Monsieur à solliciter Inimême l'armistice qu'ils étaient venus demander au nom de la chambre, ajoutant que cette démarche disposer ait l'assemblée d'une manière favorable pour le retour du roi. M. de Semallé, après lui avoir fait sentir toute l'incouvenance d'une pareille demande, lui proposa de faire, dans la chambre, une motion tendant à euvoyer des députés au rui, afin de donner à S. M. plus de facilité puur détourner les fléaux de la guerre. Flaugergues prétendit que cette démarche l'exposerait, sans aucune chauce de succès, à l'animadversion de ses cullègues, et la conversation se termina là. Le lendemain , il demanda un autre reudez-vous à M. de Semallé. Mêmes propositions farent faites de part et d'autre : senlement Flaugergues insista, plus fortement que la veille, sur les dangers qu'attirerait sur sa persunue la démarche en question: M. de Semallé lui offrit alors vainement de partager les dangers auxquels il s'expuserait, en l'accompagnantà Paris et même à la chambre des représentants. Flaugergues persista dans sa propusition; et les choses durent encure en rester là. Le 26 juillet, le roi le nomma président du collège électoral de l'Aveyron, qui l'élut député; mais ilne vint pas siéger daus la chambre introuvable, parce qu'il ne payait pas les mille francs de contributions exigés par la lui. Les partisans de l'opposition libérale l'accusèrent alors d'avoir pris des engagements avec la cour, et il ne fut point réélu. Dans les premiers jours de 1820, au moment où l'on se préparait à changer le système électoral, Flangergnes, qui n'avait jamais partagé l'upiniun des auteurs de la loi de 1817, publia deux brochures pour établir qu'il fallait nommer des députés, choisis en numbre égal et séparément, par les grands, par les moyens et par les petits prupriétaires. Ces brochures étaient intitulées : 1º De la représentation nationale, et principes sur la matière des élections . Paris . 1820 . in-8°; 2° Application à la crise du moment des principes exposés dans la brochure intitulée : De la representation nationale, etc., Paris 1820, iu-80. Le parti libéral attaqua vivement ce système, qui fut adupté en partie , un peu plus tard , dans la lui des petits et des grands collèges. Flaugergues fut nommé maîtres des requêtes à la fiu de la même aunée, et porta au conseil d'état tonte l'indépendance et l'énergie de son caractère, ce qui l'en fit élorgner en 1823. Depuis il vécut dans la retraite au milieu d'une numbreuse famille, et muurut à Brie, le 31 uctobre 1836. D-R-R. FLAXMAN (JEAN), nu des plus

FLAXMAN (Jaxa), un des plus celèbres scalpteres que l'Angletere ait produits, naquit le 6 juillet 1756, h Vork. Sa fazille originaire de Norfolk avait beaucun perdu peradant la guerre civile sous Charles 15°. Son père, après avair été praticien dans les atelieres de Roubillac et de Scheenaker, monta dans New-Street Covent Gardeu, et plus tard dans le Strand, un magasin de figures de plus terre de la companie de la companie

par ses mains, passaient sans cesse les copies de chefs-d'œuvre classiques, et il pouvait les examiner plus minutiensement que d'ordinaire ne le peuvent les enfants. Il s'amusait à les imiter, à les reproduire avec la glaise. Agé de quinze ans, il régularisa ses premières études en allant travailler assidument à l'académie royale. Du reste il ne fut l'élève d'ancun maître spécialement, et il marcha vers l'art sans prendre l'art tont fait sur la foi d'une école. Cette indépendance de toute méthode trop exclusive se fait remarquer jusque dans des détails secondaires. Chaque soir il esquissait et dessinait en compagnie de quelques jeunes artistes, parmi lesquels se distinguent Sharp, George Cumberland, Stothard et Black, tons hommes qui n'eurent de commun que le talent, mais qui marchèrent dans des voies bien différentes et quelquefois contraires. Mais ces différences mêmes ont une base commune, c'est la liberté de l'idée. c'est en conséquence la vérité; et, comme tous cinq étaient Anglais, c'est une tendance à fondre, avec la vérité de tous les temps et de tous les lieux. la réalité britannique. Aux yeux de ceux qui veulent à tont prix démèler dans un artiste, quel qu'il soit, l'influence d'un autre artiste, le maître vrai de ces jeunes gens qui travaillaient ainsi sans maître sera le sculptenr Banks, cet admirable auteur du has-relief de Thetis et Achille et de Caractacus devant Claude. Plus tard, en effet, Flaxman en présence d'un nombreux auditoire proclamait Banks le prince des sculpteurs du XVIIIe siècle. Cette excentricité devait lui valoir un rang élevé parmi les artistes de tous les temps et une place dans les fastes de l'histoire de l'art. Mais, en attendant, elle lui causa d'amers déboires. Sans nier son talent on ne l'appréciait que froidement à l'académie royale : nul maître ne s'intéressait à lui comme à son œuvre. Avant concouru pour la médaille d'or, il la vit adjuger à Engleheart : il en pleura d'indignation, et il ne concournt plus. Toutefois il ne se découragea pas, et il se livra plus ardemment que jamais aux études profondes en même temps qu'aux travanx lucratifs. C'est de cette époque que datent beauconp de jolis portraits qu'il fit en glaise, en cire, en terre cuite. Aucune année, sanf celle de son mariage en 1782, ne se passait sans qu'il exposat quelque chose de remarquable à Somerset-House. Sa réputation des-lors alla toujours croissant. Mais c'est surtout pendant son voyage en Italie qu'il la fixa. Il partit en 1787, pour cette terre des beaux-arts, et il y resta sept ans, dout la plus grande partie a Rome, Via Felice. Son atelier y fut bientôt le rendez-vous des étrangers de distinction et des Italiens cux-mêmes. C'est là qu'environné des modèles en tout genre, s'ideutifiant de plus en plus avec les belles formes de l'antiquité païenne, avec les tendres et sublimes sentiments de la renaissance et des âges intermédiaires si paissamment élaborés par le christianisme, comprenant plus profondément les unes à l'aide des autres, ceux-ci à l'aide de celles-la, et de cette manière saisissant dans son eutier l'hamanité, ce microrama du monde, cette facette de Dieu , il fit un pas immense en avant, cherchant avec plus de netteté, plus d'escient que par le passé, à combi-ner, avec la beauté impressionnée et trop physique de la forme antique, le beau, l'héroique, le sublime, le compliqué, le délicat de l'idée mo-

derne. A ne considérer que la face extérienre des choses, Flaxman est tout antique, trop antique pent-être, car presque toutes les productions de ce premier temps sont empruntées aux données de l'antignité; mais pour qui ne s'en laisse pas imposer par l'apparence, pour qui sait décorti-quer les faits, il est évident qu'il est bors de l'antique, qu'il va plus loin, plus haut et plus avant, qu'il vêtit de costnmes d'il y a trois mile ans les faits an milieu desquels se ment la société contemporaine. En ce cas, va-t-on dire, il est un iufidèle reproducteur de l'antique! Il n'est ni antique, ni moderne ! Oui, sans doute. an point de vue étroit qui lui demanderait une œnvre antique comme les anciens eux-mêmes l'eussent faite en Ienr temps, il est infidèle. Mais est-ce donc de cela qu'il s'agit? ponr l'artiste, qu'est-ce qu'un sujet? est-ce un homme, nne femme, un groupe, des lignes et des formes de telle on telle façon assemblés? Nullement; le sujet n'est qu'nn prétexte, nne occasion : le but, c'est une idée, et la tâche de l'artiste qu'elle obsède et maîtrise, c'est de la réaliser. Or, les réalisations peuvent varier et l'idée au fond rester la même : il v a plus, l'identité de l'idée persévère même lorsqu'elle accepte des accessoires, lorsqu'elle se trouve à des degrés divers de développement. Pour les Grecs, les types, certes, se développaient en général avec bien moins de sichesse et de profondeur qu'ils ne se sont développés pour les modernes; on en connaît les raisons, et cependant ce développement qu'ils ont donné à tous les types principaux est bien remarquable. Dès lors quoi de plus simple pour l'artiste que de reprendre ces types déjà si beaux, de se pénétrer de tout

ce qu'il y a en fait sous l'expression des réalisations de l'art grec, et, plein des idées que suggère cette étude ravissante et féconde, de réaliser à son tour en ajoutant tont ce que nons ont appris les phonomènes de la civilisation depnis seize siècles. Reste à décider si l'idée antique, la forme antique ne sont pas indissolublement lices, si modifier l'une ne nécessite pas une modification dans l'autre. Eb! sans doute : toujours il doit y avoir harmonie entre l'idée et la forme; et justement c'est là la tâche de l'artiste, Où, jusqu'où doit porter la modification? Bien résoudre ce problème, c'est affaire de goût, de fact, c'est le résultat d'études graves par lesquelles on a pénétré au cœur de l'idée, au cœnr de la forme. On ne peut nier que Flaxman, pendant son séjour à Rome , n'ait fait de nobles efforts en ce sens et n'ait vu ses efforts couronnés par de véritables succes, témoin sa Fureur d'Athamas, témoin anssi ce délicieux gronpe de Cupidon et Psyche, miraculeuse fusion de la beauté correcte et pure de l'antique et de l'expression insime qui caractérise la vie moderne. Mais ce qui popularisa son nom encore bien plus que tous ces gronpes en marbre si peu maniables, et ponr lesquels il existe si peu de publicité nne sois les mois de l'exposition écoulés et le chef-d'œnvre emménagé dans la galerie d'un grand seigneur, comme dans un aristocratique tombeau, ce fut la snite de dessins qu'il publia pour les trois grands poètes typiques, Homère, Eschyle et Dante, et auxquels beancoup plus tard il devait en joindre d'autres pour Hésiode. Il commença par Homère, probablement sansse douter d'abord que cette espèce d'excursion hors du champ de

la sculpture le conduirait si loin. Ces belles compositions n'étaient en quelque sorte pour lui qu'autant de coups de plume rapidement et hasardeusement jetés sur uu coin de grossier papier. La preuve du peu d'importauce que d'abord il avait mise à ce travail, c'est qu'en le commencant, il n'avait demandé au geutleman qui souhaitait ces illustrations de l'Iliade et de l'Odyssée, qu'nne guiuée la pièce, et qu'il ne hanssa point ses préteutions, bien que l'admiration avec laquelle snr-le-champ elles furent accueillies par tous ceux à qui l'heureux amateur se fit un plaisir de les communiquer, eut pu donner à d'autres que Flaxman des velléités moins modestes. C'est sons l'influence de cette admiration que bientôt Hope sollicita de lui ses nombreuses illustrations du Dante, et que la comtesse Spencer lui fit exécuter ses heaux dessius d'Eschyle. Ces trois suites entières furent gravées à Rome même par Thomas Piroli; et, en 1793, ou vit paraître l'Homère et l'Eschyle. Les planches du Dante ne furent publiées qu'eu 1806, et un an après la réimpression d'Homère: Répandues sur-lechamp en Italie et en Allemagne. les scènes d'Homère et d'Eschvle y ietèrent l'éclat le plus vif sur le nom de Flaxman, et contribuèrent à ouvrir pour les arts du dessin une ère nouvelle, en donnant lieu d'émettre une foule d'idées nonvelles, tant sur la théorie que sur l'histoire de l'art, et en avivant le mouvement des esprits. Les académies de Florence et de Carrare le nommèrent un de leurs membres. De retour en Angleterre en 1795, il ne tarda pas à devenir membre associé (1797), puis membre titulaire, de l'académie royale. En 1800, il fut nommé profes-

seur de sculpture à cet établissemeut. C'était alors, et long-temps encore ce fut la seule chaire de sculpture qui existat dans le monde. Ses lecons, saus être brillantes, étaient très-instructives et contenaient souvent des idées originales. Flaxman s'y livrait à sa manière de sentir, et presque toujours, eu semhlant ne tràcer une l'historique de l'art, il émettait des théories à loi. D'ailleurs l'histoire chez lui se présentait sous forme d'histoire comparée , et l'impression qui en résultait pour ses auditeurs, c'était la nécessitéd'un éclectisme, la teudance à chercher comment devaient s'unifier liarmouieusement les diverses manières précédentes pour reproduire dans sa totalité la complication humanitaire. Toutefois il faut dire que Flaxman s'exprimait beaucoup moins bien par la parole que par le hurin. Il ne maniait pas commodément le langage, il ne maîtrisait passes idées, il ne complétait pas ses exposés, ses raisonnements : de son enseignement on ne retirait que des éléments, mais non un ensemble, des membres épars, mais non un corps de doctrines: il ne donnait que quelques points de la courbe, mais il n'en donuait pas toute la loi. Cependant l'œil. l'accent de l'homme plein d'une idée ont tant de puissance, même quand il s'exprime imparfaitement, que l'auditoire saisit souvent ce qui n'est pas dit, et rétablit instinctivement par la pensée les sous-entendus. C'est ainsi que les cours de sculpture de Flaxman exercèrent et devaient exercer sur la marche de l'art, en Angleterre, nne influence qui complétait celle de ses ouvrages. Imprimés, ces cours pourraient sembler au-dessous de la réputation de leur auteur ; et neus ne sommes pas surpris qu'ils dorment enfermés dans les cartons du célèbre statuaire; nous regretterions amèrement au contraire qu'il eût laissé dormir son fécond géne d'artiste. Mais telle n'était pas la propension de Flaxman. Toujours dévoré du besoin impérieux de produire, il travaillait sans cesse : même dans la dernière période de sa vie et jusqu'en 1815, chaque anuée voyait sortir de ses ateliers plusieurs statues, grands bas-reliefs ou monuments; et depuis ce temps, chaque exposition à Somerset-House, hormis celle de 1821, vit un on plusieurs de ses ouvrages. En 1827 encore, on y admira la statue en marbre de Kemble, exécutée, pour le tombeau de cet acteur, à l'abbave de Westminster. Le stanaire avait cessé de vivre à cette époque. Depuis la mort de sa femme en 1820, sa santé s'était graduellement affaiblie, et le 9 décembre 1826, il expirait, demandant que ses funérailles eussent lieu sans ostentation, et qu'on déposat son corps dans le cimetière, non dans la cathédrale de Saint-Paul. Ce vou fut religieusement exécuté. Flaxman était un homme de caractère et de mœurs antiques : son âme grande sympathisait sans efforts et sans étude avec tout ce qu'il y a d'élevé; sa probité délicate, sévère, peut-être même exagérée , l'empêcha de parvenir à l'opuleuce qu'atteignent sans peine en Angleterre les sculpteurs du premier ordre. Plus d'une fois il lni arriva, lorsqn'un marché lui semblait trop avautageux pour lui, d'établir une compensation par des travaux surerogatoires ou par des embellissements inattendus. Bien qu'éminemment artiste dans presque tous les détails de la vie, il se soumettait pourtant avec une docilité païve à des observances dont la régularité semble antipathique à la poésie. C'est ainsi que, lorsqu'il était à l'apogée de sa réputation, il se laissa nommer recreure de la tare du guel dans sa paroisse, et qu'on le vits, l'écriciere à paroisse, et qu'on le vits, l'écriciere à porte en potte la modiqueredevance. Ceta tiasi qu'il proféssait un representation de même l'obéssance pour l'égliss anglicane, tout en partage ant à pen de chose près les doctrines mystiques da svéedenborganisme. Aussi un poête divid en s'adressant hon ombre :

FLA

Oh! sois la bien venue au séjour du bonheur! Car nulle ombre plus blauche aux cieux ne fit

honner

L'homérique grandenr, la virgilienne caudeur de l'âme de Flaxman respirent dans nombre de ses onvrages; mais elles n'y respirent que parce qu'elles existent indépendamment des ouvrages, et ses onvrages n'existeraient pas sans elles. C'est le lien de dire combien son œuvre est morale dans quelque sens qu'on entende ce mot. Ce qu'il aspire à rendre surtout, ce sont les sentiments élevés, affectueux, les tendres douleurs, les nobles sympathies, les élans vers une existence meilleure et vers l'immuable. S'il est vrai de dire qu'il pèche un peu par la monotonie, et qu'en dépit de ions ses efforts, il reste trop voisin de l'antique, et en conséquence n'évite pas complètement cette sécheresse qui provient de l'absence d'un spiritualisme hardi et fécond, en revanche il fant reconnaître que cette hardiesse, cette fécondité, ne lui manquaient pas entièrement, qu'il en avait le besoin et qu'il la cherchait, qu'il a jeté ses contemporains dans cette voie. Dans ses leçons il recommandait surtout, parmi les hautes qualités du statuaire, l'expression; el sous ce mot il comprenait, non seu-Iement l'expression de ces sentiments en quelque sorte superficiels pour lesquels les langues naissantes et peu

métaphysiques encore ne sauraient trouver des noms, mais l'expression de ces nnances intimes et indécises qui font que pas une beure de la vie ne ressemble de tout point à l'antre, et qui échappent à la terminologie comme a l'aualyse. Il y a deux manières de juger par comparaison le mérite d'un artiste : l'une c'est de comparer ce qu'il a fait à ce que l'on peut faire ; l'autre c'est de comparer ce qu'il a fait à ce qui se faisait aoparavant on même à ce qui se fait indépendammeut de lui. Sous ce deuxième point de vue, Flazmon est certes digue d'un haut raug. Car, tandis qu'en Italie, en France et ailleurs, on revenait tout simplement de la peinture et de la sculpture maniérées aux beaux modèles de l'antiquité , il cherchait, nous nous sommes dejà étendus sur ce fait, à joindre aux grandes qualités de l'art antique. c'est-à-dire à la franchise, à la correction, à la beauté de la forme, à l'expression extérieure, quelque chose que l'art antique n'a pas oo n'a go'a un faible degré, l'intime, le tendre et le nuancé, nés au sonsse de la civilisation chrétienne. - Dans l'impossibilité de nommer, encore plus de caractériser toutes les productions de Flaxman, nous laisserons de côté tout ce qui ne se recommande que par des qualités secondaires, notamment les nombreux portraits qu'il n'a point enchâssés dans de grandes compositions. Rarement la sculpture iconique peut produire des chefs-d'anvre, hormis le cas de grande composition dans laquelle le portrait n'est plus qu'un détail , et hormis celui où il s'agit de reproduire un de ces hommes dont la vie a été tout un poème; et tel n'a pas toujours été le cas pour Flaxman. Parmi ses ouvrages en quelque sorte purement antiques,

nous remarquerons son Hercule se tirant les cheveux après avoir déchiré sur les épaules la tunique de Nessus (1778, en terre-cnite). et son magnifique gronpe de la Fureur d'Athamas. Ce bean morceau en marbre se compose de quatre figures de dimension béroïque, et se voit anjourd'hui à Ickworth, résidence du marquis de Bristol (Suffolk). Il ne fut payé que six cents guinces au statuaire, c'est-à-dire que Flaxman ne rentra pas même dens tons ses débonrsés. Nons citerons ensuite le groupe d'Apollon et Marpesse qu'il présenta lors de son admission à l'Académie royale (1800); celni de Cupidon et Psyché dont il a été question plos baut, et goi fut exécuté pendant son sejour en Italie; celoi de Vénus et Cupidon, exposé en 1787, à Somerset-Hoose, mais terminé bien auparavant et antérienr par couséquent à son voyage par delà les Alpes; Agrippine après la mort de Germanicus, Pompée après la defaite de Pharsale (l'un et l'autre exposés en 1777), et la Mort de Cesar (1781), bas-relief exécuté d'après les données de Cicéron dans la deuxième Philippique. Ce sont encore des bas-reliefs que sa Vestale, Acis et Galatée. La Vestale est fort belle; il y a de la grâce et de la mélanculie dans Galatée, de la grace et une jolie inscieuce de l'avenir dans Acis. Mercure descendant des cieux avec Pandore (1805) est une digne réalisation du mythe peut-être le plus riche de l'antiquité. Pandure surtont est ravissante d'expression. Indigoons encore deux admirables profils en cire, l'un d'après la tête d'Antinous du Capitole, l'autre d'après une tête d'Ariadne. Mais ce qui sans contredit l'emporte sur tont, c'est son bou-

FLA

clier d'Achille d'après le dix-huitième livre de l'Iliade. On dirait que, dans ce morceau magnifique qui fut pour lui l'ouvrage de plusieurs aunées, Flaxman voulut fondre et condenser tout ce que des études constantes et profoudes lui avaient appris. C'est une chose inimaginable que la profusion avec laquelle se trouvent prodignés sur cet énorme bas-relief discoïdal tons les trésors de l'art, du génie, de l'érudition! Un artiste senl pent comprendre tout ce qu'il y a de difficultés vaincues, de tours de force dans cette mise à exécution de la pensée homérique. Plus de cent figures humaines s'y agitent au milieu de détails variés et de scènes de la nature tour-à-tour délicienses ou effrayantes. Et, malgré cette multiplicité de détails, l'ensemble se laisse saisir parfaitement, simple, harmonieux et un. L'Apollon sur son char de flamme, qui occupe le centre dn bouclier est d'une vigueur, d'un eutrain qui n'a d'égale que sa beauté : les chevaux piaffent et dévorent l'espace: on croit les eutendre hennir et voir des traînées de lumière jaillir à chaque secousse de leur ouduleuse crinière. Antour du limbe, le lion se ruant sur un troupeau de bœnfs , la lutte désespérée du taureau contre le dominateur des forêts, les vains efforts du bouvier , pour déterminer les chiens à livrer bataille au terrible agresseur, tontes ces fignres qui semblent ou vivre on mourir, forment un contraste délicieux avec la beauté, la suave élégance, la joie folâtre et vive de la pompe nuptiale qu'offre l'antre moitié du limbe. Flaxman exécuta quatre de ces boucliers en argent (pour le roi, le duc d'York, le comte de Lansdale, le duc de Northumberland): chacun avait neuf pieds anglais de circonfé-

rence, et le relief s'élevait de six pouces anglais an-dessus du plan. Ils fureut vendus chacun deux mille guinées : l'esquisse senle et le modèle avaient été payés six cent vingt livres sterling à Flaxman par les joailliers Ruudel et Bridge, dont la hardiesse avait conçu celle spéculation vraiment grandiose. Passons à celles des productions de Flaxman, qui sont empreintes des idées du christianisme et de l'ère moderne. Eu tête de celles-ci se placent les nombreux monuments funéraires qui sont sortis de ses mains. On en compte plus de treute, dont quatre à l'abbave de Westminster; car encore aujourd'hui les cathédrales et les églises sont souveut de riches et grands musées. Chronologiquement parlant, le premier de ces monuments est celui de W. Collins dans la cathédrale de Chichester. Il représente le poète lisant, suivant une suecdole racontée par Johnson, le meilleur des livres (le Nonveau-Testament). Le monument de miss Cromwell qui se trouve aussi dans la cathédrale de Chichester, et dont, ainsi que du précédent, on pent voir la figure dans l'Histoire de Chichester de Dallas, consiste en une figure d'une merveilleuse beauté qui prend son vol vers les cieux au milicu de trois auges, avec l'inscription : « Venez, bénis!» On l'a souvent donné pour le plus beau ; mais en réalité beaucoup d'autres le disputent à ce dernier, et uieme l'emportent au dire des connaisseurs. Tels sont entre autres ceux de la comtesse Speucer (à Braneton), de lord Nelson (a Saint-Paul), de la famille Bazingue (à Micheldever), du comte Mansfield (a Westminster), du comte Howe (à Saint-Paul). Ce dernier représente la Grande-Bretague avec un trident sur

un piedestal rostré; à sa gauche, le comte tenant un telescope, et avant à ses pieds un lion qui veille; à droite . l'Histoire tracant en lettres d'or les exploits de l'amiral, et la Victoire laissant tomber une brauche de palmier sur les geooux de la Grande-Bretagne. Le monument de Baring est remarquable par l'harmonie des trois bas-reliefs latéraux intitulés, le premier, que ta volonte soit faite, le second, que ton règne arrive, le troisième, dell'ore-nous du mal (toute l'oraison dominicale a ainsi été traduite en bas-reliefs , par Plaxman). Il se trouve gravé dans les Beaux-arts de l'école anglaise par Buttin ainsi que le monoment dn comte de Mansfield. Le tombeau de la comtesse Spencer figure dans la première partie du Comté de Northampton de Baker. Celoi de George Streven (grave dans les Environs, par Lysons, supplément, 294) est fort petit, mais d'une beauté achevée. Il représente le défunt assis et fixant avec ardeur ses yeux sur un buste de Shakspeare. Dans beaucoup de ses monoments funéraires se retroovent les images tantôt de vertus théologales, tantôt d'anges qui consolent, ou qui ouvrent l'entrée des cieux. Il y a mienx que de la mélancolie, il y a de l'extase, de l'élévation, de la quiétude dans ces belles figures: il est aisé de voir que le svédenborgianisme a passé par là, et que pour l'artiste la tombe est une porte du ciel : tandis que le corps se précipite au foud de la bière, l'âme par sa légèreté spécifique nage à la surface, et bientôt s'envole yers Dieu. On retrouve les mêmes tendances chrétiennes, mais moins sublimes et plus terrestres, dans le Bénis soient ceux qui pleurent. car îts seront consolés (bas-relief en

marbre), dans la statue de la Charite, dans l'Affliction domestique (bas-relief en marbre) , dans la Resignation, dans la Foi (haut-relief en marbre), dans le Bon Samaritain. Des qualités d'un autre genre recommandent les morceaux dans lesquels dominent soit Phéroique , soit l'intellectuel, comme par exemple sir William Jones écrivant la loi brachmanique sous la dictée de deux pandits. Dans quelques-uns se réquissent ces deux espèces de caractères : tel est le Saint Michel ar change, vainqueur de Satan (exécoté pour le comte d'Egremont) ; telle est la Résurrection de la fille de Jaire. Nons ne reviendrous pas sur le mérite des illustrations d'Homère Hésiode, Eschyle et Dante; mais disons qu'outre ces dessius, il en a laissé un grand nombre. C'est lui qui fit ceox de presque toutes les sculptures dont est orné l'extérieur du Palais-Neuf (King's New-Palace), et beaucoup d'entre elles furent exécutées on commencées du moins par lui même. Il fouruit aussi les dessins ponr la plupart des bas-reliefs de la facade du théâtre de Covent-Garden, et fit la statue de la Comédie qui en est un ornement. Enfin il a même essaye de la peinture à l'huile, et avant son départ pour l'Italie il avait ainsi fait une Delivrance d'Alceste par Hercule. Absorbé par une pratique si active, on ne s'étonnera pas que Flaxman ait peo écrit. Cepeudant on a encore de lui quelques opuscoles. Ce sont : I. Une Lettre à la commission pour l'érection de la colonne navale, ou Monument sous le patronage de S.A.R.le duc de Glocester, Londres, 1799. L'auteur y propose d'élever sur la colline de Greenwich une statue colossale de la Grande-Bretague, haute de deux cents

pieds. Ce projet rappelle l'idée de Dinocrate de tailler le mont Athos en fignre' d'Alexandre! II. Une Caracteristique du peintre Romney, insérée dans la vie de Romney par Hayley. III. Divers articles dans L'Encyclopedie de Rées , entre autres : Bas-relief, Beaute , Bronze, Buste, Cérès, Composition.-Les Lecons (Lectures) de Flaxman sur la sculpture , précédées d'une notice sur l'auteur et ornées de son portrait et de planches gravées, ont été publiées en 1829, Londres, 1 vol. in-8°. P-or.

FLECHERE (JEAN-GUILLAU-ME DE LA') , pastenr protestant , maquit en 1729 à Nyon, dans le pays de Vand ; d'une famille distingnée, Après avoir fait des études brillantes à Genève, il fut envoyé par son pere a Lutzbourg , ponr s'y familioriser avec l'allemand. De retour à Nvon; Papprit les mathématiques et l'hébren, Indécis spr l'état qu'il devait embrasser il rejoignit un de ses oncles , officier an service de Hollande', qui le fit entrer sous-lieutenunt dans son regiment. La paix l'avant laissé suns emploi, il alla visiter l'Angleterre, Mnai de lettres de recommandation, qui lui procurèrent un bienveillant accueil, il trouva tontes les facilités nécessaires ponr Etndier la langue et la littérature anglaises. Ne voulant pas rester plus long-temps à la charge de sa famille, il accepta la place de gonrerneur des enfants de M. Hill, membre du parlement britannique; c'est-alors qu'apres de mures reflexions il resolut de se consacrer au ministère évangélique. Ayant recu les ordres, en 1756, suivant le rit anglican, il fut, en 1759, pourve, sur la présentation de M. Hill, de la cure de Madelev, dans le Shropshire. Déja connn par

quelques discours prononcés à Londres, il ne tarda pas a voir s'étendre sa réputation comme prédicateur : mais il refusa tons les bénéfices qui lui furent offerts, et ne vonlnt jamais quitter l'humble enre de Madeley. Le besoin de rélablir sa santé l'obligea de faire, en 1769, un voyage sur le continent; il visita le midi de la France, toute l'Italie, insqu'à Naples, et reprit son chemin par la Suisse, pour revoir sa famille. Revenn en Angleterre , il consentit à se charger de l'inspection du séminaire, fondé récemment à Treveren par lady Haretingdton; et, malgre son aversion ponr la dispute, il se tronva bientôt engagé, avec les professeurs de cet établissement, dans des controverses interminables. Sa constante application au travail fuit par affaiblir sa santé , naturellement délicate. et; d'après l'avis de ses médecins; il retourna, en 1776, a Nyon, afin d'essayer si l'air natal fui serait favorable. It so retablit asser bien pour pouvoir y prêcher; mais il eut le désagrément de se voir cité , au sujet d'un sermon sur laviolation di sabbat. devant le grand-bailli , qui crovait avoir vu dans ce disconra la tensure indirecte des magistrates Il revint en Augleterre en 1781; et; quoique alors agé de plus de conquante ans, il se maria pour avoir, disait il lui même. une compagne qui pût l'aider dans le service de sa paroisse. Atteint d'nne maladie de consomption, il vit approcher sa fin avec le calme d'nn chrétien, et monrut le 14 avril 1785. Comme prédicateur, il ne reste de lui que quelques sermons; parmi lesquels un cite un Discours sur la régénération, imprimé à Londres, en 1759, in-8°, et reproduit à Genève, en 1823, avec deux antres discours. Malgré ses occupations, La

Flechère trouvait le loisir de cultiver les lettres ; on cite de lai : I. La Lauange, poème moral et sacré, Nyon, 1781, ia-8º. II. Essai sur la paix de 1783, Londres, in-8°. Cet opnscule a été traduit en anglais par Joshnas Gilpin, son ami, et l'un de ses biographes. IH. La grace et la nature, poème, ibid., 1785, in-8º. IV. Le portrait de saint Paul, ou le vrai modèle pour les chrétiens et les pasteurs, Cet ouvrage, traduit en anglais par Gilpin, sur le manuscrit original, a été imprimé à Londres , 1791 , 2 vol. in-80 , précédé de la vie de l'auteur. D'autres biographies de La Fléchère ont été publices en anglais, par Wesley, Benson, Coxe et Ward, Les Archives du Christianisme, t. VI, contiennent une notice sur ce pasteur. Une Vie de La Flechère (extraite des biographies apglaises de Weslay et Benson) a été publiée à Lausanne, 1825, in-80, W-s.

FLECK (JEAN-FREDERIC-FER-DINAND), le plus célèbre artiste dramatique que l'Allemagne ait en , naquit le 12 jonvier 1757, à Breslau, où son père étail sénateur. Cédant aux désirs de ses parents qui le destinaient au ministère évangelique, Fleck commença, en 1776, à Halle, l'étude de la théologie, bien qu'il n'eût aucun espoir de réussir dans une carrière si peu conforme à ses gouts et a son imagination vive et ardente. Pendant son séjour à Halle, il eut le malheur de perdre son père, et, par auite de cet évenement , il se trouva sans ressources. Alors il forma le projet de se faire comédien, profession qui lui souriait d'autant plus, qu'il avait déjà obtenu des succès sur des théâtres de société. notamment en jouant des rôles de jeunes filles, qui convenzient admi-

rablement a sa jeunesse et aux traits délicats de son visage. De Halle il se rendit à Dresde, et se fit recevoir dans la société des comédiens de la cour. Son début ent lieu à Leipzig. qu'il quitta bientôt pour un engagement a Hambourg. C'est dans cette dernière ville, où il figura à côté de célèbre Schroeder, qu'il fonda sa grande réputation. Agé de 26 ans, il fit sa première apparition sur le théàtre de Berlin . dans le rôle du comte Horace Capacelli, et dans une comédie d'Arien, intitulée l'Amour et la Raison. Fleck fut si bien accueilli du public que le directeur voulut le conserver a tout prix. Il resta dans cette troupe insqu'à ce que le roi de Prusse érigeat le théatre de Berlin en theatre national (1786), et l'y appelat en qualité de comédien du roi. Quatre ans après, il en devint régisseur, et plus tard, quand la santé du directeur Engel, commença de s'affaiblir, il fut chargé d'une grande partie de ses fonctions. En attendant, sa renommée s'était tellement accrue. qu'on le regardait comme le premier comédien de l'époque. Le célèbre litterateur allemand, Louis Tieck, donne le portrait suivant de Fleck ; « Il avait une taille moyenne et « svelte, . des yeux. bruns animés « d'une douce vivacité, des sourcils « bien arqués, un front large et un a nez aquilin; dans sa jeunesse, sa « tête ressemblait à celle d'Apol-« lon, » Il obtint ses premiers succès dans les rôles d'Essex , Tancrède et Ethelwolf, mais surtout dans celui de dom Pedro, personnage peu intéressant, comme tonte la tragédie à laquelle il appartient (Inès de Castra), mais dont chaque mot, dit par Fleck, devint une beauté. Sa voix sonore, claire, harmonieuse et d'une étendue extraordinaire, se prêtait merveil-

leusement à tous les tons, depuis cenx de la plus humble prière jusqu'à ceux de la plus violente furcor. Le premier, il parvint à faire gouter à ses compatriotes les tragédies de Shakspeare, car aocun acteur avant lui p'avait su reodre tootes ces traositions bizarres, ces exclamations. ces paoses subites, ces tirades entremêlées de traits sublimes et d'idées bonffonnes, goi abondent dans les gigantesques cooceptions de ce grand poète, telles que Léar, Otbello, Macbeth, Shylock, etc. Il ne fut pas moins beureux dans les tragédies de Gæthe et de Schiller, don't plusienrs rôles avaient été écrits exprès ponr lni. Mais, quel que soit le degré de perfection qu'il ait atteint dans les divers personnages qu'il a représentés, son triomphe fut le rôle de Charles Moor, dans les Brigands de Schiller. Cet être monstrueux , moitié ange, moitié diable, sorti d'une imagination jeune et brûlanto (1), tronva dans Fleck on interprèté si fidèle, que Schiller lui-même en fut stupéfait. Ici l'artiste cot l'occasion de tirer parti de toutes les inflexions de sa voix, de toutes ses furenrs, de tout soo désespoir; et le spectateur, tantôt saisi d'horreor, tantôt émo aox larmes, ne savait qui admirer le plus de l'aoteur ou du comédieo. Fleck remplissait aussi, avec une grande origioalité, des rôles d'un caractère tout-à-fait opposé, tels que les pères oobles et les fioanciers. On prétend qu'Iffland et Kotzebne (le Diderot et le Picard de l'Allemagne) durent en grande partie le soccès de leors premiers ouvrages à cet acteur ; qui eut le talent de faire réussir même les pièces où il ne iouait que des rôles secondaires. Il termina (s) On sait que Schiller a fait la tragédie des Begands à l'age de dix-sept ans.

sa carrière théâtrale à Berlio . par le rôle de Wallenstein dans la tragédie de ce nom, de Schiller. et y mourat pen de temps après , le 20 décembre 1801, à l'âge de 45 ans. Iffland, dans une outice nécrologique sur Fleck , s'exprime ainsi : « Soo éner-« gie le dispensait d'avoir recours « aux pelits moyens pour faire va-« loir son talent; il avait one pro-« fonde conoaissaoce de la nature e humaine, et n'a jamais eu d'aotre « guide. Ce ton franc et sincère. « qui lui gagnait toos les cœurs. a n'était point un effet de l'art, mais a avait sa soorce dans son âme pure « et généreose. Dévoué à ses amis « avec une entière abnégation de « lui-même, il a pn faire des in-« grats, mais non des malheureux.» Fleck a formé d'excelleots élèves . parmi lesquels nous citerons sa femme (actuellement M" Schroeck). qui passe encore pour la première duegne de l'Allemagne. Il est à remarquer que ses deux filles ont aussi obtenu des succès dans la carrière theâtrale. L'aînée, madame Uoser. a tenu loog-temps l'emploi des jennes premières au théâtre de Hambourg, et la cadette a compté parmi les meilleures actrices du Théâire-Royal de Berlin, qu'elle quitta par suite de son mariage avec M. Gubitz. professeur à l'université de cette ville. Aucun acteur d'Allemagne p'a été si généralement estimé que Fleck. La gravure et la scolpture ont multiplié ses traits; plusieurs médailles ont été frappées en son honneur, et un magoifique monument décore le lien

où reposent ses cendres. M.—A.
FLEISCHER (GUILLAUNE),
oaquit eu Allemagoe vers 1767,
et fut long-temps employé daus la
maisoo de librarie Levrault à Pairiis. Il se livrait en même temps.

avec une ardeur infatigable, à des recherches hibliographiques, et publia : I. Annuaire de la librairie, on Répertoire systématique de la littératore de France de l'an IX , première année ; Paris , Levranlt, an X -1802, deux parties en nn fort vol. in-80 avec one Dissertation sur les services rendus par les Allemands à la bibliographie. Cet Aunnaire n'a pas été continué. Il. Dictionnaire de bibliographie française, Paris, 1812, in-8°, tomes Let II, qui se termineuta la syllabe Bua. Certainemeut c'eut été un ouvrage fort ntile, et l'on pent juger par les deux premiers volumes, les seuls qui aient paru, que Fleischer n'avait épargné ni peines ni soins ponr atteindre le but qu'il s'était proposé. Mais soit que ce Dictionnaire, annoncé en 24 vol., non compris la table des aufenrs et le supplément, semblât trop vaste et par consequent trop couleux, soit qu'il n'intéressat pas un assez grand nombre de lecteurs, la première livraison n'eut pas le snecès qu'en attendait l'auteur. Renoncant alors à en publier la snite, il n'abandonna pas néaumoins son travail et parvint a l'achever. Cette cuntinnation, qui fot acquise par le libraire Jombert, forme 20 vol. in fol. Elle est restée inedite. Fleischer mournt & Paris, le 1 \*r juin 1820 P-BT.

FLENS (Chanas D), général francis, néve n'150s, d'une famille noble, entra fot i jeune zu service dans un régiment de cavalerie. Ayant monté quelque penchant pour la vévolution, n'est un marcha-le camp en 1701, et fut placé l'année soi-nate sous les ordres de Dumonrice, au camp de Maulde, un il requi une blessure grave. Des qu'il fut réabit; il commanda une division dans l'impaine de la Belgine y pais dans celle

de la Hollande su commencement de 1793; il commanda même l'armée par intérim, lorsque le général en chel s'en éluisna pour aller combattre les Autrichiens à Nerwinde (Vor. Do-MOURIEZ , LXIII, 168). Resté dans Breda après l'évacuation de la Hollande, de Flers fut obligé de capituler. Il sortit de la place avec tous les honneurs de la guerre. Il commanda ensnite à Tuurnay, et à cette époque il proposa une nunvelle méthode poor remonter la cavalerie française: on devait, selon lui, obliger chaque village de la Belgique à fournir on cheval's dont le prix , écrivait il a la Convention, ne sera pas payé en argent, mais compté de nation à nation. Nommé ensuite général en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales, quoique les forces des Espagno's fussent beaucoup plus nombreuses que les siennes, il lea tint long-temps en échec près du camp de Masden qu'il occopail. Il les hattit ensuite pres de Collioure, et dégagea cette place; mais dans le même temps les Espagnols s'emparêrent de Bellegarde, dont la garnison capitula après trente-quatre jours de bombardement. L'armée d'Espagne forte de plus de trente mille hummes, menaçait Perpignan; de Flers n'en avait que dix mille. Il prit alors le parti d'armer les paysons. Don Riccardos Carillo, commandant en chef de l'armée espagnole, se plaignit au général de Flers de cette innoyation, et, dans une lettre dn 3 juillet 1793, il lui écrivit que, si cet abus ne cessait pas, il ferait pendre immediatement et sans faute tous les paysans armés qui tomberaient dans ses mains. Mais de Flers répondit : Tous les Français sont soldats: le seul uniforme de la liberté et de l'egalité est la cocarde trico-

lore; que, du reste, si le général espagnol persistait dans ses menaces, il serait furcé d'user de représailles, Après avuir perdo la bataille de Masden et s'être vu force dans trois camps retranchés qu'il avait établis snr la frontière, de Flers fit de vaios efiorts pour secourir Bellegarde. Cependant il reprit enfio le dessos; battit les Espagnuls le 17 juillet 1793, et les éloigna de Perpignao, les refoulant dans lenr camp. Mais, le 4 août , ils parvinrent à s'emparer de Villefranche, et de Flers, accusé de trahison, destitué par les représentants du peuple , fut arrêté et tradoit an tribunal révolutioonaire de Paris, qui le condamna à murt, le 28 juillet de l'année suivante, sous le ridicule prélexte d'avoir entretenu des intelligences avec les ennemis de l'état, et pris part aux conspirátions de la prison du Luxembourg. - M-pi.

FLETCHER (ARCHIBALD). avocat écossais, né en 1745 dans nae ferme du comté de Perih, fui place, après de très-bonnes études, chez un procureur d'Edimbourg dont il devint bientot le clerc le plus habile, et qui, en mouraot, le recommaoda aux soins du lord avocat d'Écosse , sir John Montgomery. La protection de ce dignitaire lui valut son entrée dans le cabinet de Wilson de Howden, alors écrivaio du sceau. C'est lui qui en 1778, lors de la rébellion du régiment highlander de Cra, qui refusait obstinement de se laisser embarquer pour l'Amérique du Nord, fut chargé d'aller négocier avec ces fiers enfants des montagoes. Saus rénssir immédiatement, il obtiot dn moins qu'ils posassent les armes, et le gouvernement put, en leur promettant de n'envoyer leur corps qu'en Irlande,

les disséminer dans plusieurs régiments, et les faire aiosi partir, non plus en bloc, il est vrai, pour leur destination primitive. Cet iocident laoca Fletcher dans la politique, et il se clas a bientôt parmi les vhigs les plus ardents. A ses yeux, les culonies anglo-américaioes, en s'iosurgeaot, n'avaient qu'usé d'un druit incontestable; et la Grande-Bretagne aussi avait besoin d'une réforme. Mais il ne la demandait pas à la violence, et voulait que les gouvernaots et les gouvernés y travaillasseut de concert. C'est avec ces voes qu'il entra dans la société édimbourgeoise de la, réforme des bourgs. Il y déploya la plus grande activité, en devint secrétaire, et recueillit ane formidable masse de documents à l'appui des plaiotes cootre les bourgs, et, en février 1787, fut no de ceux que la société envoya dans la capitale de l'Aogleterre pour provequer l'attention du parlement sur les abus du système électoral en vigneur. Fletcher se mit en rapport avec Fox , qui , ne pouvant, vu la moltiplicité de ses engagements, se charger de sootenir la thèse offerte à soo éloquence, les envoya près de son ami Shéridan. Cet habite orateur étodia vulontiers leur. volumineux dossier, recueilli par les suins de Fletcher, et se fit le champion de la réforme écossaise à la chambre des communes. Il eut assez de succès pour obtenir la formation d'un comité chargé de faire noe coquête sur les abus signalés à la chambre. Les opérations du comité n'ameoèreut pas de graods résultats, il est vrai, mais déjà c'eo était un que d'être entendu de l'opinioo, et surtout de l'opinion an parlement; et il fallait des préliminaires de ce genre pour arriver un jour enfin à la réforme. Survint alors la révolution

française; Fletcher en appronva les principes, en réprouva les excès, mais se prononça très-vivement contre la déclaration de guerre faite par le cabinet de Saint-James à la France. Cette manifestation de sa pensée fit beaucoup de tort à sa fortune : les tribunaux en Ecosse se composaient exclusivement de torys exaltés on de ministériels serviles, et tout le monde, à tort ou à raison, était convaincu que, mettre une honne cause entre les mains d'un whig déclaré, c'était vouloir la perdre : on sent que pen de plaideurs étaient de trempe à braver de telles chauces. Cette défaveur ne le fit point varier nn instant, et il suivit toujours la même ligne, désappronvant le système de soffrage universel et de parlement annuel voulu par la société dite convention britannique, prètant l'appui de son talent oratoire aux membres de cette société, lorsque le gouvernement les poursuivait, loquet et popularisant de toutes ses forces le système de l'union de l'Irlande à la Grande-Bretagne, et se déclarant hautement, lui trente - huitième, contre la brntalité servile avec laquelle le corps des avocals privait Henri Erskine du titre de doyen. Forcé alors d'ajourner les plans de réforme parlementaire, et dégoûté peut-être de cette question par les solutions bien plus hardies qui s'étaient proposées à l'attention, Fletcher avait résugié son activité dans le comité d'Édimbourg, pour l'abolition de la traite, et dans la société pour l'amélioration des highlands. En même temps, le torysme avait perdu de son iulensité et de sa puissance en Ecosse, et la clientelle revenait, la fortune avec elle. Les affaires de son cabinet ne l'empêchaient pas de continuer à suivre sa voie po-

FLE litique, et, en 1818 encore, il fut présent au meeting d'Édimbourg, tenn à l'effet de pétitionner contre les six bills Castlereagh. Plus que sepluagénaire pourlant à cette époque, il ne tarda pas à renoncer anx affaires, et il se retira dans une maison de campagne (Anchindenny-House), à huit milles d'Édimbonrg. C'est la qu'il mourut , le 20 décembre 1828. Ou n'a de lui qu'un Dialogue entre un whig et un radical, York, 1822 : on devine qu'il y sontient le principe de la réforme parle, mentaire en s'opposant à celui dn suffrage universel et à la rénovation totale annuelle du parlement.-FLETCHER (Jacques), littérateur anglais, était sous-institutenr dans une école particulière. Il coopéra à plnsieurs onvrages périodiques, et livra à l'impression quelques poèmes : le Siège de Damas, le Joyau (the gem ), etc. Le succès que parut avoir une Histoire de Pologne qu'il publia ensuite le détermina à quitter son bumble place dans l'enseignement : mais il eut sujet de s'en repentir : sa position devint très-précaire, et, pour en sortir, il se tna d'un coup de pistolet, à Lisson-Grove, le 3 fevrier 1832, n'ayant encore que vingt-un ans. Son Histoire de Pologne a été traduite en français, Paris, 1832, 2 vol. in-8°, et, avec les additions du traducteur, conduit les événements jusqu'à la dernière

FLEURANT (CLAUDE), chirurgien-major de l'Hôtel-Dies de Lyon, a publié, en 1752, un bon traité de splanchnologie, en deux vol. in-12. Anjourd'hui que les sciences analomiques ont été portées à une haute perfection , ce traité ne peut plus soutenir la concurrence. avec les ouvrages modernes compo-

Р-от.

prise de Varsovie.

sés sur le même sujet. Ou croît que Claude Fleurant descendait d'un apothicaire, que Molière avait conun dans un des voyages qu'il fit à Lyon, et dont il p'aca le nom dans sa comédie du Malade imaginaire, le trouvant propre à la plaisanterie.

FLEUREAU (Dom Basile). historien, était né vers 1620 à Etampes, d'une famille honorable. Avant embrassé la vie religieuse dans l'ordre des barnabites de la congrégation de Saint-Paul, il ne s'y distingua pas moins par son ardens pour le travail que par la régularité de ses mœars, et son attachement aux devoirs de son état. Il tira, des archives et des différents dépôts publics, les documents qui lui étaient nécessaires pour composer l'histoire de sa ville natale, et il venait de mettre la dernière main à cet ouvrage important lorsqu'il mourut vers 1680. Un de ses confrères, Dom Remi de Montmerlier, revit le travail de Dom Basile, et le publia sous ce titre : Les antiquités de la ville et du duché d'Estampes, avec l'histoire de l'abbaye de Morigny , et plusieurs remsrques considérables, qui regardeut l'histoire générale de France, Paris, 1683, in-4º. Ce volume est divisé en trois parties. Les deux premières contiennent l'histoire civile et ecclésiastique d'Etampes ; et la troisième , l'histoire de l'abbaye de Morigny, tirée d'une chronique latine publiée par Duchêne, dans le tome IV des Scriptores Francorum. Cet ouvrage, devenn rare., mérite d'être consulté par les personnes qui font une étude spéciale de l'histoire de France. Il contient beaucoup de détails curieux et intéressants qu'on chercherait vaine ment aillenrs. W-s.

FLEURIAU. Voy. Monville,

XXX, 228. FLEURY (JOSEPH - ABRAHAM Bésand, dit), acteur du Théatre-Francais, né à Chartres en 1750, était fils d'un comédien nommé Bénard. Une sage-femme, à laquelle il avait été confié, le déposa anx enfantstrouvés, et l'administration de cet établissement le plaça peu de temps après chez un artisan, cardeur de matelas, qui annonçait l'intention charitable de l'adopter. Retrouvé dans la suite et réclamé par ses parents, alors directeurs du théâtre de Nancy, il passa chez eux une partie de sa première jeunesse, n'y recevant que le degré d'instruction strictement nécessaire à un comédien de province. L'intelligence précoce qu'il montra dans quelques rôles assortis à son age lui attira la protection du roi Stanislas Leczinski et l'amitié du chevalier de Boufflers, aux jeux duquel il fut associé. Ce double avantage contribua sensiblement à stimpler son zèle et à former son goût. Quand il eut quinze ans, néaumoins, il crut s'apércevoir que ses jeunes amis, appartenant à l'ordre élevé de la société, ne lui permettaient plus les familiarités d'enfant, auxquelles ils l'avaient habitué ; et il résolut d'aller chercher fortune dans des villes lointaines. Il s'attacha successivement aux théâtres de Genève, de Troyes, de Lyon et de Versailles , où son talent fut encouragé; et, le 7 mai 1774, il débuta à la Comédie française, mais avec un succès médiocre, dans la tragédie de Mérope (rôle d'Egyste). La sévérité de ses juges lui fit sentir la pécessité de se livrer à des études sérieuses. En effet, s'étaut de nouveau engagé au théatre de Lyon, ch l'on comptant alors des falents remarquables, il y fit de rapides progrès, ce qui lui valut son rappel à Paris en 1778. A la suite de son second début dans cette capitale, il fut reçu comédien du roi eu qualité de sociétaire. C'était l'époque où la ville et la cour s'occupaient presque exclusivement du triomphe que les admirateurs de Voltaire préparaient à ce vieillard célèbre. On ne pouvait guere, en une telle circonstance . faire attention à un jeune acteur, dont le talent, quoique estimable, ne jetait pas encore un grand éclat. Fleury subit donc, pendant quelques années, le sort commun des comédiens que les réglements condamnaient à doubler, dans les mauvais rôles, les premiers sujets du théâtre. Ce fut seulement à la retraite précipitée de Monvel (Voy. ce nom, XXX, 50) qu'il trouva quelques occasions de se distinguer. Les rudes éprenyes auxquelles l'avaient soumis ses chefs d'emploi lui étaient devenues extrémement utiles. A force de soins il avait corrigé la rudesse de son organe et les vices de sa pronouciatiun. La fréquentation des geus de lettres, celle de la bonne compagnie de Paris et même de Versaitles. et surtout l'exemple que lui donnaient chaque jour les plus beaux talents de la scène française, lui apprirent enfin les plus mystérieux secrets de son art. Ce fut le Marquis de l'E+ cole des Bourgevis qui lui valut les premières favenrs d'un public, dont il n'avait point encore réuni tons les suffrages. On fut aussi charmé que surpris de l'aisance avec laquelle il rendit les airs de fatuité, la politesse moqueuse et imperlinente que les bourgeois de l'époque et surtout les bourgeoises avaient la bonté d'admirer dans quelques seigneurs de la cour. On prétendit même, ce qui est peu probable, que le maréchal

de Richelien, rappelant ses sonvenirs de jeunesse, avait pris la peine d'enseigner à Fleury les brillantes manières des roués de la Régence. On trouva à cet acteur moins de noblesse, un jeu moins large et moins franc qu'a ses prédécesseurs Bellecour et Mole; mais il se fit bientôt remarquer par la flexibilité du talent. par l'intelligence des détails, par la piquaute finesse des intentions. Ces mêmes qualités le servirent et avec une rapide progression de succès, dans les comédies de Turcaret, des Femmes savantes, du Chevalier à la mode, de l'Homme à bonnes fortunes, du Cercle, de la Feinte par amour et de la Coquette corrigée; eu un mot, dans toutes les pièces où il avait à représenter des seigneurs de la cour ou des chevaliers d'industrie; Quant aux rôles de jeunes premiers tragignes, comme on u'y avait jamais été content de lui, il les abandonna volontiers, et il n'v fut pas regretté. Les anteurs comiques de l'époque s'empresserent d'ailleurs d'employer son talent. M. Pieyre (de Nimes) lni confia le personnage du jeune Saint-Fons dans l'Ecole des pères, et Fleury justifia ce choix an dela de ses propres esperances. Mais ce qui ajouta plus encore à la réputation de cet acteur, ce fut l'habileté toute particulière avec laquelle il représenta le roi de Prusse, Frédéric II; dans la comédie des Deux Pages (27 mars 1789): « Il s'y est , dit « Laharpe, si bien modelé sur le « portrait en cire que nons en avons « à Paris ; il a si bien saisi le costume e et la physionomie de Frédérie a que l'imitation ne saprait être plus a parfaite. » Le prince Henri de Prusse, frère du monarque, avait-il réellement, comme on l'a dit, donné a Fleury quelques avis pour lui

apprendre à reproduire exactement le costume, la démarche et les gestes habituels du vieux roi? On sait senlement d'une manière certaine que le prince, enchanté de l'illusion que cet acteur lui avalt fait éprouver, lui donna une riche (abatière , ornée du portrait de Frédéric. A mesure que Mole, vieillissant, abandonnait les rôles de sa jennesse, Fleury en angmentait son répertoire; et, bien an'il dut redouter tonte comparaison avec un si habile comédien, il ne laissa pas de satisfaire les plus sévères connaisseurs. Son talent, dans lequel il entrait peut-être plus d'esprit que de force comique; sa cha eur d'âme, qui brillait plus dans les détails que dans les scènes à grands développements; sa diction, qui était inégale et plus ingénieuse que correcte, ne loi permettaient pas d'atteindre à la supériorité de Molé, dans le Misanthrope, le Métromane, l'Alceste du Philinte; il était facile de sentir que ces rôles à grandes proportions le fatignaient extraordinairement. On le trouva nn pen faible dans la Partie de chasse de Henri IV, où il n'essaya le rôle principal qu'à l'époque de la restauration, et dans le Mariage de Figaro; mais Fleury s'élait, à son tour, mis hors de pair dans tont le théatre de Marivanz qu'avec le concours de Mile Contat et de Dazincourt, il mit en honneur plus que jamais. Il eut encore un succès décisif dans la Gageure imprevue, le Conciliateur, la Matinee d'une jolie femme. et, plus tard , dans Madame de Sevigne, la Jeunesse de Henri V, le Tyran domestique, l'Assemblée de Famille, et plusieurs autres comédies du théatre moderne, A l'époque de la révolution, dans ces temps de scandales publics, où les auteurs croyaient faire acte de patriotisme en traduisant sur la scène des cardinaux, des moines, des religieuses. Fleury fut choisi par Monvel pour le rôle de Darval des Victimes clottrées. Malgré sa répugnance pour ces indécentes innovations, et, quoiqu'il fut dans un fâcheux état de santé, cet acteur céda aux instances de l'antent, son ancien camarade, et la pièce produisit la plus vive sensation. Ce qu'il y a de remarquable dans cette circonstance, c'est que la fièvre dont Fleury souffrait depnis quelques jours, son sensible amalgrissement, l'altération de sa voix, qui s'éteignait ou se brisait donlonrensement dans les scènes violentes : loin de bnire à l'effet théatral, en accrurent prodigieusement l'illusion. Jamais acteur n'avait exprimé d'une manière plus déchirante l'état d'épuisement moral et physique d'une victime à l'agonie : mais ce sacrifice de Fleury aux exigences de la révolution ne le préserva pas du sort qui menacait tous les honnêtes gens. On sait ce que devint le Théâtre-Francais après les représentations de l'Ami des lois et de Paméla, deux pièces signalées par la faction comme infectées d'aristocratie et de modérantisme. Presque tous les sociétaires du Théâtre-Français ( alors Théâtre de la Nation) forent arrêfés et tratnés en prison dans la nuit du 3 am 4 septembre 1793; et l'on pense bien que Flenry, dont le talent avait pnissamment contribué au succès des dent pièces incriminées, ne fut pas excepté de la mesure. Sa détention ne se termina que quinze ou vingt jours avant la révolution du 9 thermidor. Il rentra d'abord, avec ses camara les, au théàtre du fanbourg Saint-Germain; puis il suivit une fraction de la société à la salle de Feydeau; enfin, il fut un

des premiers compris dans la réorganisation complète du Théâtre-Francais en 1799. Là, comme on l'a vu plus haut, il créa, en peu de temps, un grand nombre de rôles (malgré les violents accès de goutte auxquels il était sujet ). Quoique Fleurg se fût toujours montré fort éloigné des opinions révolutionnaires, il éprouva, en 1817, après le second retour du roi, quelques désagréments; et dons une représentation du Tartufe, où il iouait avec mademoiselle Mars, le parterre sembla vouloir l'envelopper dans la disgrace qu'il fit éprouver à cette actrice. Ce fut alors que Fleury, s'adressant au public, lui dit au milieu du tumulte : « Messieurs, quand « on a en le courage de jouer l'Ami a des lois, sous le règne des ter-« roristes, lorsque l'on a subi un an « de prison, l'on ne peut être susa pect. Le cri de vive le roi, que « vous me demandez (en portant la « main sur son cœur ) n'est jamais « sorti de là. » — « Ce n'est pas à « vous, lui dit-on, c'est à mademoi-« selle Mars à satisfaire au public.» Après une des plus longues carrières théatrales, dont on cut eu l'exemple, ce doyen de la Comédie française prit le parti de la retraite (1818). Retiré dans une maison de campagne qu'il possédait auprès d'Orléans, il y mournt en 1824, dans la soixanteonzième année de son âge. Fleury était d'une taille médiocre, d'une complexion maigre, et d'une figure plus spirituelle que régulière. Ses veux vifs et brillants prétaient beaucoup d'expression à sa physionomie, où l'on démélait le plus souvent les indices d'une humenr railleuse. Il semblait né pour le persifflage; mais il ne s'y livrait jamais qu'avec une exquise politesse. Quoique dépourvn d'instruction, au point d'ignorer les

premières règles de l'orthographe, il était, dans le monde comme an théàtre, l'homme de bon ton par excellence. Si, dans un mouvement de colère, provoqué par un article de journal, il écrivait de Bordeaux à Grimod de la Reynière : Vous en n'avez menti ; et si, comme le lui reprochait ce critique sévère (1), il lui arrivait de dire : risque pour rixe, fuigniant pour fainéant, etc., son ignorance n'était pas telle qu'il ne sut presque toujours la dissimuler, et, souvent même, la couvrir du vernis le plus séduisant. Il évitait prudemment de se compromettre dans les conversations sérienses; mais s'agissait-il de donner nn tour ingénieux aux choses les plus frivoles. d'aiguiser avec goût le trait d'une épigramme, de conter plaisamment l'anecdote du jour, nul n'y réussissait mieux que lni; et, comme il donnait tout aux superficies, M. de Lauraguais disait n'avoir jamais counu, même à la cour, un plus aimable diseur de riens. Du reste bomme d'honneur dans toute l'acception du mot. Fleury était aimé et estimé de ses camarades. On ne l'accusa jamais d'employer, pour se faire applaudir, l'ignoble ressource des cabales. Les Memoires de Fleury, publiés en 1835 et 1836, par M. Lafitte, homme de lettres, peuvent avoir été rédigés en partie , d'après quelques notes infurmes de l'acteur dont ils portent le nom ; mais , suivant toutes les apparences, le texte a été considérablement amplifié. L'éditeur , homme d'esprit d'ailleurs, semble s'être moins proposé d'écrire la vie de Fleury, que de faire raconter, daus le plus grand détail, par ce comé-

(1) Voir le Censeur deamatique du 10 vendémiètre an vi 1 la lettre de Fleury y est rapportée textuellement. dien, les anecdotes galantes et dramatiques qui avaient échappé aux investigations de Bachaumont et de Grimm, ou dont ceux ci avaient parlé trop brièvement. F. P.—T.

FLEXIER DE REVAL, Voy. FELLER (François-Xavier

de ). XIV, 278-80.

FLISCUS (ETIENNE), grainmairien, né, vers le commencement dn XVe siècle, à Soncino, petite ville du Crémonèse, se sit recevoir docteur en droit civil et canonique, d'où l'on peut conjecturer qu'il suivit d'abord le barreau; mais il y renonca pour se livrer à l'enseignement des lettres. En 1453, il était recteur du gymnase de Raguse. L'époque de sa mort est inconnne. On a de cet écrivain : I Variationes, sive sententiarum synonyma. Cet ouvrage, qui prouve dans l'anteur une étude approfondie des finesses de la laugue latine, eut un succès extraordinaire, et il s'en fit nn grand nombre d'éditions. La première, suivant Panzer (Annal. typog.), est de 1477, in-fol., sans indication de ville. Celle de Rome 1479, in-4°, per Joann. Bulle de Bremis, est si rare qu'elle a échappé aux recherches des PP. Laire et Audiffredi. Parmi les éditions postérieures , on distingue celle de Turin, 1480, infol., dans laquelle les phrases latines sout traduites en français. Albert de Evb s'est servi de l'onvrage de Fliscus pour enrichir la Margarita poetica. Il en convient lui-même dans sa préface, où il parle avec éloge de Fliscus qu'il nomme un trèsillustre orateur ( orator chirissimus ). Cette préface contient quelques antres particularités que Fabricius a jugées assez intéressantes pour l'insérer dans la Biblioth, mediæ et infimæ latinitatis, I, 42. II. Un Commentaire sur les Décrétales d'Innocent IV. Venise, 1481, in-fol-( Voy. l'Index du P. Laire, II, 479). III. De componendis epistolis, ibid., 1493; 1505, in-4°, et 1567, in-8". IV Regulæ Summaticæ : on ne cite cet ouvrage et le snivant que d'après la Cremona Letterata, I, 278. Cette grammaire, suivant Arisi, sot traduite en latin (Fliscus l'avait douc composée en italien ) et publiée par J .- B. Guarguanti, religieux carme, Brescia, 1634 (1). V. Luctus Soncinensis. Dans cette pièce, l'auteur célèbre la mémoire de ses compatrioles qui s'étaient illustrés dans les lettres et dans les armes. W-s.

FLOERKE (JEAN-ERNEST), écrivain mecklenbourgois, naquit le 7 juillet 1767, à Altenkalden, près de Gnova, passa son enfance et sa première jeunesse à Bützow, acheva ses études à l'université de Rostock, et après y avoir suivi trois ans les cours de théologie, de philosophie et d'histoire, accepta une éducation particulière dans la maison du pastenr Kruse à Weltzin, Il remplit ensuite de vrais surnumérarials dans l'état ecclésiastique, tenta, un an, la carrière de professeur particulier à Wittenberg , exerça douze ans les humbles offices de chantre et de deuxième maître d'école à Waren. Eufin, en 1805, il devint prédicateur à Kirch - Mulsow et à Passee et le 24 août 1812, il fut nommé en remplacement de Romlag, préposé du cercle de Buckow. Sa vie du reste n'offre rien de remarquable : ses années s'écoulaient paisibles entre les soins de son ministère et la composition de nombreux articles lit-(1) Peut-étre faut-il lire 1534. Du moins il est certain que Guarguanti vivait dans le XVIe stiele. Voy. la Biblisch. carnel. du P. Cosme de Villiers.

FLO 316 téraires dont il enrichissait les recueils périodiques de l'Allemagne. Il v fait preuve d'une grande variété de connaissances. Ses prédilections pourtant étaient pour l'histoire naturelle. En général il se cachait sons les pseudonvmes d'Edouard Sterne et de Jean l'Ermite: Quelquefois il se nommait, par exemple, dans la Feuille du soir de Schwerin. Ses ouvrages principanx sont : I. L'Aurore, Nouv .- Brandebourg, 1795. II. Les heures de vacances, Nouv. - Brandebourg, 1797 (la première partie seule fut publiée). III. La féte du siècle à Waren, Nony .- Brand. , 1801. IV. Feuille de conversation de l'Allemagne septentrionale (en comman avec C .-H. Gelisenhayner), dooze livraisons en 2 vol., Gustruw, 1816. Parmi ses articles, nous indiquerons : I. En fait d'histoire naturelle, 1º Les Insuspires, ou le Monde primordial (dans les Fruits de la lecture , de Pappe, tome 4, no 25); 20 Où sejournent les cigognes pendant Thiver? (Feuille du soir de Schwerin. nº 182;) 3º Raisons tirées de l'histoire naturelle et qui militent contre l'hybernement des hirondelles (même feuille, no 177). Ce morceau renferme plusieurs recherches propres à l'auteur. La société des amis de l'histoire naturelle, de Rostock, lui conféra spontanément à cette occasion le titre de membre honoraire correspondant. II. En fait d'histoire et d'autiquités. 1º Mitzewoy, prince de Rhetra (recueil mensuel du Mecklenbourg; 1800, 5º livraison); ce morceau n'est point achevé) + 20 Y a-t-il jamais eu des geants imeme recueil, 1815. po 183;) 3º Oui, la lethargie était connue des anciens (Fruits de lecture, nº 28); 4º D'où vient

qu'en construisant la muraille principale de la porte de la croix à Parchim, on a trouvé des pierres tumulaires couvertes d'inscriptions hebraiques (Feuille da soir de Schwerin, no 136); 5° Les plus anciens documents authentiques relatifs au Mecklenbourg ( Feuille du soir de Schwerin, nº 455). III. En fait de mélanges, 1° Sur la formation de la surface externe du globe terrestre (Indicateur universel de l'Allemagne, 1813, pº 300, 1814, nº 178); 2º Idees sur les corps célestes et leurs habitants (Fruits de la lecture . 1821 ; tomé 4, nº 31); 3º De l'immortalité de l'ame (Fruits de la lecture, 1820, tome 2, nos 24, 27, 28, tome 4; nes 8 et 9); cette dissertation se compose de fragments en forme de lettres; 4º la Guerre et la Peste (Fruits de la lecture, 1821, t. 5; nº 11): 5º le Sort décide ( Fruits de la lecture, 1821, t. 3, po 28); P-07.

FLORIO (FRANÇOIS), savant historien, était le frère aîné du comte Daniel Florio (1) (Voy. ce nom, XV, 98). Il naquità Udine le 5 janvier 1705. Ses premières études terminées, il se rendit à Padoue : et après y avoir, sous la direction de Dominique Lozzarini, acquis des connaissans ces très étendues dans la littérature grecque, ainsi que dans le droit civil et ranonique. il y reçut des mains d'Hyacinthe Serres, son maître et son ami, le laurier doctoral dans la faculté de théologie. Pourvn des l'âge

<sup>(</sup>r) En 1819 et par contéquent postérieuré ment à l'insertion, dans la Biographie union de l'art. Dancel Flore, le professe-ur Quirieu Viviani a publié les deux premiers chains de proine de cet auteur, intitule Tans, ou la Lieusulen détruite, qui . s'il était termine , pourrait, ou je gement de Gomba, soutenir, sons trop de dés vantage, le parallèle avec le chef-d'auvre de

de vingt-cinq ans d'un canonicat du chapitre d'Aquilée, transféré depuis long-temps à Udine, il mit à profit ses loisirs pour se livrer à l'étude de l'histoire et des antiquités ecclésiastiques. Il fut député trois fois à Rome pour régler les différends qui s'étaient élevés entre les Vénitiens et la maison d'Autriche au sujet du patriarcal d'Aquilée, differends qui furent terminés en 1751, par la suppression du patriarcat et son remp'acement par deux archevêchés établis l'un à Udine et l'autre à Gorice dans le Frioul antrichien. Le pape Benoît XIV voulut le récompenser du talent qu'il avait montré dans cette affaire, en le nommant à l'évéché d'Adria; mais Florio refusa cet honneur, préférant la place de prévôt du chapitre d'Udine, qui lui permettait de continuer ses travaux d'histoire et de philosophie. L'un des premiers membres de l'académie ecclésiastique, fondée par l'évèque Denis Delfino, il y lut plusienes savantes dissertations dont quelques-unes sont imprimées, notamment celle sur le tombeau de Gaston delta Torre patriarche d'Aquilée (placé dans l'église Sainte-Croix de Florence ), qui fut publiée par Gori dans le second valume des Mémoires de la société Colombaire. Trop modeste pour songer à se faire honneur de ses recherches et de ses découverres , il s'empressait de les communiquer aux personnes qu'il savait occupées des mêmes objets. Aussi, quoiqu'il ait mené une vie très-laborieuse, on ne connaît de lui que quelques opascales parmi lesquels on distingue des éclaircissements sur Bachionius, moine cité par Gennade dans les Scriptor, ecclesiast., ch. 24; et la Défense de la liberté prise par Rufin (Voy. ce nom, XXXIX, 283) en traduisant l'Histoire d'Ensèbe, Le prévôt d'Udine mourut le 13 mars 1791, dans un âge avancé. Deux ans annaravant il avait eu le malheur de perdre son frère, dont il publia l'Eloge funebre, Udine, 1790, in-4º. W-s. FLOYD (JEAN), né dans le comté de Cambridge, fit ses études sur le continent, et entra chez les jésuites en 1593. Ses supérieurs l'ayant renvové en Angleterre pour y remplir les fonctions de missionnaire, il fut arrêté, banni du royanme, et alla professer la théologie à Saint-Omer. on il mourut vers le milien du XVIIº siècle. On a de loi un grand nombre d'ouvrages de controverse, les uns contre les protestants anglais, les antres relatifs à la querelle des réguliers et des prêtres séculiers sur les droits de la hiérarchie. Ces derniers Inrent publiés sous les noms de Daniel de Jesu , d'Herman Læmelius , et autres. Son premier ouvrage de ce genre est intitulé : Apologia sedis apostolica quoad modum procedendi circa regimen catholicorum in Anglia, Rouen; 1631, in 80. Il fut censuré par l'archevêque de Paris, la faculté de théologie, et l'assemblée du clergé, comme contenant plusieurs propositions contraires à la hiérarchie ecclésiastique. Floyd le défendit par d'antres écrits dout les principaux sont : 1º Eponge contre les évêques de France et contre la censure de la Sorbonne: 2º Plaintes apologétiques de l'eglise anglicane : 3º Réponse aux instructions pour les catholiques d'Angleterre. Dans cette dispute les jésuites de France. interpellés par l'assemblée du clergé désavouèrent leurs confrères d'Angleterre, par one déclaration signée de leurs supérieurs. La congrégation de l'index, ayant imposé silence aux . denx partis, Floyd prit la défense de son décret du 19 mars 1633. On peut voir tons les détails de cette querelle dans l'Histoire ecclesiastique du XVIIe siècle de Dupin. Les écrits du même auteur, publiés sous le nom d'Annosus sidelis, contre Antoine de Domiois, sont les suivaols: Synopsis apostasiæ Marci de Dominis, Aovers, 1617 .-Detectio hypocrisis M .- Ant. de Dominis, ibid., 1619, in 80 .-Censura decem librorum de Republica ecclesiastica M .- Anton. de Dominis, Cologne, 1621, in-8°. La plupart de ses autres ouvrages de controverse, coolre divers protestants anglais, sool composés dans sa langue maternelle, savoir : Conquétes de l'église sur l'esprit humain, Saint-Omer, 1631, in-4°. La Somme totale, ibid., 1631, io-4°. Ces deox derniers sont contre Chillingworth. Syntagma de imaginibus non manufactis, etc., avec plusieurs autres petits traités. Réponse d Guillaume Crashaw, Saint-Omer, 1612, jn. 4°, Traité du purgatoire en répoose à Edouard Hobby, ibid., 1613, in-4°, Deus et rex, contre les novateurs, ibid., 1620. Réponse d Francois White, coocernant les articles présentés par Jacques Ier à Jean Fisher, ibid., 1626. Le Sacrifice de la messe, traduit du latin d'Antoine Molina, ibid., 1613. Quelques ouvrages de dévotion, tels que : Un mot de consolation; Méditation de saint Augustin, traduites dn latio, ibid., 1621. T-D.

FLURL (MATRIAS DE), savant bararois, mourut le 27 juillet 1823, aux eaux de Kissingeo. On lui doit plusieurs ouvrages importaots, parmi lesquels la Description des montagnes de la Bavière (Munich, 1792, gr. in-89, planch.) a long-

temps été classique et se lit encore avec fruit. Les autres sont : I. De l'influence que les sciences exercent sur la civilisation d'un peuple; Manich, 1788. II. Linéaments premiers de l'histoire naturelle, ibid., 1806-1820, tomes 1 à 4. III. De la formation des montagnes de la Bavière, ibid., 1806, grand n-8°.

FLURY (LOUIS-NOEL), directeur au département des affaires étrangères et conseiller d'état, naquit le 20 nuy. 1771, h Versailles. Des études, margnées par de brillants succès universitaires, l'avaient préparé à toutes les carrières. Il occupa d'abord divers emplois dans l'administration. En 1803, sor la recommandation de Choisenl - Gonffier (1), le poste de codsul en Muldavie, devenn très-important dans les circonstances, fut confié à Flury. Les informations qu'il traosmit sur la concentration et les monvements des troupes dans les provioces méridionales de la Russie ne contribuèrent pas peu à éclairer le gouvernement sur la part, d'abord trèssecrèle, que cette pnissance preoait à la nonvelle coalition ourdie contre la France par le cabinet de Saint-James après la rupture de la paix d'Amiens. La correspondance du coosul frappa M. de Talleyrand : il la mit sous les yenz de Napoléon, et vit dans l'auteur une deces rares aptitudes dont il savait s'environner, Appelé dans les bureaux des affaires étrangères, Flury répondit à l'idée qu'ou s'était faite de sa capacité : en 1804, il deviot sous-directeur; puis, en 1814, directeur des consulats et du commerce. C'est de cette position

<sup>(1)</sup> Le frère aine de Fiury avait été attaché, comme secretaire, à l'amba sode du couste de Cheiseul-Genffer à Constantinople,

élevée , et entouré des renseignements qui lui parvenaient de tous les points du globe , qu'il se proposa de suivre d'un œil atteutif le mouvement géuéral de l'industrie et du commerce, afin de vérifier, par la constante observation des faits, les diverses théories de l'économie politique dont il avait fait une étude approfoudie. Les circoustances, nou moins que la position de l'observateur, étaient des plus favorables. Envahie et réduite à ses auciennes limites après taut de saug, tant de trésors prodigués sur les champs de bataille, la France, désabusée de la vaine gloire des conquêtes, reporta toute sou activité vers les travnux trop loug-temps négligés de l'agriculture et de l'industrie. Mais, pour que ces travaux, après avoir fécondé toutes les branches de la production, cicatrisassent les plaies encore saiguantes de l'invasion, il fallait que Comme directeur des cousulats et la production et la consommation, membre du conseil d'état, où ses lu- ou, mais seulement par exception , la ses études de prédilection, lorsque ple des nations qui ont fondé leur se manifesta dans toute son intensité richesse sur le concours de la prorichesse déia entrevu, mais vague-

et adopté beaucoup plus tard par Ricardo. Toutefois ce n'est qu'en 1833 que pareit son ouvrage intitulé : de la Richesse , sa définition et sa génération, on Notion primordiale de l'économie politique (in-8° de 275 pag., publié par Leuormant à Paris). L'auteur examine et trouve iuexactes toutes les définitions données à la richesse. Il attribne a cette inexactitude le vagne des théories de l'Economie politique. Il définit la richesse produits médiatement ou immédiatement consommables; puis, la sonmettant à une lumineuse analyse, il la distingue comme générale, ou considérée d'une manière absolue; individuelle, ou relativement à l'individu; nationale, ou relativementà la uation; et publique, on relativemeut à l'état. Il résulte de cette analyse que la richesse générale a pour principe générateur le concours de le commerce, paralysé par le blocus la production et de la consommacontinental, reprit son essor vers tion; la richesse individuelle, la seule les parages où il s'était laissé oublier. production ; la richesse nationale mières l'avaient fait appeler des l'an- seule production ; enfin que la rinée 1816, Flury concournt aux me- chesse publique a toujours le même sures qui seconderent si efficacement, principe générateur que la richesse, le rapide développement de la ri- nationale. S'attachant à exposer la chesse nationale sous la restauration. formation et le développement de la Quoique dans nu âge peu avancé, il richesse nationale, l'autenz eu fait le venait de renoncer aux affaires pu- but principal deson livre. Après avoir bliques afin de se livrer en liberté à confirmé sadémonstration par l'exemla crise industrielle de 1826, née duction et de la consommation ou la de la prédominance de la production senle production, il formule en ces sur la consommation intérieure et termes la notion primordiale de l'exportation. Cette crise, il n'en faut l'économie politique, savoir : « Que point donter, dat contribuer à lui « le principe générateur de la rifaire découvrir le vrai principe de la « chesse nationale est identique « avec celui de la richesse générale, ment indiqué par lord Lauderdale, a et réside dans le concours de la

222

a production et de la consommation ; « que c'est la une règle générale, attendu qu'elle ne souffre d'exa ception qu'à l'égard d'un très-« netit nombre de sociétés politiques. a p'avant, pour ainsi dire, ni popua lation ni territoire, et qui sont a moins des peuples que des com-« munautés de marchands. » Doué d'une belle et forte organisation , Flury semblait devoir jouir longtemps d'une retraite obtenue après d'utiles services, et consacrée à sa famille et à l'étude. Mais la perte d'un fils, officier distingué de la mariue, lui avait porté un coup funeste. Il pe put jamais s'en remettre. Il mourul a Versaitles, le 7 avril 1836, A de hautes lumières il joignait tontes les qualités qui inspirent l'affection et commandent l'estime, Cuord,

FODERE (Joseph-Benoît) (1), médeciu distingué, né à Saint-Jeande-Maurienne en Savoie, le 15 février 1764, reçut sa première éducation au collège de cette ville, sous le patronage du chevalier de Saint-Réal, intendant de Maurienne , qui lui procura ensuite une des places gratuites au cullège des provinces médecine judiciaire le brent nommer européenne, et la plupart des spciéà la place de médecin juré du duché tés savantes, françaises et étrangeréunie à la France, en 1792, Fodéré de plusieurs souverains, et notamen qualité de médecin urdinaire. A

l'époque où les écoles centrales furent instituées, il quitta l'armée, pour venir occuper la chaire de physique et de chimie du département des A'pes Maritimes, et devint anssi membre du jury d'instruction publique de ce même département. La ville de Marseille lui ayant offert la place de médecin de son Hôtel-Dien et de l'hospice des insensés, il accepta, el pen après fut élu secrétaire de la société médicale de cette ville. Le roi d'Espagne Charles IV, pendant son séjour à Marseille, le nomma son medecin-consultant; et, en 1811. le prince Ferdinand, alors h Valençay, l'appela auprès de sa personne, En 1814, la chaire de médecine légale à la faculté de Strasbourg étant devenue vacante et devant être disputée dans un concours public , Fodéré se mit sur les rangs, et le 12 février obtint la place, à l'unanimité des suffrages. It devint ensuite président du jury de médecine de Strasbourg, vice-président du conseil de salubrité publique, médecin du collège royal, président de la société de médecine . agriculture , belles lettres et arts de la même vitte. Les vingt-une années dans l'université de Turin , où il étu- écoulées depuis son établissement à dia la médecine. Après s'être fait Strasbourg jusqu'à sa mort n'out pas recevoir docteur à la faculté, il vint été les moins laborieuses d'une vie suivre des cours à Paris, pour se per- toute consacrée au bien public et aux fectionner dans l'art de guérir. De intérêts de l'humanité. Ses travaux retour dans sa patrie, les connais- très variés, comme on le verra plus sances qu'il avait acquises dans la bas, lui avaient acquis une réputation d'Aoste, et plus tard il ubtint ce lle du res, s'étaient fait un houneur de se fort de Bard. Lorsque la Savoie fut l'associer. Il avait recu des lettres prit du service dans l'armée française ment du pape Pie VII. Fodéré est mort à Strashourg le 4 février 1835. aurès avoir recu les secours de la religion. Cette coincidence, dans le mois de fevrier , des principales cir-

<sup>(</sup>x) C'est à tort que d'autres biographies fui donnent les prénoms de François-Emmanuel et le font naître le 3 janvier.

constances relatives à sa personne a paru remarquable : c'est en effet dans ce mois qu'il est né, qu'il s'est marié, qu'il a été nommé à la choire de Strasbuurg; c'est encore dans ce mois qu'il a perdu son épouse et enfin qu'il est mort lui même, comme il l'avait annoncé. Après le temps que lai prenaient ses leçons et les visites de ses malades, il employait le reste des journées et ses longues veilles à l'étude et à la rédaction de ses écrits. On aura nne idée de son amour pour le u avail . lorsqu'on saura qu'il ne se couchait jamais qu'à deux henres après minuit et qu'il se levait avec le jour. Une si constante application avait tellement fatigué sa vue, qu'il ne pouvait plus lire ni écrire ; aussi, depuis près de donze ans, sa fille ainée lui servait de secrétaire, et il se faisait faire ses lectures par les trois autres. Pendant les six derniers mois de sa vie. il ne cessa pas de travailler, malgré un affaiblissement général qui allait en augmentant, sans rien ôter à la viguent de ses facultés intellectuel les. Le jour même de sa mort, il dista encore deux pages à sa fille aînée. On aura peine a croire que le docteur Fudéré n'ait jamais reçu aucone décoration ; il n'en a point demandé, il est vrai, mais sun mérite universellement recount, sa réputation, ses services et ses travaux demandieut assez haut pour lin quelque honorable distinction. Il y a plus encore : on n'apprendra pas sans surprise et sans un sentiment pénible que on n'a pas même accordé le plus léger secours à ses six orphelins, aux enfants d'un homme si justement célebre, et qui a dévoué sa vie anx intérêts de sa patrie adoptive. Les coadjutrices de ses longs et ntiles travaux se sont trouvées, après sa mort, obligées, sans y être accoult-

mées, de ponrvoir à leur existence par le travail de leurs mains. Outre beaucoup de mémoires et d'articles détachés sur différents sujets insérés dans divers recueils scientifiques, Fudéré a pub'ié un grand nombre d'ouvrages, dont plusieurs sont fort estimés : I. Opuscules de médecine philosophique et de chimie, Taria, 1789, in-8°. Ce recueil comprend le mémoire de Fodéré sur le goître et le crétinisme; mémoire que l'on s'accorde à considérer comme la meilleure des productions qui aient paru sur ce suiet. Augmenté de porvelles recherches. il a été publié derechef par prdre du gonvernement sarde, Turin, 1791, in-8"; reimprime à Paris, 1800, in-8°; traduit en allemand par G .- W. Lindemann, Berlin, 1796, in 8°. II. Memoire sur une affection de la bouche et des gencives, endemique à l'armée des Alpes Embrum, an III (1795), in 80. III. Analyse des eaux thermales et minérales du Plan de Saly, sous Monttion, Easterna, an III (1795), in-8°. IV. Essai sur la phthisie pulmonaire relativement au choix à donner au regime tonique in reidchant, Marse lle, an IV (1796). in 80. V. Les Lais éclairées par les sciences physiques, ou Traité de medecine legale et d'hygiène publique, Paris, an VII (1798), 3 vol. in-80; 2 edition, Bourg , 1812, 3 vol. in 80; 3º édition. Paris, 1815, sous ce titre : Trais té de médecine légale et d'hygiène publique, 6 vul. iu-8º, avec le portrait de l'auteur. Les ouvrages spéciaux qui ont précédé celui-ci laissarent beaucoop à desirer et présentaient de nombreuses lacupes, que Fodéré a presque toutes remplies; mais pour avoir voulu rendre son livre tout-h-fait complet, l'agteur l'a chargé de développements trop étendus, en sorte qu'il gagnerait à être abrégé. VI. Memoire de médecine pratique sur ·le climat et les maladies des montagnards, sur la cause fréquente des diarrhées chroniques des jeunes soldats, sur l'épidémie de Nice , Paris , 1800 , in-8°. VII. Essai de physiologie positive, appliquée spécialement à la médecine pratique Avignon, 1806, 3 vol. in-8°. VIII. De apoplexia disquisitio theorico-practica, Avignon, 1808, in-8°. IX. Recherches expérimentales sur les succédanées du quinquina et sur les propriétés de l'arseniate de soude. Marseille, 1810, in-8°, X. De infanticidio, Strasbourg, 1814, in-4°; bonne dissertation qui, avec les autres éprenves, contribua à donner à Fudéré la prééminence dans le concours pour la chaire de médecine légale. XI. Manuel du gardc-malade, Strasbourg, 1815, in-12; 2° édifion, Paris, 1827, in-18; ouvrage imprimé par ordre du préset du Bas Rhin, et qui, par sun utilité, mériterait d'être plus répandu. XII. Traité du délire, appliqué à la médecine, à la morale et à la législation, Paris, 1817, 2 vol. in-8°. XIII. Voyage aux Alpes maritimes, nu Histoire naturelle, agraire, civile et médicale du comte de Nice et pays limitrophes, enrichi de notes, de comparaisons avec d'autres contrées. Paris, 1822, 2 vol. in-8°. Cet onyrage se fait lire avec intérêt, et il pourrait servir de modèle aux médecins dans leurs voyages. XIV. Lecons sur les épidémies et l'hygiène publique, faites à la faculté de médecine de Strasbourg Strasbourg; 1822-1824, 4 - vol.

in-8°. XV. Essat historique et moral sur la pauvrete des nations, la population, la mendicité, les hopitaux et les enfants-trouves. Paris, 1825, in-8°. XVI. Memoire sur la petite vérole vraie et fausse. et sur la vaccine, Strasbourg, 1826, in-8°. XVII. Essai théorique et pratique de pneumatologie humaine, on Recherches sur la nature, les causes et le traitement des flatuosités et de diverses vésanies. Strasbung, 1829, in-8°, XVIII. Recherches historiques et critiques sur le cholèra-morbus, 1831. Fodéré a inséré dans le recueil des Mémoires de l'académie des sciences de Turin, dont il était associécorrespondant, deux mémoires sur divers puints de chimie. Le VIIº volume des Mémoires de la société Royale Académique de Savoie. publié en 1835, contient un mémoire de Fodéré, insque-la inédit, intitulé : Recherches toxicologiques, médicales et pharmaceutiques sur la grande ciguë; son analyse, et expériences avec le produit immédiat de cette plante, appliquées à ce qu'on rapporte de la mort de Socrate. Fudéré, après avoir exposé les résultats de ses apalyses et de ses expériences sur quelques animanx, canelut que c'est bien le soc de la grande cigue qui a donné la mort à l'illustre maître de Platon, Enfin il a écrit de nombreux articles dans le grand Dictionnaire des sciences médicales, et dans le Journal complémentaire de ce dictionnaire.

R-u-Det R-D-R.
FOISSET (JEAR-Louis-Sevehis), l'un des rédacteurs de cette
biographie, dunt, à raison de ses talents et de sa jeunesse, la perte a
été vivement sentie par le public et
par ses collaborateurs, était né le 11

février 1796, à Bligny-sous-Beaune, d'une famille honorable. Doué de talents précoces, il faisait des vers a dix ans : a treize, il avait composé les premiers chants d'un poème, dont le Lutrin de Boileau lui avait fourni le modèle. Ses études classiques , commencées à Beanne et continuées à Cluny , étaient terminées en 1810. Trop jenne pour se décider sur le choix d'un état, il passa quelques années dans sa famille, lisant ou plutôt dévorant tout ce qui loi tombait sous la main. En 1815, il alla faire son cours de-droit à Difou; et, sans renoncer à la culture des letires, son unique délassement, il suivit pendant denz ans, avec nne exemplaire assiduité, les leçons de ses professenrs. De Dijon ; il viul , en 1817, a Paris, ponr y continuer son cours de droit. C'était l'époque, où les lecons de M. Villemain, jetaient le plus grand éclat. L'un de ses auditeurs les plus attentifs, Foisset, osa n'être pas en tout de l'avis du célèbre professeur ; il lui fit part de ses réflexions dans une suite de lettres que M. Villemain lut devant ses élèves ; en donnant à celui qui les avail écrites les éloges que méritaient et la pureté de son style et la convenance de sa critique. Il avait esquissé le plan d'une Marie Stuart, et versifié-le premier acte, quand le succès de la tragédie de M. Lebron lui fit abandouner le sujet. Vers le même temps, il inséra dans le Censeur quelques articles d'nne politique sérieuse, assez remarquables pour que personne ne sonpconnat qu'ils étaient l'ouvrage d'un publiciste de vingt ans. Ses études de droit ne souffraient point de toutes ses excursions dans le domaine des lettres ou de la politique; et, s'il négligea de se faire recevoir avocat, c'est qu'il ne se proposait

pas encore de fréquenter le barrean. En 1820, il prit, avec l'éditeur de la Biographie universelle, l'engagement'de lui fournir les articles des jurisconsultes et ceux des Bonrguignons, célèbres ; mais l'étendne et la variété de ses connaissances lui permirent de faire plus qu'il n'avait promis. Il devint un des collaborateurs chargés de la révision générale de l'ontrage; maistelle était son ardeur pour le travail et son extreme facilité, qu'il Inirestait encore des loisirs. Pour les utiliser, il conconrut en même temps à trois academies. Son Eloge du maréchal d'Ornano (Voy ce nom, XXXII, 159), fut couronné par la société philomatique de Bordeaux; celoi du poète Ausone, qu'il avail envové à l'académie de la même ville ; ne trouva point deconcurrents; enfin, celui du président Jeannin , par nne inconcevable distraction de l'antenr, n'étant arrivé qu'incomplet à l'académie de Macon, cette compagnie, en accordant une mentiun à l'ouvrage, chargea son secrétaire d'exprimer le regret qu'elle avait en de ne ponvoir lui décerner la médaille, L'Eloge de Jeannin a récemment été. publié dans la Revue des deux Bourgognes (juin et juillet 1836): les deux autres sont encore inédits. L'excès de travail auquel il vensit de se livrer avait altéré la forte constitution de Foisset. Atteint d'une inflammation chronique d'entrailles, il sentit enfin la nécessité de venir prendre quelque repos dans sá famille; mais le mal avait fait des progres contre lesquels l'art essaya vainement de lutter. Ne se dissimblant peint la gravité de son état , il demanda lui même et recut les consolations de la religion, et s'éteignit dans les bras de son frère, le 22 octobre 1822, a vingt-six ans: C'est 226

à dater du 25e vol. que Foisset a pris part à la rédaction de la Biographie. Son premier article est celui de l'avucat Loyseau de Mauleon (XXV, 324); le nombre de cenx qu'il a sumuis à cette collection, et qui sout tous également remarquables par l'élégante précision du style et par la nouveauté des aperçus, s'élève a plus de cent treute. Les plus importants sont ceux de Mirabeau, de Menage, de Petrarque, de Peiresc, de Pelisson, de Ch. Perrault, etc. Quelques-uns des articles qu'il a rédigés purtent la signature de son frère cadet (1); d'autres qui porteut sa signature, sout de M. Foisset jeune, auteur de l'Eluge de Condé, couronné par l'académie de Dijon , et secrétaire-adjoint de cette compagnie. Et le public ne s'est pas apercu de cette espèce de communaute, tant les deux frères avaient de ressemblance dans le style et dans les pensées. Une Notice sur Foisset aine, publiée dans le Journal de la Côte-d'Or, du 9 nov. 1822, a été reproduite en partie dans l'Annuaire necrologique, de M. Mahul. W-s.

\*FOLQUET(1), en latin Fulco, en italien Folchetto, dit de Marseille, troubadour dn XII' siècle, naquit dans une petite maison, près de Genes, vers l'an 1155, suivant les calculs des continuateurs de l'Histoire littéraire de France, tome XVII. Son père Alphonse, riche négociant, soigna l'éducation d'un fils qui,

par sa vivacité d'esprit, donnait de grandes espérances ; et probablement il sut initié dans la poésie provençale. alors à la mode, comme l'est aujonrd'hui la compusition d'ouvrages romanliques et romanesques (2), par le célèbre Daniel Arnaud, génois, un de ces chevaliers errauts, qui cultivaient la poésie héroïque et visaieut à la cour des rois et des comtes pour les amaser. Contre l'opinion des historicus français, nous allons démontrer que Folquet fut génois, comme cela résulte d'un manuscrit de ses chansons, tronvé récemment à Genes, manuscrit très-précienx, qui jadis appartenait à un monastère de la rivière du Levant, supprimé en 1805, lorsque Napoléon anéantit cette république. Nostradamus, dans son Histoire de Provence, en parlant de Folquet, avait bien raison de dire qu'on le surnommait de Marseille, parce qu'il y babitait : et de la citation que fait cet historien d'un passage du Dante, au chaut IX du Paradis, on peut conclure que Nostradamus, quoiqu'il ignorât la véritable patrie de ce troubadonr (3), ne le crovait pas provencal. En effet, le grand poète fait parler Folquet Inimême, de la manière suivante, dans le chant précité de sa divine Comédie :

Di obella valla fu io listorano Trà l'Hebre a Macra che per cammin corte La Genovese parte del Toscano.

<sup>(1)</sup> Ca sont ceux de Navagero, Nieuweolyt, Numa, Oger-le-Decois, Oldrade, Olive, jurisc., Olivier de Marseisle, Oresma, Ory, jurisc., Owen, Pace, jurisc., Panetius, Panciroli, Papon, Pisis-

en tout quinza erticles. (2) Nous recustrupa ici an planienes choses l'ar ticle déjà consecre à ce personnage, t. XV, p., 350 de cette Biographie. Au reste, il ne feut pas le confonira avec Foiquet de Lami qui fat aussi'un troubadour, ni avec Folquet de Romen iont parle Boynnuard dans son Chois des passies das troubailaurs,

<sup>(</sup>a). Il faut distinguer la gramm-ire roman qui alait dejà co vignenr avant l'an 1000 , de celle des troubadonre ; com us il faut distriguer l'ecola romantique sans règle de l'evole roma nesque qui fabrique de l'histoire è ploisir.

(3) Le mot troubedour, d'après l'etrarque et Nostredamus , dérivarait du son des trompettes dont ils fairment neage; nous pensoes

dérive du varbe trocher, qui correspond à in-sentre, trouver. Bettiaelli crost que la langue remone, qui donna naissance à la langue françame, date de Charlemagne, et cela parait probabla ; mais pour les vers rimes que la ducte Girgnené etiribne aux Provençaux, nous tronverous que depuis seint Ambroise et saint Damase ils éthiert an neage, dans la langue latine, pour les bymnes et les épitephes

De ces yers d'un auteur presque contemporain, il résulte déjà que Folguet était né dans la vallée de la Macra, petite rivière qui sépare l'état génois de la Toscane. Nostradamus aurait bien du rapporter aussi le passage de Pétrarque, dans son Triomphe de l'Amour, où il dit :

Folchetto che a Marsiglia il nome ha dato: Ed a Genova tolto ed all'estremo Cangio per miglior patria abito e volto,

L'autorité des deux grands poètes italiens est confirmée et les doules de Nostradamus sont éclaireis par la chanson de Folquet, intitulée : la Douleur , chanson qui fut traduite du provençal en italien par le poète Romani. A la mort d'Alphonse son père, Folquet, riche et entreprenant, passa eu Orient, au temps de l'emperenr Emmanuel Comoene, vers l'an 1179, pour servir en Syrie dans l'armée chrétienne ; et, par la stance XIV de la chanson précitée, on voit qu'il alla au mont Carmel. Après ce pelerinage, fort en vogue depuis la première croisade prêchée en 1095 par Pierre l'Hermite, notre chevalier génois vint en Provence, où le goût de la poésie rimée et de l'improvisation étail trèssnivi. Nous dontons que Folquet ait été, comme les historiens de France l'ont pensé, à la cour d'Alphonse, premier comte de Provence, car Vidal ne le cite pas parmi, les troubadours qui ont demenré dans la ville d'Aix. D'un autre côté, il est sur que Folquet fut dans les bonnes grâces de Richard I'r, roi d'Angleterre, de Raymond V, comte de Toulouse, et plus long-temps encore dans celles du prince Barral de Boulx, seignenr, de Marseille, à qui il adressa des vers qu'on peut lire à la page 51, tome IV, de la collection de Raynouard. Folquet, quiétait un des troubadours donnée par son père, sa mère, ses

les plus spirituels et les plus galants, récita bientôt ses vers, en s'accompagnant de son luth, à la belle princesse Adélasie Barral, de la famille Porcellet de Rocca-Martina; et, par les sept chansons qu'on lit à la page 149, tome III, de la collection précitée, par les vers que rapporte M. Eméric-David , notre collaborateur, dans l'Histoire littéraire de France, lome XVII, on peut se convaincre de la flamme dévorante qui tourmentait le cour du poète, lequel fut constamment dévoué à la belle Adélasie ou Adélaide Barral, Folquet ne sut donc pas chassé de la cour de Barral par Adélasie, mais bien par. le jaluux mari qui, peu de temps après, répudia sa femme, comme l'alteste l'bistorien Papon, pour éponser, en 1192, Marie, fille de Guillaume VIII, comte de Montpellier, et d'Eudoxie de Comnene. Ce point de l'histolre concernant et la patrie de Folquet et sa constance à ne pas abandouner Adélasie dans ses malhenrs, est évidemment éclairci par la chanson intitulée la Douleur, où le poète exprimo à sa belle le regret qu'il avrait de l'abandonner an moment où Barral, furieux de l'ontrage recn, serait de plus en plus irrité par ses pleurs mêmes. Son but est d'engager Adélasie, répudiée par son mari, a fuir avec lui en Arabie, dans la terre-sainte, pour y implorer du ciel le pardon que le monde n'accorderait pas à ses amours, ou bien en Italie , dans une valiée des Apennins, où se trouvait sa maisun palernelle, Pour décider Adélasie à le suivre, il lui fait observer que, du fond de sa prison, elle apprendra par le geolier le jour cu la nouvelle épouse Marie arrivèra, la célébration des fètes, et qu'enfin elle sefa abansœurs , et par toute sa famille. Nosfradamus, qui a écrit le premier la vie de Folgnet, et Raynonard, qui rapporte une ancienne chronique provencale, sans date, ignoraient de telles circonstances; et, quoique les aventures de ce tronbadour puissent servir à la composition d'un mélodrame qui ue blesserait nullement les mœurs ni les convenances sociales, nous ne pourrions pas admettre pour épisode les anecdotes suivantes, que les historiens français et, après eux, Quadrio, Grescimbeni et Sainte-Palaye, ont adoptées comme certaines, savoir : que Folquet, de la cour de Barral, soit passé à celle de Guillaume VIII, seigneur de Montpellier; qu'ensuite, comme chevalier de la table ronde, il ait donné son cœur à Eudoxie Comnène; qu'il ait chanté sa beauté, et qu'anrès sa mort, par désespoir, il se soit enfermé dans un monastère de la Provence. Comment concevoir qu'Eudoxie . contre toutes les convenances, ait voulu admettre à sa cour celui qui avait mis la discorde dans le ménage de Barral, et rendu malheureuse la première femme de celui-ci, laquelle mourut de douleur vers l'an 1193? Frappé de cette mort, Folquet, après avoir visité la cour dn roi Richard Cour-de Lion, celle de Raymond V. comte de Toulouse, d'Alphonse II, roi d'Aragon, le même qui régnait déja en Provence, et d'Alphonse IX, roi de Castille , avant d'ailleurs perdu plusieurs protectenrs, se retira, en 1196, un an avant la mort de Barral, dans un monastère de l'ordre de Citeanx, et fut nommé abbé de Toronet, près da Luc, diocèse de Fréjus. Nons ne tropvons pas que Folquet ait été marié ni qu'il ait obligé sa femme à se faire religieuse, selon l'usage du temps, ni même qu'il ait été évêque de Marseille, comme Nostradamus l'a avancé, ce qui aurait été de mauvais exemple; mais il est certain qu'en 1205 il sut tiré de sa solitude monaçale pour être placé sur le siège épiscopal de Toulouse; que la, per un zele indiscret, il se déclara le persécuteur de la nouvelle secte des Albigeois; qu'il alla à Rome demander au pape de nouveaux missionnaires, en remplacement de ceux que saint Dominique avait amenés à Toulouse, et qui étaient morts. Nous déplorons l'ingratitude de Folquet envers Raymond VI et Pierre II, déclarés rehelles à l'église; nons détestous son zele pour l'organisation d'une croisade en Languedoc, où les frères de la foi avaient, pour signe de ralliement, nne croix blanche sur l'habit, et où . ils établirent un tribunal d'inquisition, le premier qui ail existé an monde, pour immoler des victimes sous les yeux du prince, impnissant à réprimer cet abus. Nous pouvons assurer que le célèbre Guala Bichieri vercellais, le même qui fut légat d'Innocent III, à Paris, pour réconcilier Philippe-Auguste avec sa femme Iugelburge, en 1212, ne prit aucune part a ces abominations, comme l'affirme le père Benoît dans son Histoire des Albigeois, tome 2; nous pouvous dire aussique Folquet, après avoir fondé un convent de dominicains, résista avec courage, depuis 1211 jusqu'à 1215, aux seclateurs. Le comte de Foix accusa le zélé prélat , au concile de Latran , d'avoir livré la ville de Toulouse au pillage, et d'avoir fait périr, de concert avec le légat et Simon de Montfort, plus de dix mille habitants; mais il se justifia et, en 1217, il augmenta sa. juridiction temporelle par la cession de vingt villages que le même Montfort fit à l'éveché. La paix de 1229

ayant été signée, Folquet resta dans revit ce poème sur d'anoiens manuses fonctions épiscopales : il mourut, scrits et le reproduisit à Lyon en à Toulouse, le jour de Noël 1231. et il fut, selon ses désirs, inhumé. dans le monastère de Grand-Selvé. Bembo, Varchi, Redi et Bastero-citent Folquet comme un des premiers poètes du temps; et les historiens de France aurnient certainement en la meme opinion que nous, s'ils avaient connu le mannscrit qu'on vient de découvrir. L'auteur de cet article à lu, le 2 juillet 1836, à l'académie des sciences morales et politiques de l'Institut, une notice plus étendue sur le troubadour Folquet. G-G-Y.

FONTAINE (JEHAN DE LA), poète qui n'a de commun que le nom avec le Phèdre français, était né en 1381, (1), à Valenciennes. Dans sa jeunesse il cultiva la littérature, les mathématiques et les sciences qu'on nominait occultes, parce que toutes leurs, opérations étaient encore des secrets. Il perfectionna ses connaissances par des voyages. Ce fut à Montpellier qu'il mit la dernière main a son poème sur l'Alchimie, comme il nous l'apprend par les vers suivants :

L'an mil quatre cent et treize Que j'avoye d'ans deux fois seize, Complet fut au mois de janvier En la ville de Montpellier,

De retour à Valenciennes, il entra dans les charges municipales. Il remplissait, en 1431, les fonctions de maire; mais ou ignore la date de sa mort. Son poème qu'il intitula, par une allusion dans le goût du temps, la Fontaine des anoureux de science, fut imprimé pour la première fois, Paris, Jeh. Jannot (vers 1495), in-40, goth. de 24 fenillets, avec fig. en bois. Antoine Dumoulin

(1) Et non pas 3578 comme le dit Paquet dans ses Mémoires pour servir à l'histoire litteraise des Pays Bas , Itt , 273.

1545, avec les figures, suivant La Croix du Maine. Cette édition n'est citée par aucun autre bibliographe; mais on en connaît trois autres de la même yille, 1547, 1571 et 1590, in-16. Elles sont toutes également recherchées des amateurs. A défaut de l'édition originale, qui est fort rare, les chrieux donneut la préférence à celle de Paris, Guillaume Guillard, 1561, petit in-8°, à laquelle on a reuni : les Remontrances de nature à l'alchymiste errant, par J. de Meung, et le Sommaire philosophique de Nicolas Flamel, Lenglet-Dufresnoy a jugé convenable d'insérer le poème de La Fontaine, ainsi que les diverses autres pièces dont on vient de parler, dans son édition du Roman de la rose, Paris, 1735 (tome III, 259); et on les retrouve dans les nonvelles éditions. W-s.

FONTANA (Joseph), médecin, frère aîné de Félix et de Grégoire (Voy. FONTANA, XV 196, 199), deux des hommes qui firent le plus d'honnenr à l'Italie dans le dix-huitième siècle, naquit en 1729 à Pomarolo, petit bonrg du Tyrol. Ses premières études terminées, il alla suivre les cours de la faculté de Bologne; et, après y avoir recu le laurier doctoral, il s'établit à Roveredo. où pendant trente-sept mus il pratiqua la médecine avec autant de succès que de réputation. Ses connaissances ne se boruaient puint à la médesine, il en avait de très étendues en géographie, en histoire, en politique et en littérature. Plus éloquent en parlant qu'en écrivant, personne ne racontait avec plus de grare l'anecdote du jour, et persoune ne savait répaudre plus d'intérêt et de clarté sur les questions les plus ardues. Il mourut le 29 mars 1788, à cinquante-penf ans. Independamment d'un Recueil de consultations, tresestimées de ses confrères, ou lui duit un assez grand nombre d'articles insérés dans le Giornale médicale de Venise; ce sont des observations sur des maladies rares et singulières; l'histoire d'une épidénne de Roveredo ; un Mémoire en faveur d'un cavalier accusé d'un délit imaginaire; des lettres apologétiques, etc. W-s.

FONTANA (Louis-FRANCOIS), cardinal, né à Casalmaggiore, dans le Milanais, le 27 août 1750, commenca ses études dans la maison paternelle, et, se sentant de la vocation pour l'état religieux, entra daits la congrégation des Barnabites, au collège de Monza, et prohonça ses vœux en 1766. Ses appérieurs l'envoyerent à Milan pour y suivre des cours de philosophie, et ensuite à Bologne pour y étadier la théologie. Il eut pour maîtres les plus célébres professeurs de son ordre, notamment le P. Hermenegi'de Pini, savant nafuraliste, qui, en 1772, l'emmena avec lui dons un vovoge qu'il fit ant mines de Hongrie, que l'impératrice Marie-Thérèse l'avait chargé de visiter. En passant à Vienne, Fontana reçut du poète Métostase l'accueil le plus distingué. De retour en Italie, il fut nommé professeur de théologie au séminaire de Bologne ; en 1773 , après la suppression des Jésuites, l'instruction publique avant été confice anx Barnabites, il fut adjoint à son frère, dom Mariano Fontana (Voy. ce boin, XV, 201), pour la direction du collège de Saint-Louis de cette ville. Appelé ensuite à Milan, il y occupa une chaire au collège des Nobles, C'est la qu'il publia, en 1790, les vies intéressantes de plusieurs savants italiens, insérées

dans les tomes IX. X. XI, des Vitæ Italorum doctrina præstantium, de Fabroni. En 1796, après l'invasion de l'Italie par les Francais, la Lombardie étant devenue république cisalpine, Fontaoa, par le crédit de Paradisi, l'un des directenrs de ce nonvel état, obtint la régence de la province lombarde de son ordre, et se conduisit avec tant de prodence qu'il préserva de la destruction non-seulement le collège de Saint Alexandre, mais la congrégation entière des Barnabites. Dès le commencement du pontificat de Pie VII, il fut appelé à Rome par le cardinal Gerdil, juste appréciateur de son mérite, et fut nommé consulteur des rites et du saint-office, puis secrétaire-général de la congrégation pour la correction des livres de l'église orientale; enfin il fut élu préfet-général de l'ordre des Barnabites. Le cardinal Gerdil étant mort en 1802, le P. Fontana prononca, dans l'église de Saint Charles de Catinaria Rome, l'oraison funebre de cette éminence, et composa en latin son épitaphe, regardée comme un modèle en ce genre (Voy. GER-DIL, XVII, 192 ct 196). Plus tard, le 6 janvier 1804, il lut a l'académie des Arcades un Eloge litteraire du savant cardinal, où il donne l'analyse de ses écrits. Cet opuscule a été imprimé à Rome; in-4º de 52 pages. L'oraison funèbre a été traduite de l'italien en français par M. l'abbé Hesmiyy d'Auribeau, avec des notes trèsétendues revues par Fontana luimême (Rome, 1802, in-8° de 70. pag.). Lorsque Pie VII vint en France pour sacrer Napoléon, Fontana l'accompagna, en qualité de théolugien; mais il fut contraint de s'arrêter à Lyon, où il assista dans ses

(Voy. ce nom, V, 183), qui accompagnait aussi le sonverain pontife, et qui mourut dans cette ville. Arrivé à Paris, quelque temps après le pape, Fontana y vécut dans une profonde retraite, ne paraissant jamais dans aucune cérémonie publique. De retour à Rome, il entreprit en 1806, avec le P. Scati, une édition des œuvres complètes du cardinal Gerdil, dédiée an saint Père, en 20 vol. in-4° avec la vie de l'autenr. Cette édition, interrompne par les évènements politiques, fut cuntinuée plus tard par le P. Grandi, Barnabite: En 1809, époque où Napoléon était en hostilité ouverte avec le saint-siège, Fontana (1) fut amené à Paris, puis exilé à Arcis-sur-Aube; et rappelé bientôt dans la capitale poor faire partie d'une commission ecclésiastique; mais une longue maladie l'empécha d'assister aux délibérations, L'année snivaute, Pie VII le chargea, ainsi que M. de Grégorio, depuis cardinal, de signifier au cardinal Maury le bref du 5 novembre 1810, qui lui enjoignait de quitter l'administration du diocèse de Paris, dont Napoléon l'avait nommé archevêque. Cette circonstance décida l'emprisonnement de Fontana, auquel on reprochait encore d'avoir désappronvé le second mariage de l'empereur dans des écrits trouvés à Savone parmi les papiers du saintpère. Il fot conduit avec M. de Grégorio et d'autres prélats et ecclésiastiques, an donjon de Vincennes, d'où il ne sortit qu'en 1814. Pie VII, rentré dans ses états, s'empressa de rappeler à Rome Fontana, qui s'était retiré à Monza, et le

nomma secrétaire de la congrégation des affaires ecclésiastiques. Il suivit encore le sonverain pontife à Gênes en 1815, lorsque Murat s'avança vers Rome. Le pape y rentra bientôt, et récompensa le général des Barnabites en le créant cardinal le 8 mars 1816. Il fut nommé successivement préfet de l'Index. de la Propagande, de la congrégation des études, de l'université grégorienne. Il fit encore partie de plusieurs congrégations, pour rédiger un nouveau code, pour restreindre les pouvoirs de l'inquisition, pour régler le systeme d'instruction publique. Fontana était en correspondance avec Pindemonte, Morelli, Tiraboschi, et antres littérateurs distingnés ; il était membre de l'académie de Florence, de celle des Arcades et de plusieurs autres, et fut le fondateur de celle de la religion catholique à Rome, sous la protection du pape. C'était un homme très-versé dans l'étude des langues. On a de Ini quelques inscriptions et poésies grecques. Aussi modeste que savant, il avait refusé, en 1807, l'archevêché de Turin que le roi de Sardaigne lui offrit. Il mourut à Rome le 19 mars 1822. Le P. Zurla, religioux camaldule, prononça son oraison funèbre, qui a été imprimée. Le P. Grandi se proposait de donner une édition des œnvres spirituelles de Fontana, mais la mort l'a empêché d'exécuter ce projet. Gu G-x.

FONTANELLA (FRANÇOIS), savant orientaliste, naquit à Venise, le 28 juin 1768. Son père, simple onvrier, sacrifia ses économies pour lni donner une éducation capable de le faire entrer dans l'état ecclésiastique auquel il se destinait. Toutefois; en suivant les études théologiques ; il manifesta un grand désir de con-

<sup>(</sup>z) C'est lui qui rédiges la fameuse bulle d'excommunication fulminee par Pie VII, lors-qu'il fut enievé de Rome. A--».

naître les langues orientales, et il ent le bonhenr d'y avoir pour maître, l'abbé J .- B. Gallicciolli, l'un des hommes les plus savants que l'Italie ail produits. Son premier ouvrage fut une dissertation sur la manière dont on devait écrire le mot Johannes. Il donna dans cet essai des preuves de la profondeur de sa critique et de son ingement. Nommé professeur de grammaire à Venise, il se fit en même temps remarquer parmi les orateurs sacrés. Lors de la réunion de Venise au rovaume d'Italie, il fut nommé professeur d'éloquence latine an lycée d'Urbin. Admirateur enthousiaste de Bonaparte, il le choisissait toujours pour sujet de ses thèmes, dédaignant les grandeurs classiques de César et d'Alexandre. Ce culte exclusif fut plus tard la source de grands malheurs ponr Fontanella; car, en 1814, ponr se soustraire anx menaces de quelques hommes exaltés dans un autre sens, Fontanella fut obligé de fuir pendaut la nuit; à peine s'était-il sauvé que sa maison fut envahie et pillée. Désormais pauvre et sans place, il se fit correcleur d'imprimerie à Venise, et dut à M. Barthélemi Gamba d'être employé, plusieurs années, dans la typographie d'Aleziopoli. Philosophe, il supportait sa manvaise fortune avec heaucoup de courage : il écrivait à un de ses amis que, quoique le metier de correcteur d'epreuves fut regardé comme très fatigant et très ennuyeux, il y trouvait du plaisir et même du charme. Après plusieurs aunées de detresse, Fontanella en fut tiré par le gouvernement autrichien, qui le chargea, avec Jean Petrellini, de dresser la catalogue de la Bibliothèque Zeniana. Lorsqu'il eut terminé co travail, le patriarche Milesi le

nomma professenr des langues grecque et hébraïque, dans le séminaire de Venise; mais; cette place avant été supprimée, il fut sorcé de rodevenir correcteur d'éprenves, et de donner des lecons dans des maisons particulières. Il mourut le 22 mars 1827. Ses onvrages sont : I. L'ortografia del nome Johannes, Venise, 1790, in-8°. II. Prosodia che serve d'appendice alle regole generali della sintassi latina, ibid., 1812, in-8°. III. Osservazioni sopra la seconda edizione dell' Iliade d'Omero, pubblicata da Vincenzo Monti, ibid., 1814, in-8°. Cet onvrage est entièrement consacré à des observations sur l'orthographe. IV. Lo stampare non è per tutti 1814, in-8°. Cette comédie burlesque attira de violentes critiques à son autenr, à qui l'on reprochait d'attaquer plusieurs célébrités contemporaines. V. Addenda ad graecam grammaticen, Mediolani imper. typis editam 1819, Venise, 1819. VI. La palcortoepia della lettera greca , ibid., 1819, in-80. L'autenr a soulenu dans cette brochure que la lettre » devait se prononcer comme e; cependant il renonca nius tard à cette opinion, et; dans un discours qui précède sou Dictinnnaire grec, il a déclaré qu'il s'en tenait à la prononciation usuelle de grec en i. VII. Limen grammaticum, sive prima grecæ linguæ, rudimenta, Veuise, 1819, in-80. VIII. Secunda pars, sive sintaxis grecæ grammatices, ibid., 1821. in 8º. IX. Vocabolario greco-italiano ed italiano-greco, ibid., 1821, in-8°. X. Memoria sapra la grammalica greca elementare ad uso delle classi III e IV del corso ginnasiate, ibid., 1822., iu-12, XI. Vocabolario ebraico-italiano

ed italiano-ebrazco, ibid., 1824; in-8º. XII. Vita di Francesco Fontanella, prete veneziano, scritta da lui medesimo, ibid., 1825, in-8°. XIII. Quesito intorno all' opera Ortografia enciclopedia universale della lingua italiana, ibid., 1826, fn-8°. XIV. Corso di mitologia, ibid., 1826, 2 vol. in-8°. XV. Lettera a'ld nazione ebrea per eccitarla allo studio, ibid., 1826. XVI. Nuovissima · grammatica italiana per apprender la lingua ebraica. On imprimait cet ouvrage lorsque Fontanella mourut, et l'on ensuspendit la publication.

FONTANES (le marquis Louis de), de l'académie française, né à Niort (Deux-Sèvres), le 6 mars 1757, mort à Paris le 17 mars 1821, était issu d'une famille noble et protestante, originaire du Longnedoc. exilée par la révocation de l'édit de Nantes, mais convertie à la foi catholique et rentrée en France depuis longues anuées. Son père, n'ayant pour toute fortune qu'un modeste emploi d'inspecteur du commerce, confia l'éducation de son enfance à un honnête curé des environs de Niort. chez lequel il fut mis en pension et qu'il accompagnait à l'église. De là peut-être ce goût prononcé pour les cérémonies religienses qu'il a gardé toule sa vie, et qui peut-être aussi n'a pas été sans influence sur la nature de son talent, comme sur le choix des sujets qu'il a traités. Il passa ensnite au collège de Niort, tenu par la congrégation de l'Oratoire, et y acheva toutes ses études. Sa passion pour la poésie se déclara de bonne heure. Un frere aîné, qu'il a longtemps pleuré, encourageait par son exemple (car il était, poète aussi), les premiers essais de sa jeune verve. Après la mort de son frère et de son père, Fontanes vint se fixer à Paris. Quuique déjà sur son déclin, la littérature y reguait presque en souveraine sur une société polic. Heureux jours, du moins pour les poètes, où les lettres n'étaient pas, comme aujourd'hui, une spéculation et un moven de fortune, mais un moven de bonheur ; où on les cultivait encore pour l'amonr d'elles-mêmes; où un bon livre, fut-il d'un jeune homme ignoré, avait en peu 'de temps pour lecteurs et la cour et la ville, et se trouvait dans tous les salons; où la poésie était du goût de tous les âges, et faisait l'aliment de toutes les conversations ! Fontanes débuta dans le monde littéraire, en 1778, par la Forét de Navarre. C'est un petit puème descriptifi genre alors fort à la mude, mais où l'auteur, évitant tous les écarts de l'école contemporaine, réussit à peindre la nature, comme les anciens, avec vérité, et à être brillant sans fausses conleurs, sans recherche et sans columinure. Ce début lui concilia l'amitié de Ducis, à qui, l'année suivante, il adressa une belle et noble Epitre. Il y a de l'ame et de l'inspiration dans cet homniage rendu au talent original, profond et vrai, et aux vertus privées de Docis. On y sent dejà que le jeune poète est appelé à réussir particulièrement dans l'expression des sentiments religieux, comme nous le verrons plus bas. En 1783, parut sa traduction en vers de l'Essai sur l'homme, de Pope, onvrage de morale un pent sec, dont Fontanes s'attacha trop peut-être à imiter la cuncision. Mala. gré ce défaut, fort attenué du reste dans l'édition publiée en 1821 (1),

(1) On y lit l'evis suivent : «Je ne sougenis point à reimpramer cette traduction. Elle serait tous les hommes éclairés , appréciant les grandes beautés qui le rachetaient, félicitèrent l'auteur de l'élévetion et de la pureté de son style. Mais, chose singulière! la traduction de Fontanes était précédée d'un Discours préliminaire; il aspirait sans doute a fignrer par ses vers dans les premiers rangs des poètes du temps, et il arriva que sa prose le placa tout d'abord au premier rang des prosateurs où il n'aspirait nas. C'est en effet un morceau achevé. On s'étouna de tronver, dans nu jenne homme de vingt-six ans, une si rare sûreté de goût, une si haute raison, une critique si fine et si profonde, un fonds de littérature si étendu , tant d'élégance et de clarté unies à une telle variété d'idées et de jugements indépendants. Les portraits de Lucrèse, d'Horace. de Boileau, de Voltaire, el surtont de Pascal, cunsidérés comme écrivains moralistes, furent des lors et seront tuniours cités comme des modeles de style, comparables à ce que nous ont laissé dans ce genre les plus beaux génies du grand siècle. Le poème dn Verger (2) fut publié en 1788. Le plan en parut vague et faiblement trace; mais on y remarqua de beaux vers sur les Alpes, le Jura et la Vallée du Léman, et un morcean des plus gracieux sur les Reurs. Le talent poétique de Fontanes sembla s'etre agrandi dans l'Essai Ce fut alors que La Harpe, qui ne louail guère ses contemporains, pronunca sur Fontanes ces paroles prophétiques : Voilà decidément un poète qui tuera l'école de Dorat. Même succès attendait l'Epître sur l'édit en faveur des non-catholiques, couronnée le 25 août de la même année par l'académie française, Cet édit sorti du cœur de Louis XVI, et qui rendait aux protestants les droits que leur avait fait perdre la révocation de l'édit de Nantes, cet édit qui tronva parmi enu tant et de si illustres ingrals, inspira dignement Fontanes. Né d'une famille autrefois prolestante, écrivant son épître au milien des déclamations philosophiques et politiques de 1789, il y rend hommage a Louis XVI, sans cesser d'admirer Lonis-le-Grand; il est philosophe et religieux, tolérant et catholique ; il proclame hantement, en présence de l'incrédulité déjà triumphante, le dogme de l'Eucharistie qu'il qualifie ainsi : Ce dictame immortel qui fleurit dans les cieux,

Nous ne ponvons, à propos de cette épître, nous empêcher de croire que, si l'académie française s'honora ellemême en la couronnant, ce fut aussi cet acte honorable qui contribua le plus à exciter la haine révolutionnaire de Chamfort contre l'illustre compagnie dont il était membre et dont il provoqua pen après la destruction. - Ne voulant point interrompre l'analyse, ou, pour mieux dire, le simple énoncé des divers onvrages poétiques de Funtanes, et n'étant point d'ailleurs obligé de snivre l'ordre chronologique dans lequel ils ont été publiés, nons franchissons plusieurs années ponr parler tout de suite de quelques poésies qui lni ont acquis et assuré le plus de renommee, la Chartreuse de Paris, les

restée. Don-tempa dans non portafeulle avec, quelques ourages originaux. Mis na pablie, après la mort de M. Delille, la version qu'il n'a point imprimaté de son vivant le dois done aussi publier la mieme. Il y a plou de vinet aux qu'elle et dans Se forma actualle. Si je puritain proposition aux que proposition de la proposition de la constitue de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de la comme de l

sur l'astronomie, publié en 1789.

Livres saints, le Jour des morts dans une campagne, les Stances à M. de Châteaubriand, et le Retour d'un exilé, ode sur la violation des tombeaux de Saint-Denis. Il faut lire la Chartreuse, non dans les versions fautives, publiées dans divers recueils, depuis 1783 jusqu'en 1800, mais telle que Fontanes l'a refaite pour M. de Châteanbriand qui l'a imprimée en entier dans le Génie du Christianisme. Nous ferious injure à nos lecteurs en analysant ce poème anjourd'hui si connu. Nous nous contenterons donc de répéter ce qu'en dit M. de Châteaubriand avant de le citer: a Ces beanx vers prouveront aux poètes que leurs muses ga-« gueraient plus à rêver dans les « cloîtres qu'à se faire l'écho de a l'impiété. » On trouve, dans les Livres saints; les beautés poétiques les plus dignes d'un pareil sujet; et Fontanes y prouve par son exemple la vérité de ce vers du poète :

L'euthousfarme habite aux Pives du Jourdain-Il regne dans le Jour des morts; une mélancolie religieuse, pénétrante, pleine de charme ; inconoue des anciens, jointe à la simplicité, à l'accord parfait de la pensée et de l'expression qui caractérisent ces éternels modèles du goût : c'est du Fénelon en beaux vers. Les Stances adressées au chantre des Martyrs (en 1810), alors persécuté par les plus injustes critiques, ne le cedent en rien, ce nons semble, à ce que la muse de l'amitié inspira de plus touchant et de plus graeieux à Ovide parlant de Tibulle, à Horace écrivant à Virgile. Mais si quelque chose put être encore plus flatteur que ces vers pour M. de Chateaubriant, ce fut l'envoi ingénieux dont Fontanes les accompagna. Quel était donc cel envoi? une critique de Telémaque en sept volumes publice depuis un siècle! - Quoique l'Ode sur la violation des tombeaux de Saint-Denis, ode remarquable par la verve et l'indignation poétique, n'ait été conune du public que par la lecture onien fut faite dans la seauce académique du 24 avril 1817, nous pouvons affirmer qu'elle était connue de Bonaparte avant qu'il eût eu le bon esprit de res-. taurer les tombes royales. On pent donc présumer qu'elle a contribué à cette restauration. Fontanes voulait plus : il avait conseillé des autels expiatoires, Mais, comme l'a dit M. le prince de Talleyrand, et comme on a fait depuis, on recula devant la crainte de donner de l'humeur aux assassins .- Reprenons la vie de Fontanes où nous l'avons laissée ; à la fin de 1789. La révolution à peine commencée de fait, mais de longue-main préparée dans l'opinion, fit en peu de temps des progrès immenses, grâce à l'audace des novaleurs aidée de la faiblesse du pouvoir. Tout ce qui n'était pas détruit était menacé de l'être. Quelques esprits sages et pleins de lovaule, mais un pen tard-voyants (si j'ose basarder ce mot), résolurent d'opposer leur sagesse à la folie, et leurs écrits raisonnables au torrent des pampblets furienx qui inondaient la France. Dans ce dessein, ils s'associèrent ceox des écrivains monarchiques qu'ils jugerent les plus modérés dans leur opinion politique. Snard et Fontanes furent du nombre; le nouveau journal rédigé par eux s'appela le Modérateur. Mais cet essai ne fut pas plus heureux qu'il ne l'a été à une époque plus voisine de nous, et le torrent emporta bientot le Modérateur et les modéres. Fontanes néanmoins, se raidissant

contre le péril, continna dans d'antres écrits à combattre l'anarchie, jusqu'au jour où tombèrent avec le trône et ceux qui l'avaient défendu et plusieurs de ceux la même qui l'avaient fait tomber. Letiré dabord à Lyon, où il avait éponsé, depuis un an, une femme aimable, spiritnelle et d'un caractère noble et ferme. Fontanes, vit bientôt ses jours en danger au milieu de ses nouveaux compatriotes incendiés et décimés, Mais voila que le 20 déc. 1793 (29 frimaire an II), sortant tout a coup de leur stupeur, les Lyonnais envoient à la barre de la Convention quatre hommes du peuple (3), quatre hommes grossièrement veius qui, semblables au paysan du Danube retracant au sénat de Rome les cruantés de ses préteurs et lui disant avec. l'antorité du désespoir : retirez-les, viennent, dans un discours énergique et adroit , demander an sénat régicide la cessation des massacres et le rappel de Cullot-d'Herbois. Déjà les tyrans de la France, d'abord étonnés! d'un pareil langage, se sentent en dépit d'eux émus de pitié pour leurs victimes. Le décret de rappel est rendu ... Mais Cullot d'Herbois, instruit à temps du départ des députés lyonnais, arrive lui-même à Paris et fait rapporter le décret (séance du 21 décembre ). Le chef de la députation est arrêté; l'écrivain qui lui avait prêté son éloquence est deviné et proscrit; c'était Fentanes (4),

Obligé de fuir, il erra long-temps sans asile, et sa femme accoucha de son premier enfant an milien des vignes (5). Recueilli enfin chez un ami, il y recoit un jonr un billet portant ces mots écrits au crayon r a Allez trouver dans son camp le « représentant du penple Maignet : a il vous donnera un sauf-conduit.». Maignet! l'incendiaire d'Orange et de Bédouin J quelle ressource! n'était-ce pas plutôt un piège ?... Il s'achemine ponrtant vers le camp duproconsul; on l'arrête au premier: poste et on le conduit à Maignet Apeine lui a-t-il dit son nom que celuici s'élance sur lui , comme un tigre pret à dévorer sa proie, lui secone le corps avec violence et lui glisse. furtivement un papier sous ses vêtements, en lui criant : « Tu-t'es fait « bien attendre; je n'ai plus besoin a de toi; va-t'en. Gendarme ! qu'on « le mène an lieu couvenu. » Ces paroles n'étaient pas rassurantes. Fontanes suit en silence le gendarme qui , à une liene de la, le quitte et lui dit : « Voila ton chemin; bon " jour. » Resté seul , Fontanes retire le papier mystérienz, ... c'était un passe-port signé Maignet, excellente sanve-garde au moven de laquelle Fontanes se crut, au moins ponr quelque temps, en sureté. Il fit venir Mine de Fontanes à Paris et tous denx se retirerent à Sevran, près de Livry , chez Mme Dufrénoy leur amie , feinme d'un talent poétique élégant

et naturel, où ils vécurent paisible-

ment jusqu'an 9 thermidor, Bientuf

après, la Convention créa l'Institut.

<sup>(3)</sup> Sain-Rousset, Chongoux, Chansant, et Provice, fur (Longoux, que pora la parelle, De cet quatre homos- de ceter il n'estre plut aquierd hoi que Mi. Sain Rousset et Prost. - de Mi. Sain Rousset et Prost. - de Comparation de la comparation del comparation de la comparation del comparation de la com

qu'elle compost d'abord d'écrivains, (5) Cétait vim file qu'e per véce. La seconde die sée de cette mhon, se voulant point quitte l'honorable nom de un pêre, a solicité et obtenn de le cour de Berder le stire de chaffinasse de Munich, et elle porte en conten de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de Contager, le nom de couriesse Christiag de

de savants et d'artistes pris, comme de raison, dans son propre sein, tels que Lakanal, Fourcroy, David, etc., auxquels furent successivement adjoints les plus grands noms scientifiques et littéraires de l'époque. Fontaues alurs ne sut point oublié. On le nomma de plus professeur de helles lettres à l'école centrale des Quatre - Nations. Une heureuse réaction politique et littéraire s'opérait dans les esprits, mais elle marchait lentement; il fallait y aider par le moyen de la presse périodique. Quoique déjà plus d'une fois punis de leur courage, quelques publicistes, hommes d'esprit et de cœur, tels que M. Michaud (6), se remirent à l'œuvre. La Harpe, converti a la religion et à la cause royale par une longue détention, reprit la plume et devint éloquent. Il s'associa Funtanes et l'abbé Bourlet de Vauxcelles pour la rédaction du Mémorial. Les noms des trois principaux rédacteurs figuraient en tête de ce journal, et chacun d'eux signait ses articles de la lettre initiale de son nom. Un article signé F. parut à la date du 15 août 1797. C'était nue lettre au général Bunaparte, commandant alors en Italie et dont. les proclamations semblaient menacer les Parisiens pen républicains d'un nouveau canon de vendémiaire. Voici quelques fragments de cette pièce singulière : « Brave gé-« néral, tout a changé et tout doit « chauger encore, a dit un écrivain « politique de ce siècle, à la tête « d'un ouvrage fameux. Vous hâtez « de plus en plus l'accomplissement « de cette prophétie de Raynal. J'ai

« déja aunoncé que je ne vons crai-« gnais pas, quoique vous commanw diez quatre-vingt mille hommes et « qu'ou veuille nous faire peur en « votre nom. Vuus aimez la gloire, e et cette passion nes'accommode pas « de petites intrigues et du rôle d'un a conspirateur subalterne auguel « on voudrait, vous réduire. Il e me paraîl que vous aimez mieux monterau Capitole, el celleplace « est plus digne de vuns. Je crois a bien que votre cunduite n'est pas « conforme aux règles d'une mo-« rale très-sévère; mais l'héruïsme a ses licences, et Voltaire ne man-« querait pas de vons dire que vous a failes votre metier d'illustre bria gand cumme Alexandre et comme a. Charlemagne : cela peut suffire à a un guerrier de vingt-neuf aus ..... « En vérité, brave général, vons de-« yez bien rire quelquefuis, du haut « de votre gloire, des cabinets de « l'Eurupe et des dupes que vous « faites..... Vous préparez de mé-« morables évenements à l'histoire. a il faut l'avouer. Si les rentes « étaient pavées et si on avait de « l'argent, rien ue serait plus inté-« ressant au foud que d'assister anx « grands spectacles que vous allez

« donuer au monde: l'imagination « s'eu accommode furt, si l'équité

« en murmure un peu.... Vous ai-« mez les lettres et les arts; c'est

« un nouveau compliment à vous

a faire. Les guerriers instruits sont a humains ; je souhaite que le même

a gout se communique à tous vos

« lieutenants ....

« J'aime fort les héros, s'ils aiment les poèter .... a Adien; suivez vos grands projets, « mais surtout ne revenez à Pa-« ris que pour y recevoir des « fétes et des applaudissements.» Nous ne savons pas si le général Bo-

**138** naparte eut connaissance du Mémorial et de cette lettre curicuse. Il s'en serait sans doute amusé. Mais le Directoire la lut et ne s'en amusa pas. Quinze jours après , arriva le 18 fractidor, véritable Saint-Barthélemi des journalistes, où furent compris les trois rédacteurs du Mêmorial. Condamué à la déportation, Fontanes fut de plus rayé de l'Iustitut ainsi que l'abbé Sicard et M. de Pastoret, depnis chancelier de France. Craignant de compromettre les amis qui lui donnerent asile dans les premiers moments du danger, il se résugia en Angleterre. C'est la qu'il retrouva M. de Châteaubriand qu'il avait conun à Paris vers la fin de 1790. Il faut lire, dans M. de Chàteaubriand lui-même (7), comment les denz exilés renouèrent cette amitié constante, inaltérable, qui a fait l'honneur et le charme de leur vie. quelles touchantes coosolations leurs entretiens apportaient incessamment à lenra douleurs communes , et avec quelle noble franchise l'homme de génie, que Fontanes eut le premier la gloire de deviner, proclame les obligations qu'il eut à l'homme de goût. Enfin brumaire vint; le général Bonaparte monta au Capitole, suivant la prédiction de Fontanes; la France espéra, et Fontanes rentra en France. Quoique le décret de déportation pesat toujours sur sa tête, il vivait à Paris, paisible mais fort retiré, dans un petit logement de la rue Saint-Honoré, près de Saint-Roch, lorsque, apprenant la mort de Washingtun, Bonaparte résulut de faire prenencer son éloge funèbre. Voici snr cet incident quelques détails curienx, qui uons furent transmis au moment même par le témoin le plus

(7) Voy. l'Esses sur la littérature anglaise, 1. 3, p. 236.

digne de foi : « Washington, dit « le premier consul, est le seul a bomme qui soit sur ma ligne.... a j'ai été un instant sur celle de « Cromwell ... je venx qu'il soit . loué dignement et publiquement ... « qui choisir? » M. Maret (depuis duc de Bassano), homme lettré, toujours prêt à inspirer comme à concevoir des idées généreuses, répond sanshésiter : Fontanes: Un troisième persunnage ayant fait observer que Fontanes est sur la liste des déportés : « n'est-ce que cela, réplique « vivement Bonaparte; je le rave « de cette liste; c'est lui goi pronon-« cera l'oraison funebre, et je veux a que ce soit le 28 de ce mois (8). e dans le temple de Mars ( la « chapelle des Invalides ). » Six jonrs seulement furent donnés à l'oratenr pour remplir cette difficile et noble tache; difficile en effet, quand on songe à la position respective du panégyriste et de celni qui commandait le panégyrique, aux opinions politiques de l'un et aux desseins ambitieux de l'antre. Nul ne dontait en France que l'illustre guerrier, despote naissant, sons le titre modeste et hypocrite de consul , n'attendit de Fontanes antre chose que l'éloge de Washington, Aujourd'hui même encore, un ne relit point sans étonnement ce chef-d'œuvre de goût, d'adresse et d'éloquence tempérée où , parcourant les vertus de Washington. l'orateur met ao-dessus de tontes les aulres sa modération et son bon sens. On est surtout frappé de ce passage qui rappelait si vivement, dans un tel·lieu et à une telle époque, an souveuir de tous les cœurs francais, le nom et la royale bonté de l'infortunée Marie-Antoinette ......

e O jenne Asgill! toi dout le mal-(8) 28 pluviose an Vill ( 18 février 1810). .

a heur sut intéresser l'Augleterre , « la France et l'Amérique! avec « quels soins enmpatissants Waa shington ne retarda-t-il pas us ju-« gement que le droit de la guerre « permettait de précipiter! Il ata tendit qu'une voix alors toute-" puissante franchît l'étendue des « mers et demandat une grace qu'il a ue pouvait lui refuser ; il se laissa a toucher sans peine par cette voix « conforme aux inspirations de son « cœur: et le jour qui sanva que « victime innoceute doit être iuscrit « parmi les plus beaux de l'Améria que indépendante et victorieuse. » Les portes de l'Institut s'ouvrirent pour Foulanes une seconde fois. Il travailla alors à la rédaction, et l'on peut dire à la résurrection du Mercure de France. Ses articles sur l'Influence des passions , par Mmo de Stael, sur le Génie du Christianisme, et sur les œpyres de Thumas, sout d'une critique éloqueute et polie, incounne jusqu'à lui. - Ici commeuce pour Fontanes une nouvelle carrière. Le premier consul, en homme babile, s'était moutré fort satisfait de l'éloge de Washington. Il recevait fréquemment Foulanes tête-à-tête, à dix beures du soir, et l'auteur de cette notice a vu entre les mains de celui-ci une carte d'eutrée particulière, à l'aide de laquelle il était jutroduit par une potite porte extérieure du Pavillon Marsan. La se tenaient des couversations dont le but était évidemment d'entreteuir dans l'esprit de Foutanes les illusions des royalistes, afin de raffier lui, et eux par lui, an pouvoir nouveau. Foutanes crut de bonne foiet pendant long-temps, que l'homme pour qui la gloire militaire avait tant d'attraits, pourrait bien n'être pas insensible à une gloire plus vraie et

plus solide; que son propre intérêt pourrait lui suggérer, sinou de généreux sacrifices, au moins des idées d'ordre et de décence publique, dont la patrie avait tant besoin, et qu'il serait même possible de les faire naître et se développer par des conseils mêlés de louanges babiles. Le plus grave des historiens, selon l'expression de Bossuet, ne blame puint Agricola d'aynir cherché, par amour du bien public, à captiver l'esprit de l'empereur, et cet empereur était Domitien. It l'eu remercie au contraire; il le félicite de ne point s'être précipité vers une mort certaine et sans fruit, par une opiniatreté inflexible et une vaine jactance de liberté. Qui aurait le droit d'être plus sévère que Tacite? Ne soyons dauc pas surpris que, quaud même l'imagination de Funtages n'aurait pas dù naturellement être frappée du spectacle d'un homme si extraordinaire et d'évenements si merveilleux, il se soit laissé facilement séduire par la pensée de devenir le conseiller de cet humme, et de le pousser à l'auéantissement de la révolution, seule espérance qui ne fut pas alors saus fondement. C'est dans la même idée qu'il accepta, ainsi qu'un de ses amis (le cumte Beugnot) nue place importante an ministère de l'intérienr, où ces deux hommes remarquables se flattaient d'avoir sur l'esprit du frère du premier cousni, une influence heurense pour l'administration de la France (9). Mais ni

(g) Ce fut price à cette laftence que Fentures fi here le secile qui arcteix la pubilcioni du poemo de l'orir, de l'oriritie. Un fuccioni du poemo de la Priri, de l'oriritie. Un futeraine la motte qu'il avait praumère pour autrenine las mottes qu'il avait praumère pour autrenine las mottes qu'il avait praumère pour autreniere las mottes qu'il avait praumère pour aufante, le comme de la Pririe de la Pri l'un ni l'autre n'étaient destinés à y rester long-temps. Nomme membre du corps législatif pour le département des Deux-Sevres, en février 1802, pnis porté sur la liste des cinq candidats à la présidence ananelle, Fontanes fut choisi pour président an mois de janvier 1804 (nivose an XII). On a vn, par ce qui précède, combien il est absurde de supposer que, pour arriver à cette dignité, Fontanes ait eu besoin de l'appui qu'il aurait tronvé en effet dans quelques personnes de la famille Bonaparte. Quelle autre protection lui fallait-il, que son talent, que l'estime dont il jonissait dans l'assemblée, et que le besoin qu'avait le premier consul de donner au muius une apparence de dignité et de liberté à cette législature muette, par le choix du seul personnage qui avait le droit d'y parler? Ce n'est pas que Fontanes eut le don de l'improvisation. Il avait beaucoup de mouvement dans l'esprit : il exprimait ses idées avec vivacité et en termes excellents dans la conversation; et pourtant nne timidité invincible le rendait incapable de prononcer à la tribune publique une ou deux phrases qu'il n'aurait pas écrites. Mais aussi, pourvu qu'il lui fut accordé quelques instants de préparation, sa pensée s'exhalait en accents pleins de noblesse et de courage. Ici les faits sont si nombrenx qu'on n'éprouve que l'embarras du choix. Le 17 février 1804 deux commissaires du gonvernement viennent proposer un décret portant que tout individu qui recevrait George et Pichegru serait puni de six années de fers, si le récèlement avait eu lieu avant la promulgation du décret, et de la peine de mort, s'il avait lieu postérienrement. Fontanes, sans s'expliquer (et il ne le ponvait pas) sur

le fond de cette odiense proposition, n'en flétrit pas moins la création des commissions extraordinaires et des tribunaux spéciaux : « Les lois, dit-il, ont scules le droit de condamner ou d'absoudre, et le corps qui les sanctionne doit attendre leur jugement. Le 24 mars de la même année, le corps législatif ayant recu le complément du Code civil, décrète qu'il sera élevé dans le lieu de ses séauces une statue en marbre à l'auteur de ce bienfait. Fontanes, orateur de la députation chargée d'annoncer cette décision au premier consul, affectant de ne parler que de la confection du Code et d'éviter taute allusion, même indirecte, à l'attentat commis trois jours auparavant sur la personne du duc d'Enghien, Fontanes s'exprime ainsi : « La a sage uniformité de vos lois « va réunir de plus en plus tons « les habitants de cet empire immense, etc., etc. a Bonaparte, dans le Moniteur du lendemain, substitue à vos Lois, ces mots perfides: vos MESURES. Fontanes, indigné, court aux bureaux du Moniteur, et v exige impérieusement un erratum, qui est imprimé le 27 mars (nº 186), et qui rétablit le texte du disconrs, Veut-on savoir maintenant jusqu'à quel point cette imposture était andacieuse? On va l'apprendre par la révélation d'un fait qui suffirait seul pour peindre et Bonaparte et Fontanes. Le 21 mars, avant le jour, le premier consul expédie à Fontanes l'ordre de se rendre anprès de lui, à six heures du matin .- «Eh bien! (lui dit-il avec un calme apparent) vous'sayez que le duc d'Enghien est arrêté? - Je ne pnis encore y croire, même en l'apprenant par yous. - Pourquoi cela? - C'est le plus grand malheur qui ait pu vous ma place? - Je me hâterais de le renvoyer libre. - Libre! quand je sais qu'il a pénétré plusieurs fois sur le territoire français et qu'il y conspirait contre moi l-Cela fût-il vrai. c'est une raison de plus pour un homme tel que vons de le mettre en liberté. - Les lois venlent qu'il soit jugé, et je l'ai tradoil à un conseil de goerre. - Non l vous ne ternirez pas ainsi votre gloire. - Il fant qu'il porte la peine de son crime .--O ciel! c'est impossible! c'est vous livrer anx jacobins..... c'est vons perdre !.... Voos ne le tnerez pas! non, yous ne le tnerez pas! - Il n'est plus temps! il est mort. » --Jamais Enntanes n'acessé d'exprimer franchement à Bonaparte son opioion sur ce lache assassinat. a Pensez-« vous toujours à votre duc d'Ena ghien? lui dit nn jour l'empereur. « - Mais il me semble, répondita il, que l'empereur y pense au-« tant que moi. n - « Faible po-« litique que vous êtes (lui disait-il « une autre fnis, à propos do même « crime), lisez cette note diplomati-« que, et voyez si le cabinet qui me « l'envoie juge ma conduite anssi a sévèrement que vous. » Fontanes lit la note et répond : « Cela ne « pronve rien , sinon qu'nn croit « dans ce cabinet que vous serez « avant peu le conquérant du pays.» -Quelques esprits prévenus oo pen éclairés, révoquant en doute les sentiments légitimistes de Fontanes, ont ponssé l'ignorance ou, la manvaise foi jusqu'à lui reprocher ces paroles si célèbres de son discours du 14 janvier 1805 : « Il (Bonaparte) n'a « détrôné que l'anarchie qui réa gnait seule DANS L'ABSENCE DE « TOUS LES POUVOIRS LEGITIMES. » Acceptant l'usurpation comme un

arriver. - One feriez-vons done a fait; Fontages ponvait-il consacrer plos positivement le principe de la légitimité? Le même sentiment, et, l'un peut dire les mêmes regrets et les mêmes espérances, se retroovent dans un aotre paragraphe de ce disconrs : « Quand le corps politique a tombe en roines, tout ce qui fut a obscur attaque tout ce qui fut ila lustre. La bassesse et l'envie par-« enorent les places publiques en « ootrageant les images révérées « qui les décorent. On persécute la « gloire des grands hommes insque a dans le marbre et l'airain qui en « reproduisent les traits. Leors staa lues tombent; on ne respecte pas a même leors tombeaux. Le citoyen a fidèle ose à peine dérober en se-« cret quelques-uns de ces restes « sacrés. Il y cherche en plegrant « l'ancienue glnire de la patrie, « et leur demande pardon de tant a d'ingratitude. Cependant il ne dé-« sespère jamais du salut de l'éa tat, et, même au milien de tous a les excès, il attend le réveil de « tous les sentiments généreux. » -Le 5 mars 1806 , les ministres , demandant de nouveaux impôts, étaient venos vanter au corps législatif les victoires de l'emperenr , et Fontanes leur avait répondo : «Quelle « que soit an dehors la renommée a de nos armes, le corps législatif a craindrait presque de s'en féli-« citer, si la prospérité intérieure e n'en était la suite : notre prea mier vœu est pour le peuple, a et nous devons lui souhaiter le a bonheur avant la gloire. » Le 11 mai de la même aunée, lorsgu'ayant chassé du trône une royale maison pour y essayer on roi de sa famille, le vaioqueur envoie au corp législatif les drapeaux conquis; lorsqu'on fait retentir autour de ces tro

phées les plus violentes injures contre les Bourbous de Naples et principalement contre la reine , voici comment rénond Fontanes, en présence de tout le corps diplomatique et de tonte la famille impériale : a Mat-« heur à mol si je foulais aux a pieds la grandear abattue, et a si sur le berceau d'une dynas-» tie nouvelle, je vehais insulter « aux derniers moments des dya nasties mourantes! Je respecte a la maiesté royale jusque dans a seshumiliations; et, memeguand « elle n'est plus, je trouve je ne « sais auoi de vénérable dans ses « debris, » Le même discours invite le nouveau gouvernement de Naples à LÉGITIMEA ses droits en rendant les Nopolitains heureux. Puis Fontanes finit par cette péroraison remarquable : « J'aime à le dire « en finissant , à l'aspect de ces dra-« peanx; devant ces braves qui ne « me désavoueront pas, et surtout « an pied de cette statue qu'on ink voque toutes les fois qu'il faut « parler de la gloire ; j'aime à dire « que l'amonr et le bonheur des peua ples sont les premiers titres à la a puissance; que seuls ils peuvent a expier les malheurs et les cria mes de la guerre, et que sans « enx la postérité ne confirmerait e pas les éloges que les contempo-« rains donneut aux vainqueurs. a Les hautes leçuns données par Fontanes à Napuléon étaient tonjours sans doute assaisonnées de louanges. Il admirait et louait sincèrement en lui le restaurateur de l'ordre et de la religion, et cette volonté poissante qui, disait-il, avait plus fondé qu'on n'avait detruit. Mais son encens n'avait rien de commun avec l'encens grossier et nauséabond de la plupart des orateurs auxquels il avait à ré-

pondre. G'était un hommage délicat, . plein de convenance et de mesure ; c'était enfin l'hommage d'un homme de gout, supposant spirituellement que le personnage anquel il l'adresse .. est homme de gout comme lui (10). Le moment vint pon riant où le despotisme affermi ne crut plus avoir besom des élores de Fontanes et s'irritade ses lecons. Un discours de cloture (31 décembre 1808), où le président repoussait avec que couragense dignité un bolletin impérial daté de Benavente (Espagne), bulletin insolent pour le corps legislatif et injurieux pour toute la nation, décida son éloignement. Mais comment et par qui le remplacer? Ce ne fut pas pour l'empereur un médiocre sujet d'embarras et de souci. Les dernières paroles de Fontanes avaient excité à tel point l'enthousiasme de l'assemblée, qu'il était plus que probable qu'à la prochaine session il serait réélu caudidat à la présidence, d'autant que cette élection se faisait au scrutin secret, moven commode de se montrer conrageux. En effet, Napoléon essava vainement de faire porter à la candidature le comte de Montesquion ; Fontanes l'emporta a la presque unanimité, et il fallut bien le nommer président pour l'année 1809. Mais en 1810 il échappa à la nécessité de le conserver en le faisant sénateur. Alors disparut du corps législatif insqu'au dernier fautôme de liberté. Une seule voix avait pu s'y faire entendre, et quand elle

<sup>(10)</sup> Membre alors de copp législuif, l'auture de cetts noise peut afferner avec certificité que jumble aucune des adreixes ou des réponses des précident ne fat communiqué d'avance as pouvoir. C'étail l'expressiou libre et spontance des sentiments de l'ordance. Assai ces discousles rendreux soverent l'obje des attaques secrètes les umes de Foutiers, avoitent, en 150, en faire imprimer la collection, la police impévilles y'opposs formallement.

se tot, quel silence jusqu'au moment où , rammé par le danger de la patrie et par le rapport de Laine (11). ce corps silencieux commenca d'ébranter le colosse qui pesait sur le monde! - Transporté do corps législatif dans le sénat , Fontaues , n'étant point obligé d'y parler et peut-être s'en félicitant, s'y montra prudent et réservé. Avouous même, avec l'impartialité que nous avons gardée jusqu'ici, que son courage politique sembla presoue se démentir dans la circonstance où le public en espérait le plus. Chargé par le sénat de la même mission, qu'avait si bieo remplie Laîné, au corps législatif, Fontanes y demeura faible et embarrassé. Il s'interdit tootes vérités sévères et se contenta d'insister sur la nécessité de la paix. Mais qui aurait le conrage de blamer un reste de faiblesse, et noos dirions presque nn reste d'admiration pour l'homme auguel il devait tant, et dont la chute lni paraissait prochaine? - Venons enfin à Fontanes grand-maître de l'université. Cette institution avait été créée dès 1806. C'était assurément le plus vaste instrument de pouvoir qui pût être inventé par l'homme le plus profond et le mieux exercé dans la science du ponvoir. Toutefois le grand-maître ne fut nommé qu'en septembre 1808, et n'entra en fonctions qu'eu 1809, soit que Napoléon reculat devant une œuvre qui délégnait à un seul homme l'empire de la jennesse, soit qu'il voulut seulement se donner le temps d'y réfléchir. « Le Temps, dit-il un jour a Fontanes, le Temps, monsieur, je le vénère ; je lui ôte mon chapeau! » Le conseil de l'université devait se composer de dix conseillers titulaires, et de vingt conseil-(rt) A la fiu de 1813.

lers ordinaires. Fontanes, comprenant de quelle importance étaient ces choix, se hata de présenter et fit accepter à Napoléon, non sans des débats très-vifs, trois hommes dont le choix, lui dit-il, devait le plus rassurer les pères de famille : l'abbé Emery, directent du séminaire de Saint-Sulpice, M. de Bansset, ancien évêque d'Alais, et M. de Bonald. Pour marquer encore plus la tendance religieuse de ses vues, Fontanes appela successivement auprès de lui, comme inspecteurs-généraux et conseillers ordinaires, de vénérables membres de l'Oratoire, de la Doctrine chrétienne, ou de l'ordre des benedictins, dom Despeaux, les peres Ballan, Daburon, Roman, le spirituelet vertueux Joubert, etc., etc. L'abbé Adry , l'abbé Gallard , oncle de M. l'évêque actuel de Meaux, furent adjoints à la commission des livres classiques. Enfin, M. l'abbé Frayssinous, aujourd'hui évêque d'Hermopolis, dont les éloquentes conférences avaient long - temps alarmé la philosophie moderne, fut nommé par Fontanes inspecteur de l'académie de Paris. Si ces choix honorables devaient faire espérer one édocation religieose, l'instruction', proprement dite, avait d'illustres garanties dans les Covier, les Jussien, les Legendre, les Gueroult, les Laromiguière, etc., etc., appelés au conseil ou dans les facultés; les noms de Delille et de Larcher figuraient en tête de la faculté des lettres de Paris. Malgré tant et de si sages preliminaires, l'administration de Fontanes eut à combattre, des son origioe, et la philosophie qui le trouvait trop religieux, et le clergé qui ne le trouvait pas assez. Telle est la destinée des hommes d'état, comme des généraux d'armée : on les

blame également de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas. Mais le plus grand adversaire, contre lequel il eut à lutter pendant cioq années, ce fut Napoléon. Pour forcer tous les parents à envoyer leurs enfants aux lycées. l'empereur avait décidé que tons les pensionnats particoliers seraient fermés ; Fontanes fit révoquer cette décision. La retribution universitaire était établie par une loi : Fonlanes en diminna la rigueur par d'innombrables exemptions facilement accordées. S'il est évident que le despote ne lni cédait malheureusement pas tonjours, il est également certain que oul, mieux que Fontanes, ne posseda le secret d'apprivoiser cet esprit inflexible, et de l'amener souvent à moins mal faire, et quelquefois a bien faire. En voici nn exemple. Le grand-maître n'avait pu replacer, dans la nouvelle université. ni tons les membres des anciennes universités de France, ni ceux des aotres corporations enseignantes, l'age et les infirmités les ayant rendus pour la plupart incapables de servir. Il fut donné à chacun d'eux une pension proportionnelle suffisante pour exister. Parmi les religieux pensionnés, se trouvait le père Viel, de la congrégation de l'Oratoire, auteur de la traduction de Télémaque en vers latins, et ancien professeur de Fontanes. Cet acte de justice fut dénoncé à Napoléon comme un acte de faveor, et celui-ci, dans une audience publique, le reprocba an grand-maître comme un abus de pouvoir. Fontanes lui répondit qu'il n'avait agi dans cette circonstance qu'en verto d'un article du décret constitutif de l'université; à quoi Napoléon répliqua que cela n'était pas vrai. Le lendemain, Fontanes devant retonrner aux Tuileries . M.

le chevalier de Laogeac court chez un impriment, y fait imprimer l'article, séparément et en gros caractères, et le remet au grand-maître avant son départ pour le château. Attaqué de nouveau devant toute la conr et même plus violemment que la veille. Fontanes soutient son droif, on plntôt celui de tons les anciens professeors , fondé sur le décret impérial ; puis, l'empéreur s'obstinant dans ses dénégations, le grand-maître tire de sa poche l'article imprime et le lui présente. L'empereur, furienz, le lui arrache des mains et lui tourne le dos. Alors tous les conrtisans de s'éloigner de Fontanes comme d'un pestiféré. Lui, resté froidement jusqu'à la fin dn lever, se retirait le dernier et avait déjà gagné l'extrémité de la galerie, lorsqu'un huissier de la chambre, courant après loi. l'invite à rentrer dans le cabinet de l'emperenr. L'orage était dissipé; le despote le recoit en sonriant : « Vous a' êtes une manvaise tête, lui dit-il; a vous avez raison au fond; muis a vous avez le tort de vouloir avoir raison contre moi en pua blic. » Ils cansèrent ensuite , pendant plus d'une beure, de littérature etde poésie .- Ces conversations plaisaient beaucoup à l'empereur. Parmi celles qui sont venues à notre connaissance, qu'il nous soit permis d'en citer une, où Fontanes n'eut presque point de part, mais qui fera connaître, à la fois, et le bon sens naturel de Napoléon, et cet orgneil presque insensé qu'il portait dans les questions le plus étrangères à son génie et à ses habitudes, « Vous aimez Voltaire: « vous avez tort; c'est nn brouillon. « un bontefeu, un esprit moqueur « et faux.... Il a sapé par le ridi-« cule les fondements de toute auto-« rité divine et humaine ; il a per-

« verti son siècle et fait la révolu-« tion qui nous a déshonorés et « ruines.... Vous riez., monsieur; « mais rirez-vous encore quand je « vous dirai que, sur vingt de mes « jeunes officiers, il y en a dix-nenf « qui ent un volume de ce démon « dans leur porte-manteau?..... « Vous vons retranchez sur ses tra-« gédies ...... Il n'en a fait qu'une a bonne, c'est OEdipe ..... Defen-« drez - vous son Oreste et son « Brutus? Est-ce ainsi qu'on doit « peindre les chaogements de dynasa tie et de goovernement? C'était « pourtant deux beaux sujets .... Je « veox les refaire.... cet été , j'aurai « du loisir (12); je ferai la prose, et « vous les vers, » - Presque toutes les affaires de l'empire se délibéraient en conseil d'état. Les conseils prives étaient fort rares, et réservés pour les graudes occasions; telles, par exemple, que le mode du couronnement de Napoléon, puis son divorce avec Josephine. Fontanes fut appelé à l'un et à l'autre de ces conseils. On sait que, dans le premier, il opina pour un sacre, au grand scandale des philosophes du couseil, et que, daus le second, il opiua pour le divorce , auquel d'ailleurs l'autorité ecclésiastique avait donné d'avance son assentiment. Dans cette delibération qui n'était probablement qu'une vaine formule , le sacrifice de Joséphine' à la nécessité d'un héritier du trône fut umanimement resolu. a Nous savons, dit Fontanes, a tont ce que ce sacrifice doit vons w couter; mais c'est par cela même « qu'il est plus digue de vous, et u ce sera un jour une des bela les pages de votre histoire. « — Ce sera donc vous, mon-

« sieur, qui l'écrirez? » loi récondit à l'instant l'emperent. Quel homme, et suriont quel écrivain n'aurait été flatté d'une louange si délicate, ajoutée à taut de bienfaits doja recus? Aussi Fontanes ne dissimula jamais ni sa reconnaissance, ni son attachement personnel pour Bonaparte. De là le regret qui se mêla dans son âme à la satisfaction politique que lui douna la restauration. Ogoiqu'il fut bien convaincu que le repos de la France et du monde était désormais impossible avec Napoléon, ce ne fut pas sans émotion qu'il vit s'approcher sa déchéance (13): et quand il partit pour aller à Compiegne porter au roi de France l'adresse et les vieux de l'université, il dit ingéunment à un de ses amis : « J'aurais voulu qu'on me laissat du moins porter un deuil de quelques semaines. » Des le 9 avril 1814, Fontanes avail recu du gouvernement provisoire l'ordre de continuer ses fonctions de grand-maîlre. An mois de mai , il fut nommé par le roi membre de la commission préparatoire de la Charte. Le 4 juin, il fut créé pair. La dignité de grand-maître ayant été supprimée en fevrier 1815, et remplacée par une simple présidence du conseil, sans force et sans ouissance. Fontanes, en se relirant, n'éprouva qu'un regret, c'est de n'avoir pu réaliser sous la royauté tout le bien qu'il avait essayé sous l'empire. Le roi le nomma grandcordon de la Légion-d'Honneur. Mais tout a-coup quelle calamifé frappa la France! Bonaparte reparut. On se rappelle avec quel empressement il rechercha, des le jour de son arrivée, tous ceux dont les intérêts plus ou moins froissés par la

<sup>(12)</sup> Ceteté, où le conquérant se prometisit du loisir, était selui de 1809!

<sup>(13)</sup> Il est faux qu'il alt rédigé le décrat sena torial de déchéance, sinsi que l'avance one bis graphie moderne; il u'y a pas su met de lui.

restauration Ini faisaient supposer quelque retour secret vers son antorite; il n'oublia pas Fontanes qui, nour toute reponse, quitta Paris,-A la rentrée du roi, Fontanes fut nomme ministre d'état. Deux discours seulement furent prononces par lui dans la chambre des pairs, où la modération de son caractère le fit opiner avec le centre droit, et le porta à ne point voter la mort du maréchal Ney. Mais son éloquence cut ailleurs plusieurs occasions de briller. Vice-président de la séance d'installation des quatre académies, le 24 avril 1816, Fontanes rappelle dans son discours les services que l'académie française a rendus des son origine à la littérature, comme tribunal de la langue et du gout. Puis, établissant la nécessité de cette litterature et de ce tribunal, pour ramener la société actuelle au sentiment de toutes les bienseances, Fontanes conclut ainsi: « Je ne crains a point de le dire, et je m'appuie en « ce moment sur l'autorité de ces a grands hommes qui porterent une a hante philosophie dans la culture « des sciences: un peuple qui ne « serait que savant pourrait demeurer barbare; un peuple de lettrés est nécessairement sociable et poli. n Ne remplironsnous pas un devoir en retracant encore ici l'émotion profonde produite par Fontanes à l'académie le jour de la réception du comte de Seze [24 aout 1816): " Enfin l'arret falal « est porté contre Louis; ses « vertueux défenseurs se voilent le « visage et se réfugient dans le désert; tout a pali d'effroi, jusqu'à a ses juges; une consternation uni-« verselle s'est répandue de la ca-« pitale - jusqu'anx provinces les « plus reculées ; et, ce jour-la , dans

FON « la France entière, il n'y ent de « calme et de serein que le front a de l'auguste victime. »-Ayant à juger Pontanes comme orateur, nous avons cité des fragments de ses discuurs prononcés dans des positions et dans des circonstances diverses. Nous avons beaucoup cité, pour mienx éclairer à la fois le lecteur et nonsmême. Nons aurions voulu citer davanlage, car presque tontes ses nobles paroles furent en même temps de nobles actions .- Fontanes était né tout ensemble oraleur et poète; et puurtant, il faut le reconnaître, il fut moins poète qu'orateur. Mais si sa poésie n'a pas toujours le mouvement, la variété et l'allure naturelle de sa prose, si le travail s'y fait quelquefois trop sentir, si l'ou y tronve moins d'idées et, nous dirions presque moins d'originalité, on respire, dans l'une comme dans l'antre, nn sentiment du beau du bon, du vrai, qui vous attire et vons attache, un parfum d'harmonie et d'élégance classique, peu commune au temps où il écrivait, méconnne et dédaignée de nos jours. Le caractère principal du talent de Fontanes, prosateur ou poète, c'est la pureté, c'est la diguité; non la diguité pédantesque, mais la dignité compagne assidne de la simplicité et de la grace, Lo génie enfante, dit M. de Chateaubriand dans l'ouvrage que nous avons dejà cité (14); le gout conserve; le gout est le bon sens du génie; sans le gout, le génie n'est qu'une sublime folie. Ce toucher sur par qui la lyre ne rend que le son qu'elle doit rendre est encore plus rare que la faculté qui crée. » Que ponrrions nous ajouter a ces paroles? ne sont-

(14) Essai sur la litterature anglaise, ti 105, is.

elles pas à la fois l'éloge et la définition exacte du talent de Fontanes ?- La réputation de Fontanes, comme prosateur et surtout comme critique, n'a jamais été contesfée; mais on lni a reproché d'avoir trop pen fait pour sa gloire poetique. Quoique : la postérité pese et ne compte pas les ouvrages, il est certain que la traduction de Pope, le Jour des morts et les autres poésies dont nons avons parlé (15), n'ont pas dù, malgré tont leur mérite et tont leur succès, suffire à l'ambition du poète. Aussi, des 1790, Fontanes avait entrepris la composition d'un grand poème épique (la Délivrance de la Grece), dont plusieurs fragments e entre autres les portraits de Thémistacle et d'Aristide, furent las à diverses séances de l'Institut, et dont nons-même avons vu plusieurs chants entièrement levininés. Qu'est devenne cette : épopée? Qu'est devenu le Vieux Château, charmant petit poeme que l'auteur, bien qu'il n'aimat guère à lire ses vers, a pourtant lu à guelques amis? Que sont devenues enfin trente ou quarante helles odes , notamment celles qu'il a composées sur l'assassinat du duc d'Enghien et sur l'enlevement et la captivité de Pic VIIP Fontanes, en mourant, a-tordonné de les brûlers et dans ce cas; ne devait-on pas lui désobéir. comme Auguste à Virgile ? mais non, il n'a point donné de tels ordres. On

(a) Since a trans the A three for I felt Epited 2 dulight on the english the same, despitely quas observed from 2 directs, de principal agree part of the favore of the Prof. of the Control of the Control of the Control of the Control I interiors, equil, and person amposition of the precurre supervised by the Tanasa titus, Finpercurre supervised by the Tanasa titus, Finst Lee fit important can be the Control of the up motif again and a verson grain crosses. (I real to the Control of the Non-cryonia spinning of the Control of the Control

Bous assure an contraire, au moment même où nous terminous celle notice, que tous les ouvrages de Fontanes, inedits on refaits, sont déposés dans les mains les plus fideles et les plus dignes d'en faire jouir le public, dans les mains de sa fille, Mma la comtesse Christine, et que, si les évenements politiques et de longs voyages l'ont jusqu'ici empêchée de remplir ce devoir , elle va des ce jour y consacrer tons ses soins. Rien ne viendrait plus à point qu'une parcille publication ; a cette époque de décadence décorée du nom de progrès (16). Quelle autorité d'exemple n'ausait. elle pas suriout si, en tèle d'une édition des œuvres de Fontanes, son plus illustre ami placait quelques lignes sculement de recommandation à nos contemporaies et à la postérité! mampa : p némez : n a

- Bu grand peintre de l'Odyssée

  g Taus les trésors lus sont unverts,

  Et, dans sa prose cadencie,
  - Les soupirs de Cymodocie
     Oat la douteur des plus beaux vert, n
     Fowrayse, Mai
- En attendant que les lettres aiems cette nouvelle obligation à M. do Châteaubriand, remercions le d'avoir rètenn et cité dans son dernier ou-

vrage deux Arophes d'une ode inc-

dite de Fontanes sur l'anniversaire

: -(16) . Les efferts infructoens que l'on a tente e deroitrement , pour decony ir de pouvelles . une nouvelle criture, popr raviver la couleur, e rajennir le toor, le mot, l'id-e; pour et u populaire, no semb ent-il pas pronver que u le cercle e : parcueru? Au lieu d'avancer on a e rétrograde, ou ne a est pas aperqu qu'on rethure nart au balb tiement te la lengue, aux coutes del monrrices, à l'enfance de l'art. Sout a qu'il n'y a just d'art, qu'il n'y a point d'ideal; « qu'il se l'ut pas chouirs qu'il faut mut eindre; quo le laid est aussi bean que le a peradre; que le laid en pues, a dens cour-to, une deprevation do gout dans a crux-la, un suphame de la parerse d'ini les e nus, de l'Impaissance dens les autres » (Chitesebrisod, Erra sur la litteretate anglaire, de sa naissance. « Elles ont (dit-il) a tont le charme du Jour des morts, a avec un sentiment plus pénétrant « 'et plus individuel. »

a La vicillesse dejà vient avec ses souffrances. « Que m'offre l'avanir? De courtes espérances-« Que m'offre la passé? Des fautes, des regrets, «Tel est la sort de l'homme; il s'instruit avec l'ège;

« Mais que sert d'être saga, « Ouand le terme est si près?

« Lo passé, le présent, l'avenir, tout m'afflige; « La vie à son déclin est pour moi sans prestige; « Dans la miroir du temps elle perd aes appas. « Plaisirs, allez chercher l'amour et la jeunasse ; e Laissez-moi ma tristesse,

" Et ne l'insultez pas! »

On voit, par cette seule citation, combien les derniers jours de Fontanes, quoique doux, paisibles et bonorés, étaient loin de la gaîté, de la confiance de ses premières années, dont quelques esprits sévères lui ont reproché la dissipation. D'où lui venait cette mélancolie nouvelle, non mélancolie poétique, mais intime, mais personnelle à l'homme? il faut bien l'avoner, elle venait nuiquement du chagrin de vieillir. Il poussait cette faiblesse jusqu'an point de ne amais dire son age; et pourtant, il avait encore à soixante-quatre ans la force et la vivacité d'un homme de quarante. Mais il craignait de ne pas plaire an monde nouveau qui Pentonrait, comme il avait plu aux amis de sa jeunesse; et cette idée le poursnivait àu sein même des conversations littéraires ou politiques qu'il avait animées si long-temps de son esprit vif, orné et judicieux. Il ne retrouvait toute sa sérénité que dans un petit nombre de sociétés intimes, telles que celle de son vieil ami Jonbert, où il rescontrait presque topiours M. de Chateaubriand, M. de Bouald, et M. Clausel de Coussergues qu'il appelait son théologien. Dans sa jeunesse Fohlanes avait connu d'Alembert , dout la philosophie était fort différente. Il alla le

voir un jour, et, le trouvant malade et sans espérance, il adressa ces mots au philosophe : a Actuellement « que pensez-vous d'une autre a vie ? D'Alembert , laissant tomber sa tête sur sa poitrine et mettant en même temps la main sur le bras de Fontanes, lui répondit : « Jeune u homme, je n'en sais trop rien.» Deux jours après, revenant cher d'Alembert, Fontanes rencontra Naigeon qui lui dit : « Il est mort, et a il en était temps , car il aurait « fait le plongeon. » Ces étranges paroles frappèrent vivement Fontanes et ranimerent en lui les sentiments religieux que sa première éducation avait déposés dans son âme. Emporté par le tourbillon du monde; il avail une foi peu agissante, et ponrtant une foi sincère. Souvent il répétait le vers d'Ovide, si bien traduit par Jean Racine :

a Et je fais lo mai que jo bais. ng.

Il affectiounait particulièrement ceux de ses amis qui avaient le plus de religion. Il avait dit à Pie VII, dans l'audience publique de Fontainebleau : Toutes les pensées irréligieuses « sont des pensées impolitiques; « tont attentat contre le christiamisme est un attentat contre la société (17). » - Lorsque l'abbé Duvoisin (depuis évêque de Nantes) publia, vers 1802, sa Démonstration évangélique, « Je concois, a nous disait Fontanes, qu'on puisse a rester incrédule après avoir lu les Pensées de Pascal, mais non a après avoir lu l'abbé Duvoisin.» - La Bible, qui lui a inspiré de si beaux vers, était son livre favori.

<sup>(17)</sup> Voy. l'excellente Histoire de Pic VII, par M. te chevalier Artaud, 20 edition, t. 147, pages 

et d'abattement : « On ne peut a trouver, disait-il, quelques con-« solations que ld. » - Des la première atteinte de la maladie qui l'emporta , Mme de Fontanes donna l'ordre d'aller chercher le médecin : « Commences, dit le malade, par a aller chercher M. la curé: » ce qui fut fait. Fontages était homain . compatissant, générenx, souvent jusqu'à la munificence. Il n'avait pas été tonionrs heureux, et ne l'avait point oublié. Il publiait lui-même les secours qu'il avait trouvés dans les appuis de sa première jeunesse. Il les nommait avec plaisir, et ne se croyait point quitte envers eux, en leur procurant a son tour de l'aisance dans leurs revers de fortune (18). -Bienveillaut pour tout le monde, il l'était surtout pour les jennes gens dont les débuts littéraires appopeaient nn talent véritable. Hi les encourageait, il se faisait leur pronent, leur patron et, pour ainsi dire, leur père; et, quand il les recommandait aux suffrages de l'académie françaisé (ce qu'il a fait en mourant pour M. Villemain; qui en effet l'y a reniplace). l'académie était bien certaine d'élire un candidat digne d'elle et de lai. R-R.

FONTECHA (JEAN-ALPHON SE DE) (1), médecin espagnol; était né vers 1560; à Daimiel, suivant

(18) Nois ne citerousici que M. le ellevalier du Langeac, qu'il appelo su consail de l'ouiversité per 160s, et à le lête de lon recevainte. Me de Langeac, com depais longeaups, en pai sieur oversiges distiliqués, pouvent, event la revisition de 1954, qu'an enfortier et de l'ouiversité de la confidencier de la crédit considerables, dont il fit ou noble tangée, pour pluisers sillémentant de cette époque, et de pour pluisers sillémentant de cette époque, et de

norminous pour Foulance.

(1) Maller le comme mai d'.-dat. de Foulacième deuns la Mélosh, boten, 1, doci, II, 6-7.

M. Brunet, donn fou Mannet du lévraire, indique les dies president un modifique au mot d'anone, qu'il est des presidents un mot d'anone, qu'il est des presidents un mot Founce, d'an en mot Founce, d'an le les nom de l'antrer, panisage, au mot Founcéa, ai l'aprorie à destiucci.

Nicol. Antonio. Avant été pourvu d'une chaire de médecine à l'université d'Alcala, il la remplit d'une manière brillante. Il fut récompensé de ses travaux par le titre de chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, et mourat vers 1620. On connaît de lui : 1. Medicorum incipientium medicina : seu medicinæ christianæ speculum, Alcala, 1598; in-4º. L'auteur traite dans cet ouvrage de l'obligation où sont les médecins de ne permettre l'usage des aliments gras à leurs malades et de ne les dispenser du jeune que dans les cas de nécessité. II. Diez previlegios para mugères preñadas. - Diccionario medico de piedras, plantas, fructos, yervas, flores, enfermedades, etc., ibid., 1606 , in-40. volume rare et recherché. Debure en a douné la description dans la Bibliographie instruct., nº 1858. Le traité des droits et des privilèges des femmes enceintes contient des détails de mœurs très-intéressants et qu'on aurait peine à trouver ailleurs. Le Dictionnaire medical forme une partie séparée de cent cinquante-buit femillets, qui manque quelquefois. III. De anginis disputatio, ibid., 1611, in-4º. Cette thèse mérite encore d'être consultée. W-s.

FONTENAY (le marquis de), chef d'escadre. Voy. BASTARD

(Denis de), LVII, 275.

FONVLEL LE (BRARAD-FANÇAIS-ANNE), fut de nos jourte, fui type de ces Gaocan politiques, fui pue de ces Gaocan politiques, fui pue de ces Gaocan politiques, fui pue de ces de la cesta de la cesta de pue de cesta de la cesta de la cesta de de font, out tout fait, et 'end, propre à tout faire. Bipm qu'e lo au it hearcomp écrit et, beaucoup parké de ce laberieur écrisin, hien qu'il ait luimême tompasé seu mémorge en quameme tompasé seu mémorge en quater éngine, s'outoques, nous Aoçan pas présenter avec une entière confiance tons l'es faits de sa biographie, tant il y a de variations sur ces faits; tant ils ont donné lien à des démentis et à des controverses. Ce qu'il y a de plus sur, c'est qu'il maquit à Toulonse en 1759, probablement d'une très-honorable famille de la boorgeoisie, mais à laquelle il a attribué une origine nobiliaire, joignaut à son nom la particule de, avec le titre de chevalier, et prétendant même que le sang des anciens rois d'Aragon contait dans ses veines. Il a dit que Mme de Fouvielle était nièce de Mourre et du comte de Barras: directeur de la république. dont la noblesse était aussi ancienne que les rochers de la Provence. Quoi qu'il en soit ; on ne peut nier one l'illustre race de B.-F.-A. Fonvielle ne fut up pen dechue ; car, bien que l'aîné de sa famille; il était tout simplement, avant 1789, on employé de la régie des aides à Perpignau, La révolution vint, il est vrai, Ini onvrir une large carrière, et quoiqu'il ait prétendu en avoir, des le commencement, repouesé tous les principes, il ne tint qu'a lei d'etre secrétaire-général de l'assemblée provinciale de Roussillon. L'un des fondateurs du premier club qui s'établit a Montpelher, il est certain, puisqu'il l'a dit lui-même, qu'il manifesta si hantement des principes contre-revolutionnaire; qu'on lui donna le surnom de l'abbé Maury. En 1791, il fut secrétaire de l'assemblée électorale du département de l'Hérault pour la nomination des députés à l'Assemblée tégislative; et, si l'on en eroit ses memoires, il y combattit avec tant d'energie Te porti de la révolution, qu'il n'essura oas moins de sent couns de fusil. de la part de ses collégues du club.

Echappé par un miracle évident à cet borrible complet, Fosvielle se refogia à Marseille, où il établit nac maison de commèrce et où il acquit bientôt un tel ascendant que lui seul, simple secrétaire d'une section, il fit fermer le club de cette ville et doung par son energie l'impulsion au sonlèvement qui éclata en 1793, dans les départements méridionaux contre la Convention nationale. S'étant mis à prêcher contre la tyrannie conventionnelle, il détermina, par cet apostolat, duns sept départements qu'il parcourut, une insurreetion complète, qui eut sauvé la Frauce de l'éponyantable règne de Robespierre, s'il ent trouve quelques hommes aussi conrageux que ini: mais tont le monde alors tremblait. Fonvielle seul, bravant un décret de l'assemblée pationale qui le mettait nominativement bors la loi (1), parvint jusqu'à Lyon, où on le nomma tout-a-coup général. On allait même lui donner le commandement d'un corps d'armée avec lequel, tombant sur les derrières de Carteaux qui marchait contre Marseille, il est infailliblement extermine ce général conventionnel, si, par un autre exemple de cette fatalité qui l'a partout pourseivi, des intrigues ne l'eussent pas privé d'un commandement que l'on s'était un pen haté de lui donner, il est vrai, puisqu'il n'avait jamais porté namousquet ni une épée. Forcé alors de se restreindre aux fouctions civiles, Fonvielle fut un des orateurs les plus distingués de l'assemblée départementale qui prépara l'insurrection lyonnaise, et il en expulsa luimême de samain; et en luttant corpsà-corps, des députés de la Franche-(1) None commes obliges de declarer que, malgre les plus soigneuses recherches, nons b'avons trouve aucupa trace de térdécret ni dans le Montieur, ni dans le Balletin des lois.

FON

FON Comté qui avaient osé y conseiller de se soumettre à la Convention. Après cet exploit, il sortit de Lyon per de jours avant le blocns; et se rendit en Suisse, puis à Tonlon qu'ocenpaient les Anglais. Il sortit de cette place avec eux, parconrut l'Espagne, l'Italie, et alla visiter à Vérone le roi Lonis XVIII, auguel il dédia sa tragédie de Louis XVI. Ce prince, qui fut probablement convaince et fort touché de tout ce qu'il raconta sur son zèle et son courage, lui accorda une favenr extrêmement rare. et que même nous croyons sans exemple, celle d'un diplôme qui attestait son dévonement et le recommandait à toutes les puissances de l'Enrope. Nous sommes étonués que, muni d'une telle pièce , le chevalier de Fonvielle ait alors osé rentrer en France où elle pouvait lui devenir très-funeste. Il retourna d'abord à Lyon, où il composa une tragédie sur le bourreau de cette ville, Collot d'Herbois. Cette pièce allait être jouée, et elle eut sans doute obtenu un grand sneces , lorsque la révolution du 13 vendémiaire obligea l'autenr à prendre la fuite. Il se rendit à Marseille, où il essaya de rétablir sa maison de commerce, et de rattraper buit cent mille francs qu'il y avait perdus; mais bientot, reconnu et ponrsuivi comine émigré, il ne dut encore une fois son salut qu'à son énergie et à la viguent de son bras. S'étant réfugié à Paris, il y arriva précisément au moment où la révolution du 18 fructidor faisait triompher le parti révolutionnaire. Sans se déconcerter, et bien qu'il fut a peine connu dans cette ville, Fonvielle s'y donna beaucoup de mouvement et courut encore grands dangers pour la cause des royalistes. Ce fut alors que, sur

le boulevart, seul il fit pirouetter comme des toupies denx soldats qui avaient insulté des jennes gens coiffés en cadenettes (signe de royalisme). Dénoncé dans le même temps par le journaliste Poultier comme agent de Louis XVIII, il se plaignit hautement de cette calomnie apprès du ministre de la police lui-même, et menaça le folliculaire de le rouer de coups de bâton ; ce qui lui réussit merveillensement, puisque des-lors personne n'osa plus lui dire un niot, quoiqu'il fut bien réellement, comme il l'assure lui-meine, en correspondance avec un ministre du roi. Il fit ensuite sans obstacle un voyage en Espagne dans un but purement financier; pois à Marseille où il vendit tout ce qu'il v avait laissé, et revint enfin a Paris, où l'on a dit qu'il tint un bôtel garni et nn restaurant ; mais il paraît que ce fait appartient à son frère, et c'est une des circonstances qui ont donné lien au conto des Trois Fonvielle dont nous parlerons tout-à-l'heure. Ce qu'il y a de sur, puisqu'il l'a dit lui-même , c'est qu'il refusa de Bonaparte, alors consul, une des meilleures présectures de France , par le seul motif qu'elles étaient accordées à des hommes de la révolution. Il voulait d'ailleurs se livrer exclusivement à la rédaction de plusienrs onvrages d'une haute importance, commencés depuis long-temps, et, lout en les achevant, il publia quelques écrits de circonstance qui lui firert des amis et des appuis auprès du gouvernement. Les Resultats possibles de la journée du 18 brumaire, el la Réfutation de l'ouvrage de Gentz sur les finances de l'Angleterre (Voy. GENTZ, an Supp.), lui valurent surtout d'utiles protections et hientôt des avantages qu'il n'était plus dans son

système de refnser, et dont, après tant de pertes et de sacrifices, il commencait d'ailleurs à avoir grand besoin. Il paraît même que poussé par ses amis et ses parents il se décida enfin à solliciter quelques faveurs du maître de la France; et ce qui est fait pour étonner, ce qui l'étonna beaucoup lui-même, c'est que ses sollicitations ne furent pas écoutées dès le premier instant. Il avait écrit a Bonaparte : « Lorsque j'ai fait au « guuvernement l'honneur de lui a offrir mes services ... . Quand on vint lui dire que le premier consul refusait de l'employer, il s'écria fièrement : « Tant pis ponr lui, je « m'en moque, et je me passerai « de lui...» Mais lorsqu'il fut empereur celui dont le plus grand mérite est, sans nul donte, d'avoir su convaître les hommes et mettre chacun à sa place, Napoléon reconnnt ses torts, et il s'empressa de donner à Fonvielle un très-bel emploi au ministère de la guerre. Alors s'ouvrit ponr celui-ci une ère trèsréelle de prospérité, qu'il n'a peutêtre pas assez appréciée. Il obtint encore par le crédit du comte de Cessac, à la banque de France, nne éspèce de sinécure fort bien rétribnée , à laquelle il ajouta quelques affaires avec l'exploitation d'uoe carrière de platre ; enfin il était parvenu a se faire trente-cinq mille francs de rente. C'est alors qu'il se maria et que bientôt entouré d'une charmante famille, possédant à Panfiu une sort iolie maison de campague, il était le plus heureux des mortels. Mais ce bonheur était lis au sort du gonveruement qui le loi avait donné, et ce gouvernement tomba au mois d'avril 1814. Le iour où Napoléon perdit sa couronne, Fonvielle perdit toutes ses places,

et à la même époque sa maison de Pantin fut horriblement pillée par les Prassiens. De tons les objets qui lui furent enlevés dans ce désastre. celui qu'il regretta le plus , c'est un exemplaire unique et seul complet de ses œuvres dont s'emparèrent les soldats vandales. Ce fut en vain que, pendant toute one semaine, il convrit les mprs de la capitale d'une immense affiche, offrant le catalogne de cette précieuse collection, et promettant a celui qui la rapporterait une ample récompense. Au milieu de tant de chagrins nne lneur d'espérance vint cependant le consuler. La famille des Bourbons allait remonter sur le trone ; et il avait tant agi, tant souffert pour elle ! Il n'aura rien perda, il sera assez dédommagé de tous ses malheurs, si ces princes lui paient tous les périls qu'il a conrus pour eux , s'ils lui rendent sculement une partie de tant de sacrifices !... Cette inspiration soudaine lui fut à peine venue qu'il se mit en campagne anprès de tons les hommes en crédit; qu'il composa et publia des brochures, des articles de journaux, et qu'il alla disant et répétant parlout que personne n'avait donné plus que lui des preuves de royalisme; que personne n'avait plus de droits à la reconnaissance du roi; enfin il demanda à la fois nn ministère , nne présecture ou nne direction... Cerles, nous ne pouvous nier qu'il ne fût aussi capable d'occuper toutes ces places que la plupart de ceux qui en obtenaient alurs, et nous avons réellement peine à cumprendre comment, pendant quinze aus de fatigues et de sollicitations, le pauvre Fonvielle ne put rien obtenir, pas même une de ces décorations que l'on donnait à tout le monde, et qu'enfin il fut réduit à se parer du ruban de l'Eperon d'or, que sans donte le pape, plus juste on moins inexorable, eut la générosité de lui envoyer. Et pendant tant de cruelles années, sa femme et ses cinq enfants restèrent anx prises avec les plus urgents besoins, comme on le voit dans sa Note confidentielle an duc de Doudeauville, où il résume ainsi tons ses longs sacrifices : « Sans a parler de la perte de mon état en « 1790, de mes pertes à Montpel-« lier, à Marseille, à Tonlon, à « Livonrne; sans parler de tout ce « que j'ai fait dans tontes ces villes, « ainsi que dans la Drôme, dans « l'Ardèche, dans Lyon, dans le « Jura, etc., pour opérer le triom-« phe de la cause à laquelle je n'ai « cessé de consacrer toutes mes facultés pendant trente-cinq ans, « ponr laquelle avec une ardenr que " Louis XVIII jugea trop peu coma mnne(V. mes Mémoires, III, 94), « j'ai sacrifié mes hiens, mon repos, « celui de tons les miens, et exposé « mille fois ma vie, bravant tons les « périls et affrontant tous les obsta-« cles... » A tont cela Fonvielle ajouta qu'il avait écrit jusqu'à treptecinq volumes pour préparer, célébrer, on consolider le retour des Bourbons. On ne concoit pas en vérité que, dans un temps d'effusion et de crédulité comme celui où Fonvielle s'exprimait ainsi, aucun de ses raisonnements n'ait pu toucher on convaincre les ministres du roi, et que le duc de Doudeauville se soit borné à lui faire, le 3 mai 1825, cette sèche et accablanteréponse : « D'après a des renseignements très-positifs, « il a été reconnu que vos récla-« mations ne penvent être accueil-« lies.. » Ce qu'il y ent de plus doulourenx encore pour le malheurenx chevalier, c'est que dans le même temps le journal l'Oriflamme publia un article assez bizarre, intitulé : les Trois Fonvielle , ou se tronvaient rapportés quelques passages de ses écrits et notamment de son Essai sur l'état de la France. imprimé en 1796, et de ses Essais historiques, critiques et apologétiques, imprimés en 1804, où il lui était échappé quelques traits àssez vils contre la monarchie des Bourbons, ainsi que des apologies de la révolution très-positives et fort opposées aux doctrines qu'il professait alors. Ce fut en vain que, sans se déconcerter, il répondit à une attaque aussi intempestive que ses écrits lui avaient fait beaucoup d'honneur à l'époque de leur publication parmi les royalistes; mais « qu'aujourd'bni a quelques esprits tortus (comme il w y en a tant dans ce parti si bête a et par cela même si ingrat) ne « devaient pas éplucher des expres-« sions, des tournures de phrase, « commandées par l'état de choses « de ce temps-la pour l'efficacité « même des prédications monarchi-« one; que d'ailleurs quelques ex-« pressions éparses dans des écrits « reconnus utiles ne devaient pas « le dépouiller lui et sa famille de « tous ses mérites politiques., » Rien ne put le réhabiliter auprès des ministres de Charles X, ni dans l'opiuion de ce parti si bête et si ingrat. Tant que dura la monarchie de la branche ainée des Bourbons, Fonvielle n'obtint ( ostensiblement du moins) ni seconrs, ni emplois. Nons ne pensons pas qu'il ait été plus heureux après la révolution de 1830; et nons sommes forcés de dire qu'à la bonte des rois qu'il avait servis pendant trente-cinq ans, il mournt en inin 1837, dans un état voisin de l'indigence. Jusque dans ses derniers moments se plaignant du

pouvoir , il avait publié peu de temps avant sa mort, sous le titre de l'Ecole des ministres servant de clóture aux Mémoires historiques de l'auteur, un ouvrage dédié à M. Thiers , et dans lequel ce ministre était violemment attaqué. On y voit deux portraits de Fonvielle, l'un à 38, l'autre à 76 ans. Ainsi la postérité n'aura rien à désirer, elle saura tout ce qu'elle doit savoir sur un homme aussi célèbre. La liste des écrits de Fonvielle soit en prose, soit en vers est nombreuse; ils ont été l'objet de taut de doutes et de controverses que nons ne pouvons garantir qu'elle soit aussi complète et aussi exacle que nous aurious youlu la donner. Outre ceux que nous avons déja indiqués , nous citerons : I. Collot dans Lyon, tragédie en vers, en 5 actes, saus nom de ville. ni d'imprimenr, an III (1795), in-80, II. Fanvielle à J.-M. Chenier, membre de l'Institut, législateur, philosophe et poète avec privilège, Paris, 1796, in-8°, L'auteur ent alors quelques démêlés avec le poète conventionnel; qui le désigna ainsi dans une de ses satires :

Fonvielle en son patois ocera nous loner....

III. Les Maurs d'hier, salite avec celte épigraphe : Facil indignatio versus r'ans, 1719 , in-8°.

IV. Essais de poéstes ; bild., 1800, in-8°. V. Considérations sur la situation commerciale de France au dénoument de sa révolution, sur les conséquences de la commotion qu'elle a éprouvée pradant vingt-cinq aus, etc., ibid., 1814, in-8°. VI. Les Thois, 1816, 1816, in-8°. VI. Les Thois, 1816, in-8°. VII. Couptible, 1816, in-8°. VII. Couptible, 1816, in-8°. VII. Couptible, 1816, in-8°. VII. Couphidt, 1816, in-8°. VII. Couphidt, 1816, in-8°. VII. Couphidt, 1816, in-8°. VII. Couphidt, 1816, in-8°. VII. Coup-

d'ail sur le budget, sur nos be. soins, sur le projet d'empruntsur la théorie moderne du grandlivre, sur nos ressources, sur nos vacillations politiques, et projet d'emprunt pour acquitter, la contribution de guerre, 1817, in-8°. VIII. Ode à la patrie, 1817, in-8°. IX. Condé mourant, hommage à la mémoire des princes de Condé (stances), 1818, in-8°. X. Examen critique et impartial du tableau de M. Girodet (Pygmalion et Galathée), Paris, 1819, in-8°. XI. Louis XVI, on l'Ecole des peuples, tragédie en 5 actes, dédiée en 1794, à Louis XVIII, sous le titre d'Islou (anagramme), Paris, 1820, in-86, XIL Sur la congrégation de Saint-André, extrait du Mercure royal, ibid., 1820, in-8°, XIII. Voyage en Espagne, en 1798, par M. le chevalier F ...... Paris, 1822, in-8°. XIV. La guerre d'Espagne. poème en stances régulières, ibid., 1824, in-8°. XV. Loi sur la réduction des rentes, croquis d'un projet de rapport fait à la chambre des pairs, 1824, in-8°. XVI. Les Trois Fonvielle ramenes de leur honorable et invariable unité, ou Justification éclatante du chevalier de Fonvielle affermi pour jamais dans ses incontestables droits aux bontes du roi, à l'intérét des ministres, etc., Paris, 1825, in-8°. XVII. Note entidrement considentielle dictée par la confiance la plus absolue dans le bon esprit, la sagesse, la bienfaisance et l'équité de M. de Doudeauville. et destinée à justifier M. le chevalier de Fonvièlle des injustes et outrageants dédains dont sa fidelité IMMACULIE continuerait de se voir abreuvée, ibid., 1825,

in-8°. XVIII. Tres-humble petition à MM. les très-honorables membres de la chambre des députés , ibid., 1828 , in-8°. XIX. Lucifer, on la Contre-révolution extrait des memoires et du portefeuille de l'académie des ignorants, ibid., 1828, in-8°. Il faut ajouter à cette liste : 1º un grand nombre de tragédies et comédies que Fouvielle a imprimées d'abord séparémeut, puis réunies dans la collection de ses OEuvres dramatiques; 2º un Recueil de fables , dédié au roi. 1818, iu-80, avec un supplément imprimé en 1828; 3º le recueil périodique, intitulé : Académie des ignorants, 1823 à 1828, et enfin les Mémoires historiques, 4 vol. iu-80, 1824. - Madame de Fonvielle a publié : Dernier cri d'une famille royaliste, ruinée par la restaura-

tion, Paris, 1825, iu-8°. M-p j. \* FOPPENS (JEAN-FRANÇOIS). Ce savant laborieux a déjà un article dans la Biographie universelle. tome XV, p. 232; mais cumme il n'est pas complet, nous y ajouterous ce qui suit. La liste de ses ouvrages doit être augmentée de : I. Chronologia sacra episcoporum Belgii... nuper ab ill. D. de Castillion, Brug. episc. ad annum 1719 edita, nunc ad tempus præsens continuata, Bruxelles, 1761, in-80, 11. Luotus ecclesiæ Mechliniensis. a die 5 jan. 1759, quo obiit .. Thom. Philippus, S. R. E. cardinalis de Alsatia, Bruxelles, in-fol. 13 pp. III. Jubilæum quinti śweuli canbnicorum Zellariensium carmine heroico, Bruxelles, in-4º. Il a laissé en manuscrit: I. Mechlinia Christo nascens et crescens. Le manuscrit antographe, en 3 vol. in-40, est à la bibliothèque de Bourgogne; il avait appartenu a MM. Van Meldert et

Nuewens. II. Doctores S. theologiæ ac professores qui supremum hunc titulum adepti sunt Lovanii, se tronve dans la bibliothèque de M. Van Holthem, qui vient d'être achetée par l'état, sur la pruposition de M. le ministre de Theux. III. Promotiones in artibus ab erectione universitatis Lovaniensis usque ad ann. 1766; dans la bibliothèque de l'état à Bruxelles, fonds Van Hulthem. IV. Institutio archiepiscopatus et archiepiscopi Mechliniensis. Catalogue de Swerte, Bruxelles, 1787 . p. 6, nº 66, V. Bibliothèque historique des Pays-Bas, contenant le catalogue de presque tous les ouvrages, tont imprimes que manuscrits, qui traitent de l'histoire, principalement des XVII provinces, avec des notes. Ce manuscrit iu-fol, a passé de la bibliothèque du comte de Colbeutsel dans celle de Bourgogne. Le fonds Van Hulthem et M. le vicomte Dejongh, à Bruxelles, en out des copies : c'est, du reste, un travail qui est aujourd'hui de peu d'importauce. VI. Bibliotheca belgica. Foppens avait un exemplaire de cet onvrage, intercalé de papier blanc, sur legnel il a fait des corrections jusqu'à sa mort (il finit ses jours en 1761, à 72 ans). Il avait fait aussi, sur des feuilles détachées, nu Supplémeul qu'il laissa à M. Acques Govers. alors lecteur en théologie au séminaire de Malines, depuis curé de Haren et d'Humelgem, enfin, chanoine d'Auderlecht. Ces deux ouvrages sout à la bibliothèque nationale, a Bruxelles, fonds Van Hulthem. VII. Histoire du conseil de Flandre, depuis son érection, en 1386, jusqu'à l'année 1758, in-fol. de 274 p., à la bibliothèque de Bourgoene. VIII. Notice des archeveques et évêques des Pays-Bas, après leur érection, l'an 1559, avec leurs armoiries et inscriptions sépulchrales. Le manuscrit original. avec quelques notes de Verdussen, est. à la bibliothèque de l'état, fonds Van Hulthem. IX. Chronicke Van Mechêlen, Catalogne Van Meldert, Malines, 1780, p. 129, nº 1525. X. Analecta historica de vita et gestis Antonii Perrenot de Granvella, ibid., p. 132, nº 1557. XI. Memoires pour servir à l'histoire du conseil privé, in-4°, ibid. p. 132, nº 1559. XII, Analecta de Thoma Van Thielt, pseudo - abbate S .-Bernardi, ibid., p. 132, nº 1561. XIII. Necrologium Belgicum.... ab anno 1640 ad ann. 1759, in-4º, fonds Van Hultbem. XIV. Decan. ecclesiæ collegiatæ sanctæ Monegnidis Chimacensis, in-fol., Catalogue Ier, Santander, Bruxelles, 1767, p. 23, po 247. XV. Instructio decanorum christianitatis, dicecesis Brugensis . in - 40 . ibid .. p. 56, nº 650. XVI. Ecclesia collegiata, S .- Petri in Anderlecht, ibid., p. 56, nº 650. XVII. Canonicorum Leodiensium series, ab anno 1582 ad ann. 1747, ib., p. 140, nº 1738. XVIII. Collectanea sacra Brugensia et Ostendana, in-fol., bibliothèque de Bourgogne. XIX. Histoire ecclésiastique des Pays-Bas, servant de second volume à celle de Gazet, in-fol., ouvrage utile qui commence en 768 et finit en 1759. Il y a nue lacune entre les années 1536 et 1559. XX. Histoire du grand conseil de sa majeste, iu-fol, de 331 feuillets (1503-1759), avec armoiries et portraits, à la bibliothèque de Bourgogne. XXI. Histoire du conseil de Brabant, in-fol, de 418 feuilleis, au même dépôt, XXII, Histoire da conscil de Plaindee, hafolt, non terminde centraise les années 1389 - 1788, même dépôt. XMII. Fasti que natides SS. Belgii ac Burgundine, 3 vol. in-4°, ornés de portraits rapportés, bibliothèque. de Bourgogue. XMIV. plusieurs Recueils pour l'histoire accietatique et civile des Pag-Bas (Voy. Fishroduction à l'ouvrage de Vander Vyackt, sur les troubles des Tays-Bas, p. xm). R-=-a.

FORBES (JACQUES), VOYAgeur anglais, né à Londres en 1749, sortit à l'age de seize ans du collège. obtint nu emploi dans les hureaux de la compagnie des Indes à Bombay et se rendit à sa destination. Son gout pour les excursions le décida bientôt à solliciter un congé et il en profita pour parcourir les différentes contrées de l'Inde : il accompagnait ses observations de dessins recommandables par leur exactitude et leur délicatesse. Il entretenait nne correspondance très-active avec ses amis et ses proches en Europe, où il vint trois fois. Après dixsept aus de sejonr dans l'Orient, durant lesquels il avait occupé plusjeurs emplois honorables et quelques-uns lucratifs, il retourna définitivement dans sa patrie, où il acheta une jolie propriété et se maria eu 1788. Cependant sa passion pour les voyages le dominait; et il ne tarda pas a visiler l'Italie, la Suisse et l'Allemague, dessinant partout les objets qui fixaient son attention. Les évènements de la révolution l'avaient empêché de venir en France; mais, des que l'intervalle de paix qui snivit le traité d'Amiens le lui permit, il s'embarqua ponr la Hollande et traversa la Belgique : comme il s'arrêtait partout, il n'avançait que lentement, de sorte que les hostilités

venaient d'éclater lorsqu'il eutra dans Paris en 1803. Le leudemain même de son arrivée, il fut compris avec sa famille dans la mesore qui envoyait tous ses compatriotes comme prisonniers à Verdun. Heureusement il était membre de la société royale de Londres; l'Institut de France s'intéressa en sa faveur, ainsi qu'il fit toujours pour les personnes attachées à cette compagnie savante ; Forbes et les siens forent rendus à la liberté. Quand la tranquillité se rétablit en Europe, il se bata de porter ses pas vers Paris et dans plusieurs provinces du royaume. Cette course terminée, il revit ses fovers, qu'il quitta encore en 1819, dans l'intention d'after à Stuttgard voir sa fille unique qui avait éponsé M. le comte de Moutalembert, ministre plénipotentiaire de France près du roi de Wortemberg. Une maladie violente l'avant atteint à Aix-la-Chapelle . il y mourut le 1er août. On a de Forbes en anglais: I. Lettres écrites de France, en 1803 et 1804, contenant une peinture détaillée de Verdun et un exposé de la situation des prisonniers anglais dans cette ville. Londres. 1806, 2 vol. in-8°. II. Reflexions sur le caractère des Hindous, et sur l'importance de les convertir au christianisme, ibid., 1810, in-8º. III. Memoires sur l'Orient, extraits d'une suite de lettres écrites à des amis, durant dixsept ans de séjour dans [Inde, contenant des observations sur quelques pays de l'Amérique et de l'Afrique; ainsi que la relation de quatre voyages aux Indes, ibid., 1813, 4 vol. in-4°. Ce bel ouvrage, dont les figures sont coloriées, offre des détails nombrenx et intéressants sur les mœurs des peuples et ser la géographie. Forbes ert un observateur calme et efféchis, il juge aliament, et partage, sur l'attible de prebere l'Evangite aux l'attible de prebere l'Evangite aux l'attibles de sestiment de Cl. Bislations, les sestiment de Cl. Bislations de l'attibles de l'attibles de extitionats qui not cesse de planieurs homnes recommandables de cette nation. Forbes a laisié brancoin pet portefecilles reunjis de planieurs milliers de dessins produits de son cravon.

FORBIN (GASPARD-FRANÇOIS-ANNE DE), mathématico-théologien; dout Barbier (Exam. des Dictionn ... 342) a signalé l'omission dans la Biographie universelle, était de la même famille que le célèbre comte de Forbin (Voy. ce nom, XV, 239). Né le 8 juillet 1718, à Aix, il fut recu presque au bercean, chevalier de Malte, et fit ou dut faire dans sa jennesse quelques courses sur les galères de l'ordre. Son penchant pour les études abstraites l'engagea de bonne heure à renoncer au service pour se livrer entièrement à l'examen des théories scientifiques; mais ce fut avec plus de zèle que de succès. Après avoir eu le malheur de se rauger parmi les adversaires de Newton, qu'il était incapable de comprendre, il eut celni de se mettre en opposition avec l'académie des sciences, sur les principes de la géométrie. Les idées singulières de Forbin purent bien faire sourire les géomètres de l'académie : mais elles pe lui attirerent pas, comme le dit Barbier, la haine des mathématiciens, poisque aucun ne daigna prendre la peine de le réfuter. Il mourut vers 1780. aussi complètement oublié que ses écrits, tous anonymes. En voici les titres : I. Accord, ou Traité dans lequel on établit que les voies de rigueur, en matière de religion,

258 blessent les droits de l'humanité, Paris , 1753 , 2 vol. in-12. Cet onvrage, attribué par M. Quérard an chevalier de Forbin (France litter., III. 160), n'a pas été connu de Barbier, II. Accord de la foi avec laraison dans la manière de présenter le système physique du monde et d'expliquer les différents mystères de la religion, ib., 1757, 2 vol. in-12. Les exemplaires sons la date de 1768 ne différent que par le renouvellement du frontispice. Dans la première partie, l'anteur combat le principe de l'attraction, qu'il regarde comme nue hypothèse fausse qui n'explique rien , et lui substitue la répulsion, au moyen de laquelle il se flatte de donner une idée nette de la création. Dans la seconde partie, après avoir prouvé l'existence de Dieu par les règles de la géométrie, il explique de la même manière les mystères de la Trinité, de l'Incarnation, etc. En terminant l'analyse de ce singulier ouvrage, Fréron (Ann. litter., 1757, IV, 121) déclare qu'il ne se flatte pas de l'avoir compris; mais que l'anteur lui paraît un homme de génie, qui a beaucoup la et plus encore médité. III. Exposition géométrique des principales erreurs de Newton, par la génération du cercle et de fellipse, Paris, 1761, in - 12. L'auteur, dit Lalande (Bibl. astronomique, 477), ne comprenait pas la loi du mouvement rectiligne. IV. Eléments des forces centrales, ibid., 1774, ju-8°. Forbin a laissé en manuscrit: Exposition des droits de la puissance temporelle en matière de religion. Le manuscrit autographe se tronvait dans le cabinet de Detnne, libraire à la Haye. Voy. son Catalogue, 1785, in-W-s.

FORCELLINI (MARC), poète et littérateur italien , né en 1711 à Campo, dans la Marche Trévisane. fut destiné par ses parents à l'état ecclésiastique; mais, n'ayant pas cette vocation, il abandonna les études théologiques pour celle du droit. Recndocteura l'université de Padone, il alla à Venise ponr y exercer sa profession. S'y étant lié avec Noël Lastesio, le plus élégant poète latin de l'époque, Forcellini sentit s'éveiller en lui la passion de la poésie et le besoin de se livrer aux études littéraires. Les ouvrages de Sperone Speroni étaient presque inconnus en Italie : on en avait fait des éditions incomplètes et fonrmillant de fantes. Forcellini et son ami conçurent le projet d'en donner une édition complète, et, après quelques années de travail assidu, ils parvinrent à les publier en 5 vol. in-40., Venise, 1740. Dans le dernier volume, Forcellini inséra nne notice très-intéressante sur cet autenr, et Marc Foscarini en a fait de grands éloges dans son Histoire des auteurs vénitiens (Voy. FOSCABINI, XV, 312). Les deux amis songèrent, quelques années plus tard, a mettre leur talent poétique en commun, et publièrent, en 1745, un poème en trois chants . intitulé : Les fétes d'amour de la Marche Trevisane. Ils répssirent à adopter un style si uni, à présenter des idées et des images si bien combinées, que, si eux-mêmes ne l'eussent avoné, on ne se serait pas douté que ce poème fût le fruit du travail de deux hommes. Admis dans l'intimité d'Apostolo Zeno, Forcellini en profita pour ramasser de riches matériaux qu'il donna plus tard au public en faisant imprimer la Biblioteca italiana del Fontanini, corredata dalle note d'Apostolo

Zeno (Venise, 1752, in-4°). Il publia aussi les Lettres familières de ce même Zeoo (Venise, 1752); et il avait commencé une histoire de ce poète. Versé dans la laogne et dans la littérature italiennes, Forcellini fit paraître le Opere di monsignor della Casa, Venise, 1752, 3 vol. in-4°. C'est sans contredit la meilleure édition des ouvrages de Della Casa; les additions et les notes que Forcellini y a faites sont fort estimées; mais ce qui augmente le mérite de cette édition, c'est un Dictionnaire qo'il y a joiot, et dans legnel il explique tons les mots dont s'est servi l'anteur, et qui depuis ont été onbliés ou négligés par les Italiens. Il paraît qu'à cette époque Forcellini abandonna la poésie et les études philologiques afin de se consacrer à des trayaux plus ntiles pour loi. Reprenant la profession d'avocat, il s'y fit bientôt une haute réputation. Les Podesta vénitiens le choisirent pour leur assesseur criminel dans les tonrnées qu'ils faisaient dans les états de terre ferme. Le senat le nomma consultore lorsqu'il s'agit de fixer les droits de propriété que la république de Venise et l'impératrice Marie-Thérèse réclamaient respectivement, snr les rives do Tartaro. dans le Mantouan. Accablé par l'âge et par les infirmités, Forcellini se retira à Saint-Salvador, fief de la noble famille Collalte, qui le nomma juge de ses terres. Il moorot dans cette retraite en 1794, M. Gamba a publié les Lettres familières de Forcellini, Venise, 1835, in-4°, et il a rendu compte de goelgoes petits écrits du même, insérés dans differentes collections. - FORCEL-LINI (Egidio), son frère, est l'autenr du Grand Lexicon latin (Voy. XV, 248).

FORESTIER (HENRI), général veodéen, était né à la Pommeraye en 1775, fils d'un pauvre cordonnier, et ne reçot un peo d'éducation que parce que sa physionomie et la vivacité de son esprit avaient frappé une dame de ce village qui le fit élever à ses frais, sous la condition qo'il se destinerait à la carrière ecclésiastique. La goerre civile ayant éclaté daos cette contrée en 1793, lorson'il avait à peine dix-sept ans , il prit les armes pour la caose de la monarchie comme tous les hommes de son age, et combattit avec tent de distinction et de valeur que des-lors on le nomma le preux chevalier. Ao combat de Beanpréau, ce fut lui qui, après avoir décidé le premier rassemblement dans le village de Baoce par ses exhortations et son exemple, marcha sur Saint-Florent, prit les canons de l'ennemi et les toorna contre les grenadiers républicains qui, saisis d'épouvaote, se retirèrent aussitôt. Ce fut encore lui qui gagna la bataille de Génétaux, d'où il se porta sur Jallais; après quoi il surprit et battit on détachement sortide Chalonnes, et s'empara des fusils avec denx pièces de canon. Lorsque tons les corps royalistes réouis formèrent nne masse qui prit la dénomination de grande armée, dirigée par on conseil de neuf membres, Forestier, malgré sa jeonesse, fut un de ces membres. Il ent'le commandement d'une division, et sit, à la tête de cette troope , des prodiges de valeur, contre le général républicain Dphoux. Ce fot encure lui qui exécuta le fameux passage do pont Vérin et de la digue du moulin de Givry, où il se jeta dans l'eau, suivi de trois cents cavaliers qui trainaient à la queue de lears chevaux trois cents fantassins,

Forestier ne se distingua pas moins anx batailles de Doné, de Montreuil et de Sanmur : et c'est alors qu'il fut nommé général de la cavalerie. A Ghatillou, étant tombé dans une embuscade . il ent son cheval tué sons lui; mais il conserva une telle présence d'esprit que la troupe républicaine qui l'avait ainsi surpris fut elle-meme faite entièrement prisonnière. A Vibiers, il répara par un britlant succès contre l'armée de Santerre le désastre de Lucon. Son cheval fut encore tué dans cette occasion . percé de balles et frappé d'un bonlet. Ayant mis pied à terre, il marcha l'épée à la main contre une espèce de redonte établie dans le cimetière. s'empara de ce poste important, et fit prisonnier tout le corps de grenadiers qui le défendait. Il ent beancoup de part à la victoire de Saumur, où les royalistes s'emparerent de quarante pièces de canon, et firent sept mille prisonniers. Après le passage de la Loire, il commanda encore tonte la cavalerie vendéenne dans cette désastreuse expedition ; et lorsque la défaite du Mans eul rendu toute résistance impossible, il alla se réunir presque seul à un corps de Chouans dans la forêt de Gavres, et passa ensuite sons les ordres du comte de Puisave. Ce général avant voulu surprendre la garnison de Rennes, au commencement de 1794, donna a Forestier le commandement de son aile ganche. Gelui-ci combattit encore avec beauconp de valeur dans cette occasion; mais l'entreprise élait difficile et mal combinée. Ayant passé dans le Morbihan, il fut nn des lieutenants de George Cadoudal; puis il se rendit en Angleterre. En 1799, il reparut dans le Haut-Anjon à la tête d'un parti d'insurgés. Mais, après avoir en quelque succès à Ma-

reau contre les républicains, il fut mis hors de combat à Cerisais : il ne reparut qu'à la pacification où il fut amnistié, et vint à Paris pendant l'année 1801. Il se rendit ensuite à Bordeaux, et, quoign'il fut déia signale par la police, il s'y procura un passe-port pour Bayonne, d'où il alla en Espagne, puis à Londres, Après la rupture du traité d'Amiens, Forestier ful chargé, conjointement avec son ami Ceris, de sonlever la Gnienne pour la canse des Bourbons. En conséquence il débarqua en Portugal en 1803, se reudit à Bordeaux par Bayonne, muni d'instructions et d'argent par le gouvernement anglais. Le maréchal Lannes, alors ambassadeur à Lisbonne, ayant donné avis de cette entreprise à la police . Forestier fut recherché, mais fautilement : il avait en Guienne des amis fidèles. entre antres dans la famille La Rochejaquelein, et surtout une dame de Saluce chez laquelle il trouva toujours na asile sur et commode. Ses opérations devaient coïncider avec celles de George à Paris, et s'étendre jusque dans la Vendée et à Nanles, où il y avait aussi nne agence tenue par Dupérat. La découverte de la conspiration de George n'anéantit pas toutes les espérances, de Forestier : il partit pour l'Espagne, mais il laissa Ceris à Bordeaux avec ses instructions; ce dernier ne le rejoignit que six mois plus tard, et tous deux s'embarquèrent ensemble pour l'Angleterre dans le port du Ferrol. Ses longues fatigues et plusieurs blessures graves avaient fort altéré sa santé. Il monrnt à Londres le 14 septembre 1806. C'était un bomme bien élevé, anssi brave que spirituel, et doné des formes les plus séduisantes. Les Vendéens l'appelaient leur Achille.

FORKEL (JEAN-NICOLAS), savant saxon, né le 22 février 1749, à Meeder , aux environs de Cobourg, était fils d'un pauvre cordonnier, qui cumulait avec les maigres profits de son état un mince salaire comme péager de son village. Doné cependant d'un gout prononcé pour la musique, le jeune Forkel n'avait pas en de peine à recevoir, fut-ce de son maître d'école, quelques notions d'un art auquel personne n'est étranger en Allemagne Ayant déniehé dans le grenier paternel un vieux clavecin, il en répara lui-même les rnines, y adapta tant bien que mal nne pedale, puis se mit, dans tons ses instants perdus, à faire courir ses doigts sur l'épinette. Ne manquant pas une occasion d'entendre les orgnes à l'église, et profitant de tout ce qui s'offrait à lui de relatif à la musique, il parvint enfin à nne certaine force, et il lui suffit même de tomber sur le Parfait maître de chapelle de Matthesun ponr se familiariser avec les principes de la composition. Ces dispositions le firent admettre, vers l'age de treize ans, dans le chœur de Lunébourg où elles ne purent que se développer; et, en 1760, il vint habiter Schwerin avec le titre modeste de préfet du chænr. Sa belle voix, sa jeunesse, son habileté sur plusieurs instruments le firent connsître à la cour, et le grand-duc lni-même se plut à lui donner de nombreux témoignages d'estime. C'est ponr mériter sa favenr qu'en 1769, Forkel, ayant résolu de réparer les lacanes de son éducation, se rendit à Gœttingne, sons prétexte d'étudier le droit. Comme au préalable il avait bien d'autres choses à apprendre, il resta dix ans dans cette académie. Il faul ajonter que ni les grammaires latine et grecque, ni les littératures an-

cienues, ui les Institutes et les Novelles ne l'uccaperent tout ce temps, La musique était toujours soo objet de prédilection, et c'est à elle qu'il demandait les moyens d'exister à Gœttingue. Finalement le décennal élève en droit reçut, non point un bonnet de doctenr, mais le titre de directeur de musique de l'université de Gættingue. Cette place, plus honorifique que lucrative, avait pourtant l'avantage de le mettre en vue : homme d'art et homme de science, n'ayant d'aillenrs aucnne espèce d'ambition, il vivait heureux de son sort, entre les lecons qu'il donnait et qui jamais ne pouvaient fin manquer, les concerts académiques d'hiver qu'il dirigeait en vertu de son titre, et les études profondes auxquelles il ne cessait de se livrer. Il se forma uue magnifique bibliothèque musicale, et l'un peut dire sans exagération que personne n'a jamais connu anssi à fond l'histoire de la musique. Outre les richesses de sa collection particulière, il avait exploré celles de la bibliothèque de Gættingue, et même celles de beaucoup d'autres bibliothèques. En 1801, il avait visité dans un but scientifique Leipzig, Halle, Dessan, Berlin, Dresde, Prague, partont fouillant, partont tronvant des richesses inattendues. Les convents de la Bohême surtout avaient été pour loi des mines opulentes. D'autre part, sa réputation, fondée sur des faits à la conuaissance de tous, le metiait en rapport avec les maîtres les plus habiles de l'Allemagne, et la correspondance qu'il entretenait sans interruption . avec eux le tenait au courant d'une infinité de détails contemporains ou passés. Aussi vit-il l'université de Gættingue lui conférer spontanément le doctorat (1787), et les académies

262

musicales de Stockholm (1804) et de Livourne (1811) inscrire son nom sur la liste de leurs membres. Toutefois lorsqu'il sollicita de la ville de Hambourg la place de Bach (Emm.), qui venait de mourir, il ent le chagrin de voir ses demandes éludées. Sa mort ent lieu le 17 mars 1818. On a de Forkel, entre autres ouvrages: I. Histoire générale de la musique, Gæltingue, 1788 et 1801, 2 vol. in-4°. Ce livre ne pouvait être composé qu'en Allemagne et par un Allemand ; c'est sans contredit le plus profond, le plus savant qu'ait inspiré la matière : toutes les opinious, celles mêmes qu'il blessait, se réunirent dans les memes éloges, siuon dans le même enthousiasme (1). II. Bibliographie générale de la musique (Allgemeine litteratur der mnsik), Gættingue, 1792. Cette compilation, conçue sur le plan le plus vaste, exécutée avec un bonhenr qui tient du prodige, embrasse tous les livres composés sur l'art musical, depuis les Grecs jusqu'à nos jours, et ne contient pas moins de trois mille articles, tandis que jusqu'à Forkel on n'en avait gnère connu que la moitié. III. Bibliothèque musico-critique, Gættingue, 3 vol., 1778, etc. C'est une suite d'articles sur les compositions et les nouvelles musicales, dédiée à son premier protecteur le grand-duc de

Mecklenbourg - Schwerin. L'apparition du premier volume fit grand bruit et plaça immédiatement Forkel au premier rang parmi les aristarques de l'art musical. Cependant on lui reprocha de la partialité et de l'exageration. Ces imputations venaient surtout des prétendus patriotes, au grand scandale desquels le critique avait osé porter sur la statue de Gluck une main pen révérencieuse. Depuis, l'opinion allemandes est bien modifiée et les paradoxes de Forkel sur l'Iphigénie sont devenus des vérités proverbiables. IV. Almanach musical pour l'Allemagne. Quatre années de suite il publia cet almanach (1782-85), dont le but était non seulement de faire connaître aux Allemands les compositions musicales contemporaines, mais encore de répandre quelques notions historiques et critiques sur la musique. V. Sur la théorie de la musique. Gættingue, 1777, in-4°. VI. Developpement de quelques idées sur la musique, ibid., 1780, in-4°. VII. De la meilleure organisation des concerts publics, ibid., 1779, in-4°. VIII. Une traduction de l'Histoire du théâtre italien. d'Arteaga, avec des notes, Leipzig, 1789, 2 vol. in-8°. IX. Une foule d'observations, de discussions, d'analyses dans le Journal littéraire de Gættingue. Il a de plus laissé en mannscrit : 1º des Lectures académiques sur la théorie de la musique; 2º une traduction, avec remarques, du traité de Della Valle, sur la musique du XVIIe siècle; 3º Librorum ad musicam pertinentium qualiscumque collectio a J .- N. F. facta (contenant des notices bibliographiques, artistiques ou autres sur Agricola, les trois Bach, Benda , Haendel , Reichbardt) ; 40

<sup>(</sup>z) Peo de temps après la publication du scoud volume, Forkel fit un voyage dans la but de compléter ses recherches pour la continuation de son histoire. De reteur à Gattiogue , eo x8or, Il écrivit un ouvrege sur la vie et les suvres de Sebasiem Bech, qui parat en 1802, la 4º de 64 pages. Depois, il a'octupa exclu-sivement de son Histoire de la massique. Meis le masse de ses materianz, devenne énorme . l'embarressait, et l'ouvrage oe marcha que lentement. Cependant le troisième volume était à peu près terminé lorsque la mort enleve l'enteor. Mais on ignore ca qu'est deveno ce manuscrit ainti que beruccup d'autres qu'il avait [aisses. F-LE

Commentaire sur le Traité de la théorie de la musique, publié (par lui-même) en 1777; 5° une traduction de l'Essai sur les révolutions de la musique française, par Marmontel; 60 divers fragments pour un recueil gigantesque qui eût été intitulé: Monument de l'art musical, depuis l'invention du contre point jusqu'à la présente epoque, recueil qui devait former cinquante volumes in-folio, et dont il aurait en la direction (il en publia le prospectus et rassembla les matériaux de près d'un volume ; mais l'approche de la guerre de 1809, ou l'appréhension de ne pas trouver assez de souscripteurs fit que les éditeurs reculèrent); 7º enfin heancoup de morceaux de tout genre, dont quelques uns pourraient servir de linéaments' pour une histoire de la musique allemande, histoire promise par Forkel au public, etqui eut été le pendant de son Histoire universelle de la musique. Ontre ces productions de littérature musicale, il avait ecrit beaucoup de musique proprement dité, des concertos et des sonates pour le piono, des symphonies, des oratorios, des cantales, des chansons. Comme exécutant, c'est sur le piano qu'il excellait. Très-peu d'artistes ont mieux que lui rendu les ouvrages de Bach, et il a été le premier à en faire comprendre par son jeu toutes les richesses cachées, toutes les nuances. Bach (Emmanuel), était pour lui le dieu de la musique, et si vraiment Forkel a jamais mérité le reproche de partialité, c'est quand il loue Bach. duand il critique encore plus que P-or.

FORLENZE (Joseph Nicolas-Blaise), chirurgien oculiste celebre, paquit à Picerno, dans le ruyanme de Naples, au mois de mai 1751. A l'age de seize ans, il se rendit à Naples chez un oncle qui se chargea de sou éducation. Il entreprit ensuite ses premiers voyages; passa en Sielle, à Malte et dans les îles de la Grèce. Son oncle l'envoya plus tàrd à Paris pour suivre les cours de Louis et de Desault. Ce dernier anatomiste le regarda comme son elève favori, et Forlenze devint son ami intime en s'associant à ses travanx. S'étant aperçu qu'une des branches importantes des sciences médicales, celle qui a pour objet les maladies des yenx, était livrée aux charlataus, il s'en occupa d'une manière, spéciale. En 1799, le gouvernement le nomma chirurgien oculiste des Invalides: c'était à cette époque que les soldats de l'armée d'Egypte revenaient en France, atleints de graves maladies d'yeux causées par les sables brûlants de l'Afrique. Il essaya aussi alors des expériences sur des aveng les de naissance qui n'enrent pas tont le succès qu'il en espérait. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est l'opération de la cataracte qu'il fit à Portalis, ministre des cultes, et au poète Lebrun, qui l'a immortalisé dans cette strophe de sa belle ode, Les conquêtes de l'homme sur la nature :

O lyre, ne sois pas ingrate! Os on doux nom dans nos vers écliste Brillant counse l'astre des cieux! Je révois sa clarté première; Chauls l'art qui rend la lumière; Forlence a desselé ents yeux.

Cette dernière expression, prise ici dans le seus naturel, est aussi nen ce que poblique. Forleine, à qui la médecice aculaire doit taut de progrès, a a poblié qu'un seul overage: Considerations sur l'opération de pupille artificielle, suuries de plusieurs observations relatives à quelques maladies graves de l'œil,

1805, iu-40. - Forlenze a joni d'une parfaite santé jusqu'à l'âge de quatre-vingt-deux aus. Le 22 juillet 1833, il mourot frappé d'apoplexie, au café de Foy à Paris, où il passait toutes ses soirées. F-LE.

FORLI (JACOUES DELLA TORRE, plus conou sous le nom de JACQUES de), célèbre médecin et philosophe, était né vers le milien du quatorzième siècle, dans la ville dont il prit le nom , suivaot l'usage de son temps. Après avoir professé la médecine à Bologne, il accepta la chaire qu'oo lui offrait à l'académie de Padooe, et la remplit d'abord, de 1400 josqo'à 1404, que la guerre l'obligea de s'éloigoer. Rappelé dans cette ville co 1407, il y mourot le 12 février 1413, ou plus vraisemblablement 1414 (1); il fut inhumé dans l'église des Augustios, où l'on voyait son tombeau décoré de son buste co marbre. Gasparini , professeur d'éloquence à Padone, prononça son oraison fonèbre, dans laquelle il déplora la perte que la médecine venait de faire, avec tant de chaleur et d'exagération qu'il n'anrait pu , soivant Tiraboschi, (2) s'exprimer antrement s'il se fût agi de la mort d'Hippocrate. Michel Savonarole. l'un des élèves de Jacques de Forli, l'appele un homme divin et le place an dessus de tons les médecins de son siècle. « On ne lit plus, dit « Eloy (Dict. de médecine) les « ouvrages de Jacques de Forli, an-« tant pour l'obscurité du style que « pour les systèmes doot ils sont « remplis. Mais, ajoute-t-il, ceux « qui écrivent ne sont pas fâchés de « connaître les vieox onvrages, à « l'aido desquels ils troovent quel-« quefois le moyen d'eo faire de « tout nooveaux. » Les écrits de Forli, si dédaignés maintenant, ont eu long-temps la plus grande vogue. Il s'en est fait, dans le quinzième et le seizième siècle, noe foole d'éditions dont on trouve la liste daos les Annales typographiques de Panzer, dans le Dict. d'Eloy, etc. On se cootentera d'indiquer celles qui penvent, ne fut-ce qo'a raison de leors dates, mériter encore l'attention des curieux. I. In aphorismos Hippocratis expositiones, sans nom de ville, 1473, in-fol., première édition, en lettres rondes, d'uoe belle exécution. II. Super libros tegni Galeni, Padoue, 1475, io-fol., première édition. III. Super generatione embryonis Avicennæ, cum quæstionibus, Pavie, 1479, in-fol.; Bologne, 1485, in-fol. Ce sont les seules éditions connnes du quinzième siècle. IV. In primum librum canonis Avicennæ, Venise, 1479, in-fol., W-s. première édition. FORMALEONI (VINCENT),

historien, né vers 1740 à Venise, embrassa d'abord le commerce de la librairie, et plos tard-acquit on alelier typographique, d'où sont sortis nn asses grand nombre d'ouvrages, plus remarquables par la correction que par la manière doot ils sont exécutés. Il profita du loisir que lui laissait son commerce poor perfectionoer ses connaissances en histoire et en géographie, et s'acquit ainsi la réputation d'un savant. Eo 1777, il publia Descrizione topografica e storica del dogado di Venezia, in-80, avec noe carte. C'est le premier volume d'une collection intitolée : Topografica descrisione delle provincie venete in terra ferma (voy. Coleti, Catalogo delle storie

(a) Storie della letterat. ital. V. 264.

<sup>(</sup>z) La Serna se trompe done en ennonç que Jacq. de Forli vivait en 1430 (Diet. bibliog.

delle città d'Italia). Formaleoni, dans la partie historique de cet ouvrage, réfinte l'opinion que Venise doit son origine à de paovres pêcheurs, et cherche à prouver que sa marine a, des le principe, été sur un pied très-respectable. Ayaot découvert dans les manuscrits de la bibliothèque de Saint-Marc le Portulan, c'est-à-dire le recueil des cartes hydrographiques d'Aodré Bianco (Voy. ce uom, IV, 451), il obtint du cooservatent, l'abbé Morelli, la permission d'en faire graver quelques cartes, qu'il publia dans le tome VI d'one contionation italienne de l'Abregé de l'histoire des voyages, avec uoe dissertation intitolée : Illustrazione di due carte antiche della biblioteca di San-Marco che dimostrano l'isole Antillie, prima della scoperta di Cristoforo Colombo. Cette publication, goi, plus tard, a loog-temps exercé la sagacité de Buache et des géographes français les plus célèbres, ue prodoisit alors aucooe sensation en Italie; et Formaleoni se vit obligé de renoucer à l'édition qu'il avait projetée do Portulan de Bianco, poor laquelle il avait déjà fait des frais assez considérables. Mais le ministre de France Vergennes, informé de sa situation, viot à son secours et lui fit parvenir nue somme qui lui permit de continuer son commerce. Daos le même temps, Toaldo (Voy. ce nom. XLVI, 181) lui doonait, dans son Saggio di studi veneti, des éloges qui le consolèrent no peu de l'indifféreuce de ses compatriotes. Encouragé par les suffrages d'un homme aussi distingué, Formaleoni mit au joor, en 1783, la Storia curiosa delle aventure di Caterino Zeno (Voy. ce oom , LII, 238). Il annoncait que cet ouvrage était imprimé sur un

manuscrit aothentique de la bibliothéque de Saint-Marc; mais il fut bientot demonti é que c'était lui-même qui l'avait compasé d'après les écrits des aociens navigateurs vénitiens, et qo'il y avait ajouté de son propre foods des particolarités évidemment apocrephes. La même accée il publia : Saggio sulla nautica antica de Veneziani, iu-8°. Daus ce petit ouvrage, consacré toot entier à la gloire de sa patrie, il relève, non saus quelque exagération , les services rendus par les Vénitiens, nouseulement à la marioe, mais cocore à tontes les sciences. C'est ainsi qu'il essaie de prouver que cette nation a conqu l'usage de la boussole bien long-temps avant l'époque à laquelle oo en fait commonément remooter la découverte, et qo'il affirme que c'est des Vénitiens que Regiomontantis tenait la connaissance de la trigonométrie (Voy. MULLER, XXX, 381). Cet ouvrage de Formaleoni fut inséré presqué en entier daos l'Encyclopedie methodique, Dict, de marine, sans indiquer l'auteur augoel oo faisait de si larges emprunts. Ce fot, pour signaler ce plagiat qu'il fit paraître : Apologia del Saggio della nautica, etc., Trieste, 1784, in 4° de 16 pag. Formaleooi travaillait depois plusieurs aunées à l'histoire du commerce, de la navigatioo et des colooies des auciens dans la mer Noire. Il en publia les deux premiers volumes sous ce titre : Storia filosofica e politica della navigazione, etc., Venise, imprimerie de l'aoteur, 1788, io-8º. Le premier volume contient l'histoire de la mer Noire, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'avenement de Soliman Il à l'empire (1520); et le second l'hydrographie ancienne du Pout-Euxin. Les deux volumes inédits devaient renfermer les prenves et le dictionnaire géographique aucien et moderne de tous les lieux situés sur les bords de la mer Noire. La partie imprimée de l'onvrage a été traduite en français (Venise, 1789, 2 vol. in-80, avec cartes) par le chevalier d'Hénin de Cuvillers, alors chargé d'affaires de France à Venise. Il avait déjà traduit l'Essai sur la marine ancienne des Vénitiens. 1788, in-8°. On connaît encore de Formaleoni : Venezia illustrata colle vedute più cospicue, elc., 1791, in-40 obl., avec 25 pl. grav. par Zucchi.pour un autre onvrage et dont les cuivres étaient usés. Daru cite plusieurs fois Formaleoni dans son Histoire de Venise; mais en avertissant de se tenir en garde contre le patriotisme de cet écrivain ; qui le porte toujours à exagérer le mérite et les services des Vénitiens. W-s.

FORMEY (JEAN-LOUIS), médecin prassien, naquit à Berlin en 1766. Son père, membre de l'académie des sciences de Prusse (Voy. FORMEY , XV, 270) lui fit donner les premiers éléments de l'éducation dans sa maison, et le mit ensuite au gymnase français dirigé par Ermanu, d'où, après s'être spécialement livré à l'étude de l'histoire naturelle et de l'anatomie, il se rendit à l'université de Halle. Reçu docteur en médecine (1788), il résolut de consacrer les années suivantes à voir les pays étrangers, et commença par la France. C'était au moment de l'explosion de la révolution. Après un séjons de quelques mois à Paris, où il s'était lié avec le jeune Ancillon, depuis ministre, il eut beauconp de peine à sortir de cette capitale. Arrêté aux barrières, ramené par la gendarmerie à l'Hôtel-de-Ville, sauvé à grand'peine par le maire

Bailly de la fureur du peuple, qui sans donte voyait en lui un émigrant, il ne put s'évader que sous un dégnisement, en se faisant passer pour un bomme de la suite du maître des écuries prussiennes, Volay, lequelyenait alors de Maroc, ramenant des chevanx pour les baras. Il atteignit ainsi les frontières de Snisse, visita Zurich et Genève, où il se mit en rapport avec plusienrs savants; viut à Vienne suivre les lecons des Quarin, des Stridele, des Prochaska, ainsi que les cours de clinique, et se vit bientôt obligé de quitter précipitamment le pays, à l'annonce des hostilités auxquelles allaient se livrer l'Autriche et la Prusse, mais qui surent henreusement apaisées par la convention de Reichenbach. Le baron de Jacobi, ambassadeur de Prusse à la cour de Vienne, ent la gracieuseté de l'envoyer en conrrier à Berlin. Il dut à cette commission le double avantage de traverser, sans crainte. les possessions autrichiennes et d'ètre en quelque sorte tont recommandé pour une place dans le service médical de l'armée. Le médecin de l'étatmajor-général lui confia l'organisation des ambulances les plus importantes, ce qui le mit en contact avec Bilgner et Theden. Successivement employé à Glogau, à Schweidnitz, à Glatz, il finit, après l'accord qui termina les hostilités, par se rendre à Custrin, comme inspecteur de l'ambulance appartenant au corps d'armée qui restait sur le pied de guerre. Il avait profité de son séjour à Glatz pour y prendre connaissance de la nature et de la vertu thérapeutique des eaux minérales de la Silésie. Nommé, dès cette année 1791, premier médecin d'état-major, Formey fit en cette qualité la campagne de 1794 en Pologne, et y partagea la

direction des ambulances avec le chirurgien général Mursinna. Une maladie grave le força de revenir à Berlin et d'y rester long-temps. Son talent ne s'en fit pas moins jour, et telle fut bientôt sa réputation que le roi Frédéric-Guillaume II l'appela en 1796 à Potsdam, et se l'atlacha comme médecin ordinaire. Ce titre ne dura qu'autant que la vie du roi, c'est-à-dire nn an au plus. A sa mort, Formey offrit sa démission qui fut acceptée; mais bientôt il fut nommé membre du conseil supérieur de médecine et de santé ainsi que du comité de pharmacie de la cour. En 1798, il accepta la chaire de chirurgie militaire au collège médico-chirurgical de Berlin, puis celle de médecine générale, et devint successivement médecin de la colonie française Berlin (1803), et médecin de l'état-major-général (1804). Il est vrai que les modifications graves apportées, par l'influence de Gircke. dans l'ensemble du service médical des armées, le forcèrent au bout d'un an à donner sa démission. Son traitement fut reinplacé par une pension. Il profita de ce loisir pour visiter la France, si grande alors et si riche en illustres médecins. Le roi de Hollande, Louis Bonaparte, l'ayait mandé pour uue consultation relative à la reine Hortense. Après s'être rendn à cette invitation, il prit la route du Midi et se préparait à voir Turin, lorsqu'aux eaux d'Aix en Savoie, il recut inopinément la nouvelle de la prochaine rupture entre Napoléon et son souverain. Se hatant de s'élosquer de la France , il revint par la Suisse à Berlin. L'invasion française avait marché avec rapidité, et peu de temps après son retour , Napoléon était devant la capitale du grand Frédéric. Formey fut un

des trois députés que cette ville sans défense envoya au vaingneur à Potsdam. On sait avec quelle dure sévérité leur parla Napoléon, sévérité qui n'annonçait que trop le rude traitement que la Prusse allait subir. Il ne dépendait pas d'eux d'adoncir des sentiments dont l'intensité tenait peut-être moins à de récentes injures qu'à la connaissance que l'empereur avait des bontenses transactions de la Prusse avec la commune de Paris et la Convention dans les campagnes de 1792 à 1795. Les modifications nombreuses qui eurent lieu dans presque tontes les branches de l'administration, pendant les années snivantes, priverent quelque temps Formey de ses emplois en détrnisant le conseil supérieur de médecine et de santé et le collège médico-chirurgical (1809). Mais des qu'une orgamsation nouvelle eut mis à la place de ces établissements la division médicale du ministère de l'intérienr (1810), et l'académie de chirurgie et de médecine (1811), il reconvra ses places. Ses ouvrages et sa clientèle d'ailleurs le mettaient dans une Lelle position pécuniaire. Il faisait partie de nombreuses sociétés savantes, tant à St-Pétersbourg, à Paris, qu'à Berlin, à Iéna, à Heidelberg, à Bonn, Il portait les décorations de la Légiond'Honneur, de l'Aigle-Ronge et de Sainte-Anne, revendiqué et naturalisé ainsi par trois patries, la France, la Prusse, la Russie. Sa mort eut lien le 28 juin 1823 ; depuis longtemps il la prévoyait, et une noble philosophie put seple adoucir les longues souffrances de sa lente agonie. On lui doit, entre autres ouvrages, et pour ne pas parler des articles qu'il donna dans plusieurs recneils périodiques : I. De vasorum absorbentium indole (Dissertation pour

le doctorat), Halle, 1788. II. Topographie médicale de Berlin. III. Ephémérides médicales. IV. Une révision de l'Instruction pour élever les enfants à la mamelle par Zückert. V. Sur les moyens d'assainir l'air dans les appartements (Mémoire couronné par la société économique de St-Pétersbuurg). VI. Sur l'hydrocéphale des enfants, Berlin , 1810. VII. Sur les moyens de former un médecin, ibid., 1810, VIII. Mélanges de medecine, ibid , 1821, 1 vol. IX. Sur l'iodine et sur son emploi dans le croup. X Essai sur le pouls, Berlin, 1810. Р-от.

FORMONT (JEAN-BAPTISTE-Nicutas DE), naquit à Ronen, vers la fin du dix-septième siècle. Devenu. fort jeune, maître d'une furtune considérable, et doné d'une heureuse facilité à composer des vers légers, il passa ses plus belles anoées dans la suciété de madame de Funtaine-Martel, où il cunnut Vultaire, sans se lier encore particulièrement avec ce grand homme. Leur intimité date d'un sejour que l'antenr d'OE:lipe fit, en 1730, chez la présidente de Bernières, à la Rivière - Bourdet, près Runen. L'année suivante, furcé de se déruber aux poursuites de ses ennemis, Voltaire vint se réfugier à Rnuen , au Furmont, Cideville et Thiriot cunnaissaient seuls sa retraite. Déjà Formont avait contracté avec madame du Doffaut nne liaison que sa mort seule put rompre. Un esprit aimable et cunciliant, une fortune indépendante . l'amitié de Vultaire, tont contribuait à lui assurer des succès dans les cercles les mieux choisis. Funtenelle . Cideville et du Resnel, ses compatriotes; Muntesquieu, Saint-Aulaire, Nivernois , La Faye, Linant , d'A-

lembert, le président Hénault; les abbés de Franquini et de Rothelin furent au nombre de ses amis. Mesdames de Staal, du Châtelet, de Beauvan et du Boccage le recevaient dans leur intimité; la duchesse du Maine l'admeltait à ses petits soupers. Paur un puele épicurien , riche et paresseux, pouvait-il êire un sort plus digne d'envie? Cependant il abandunha quelque temps le commerce des Muses pour se livrer, comme son illustre ami, à des spécnlations financières; et Vultaire écrivit à Cideville que Chapelle s'était fait sous-fermier. Jusqu'a sa murt, Formont cultiva les liaisons qui avaient fait le bunheur de sa jeunesse; taujaurs il s'accupa des lettres pour elles-mêmes, sans prétendre un seul instant à la célébrité, quuiqu'il lui fut facile de trouver des proueurs. et de publier ses muindres écrits suus le patronage d'un grand homme. Il dédaigna de vivre au temple de mémuire, a dit Vultaire, qui savait apprécier sun jugement solide et sun gout toujours sur. Eriphile, Merope et Zaire avaient été snumises à sa censure, avant de paraître sur la scène. Les nombreux voyages de Voltaire, et surtout son établissement à Ferney , diminuèrent ses relations avec Formont : mais leur correspondance, quoique devenne chaque année plus rare et muins expansive. ne cessa qu'à sa mort, en nov. 1758. Malgré sa paresse, Formont avait beaucoup écrit, mais sans rieu publier. On n'a, suus son nom, que quelques vers compris dans tonles les éditions de Voltaire, et des stances sur la mort de La Faye, reproduites dans divers recneils. L'Almanach des Muses, de 1788, a publié, suus le nom de Voltaire, plusieurs poésies fugitives qui appartiennent à Formont. Ses manuscrits out été conservés par se famille, ou y remarque, autout une tradique in en vers de quatrième chaut de l'Énetite, plaiseurs éplires et une correspondance fort indéressante avec en temps. Jamas; pisquês de jour, et plus indifferent des sages, comme le plus indifferent des sages, comme l'appelait Voltaire, n'avait obtenu les honneurs d'au soltie biographi-

B-v-E. FORNARIS (FABRICE DE ), poète et acteur, était né vers 1560 à Naples. S'étant engagé pour jouer les rôles comiques, il créa celui du capitaine Cocodrille, sorte de trufaldin on de matamore, dont le nom lui resta. Il est probable que Fabrice faisait partie de la troupe italienne qui vint à Paris vers la fin du règne de Henri III, et que les liguenrs en expulsèrent en 1588. Il continua long-temps d'être attaché, comme acteur ou cumme auteur, an théâtre de Naples. On sait qu'il vivait encore en 1636; mais on ignore la date de sa mort. On a de lui : I. L'Angelica commedia, Paris, 1585; Venise, 1607, iu-12; traduite en français par L. C., Paris, 1599, in-12, traduction très-rare et recherchée. Il en existe une version espagnole. Cette pièce est en prose; les suivautes sont tontes en vers. II. Davide perseguitato, Naples, 1609, in-8º. III. La Vendetta di Giove contra i Giganti, intermedi, ibid., 1625, in 8°. IV. La Giudea destrutta da V espasiano e. Tito, tragedia, ibid., 1627, in-80. V. Giuditta trionfante , sacra representazione, ibid., 1635, in-f2. VI. Teodora pentila, represent. sacra, ibid., 1636, in-8%

ibid., 1636, in-8°, W-s. FORNIER de Senevels, général français, naquit à Senevels,

pres d'Escoussens (Tara), le 28 décembre 1761, fils d'un chevalier de Saint-Louis, et fit ses études à Castres, puis au collège de Sorèze, Il sortit de ce dernier établissement en 1779, et entra comme cadet gentilbomme dans le régiment des dragons de Condé, qui devint, à l'époque de la révolution, le deuxième de cette arme. Il ne quitta jamais ce carps , dont il fut colonel en 1794. Nommé général de brigade, bientôt après, il dut cet avancement à sa senle valeur et à la honne discipline des troupes placées suns ses ordres. Il combattit en cette qualité anx armées du Nord et du Rhin, et concournt puissamment à la victoire de Hohenlinden. L'infanterieautrichienne avait cerné l'artillerie française et ses bagages, lorsque Fornier la dispersa, par une manmuvre habile. Il fit encore les campagnes d'Allemagne et de Suisse, on il rendit les plus éminents services. En 1806, les armées françaises étant en Pologne, une lutte terrible se trouvait engagée; la brigade du général Lasalle était enveloppée, lorsque Former accourt el, à la tête du corps qu'il commande, se jette an milieu des ennemis , les met en fuite, et est frappé au meine instant par un obus. Il expira, deux heures après. M-p je num

FORKEST (Taouxa), navigaterr again, cutta de botune heure at service de la compagnie des Indes, chaprint, pur con habitet, au gradit de cipitine de sinesen. Cette solt de partitude de sinesen. Cette solt de ment. à Balambagan, peite lite au urd de Borafo, afin dy cultive le uncadir et les autres afres a égices qui, croissent aux Moluques et cas qui, croissent aux Moluques et dans leux violuitage. Det récompenase étaient promises au commanplant, et aux membres du couveil, s'a dan, et aux membres du couveil, s'a



leurs efforts reussissaient dans cette affaire importante. Le commaudant; qui convaissait le taleut et l'expérience de Forrest, l'avait ameué avec lui lursqu'il fouda le comptoir de Balambagan. En 1771, ou y vit arriver des ambassadeurs de l'héritier présomptif du sultau de Miudanao, île de l'archipel des Philippines. Parmi les gens de leur suite, se trouvait Ismael Toan-Hadji , qui conuaissait très-bien les parages voisins des Moluques. Forrest, s'élant assuré que cemusulman possédait des notions trèsexactes sur les contrées qu'il voulait visiter, proposa de le preudre avet lui et de faire un voyage à la Nouvelle-Guiuée, d'où ce Malais avait rapporté des muscades. Il équipa donc le Tartare, galère de dix tonneaux, qui pouvait aller à la rame eu cas de besoin; il la disposa de manière qu'il y embarqua viugt-deux hommes, qui, à l'exception de luimême et de trois autres, élaient tous Malais; choix très - judicieux pour cette uavigatiou. Le 9 novembre 1774 , il mit à la voile , et fit route au S .- E. Il fut bien accueilli par les princes des îles des archipels de Soulou et des Moluques, où il aborda, notamment à Batchiau; dont le suftan connaissait Toan-Hadji. Forrest mattqua de se perdre sur les écueils qui entoureut Tomoghy , petite fle a l'ouest de Vaigiou. Après avoir réparé ses dommages; il acheta deux pros ou corocoros, pelits uavires du pays, qui l'accompagnèrent. Le 13 janvier 1775, ilapercut les terres hautes de la Nouvelle-Guinée; le 27 il laissa tomber l'ancre daus le havre de Dorv. sur la côte septentrionale de cette grande terre. Un de ses corocoros avait coulé bas deux jours auparavant; l'équipage fut sauvé. Forrest trouva dans les environs plus de cent plants

de jeunes muscadiers, qu'il arranges soigneusement dans des paniers, avec de la terre; et prit aussi beaucoup de muscades mures. Le 18 février il sortit de Dory et ciugla vers Pouest, puis au sud jusqu'à Mysol. île située par deux degrés de latitude australe. Eusuite il reviut au uord, Quand il passa près de Ghibby ot Jhiby , un Malais de son équipage . natif de cette île, lui dit que des uavires français avaient mouillé sur ces edtes et avaient tiré de celles du voisinage des plants de muscadiers et de girofliers, qu'ils avaient emportés aux îles de France et de Bourbon. Il voulait parler de l'expédition dont Sonneral avait fait partie ( Voy: Son-NERAT, XLIII, 87). Le 5 mai. Forrest eutra daus la rivière de Pelaughy on de Miudauao. Il fut présenté au sultan, qui l'accueillit amicalement. et il apprit que les maulaires des Soulous s'étaient emparés du comptoir de Balambagan, Ses plants de muscadiers avant été mouillés par l'eau de mer . périreut; d'autres, mieux couservés, s'euracinerent très-bien dans le jardin d'un radish de Miudanao. Toan-Hadji se sépara de Forrest, qui visita plusieurs cantous de l'île , d'où it ne partit que le 8 janvier 1776. parce qu'il avait attendu la monsson favorable. Durant son séjour, il obtint du sultan la cession de l'île Bunwot a la compagnie des Indes. Le 10 février, il était dans la rivière de Boruéo, où les agents du comptoir de Balambagau s'étaieut réfugiés. Il en sortit le 27, arriva sur la rade d'Achem le 13 mai, et gagua ensuite un petit port de la côte occidentale de Sumatra, où il fut oblige de laisser sa galère, qui n'était plus en état de teur la mer ; et se rendit par terre a Bencoulen. Plus lard . il s'embarqua pour Calcutta, où il- s'e

reposa des fatignes de celong voyage, qui avait gravement alteré sa santé; puis revint en Angleterre. La compagnie des Iudes, très-satisfaite de cette campagne, chargea Forrest, en 1789, d'explorer les parages de la mer des Indes, le long de la côte occidentale de la presqu'ile de l'est. Il partit de Calcutta et détermina la position véritable de l'archipel Mergui, lequel s'étend du nord au sud . sur une longueur de cent soixante lienes. Forrest continua de servir jusqu'à sa mort, arrivée au commencement du dix-neuvième siècle. « C'éa tait, dit Marsden, un homme en-« treprenant et inn excellent dessi-" nateur; mais, suivant Alexandre " Dalrymple, le grand hydrographe « (Voy. ce nom, X, 451), il ne a distinguait pas toujours assez soi-« gnensement ce qu'il voyait de ce qu'il croyait voir. D'ailleurs, c'était « un véritable original; et on racona tait de lui, dans les Indes, beau-« coup d'aventures amusantes qui lui « étaient arrivées parmi les indigea nes, entre autres celles-ci : s'étant « un pen trop écarté du rivage , dans « nne île où il aborda, et s'apercew yant que les habitants se disposaient a a l'inquiéter ou à l'attaquer, il « tira tranquillement sa flute, l'a-" justa et commença à joner un air « de Corelly, ce qui surprit et di-« vertittellement les sauvages, qu'ils « suspendirent l'exécution de leur « dessein. Quant à lui, continuant à « leur faire face, il recula peu a pen a jusqu'à l'endroit où il avait laissé l'équipage de son canot. » On a de Forrest , en anglais : I. Voyage de Balambagan à la Nouvelle-Guinee et aux Moluques, fait dans les années 1774, 1775, 1776, auquel est ajouté un vocabulaire de la langue de Mangindano,

Londres, 1779, in-4°, cartes et figures; Dublin, 1779, in-80; traduit en français, Paris, 1780, iu-40, cartes et fig. ; en allemand, mais extrait, Hambourg, 1782, in-80. Cette relation , qu'on lit avec intérêt, offre beaucoup de renseignements curieux sur les îles que Forrest a visitees; anjourd hui, encore, ils sont importants, car les Européens fréquentent rarement ces parages lointains, où leur santé souffre singulierement de la chaleur excessive. Forrest donne des détails piquants sur les mœurs des peuples , notamment ceux de Mindanao. On ne peut s'empecher d'admirer sa hardiesse de s'ètre hasarde sur un batiment aussi petit que celui qu'il montait. Onand il eut été amené à Bencoulen, on vit que la quille était entièrement percée par les vers. La traduction française de son livre manque parfois d'exactitude. II. Voyage de Calcutta, à l'archipel Mergui, situé dans la partie orientale du golfe de Bengale, suivi d'une notice des îles de Djonkseylon, de Poulo-Pinang et du port de Kedah, et d'une relation de Celebes Londres, 1792, in-4°, fig. et cartes, Avant Forrest, on ne connaissait que très - imparfaitement l'archipel Mergui, qui ne comprend que de petites îles, et n'a qu'une très-faible population; il appartient anjourd'hui la Grande-Bretagne. Le nom de Détroit de Forrest a été donné, avec raison, au bras de mer qui sépare l'archipel Mergui du continent voisin. III. Traite des moussons. Londres, 1784; in 40; traduit en français, Paris, imprim. royale, 1786, in - 4°. On appelle moussons les vents périodiques qui. dans les mers de l'Inde, soufflent six mois d'une direction, et six mois

d'une direction opposée. Forrest, à qui ving années de navigation dans ces mera avaient donné la facilité de recueillir beaucoup de notions sur cette maitère, explique très-bien les causes des monsons, et indique, suivant celle qui régoe, les meilleures rontes à tent.

FORTAIR (SAVALETE DE), ancien aide-de-camp de Dumouriez, né vers 1746, de la famille de Savalète qui a fouroi successivement, soos Louis XV et sous Louis XVI, trois gardes do trésor-royal : Georges Savalète, Savalète de Magnanville et Savalète de Lange. Magnanville était, dès 1754, garde du trésor, alternant avec Paris de Montmartel; en 1770, il alternait avec Micauli d'Harvelay; en 1788, avec Laborde de Méreville et avec son propre fils Savalète de Lange. En 1789, la garde du trésor fut confiée à Dufresne. Soos la Convention, à la fin de 1792, Savalète de Magnanville réclamait encore, au nom de son fils et au sien, dans nu assez grand nombre de mémuires autographes, adressés au département de Paris, et écrits dans le style du temps, une somme de six millions quatre cent mille francs, qu'à la recommandation du principal mioistre (l'archeveque de Sens), il avait avancée à Charles-Philippe CAPET (depuis Charles X), et qui provenail de fonds prêtes, en grande partie, disait-il, par la classe interessante des sans-culottes. En 1815, une petite fille de Savalète de Lange demandait humblement une petite direction des postes qui pût l'aider à supporter sa malheu-reuse existence (1). On sait peu

de chose de la jennesse de Fortair. Il entra dans la carrière militaire. Dumouriez se l'attacha et en fit un agcot, un confident, un ami dévoué. Plus tard, l'aide-de-camp du général fugitif fut nommé architecte du departement de la Charente, professeur d'architecture à l'Athènée de Paris, el membre de plusieurs sociétés savantes: tels sont les titres qu'il prenait, en 1813, en tête d'une brochure in-8° : Discours sur la vie et les œuvres de Jean-Marie Morel, architecte, auteur de la Théorie des jardins. A la suite de ce discours se trouvent des notes curieuses sur les principaux ouvrages qui traitent de l'art de former les jardins modernes chino-anglais, sur les plus célèbres de ces jardins , et il en cite quarante qui ont été composés . exécutés ou décorés, en France, avant et depuis la révolution, par Jean-Marie Morel. Fortair était son élève, son ami, et il le nomme avec orgueil soo maître. Par uo jeu siogulier dans les destinées humaines, l'aoteur de la Théorie des jardins et d'aotres ouvrages estimés, le créateur des jardins d'Ermenooville, de Guiscard, de la Malmaison, etc., Jean-Marie Morel dignement loue par Hirschfeld . le prince de Ligne et Delille , a été, ainsi que Fortair, oublié daos les biographics: un article lui sera consacré dans ce Supplément. Dumouriez ayant reçu en Angleterre, plus d'un an après sa publication, l'ouvrage de son aide-de-camp, lui écrivit (18 février 1815): « J'ai lu a d'abord, et avec avidité, votre « discours sur le célèbre Morel ; je « l'ai trouvé écrit avec élégance et a sensibilité : les idées en sont fines ainsi que tous les originaux estes dans l'article Forrate). If y a en encore un Savalète de Fri-leuse et un Sovalète de Bocheley, dont le por-trait a élé gravé par Cochin.

<sup>(1)</sup> Lettre écrite du courent de l'Abbere aux Bois au marquis d'Herbouville (pupiers de la famille La valète apparérisat à l'auteur de cette note,

FOR « et naturelles comme les chefs-d'envre de l'artiste célèbre dont vous parlez, ou plutôt que vons peignez, Votre esprit et votre cœur se dé-« veloppent dans ce discours avec la même simplicité lamineuse que « la nature sons la main de ce grand artiste. » Fortair s'était marié; il avait des enfants, et, en 1814, ses moyens d'existence à Paris se tronvaient difficiles et embarrassés. Domouriez écrivit pour le recommander an duc de Tarente, son ami, au doc d'Orléans (Louis-Philippe), et il mandait à Fortair : « Je m'intéresse « très-vivement à votre sort, mais « je snis obligé d'attendre encore quelque temps avant d'écrire an « duc d'Orléans, parce que je n'ai « pas encore recu de réponse à denx « lettres intéressantes que je lui ai « écrites. Au reste, il observe le « même silence avec le duc de Kent « fils du roi, notre ami commun, son intime ami et son protectenr. « Ce silence, qui n'est pas naturel, « doit cesser sous peu. Alors, je « vons promets de lui écrire fortea ment; faites mes tendres amitiés à » Macdonald, etc. » A cette époque l'ancien aide-de-camp de Domouriez était son principal agent à Paris, et paraissait avoir toute sa confiance. Fortair était chargé de s'entendre avec le maréchal duc de Tarente et de négocier sa rentrée en France avec une position de rang et de fortane qui pût lui convenir. Le 28 fév. 1815, Dumonriez écrivait à Fortair : « J'ai été sensiblement affecté de la « constance de votre amitié, de l'é-« nergie qui vous a inspiré votre « lettre a mon ami Macdonald, du e plan que vods lni tracez, etc. » (Voy. DUMOURIEZ, LXIII, 174-75, note 12). En même temps, la correspondance entre Fortair et Do-

mouriez avait un caractère politique, et embrassait, dans lenr généralité, les affaires et les éveuements; et, comme tout était jngé, de par! et d'antre, avec une grande liberté, les lettres n'étaient pas confiées à la poste, mais à des voyagenrs; pendant l'occnpation des alliés, les missives de Fortair partaient souvent dans les paquets du duc de Wellington. Dnmonriez écrivait à son agent (8 oct. 1815): « Comme vons me dépeignez a sans restriction l'état vrai de a notre conr et son dangerenx « esprit de discorde et de contradia tion, vons ponrriez être comproa mis, si vos lettres et sprtont de « gros paquets étaient ouverts en « France, et je serais désolé que a votre amitié pour moi vous atti-« rât le moindre désagrément, » On pourra juger de l'esprit de cette correspondance par les passages suivants : « Grand et aimable géné-« ral, écrivait Fortair (30 octobre « 1815),.. les chambres s'ébranlent o et marchent même nn pen ; la loi « qu'elles viennent de faire sur les « conspiratenrs effraie bien des « gens. Les Bonapartistes, jacobins a masqués, qui s'agitent sous l'étena dard de ce géant de fous, sont « malbeureux de cette loi ; mais le « châtiment de Murat les a bien « autrement frappés... Murat était « le plus grand cocher de l'Enrope : a il conduisait seul, et fort bien, « huit chevanx en grandes guides à « travers les rnes embarrassées de « Naples, et descendait noblement a au café voisin pour prendre des a sorbets avec les lazaroni qui ont « tous assisté et applaudi à son supplice ! grande et cruelle lecon qui a apprend aux jacebins conronnés, a mitrés, cordonnés, enrichis de » cent façons, qu'il n'y a plus de

a salut ni d'asile pour enx. Comment « n'a-t-on pas traité ainsi Bnona-" parte, fauteur de tous ces crimes « qu'on punit en détail ? On détruit la monnaie : ponrquoi n'avoir pas s brisé le coin ? etc. »; et Dumonriez répondait (9 novembre) « Voilà Murat traité comme l'aurait a dù être Napoléon. C'est un bien a pour nous... Mais voila le roi d'Es-« pagne qui établit chez lui le desa potisme; c'est un mauvais exem-« ple... Je trouve, comme vons, « que nos chambres montrent de la « vigueur. Mais je crains deux choa ses; 1º que ce zele ne tienne de a la furia francese, et ne se rea froidisse trop promptement, en « supposant même qu'il ne se tourne a pas en sens contraire, d'après la « connaissance qu'on va lui donner « des articles de la paix, et l'impos-« sibilité physique de payer les « contributions; 2º que la cour a (non pas le roi) n'en abuse pour « se livrer à ses vengeances et à ses « prélentions. C'est sur ce moment « de communication du traité que je « vous prie de diriger toutes vos oba servations, sur l'effet qu'elle proa duira sur l'opinion publique. Je « trouve que tout ce qui se passe en « France est trop précipité, trop « étranglé ; que les étrangers se rea tirent trop lot et trop tard ; que les « troupes qu'ils laissent sont trop et a trop peu nombrenses... Je suis fa-« ché de la scission de la famille rova-« le, et plus encore de voir qu'elle a est connue du public, etc. » Toutes les formes épistulaires de la plus familière amitié étaient employées par le général: Mon cher, mon excellent Fortair; je vous embrasse et vous aime pour la vie; je suis potre sincère ami et m'intéresse tres vivement à votre sort ; adieu,

mon bon ami, mon excellent el sincère ami, etc. Mais ces tendres démonstrations ne ponrraient-elles, en grande partie du moius, se tronver expliquées par cette invitation : « Ecrivez-moi souvent, votre cor-« respondance m'intéresse sous tons « les rapports, » Le fait est qu'alors Fortair végétait tristement à Paris : Je tacherai, lui mandait Dumou-« riez (28 octobre 1815), de vons trouver du débit pour votre Abréviateur et volre Correspondance Helvetico - Batave, » Or, qu'étaient-ce que ces denx onvrages de l'ancien aide-de-camp? sans donte des Gazettes à la main, car on ne les trouve point annoncés dans le Journal de la librairie: sans doute une spéculation sur la curiosité des étrangers dans le genre de la Gazette de Marin, des Correspondances de Favart, de La Harpe et de Grimm. Ou voit, par one lettre du duc d'Aumont (14 novembre 1815), adressée à Fortair, qu'une lettre de ce dernier avail élé remise au roi, et que S. M. avait accepté la dédicace de son ouvrage. Mais quel élait encore cet ouvrage? le Journal de la librairie, de cette année et des années suivantes, ne contient l'annonce d'aucune publication de Fortair. Enfin, trop malbenrenz dans sa patrie, des le commencement de 1816. Fortair écrit à Damouriez et lui fait part de son projet de quitter la France avec sa famille, et d'aller se fixer à Londres pour y tronver des ressources qui lui manquent à Paris. La réponse de Domouriez est remarquable et peut être diversement interprétée; en voici un extrait : « C'est un acte de désespoir que de « s'expatrier, surtout si on traine avec soi en pays étranger une fa-« mille... Il n'y a que deux cas qui

FOR

puissent jostifier l'émigration et « rendre intéressantes les personnes a ou les familles qui ont recoors à « ce parti violent, qui répugne à « notre nature sociale et entraîne contre les émigrés un préjugé dé-« favorable dans les pays où ils a vont chercher une nouvelle patrie. a Ces deux cas sont : 1º la fuite des persecutions religieuses, comme à l'époque de la révocation de l'édit « de Nantes; 2º la fuite des crimes « d'une révolution sanglante et des u vingt-cinq années de la tyrannie immerale qui ont affligé la France. Ces deux causes n'existent plus. a. Dumouriez cherche ensuite detourner son excellent, son cher Fortaie de venir en Angleterre : « On bâtit des chimères de fortune sur « ses richesses et soo industrie. Mais bientôt on est détrompé. Les religionnaires y ont été bien reçus et y out trouvé la richesse et l'aia sance , parce qu'ils apportaient de grands capitanx et une indusd trie qui surpassait alors l'industrie anglaise. L'émigration de 1789 a n'a peuplé l'Augleterre que de a mendiants dont l'entretien passager a pesé sur une nation qui calcule tont : cette ressource est c épuisée. Il ne faut donc pas penser à s'établir en Angleterre.... Vous m'objecterez que, malgré les conseils que je vons donne, j'y « existe, je m'y plais et j'ai même a refuse de rentrer à mon grade « avec un traitement décent : mais a je sois sorti de France depuis vingt-trois ans. Je suis seol, j'ai « soixante-dix-sept ans; je serais a à charge à mon pays, où je n'ai a ni un pouce de terre , ni un écu : ici je suis honoré depuis qua-« torze ans, parce que j'y ai été a appele comme un homme ntile et

« que reellement je le suis : ainsi a mon sort est fixé, etc. » Quelle impression pénible dut produire sur Fortair cette lettre! les raisonnements de Dumouriez ne s'appliquaient qu'aux émigrations en masse, et non au déplacement d'un individo. d'un architecte, qui, comme l'a fait depuis Brunel, se proposait de porter à Londres une industrie qu'il ne pouvait utiliser à Paris. Quoi qu'il en soit, Domonriez pressa plus vivement le duc de Tarente d'employer dans son administration Fortair, qui fut place, à la fin de 1816, au secrétariat général de la Légion-d'Honneur en qualité de chef de bureau adjoint; et Dumouriez lui écrivit (16 novembre): a Mon cher Fortair, a vous m'avez fait nn grand plaisir « en m'apprenant le service que mon « excellent ami Macdonald yous a « rendu avec antant de grâce que « de zele, et je m'empresse de l'en a remercier, car mon amitié pour a vous me rend personnel le bien a qui vous arrive, » Et il terminait sa lettre par cette espèce de congé donné à un ami dont sans doute il n'avait plus besoin · « J'ai beauconp dimi-« nué ma correspondance de Fran-« ce, dont la cherté des ports de « lettres m'écrasait. Ainsi je vous prie de ne m'écrire que pour des choses essentielles et par occasion te de voyageurs. Je connais votre cœur, vous connaissez le mien; « et n'étant plus inquiet de votre « sort, il me suffit de savoir que a vous me conservez votre attachement... » et la correspondance de Dumouriez avec son excellent ami se trouva ici terminée. - En 1819, Fortair voulut executer un projet qu'il disait avoir concu depuis long temps ; celui d'être l'historiographe de l'or : dre de la Légion-d'Honneur, sur le 18.

quel onn'avait guère alors que les Annales nécrologiques, publiées par Joseph La Vallée, en 1810. Fortair demanda ao grand chancelier la permission de lui dédier son livre, et en même temps il le pria d'écrire au garde-des-sceaux pour obtenir l'autorisation de faire imprimer son travail à l'imprimerie royale. Mais, le 3 septembre, le maréchal répondit qu'il voolait rester étranger à cette poblication: « J'avais même a pensé, ajoutait-il, que, d'après « les considérations que, dans votre « intérêt et celoi de vos collabora-« teurs, je vous ai fait valoir, vous « aoriez renoncé à le mettre au « joor. » Il motiva son refus d'écrire ao garde-des-sceaox sur ce qu'one lettre « serait en goelgoe « sorte nne approbation tacite com-« me chef de l'administratioo. » On voit, par une autre lettre dn 28 septembre, que le maréchal est charmé de rendre à Fortair un nouveau service, en donnant l'ordre de lui avaucer trois cepts francs, et il ajoute avec nne noble modestie : « Quant à la dédicace de votre An-« nuaire, je voos témoigoe mes « regrets de ne pouvoir y consentir. « Je me suis toujours refosé, par « raison comme par convenance, à « voir figurer mon nom eo tête d'ou-« vrages et moins encore pour le « vôtre, ce qui loi donnerait one, « sorte de caractère officiel qu'il ne « doit point avoir.» La poblication dn livre fut abandonnée. On ne sait plus rien de la vie de Fortair, qui cessa de figorer dans l'Almanach royal de 1825, comme chef de borean adjoint au secrétariat-général de la Légion-d'Honneor. V-yE. FORTIA de Piles (le comte ALPHONSE-TOUSSAINT-JOSEPH - AN-DRÉ-MARIE-MARSEILLE de), cousin

de M. le marquis de Fortia-d'Urban, notre collaborateur, naquit à Marseille, le 18 août 1758, fut fait chevalier de Malte en naissant, et ponrvu, à l'age de neof ans, de la charge de gouverneor-vignier de cette ville, en survivance de son père et de son grand-père. Il entra au service, le 1er octobre 1773. dans les chevau-légers de la garde do roi, et, en juin 1776, dans le régiment d'infaoterie du roi, où il était lieotenant lors de la dissolution de ce corps en 1790, après l'insurrection de Nancy. Il quitta la France à cette époque, et fit un long voyage daos le nord de l'Enrope. Il revit son pays a la fin de 1792, se tint loog-temps caché pour se sonstraire aox persécotions révolutionnaires, et revint après la chute de Robespierre babiter la capitale où il publia divers écrits, entre autres, avec Boisgelin, nne relation delenrs voyages qui eut beaucoup de soccès. Il hérita, en 1801, du titre de duc, accordé à son graod-père et à ses descendants, par une bolle do pape Pie VI, du 14 join 1775. Il obtint en 1814, de Loois XVIII, la croix de Saint-Louis, et composa encore vers cette époque différentes brochures politigoes, toutes fortement empreintes de ses opinions royalistes. Iodigné du cynisme mensonger avec lequel les auteurs de la Biographie des contemporains excusaient ou viaient toos les torts et tous les crimes de la révolution , il publia , de 1822 à 1825, son Preservatif contre l'onvrage de MM. Aroault , Jay , Jouy et Norwios. Sans doote il ne redressa pas toutes les erreurs de ces messieurs; mais il rendit au moins nn assez grand service aux amis do la vérité et de l'histoire, en en rectifiant une partie. Cependant, no se voyant ni encouragé ni soutenu dans cette louable carrière, il épronya beaucoup de dégoûts, et se retira, dans les dernières années de sa vie . à Sisteron, où il est mort le 18 fév. 1826. Fortia de Piles avait éponsé, en 1786, la fille de M. de Cabre, président à mortier au parlement d'Aix, de laquelle il eut deux fils morts en bas age et deux filles, dont l'aluée a épousé en premières noces M. de Laidet, frère aîué du général Laidet, et en secondes noces M. de Malijay. Sa sœur cadette a épousé M. de Folz, lieuteuant de roi à Sisteron. On a de Fortia de Piles : I. Correspondance philosophique de Caillot-Duval, Nancy (Paris), 1785, in-8°. Cette correspondance d'un personnage imaginaire était une plaisanterie très-piquaute, qui mystifia presque tontes les personnes à qui elle était adressée et qui y répondaient sérieusement, à la graude satisfaction des deux auteurs, MM. de Fortia de Piles et de Boisgelin. Dans les réponses qu'ils recevaient, ils ont laissé jusqu'aux fantes d'orthographe pour leur imprimer le sceau de l'authenticité. Rien n'est plus original ni plus amusant que cette correspondance, dont les éditenrs sans doute auraient plus tard supprimé quelques lettres qui contiennent des détails trop licencieux. Il est étonnant que ce livre devenu rare n'ait pas été réimprimé. II. Voyage de deux Français en Allemagne, Danemark, Suede, Russie et Pologne, fait en 1790-92, Paris, 1796, 5 vol. in-8°; uuvrage estimé pour son exactitude (le compagnou de voyage de l'auteur était le chevalier de Boisgeliu-de-Kerdn) (Voy. ce nom, LVIII, 461). On y trouve de curieux détails sur l'état des bibliothèques du nord.

III. Six Lettres à L.-S. Mereier sur les six tomes de son Nouveau Paris, 1801, iu-12, IV. Examen de trois ouvrages sur la Russie (Voyage de Chantreau; Révolution de 1762, par Rulhières; el Mémoires secrets sur la Russie, par Masson), 1802, in-12. V. Quel- . ques mots à M. Masson, auteur des Mémoires secrets sur la Russie, 1803, in-8°. VI. Quelques erreurs de la géographie universelle de M. Guthrie et du cours de cosmographie de M. Mentelle. Marseille, juin 1804, in-8°. VII; Coup d'œil rapide sur l'état présent des puissances européennes. précédé d'observations critiques sur deux ouvrages politiques publics , en l'an V (par Pommereul et Ginguené), Paris, 1805, in-8°. Cet onvrage ne putêt re mis en circulation qu'en 1814. VIII. Omniana, ou Extrait des archives de la société universelle des Gobe-mouches, par C .- A. Moucheron (en société avec Guys de Saint-Charles), ibid., 1808, in-12. IX. Quelques reflexions d'un homme du monde sur les spectacles, la musique, le jeu et le duel, ibid. , 1812, in-8°. X. A bas les masques, on Réplique amicale à quelques journalistes, déguisés en lettres de l'alphabet, 1813, in-80. Cette brochure est une suite du précédent écrit. XI (avec M. G. D. S. C.). Souvenirs de deux anciens militaires, ou Recueil d'anecdotes inédites ou peu connues, ibid., 1813, in-12. XII. Nouveau recueil d'anecdotes inédites ou peu connues, ibid., 1814, in-12; suite du précédent. XIII. L'ermite du faubourg Saint-Honoré à l'er-mite de la Chaussée d'Antin, ibid., 1814, in-8°. On y aunonce que cet ouvrage aura une suite,

XIV. Quatre conversations entre deux Gobe mouches, ibri., 1816, in 12. Elles avaient paru séparément, en 1814 et 1815. Une cinquième a été imprimée, mais non publice. XV. Un mot sur la charte et le

été imprimée, mais non publiée. NV. Un mot sur la charte et le gouvernement représentatif, 1820, in -8°: XVI. Un mot sur les armées étrangères et sur les troupes suisses, 1820, in-8°. XVII. Un mot sur les mœurs publiques, 1820, in-8°. XVIII. Un mot sur quatre mots, 1820, in-8°. XIX. Un mot sur la noblesse et sur les pairs (ce mnt est le dernier), in-8°, XX. Préservatif contre la Biographie nouvelle des contemporains, Paris, 1822 à 1825, 6 parties in-8°, en 2 vol. L'ouvrage ne va que jusqu'à la lestre N inclusivement. Une septième partie est restée manuscrite dans les mains de la famille, Fortia de Piles a été l'éditeur de Malte ancienne et moderne, par L. de Boisgelin, édition francaise, 1809, 3 vol. in-80; il avait fait graver, avant la révolution, plusieors ouvrages de musique instrumentale, et fait représenter sur le théâtre de Nancy, dc 1784 a 1786, quaire opéras de sa composition. M-Di. FORTIN (le P. FRANÇOIS),

surnommé le solitaire biventé, auqu'il à Tour vers la fin du ensième
pècle. Ayant embrassé la vie religeuse dans l'ordre de distante,
la le tarda pas den Milliotione alicile et principalment de l'ernitholege. Lois de contraire ce poit incoucei, se supérieur le principalment de l'ernithologie. Lois de contraire ce poit incoucei, se supérieur le profita dans principalment de l'ernithocoucei, se supérieur le profita dans l'est pravillats. Il former non caliction d'osseure, il se rendit trèslalie dans l'art de les presidre aux billet. Il svait compet, pour son in-

struction particulière, un recueil des scerets que lni avaient appris et sa propre expérience et la lecture des anciens thereuticn graphes. Mais, cedant anx instaoces de ses amis, il le publia sous ce titre : Les Ruses innocentes, dans lesquelles on voit comment on prend les oiseaux passagers et les non passagers, et plusieurs sortes de bêtes à quatre pieds, avec les plus beaux secrets de la péche, etc., Paris, 1660, in-4°, fig. Cet onvrage, dont l'auteur offrit la dédicace à l'archevêque de Tonrs, ent un très-grand succès, et il est encure recherché des curieux; il a été réimprimé, Paris, 1680, 1688 et 1700, in-4°; Amsterdam, 1695, in-8°, et sons le titre de Délices de la campagne, no les Ruses innocentes, etc., Amsterdam, 1700, 2 vol. in-12, etc. Il est divisé er cinq livres. Le premier enseigne à faire les filets; les deux soivants trailent de l'art de prendre les oiseaux; le quatrième, de la chasse du lievre, du lapin, du renard, etc.; et enfin le cinquième, de la pèche, Suivant Rich. Lallemand, quelquesunes des pratiques indiquées par l'autenr doivent être défendues dans tons les états policés; car elles tendraient à dépenpler le pays de gibier, et à detrnire tout le poisson des étaogs et des rivières (Voy. la Biblioth, thereuticographique, CXLI). Le P. Fortin nous apprend, dans la préface, qu'il avait composé un Traite d'ornithologie, ou il signalait les erreurs de ses devanciers, et qui contenait la description de certains petits oiseaux, oubliés par ses prédécesseurs. On doit regretter qu'il n'ait pas eu le loisir de publier cet ouvrage. Il mourut le 21, juillet 1661. L'abbé de Marolles cite le bon P. Fortin dans son Denombrement des auteurs qui lni ont donné leurs onyrages. W-s.

FOSCARI (FRANÇOIS), sénatenr , descendait de l'illustre et malheureux doge que ses ennemis forcerent à déposer une autorité qu'il n'avait fait servir qu'à la gloire de l'état ( Voy: Foscart, XV, 309). Ne à Venise, le 30 décembre 1704. il aunouca, des son enfance, un gout tres-vif pour les lettres et les arts, et se distingua par la rapidité de ses progrès. Mais, voulant se rendre capable de remplir avec honneur les différents emplois qui pourraient lui être confiés dans la suite, il sut résister à l'attrait qui l'entraînait vers la littérature, pour se livrer à l'étude des diverses parties de l'administration, et s'y reudit très-habile. Député par le sénat à Rome , en 1748, afin de régler les difficultés qui subsistaient entre la cour d'Autriche et les Venitiens, au sujet de l'ancien pafriarcat d'Aquilée (Voy. FLORIO, dans ce vol.), il contribua beaucoup à les terminer. Il profita de son séjour à Rome ponr étudier les antiquités et perfectionner ses conuaissances dans les arts par l'examen des chefs-d'œuvre et la fréquentation des artistes. En 1756, il fut envoyé à Constantinople avec le titre de baile ou résident , qu'il échangea contre celui d'ambassadent extraordinaire, pour complimenter Mustapha III, sur son avenement an trône imperial. Nomme depuis à l'ambassade de Vienne, en 1765, et à celle de St-Pétershourg, en 1781, il se concilia dans ces deux cours l'estime generale par sa prudence et sa capacité. Les affaires n'avaient point affaibli son gout naturel pour les lettres : il encourageait les savants, soit en leur communiquant ses propres recherches, soit en concourant à la

publication de leurs travaux. C'est ainsi qu'on lui fut redevable de l'impression dn Thesaurus antiquitat. sacrar., vaste collection qui parut de 1744 à 1769, en 34 vol. in-fol. (Voy. B. Ugorini au Supp.); des OEuvres de Théophylacte, archeveque de Bulgarie, 1754, et de la Biblioth, græco-lat., des Pères et des anciens autenrs ecclésiastiques (Voy. André GALLAND, an Supp. ). Foscari mourut à Venise, le 17 décembre 1790, à quatre vingt-six ans, laissant la réputation d'un générenx protecteur des lettres et d'un homme d'état consommé. Le marquis Ant. Solari a publié son Eloge his, torique, Venise, 1791. W-s.".

FOSCHINI (ARTOINE), architecte, fils de Gaetan Foschini de Ferrare, que sa passion pour les toyages avait conduit a Corfon, y naquit le 14 juin 1741, fut baptisé dans l'église parroissiale de Saint-Léon de Venise, et ramené par ses parents a Ferrare. Son education fut aussi soiguée qu'elle ponvait l'être dans l'état de décadence où se froyvaient alors les études dans cette ville où jadis, sous la protection des princes de la maison d'Este, elles avaient été si florissantes. Malgré tons les obstacles il fit de rapides progrès dans les marbématiques, dans le dessin et dans les différentes par ties de l'architectonique. Jeune encore, il recut une preuve de l'estime de ses compatriotes par sa nomination à la place de président de l'archi-gymnase; et, lorsque le pape Clement XIV essaya de rendre à l'université de Ferrare son antique splendeur, il fut désigné pour y remplir la chaire d'architecture civile et militaire. Ses talents comme professeur ne tardèrent pas à le faire conpaître. Les académies de Bolo-

gne et de Parme l'associèrent à leurs travanx. Dans le même temps il lui fut fait des offres avantageuses par le cardinal Riminaldi pour l'attirer à Rome, et par le maréchal Pallavicini, au nom de la cour de Vienne; mais, satisfait de sa modeste fortune, il ne voulnt point abandonner sa ville natale, résolu de lui consacrer ses talents; et plus tard il refusa de même nue chaire à l'université de Pavie qui, sor sa réputation, lui avait été conférée par le gouvernement français. Ses devoirs de professeur ne l'empêchèrent pas d'exécuter comme architecte plusieurs travaux importants. C'est a lui que Ferrare est redevable de l'achèvement de son théâtre, l'un des plus vastes, des plus commodes, et le plus favorable à la musique qui aient jamais existé, Le magnifique hôpital de Commachio est encore son ouvrage, ainsi que l'élégante salle de spectacle de Lendinara. Ce sont là les trois seuls monnments qu'il lui ait été donné d'exécuter; mais il a laissé plusieurs plans très-remarquables, entre autres un pour l'achèvement de la tour uni doit accompagner la cathédrale de Ferrare; et qui surpasserait alors en hauteur les plus sameuses du moude. La difficulté de se procurer les fonds nécessaires a seule fait ajourner ce projet gigantesque. A des talents éminents Foschini joignit des vertus plus rares encore. Par une délicatesse excessive il ne voulut jamais faire réparer la petite maison qu'il habitait, dans la crainte que l'on ne soupçonnat qu'il pouvait y employer les matériaux ou les deniers publics. Personne n'a ponssé plus loin le désintéressement; quoiqu'il n'eut à peine que le nécessaire, il saisissait avec joie tontes les occasions d'obliger; et plus d'une fois il

s'imposa des privations pour aider un ami. Chargé de construire une vaste basilique à Bandeno près de Ferrare, il n'avait pu la terminer lorsqu'il mourut le 14 décembre 1813, à soixante-douze ans, vivement regretté. Les magistrats de Ferrare firent célébrer pour lui, le 3 janvier suivant, nn service solennel dans l'église des Chartreux, voisine du lieu où reposent ses cendres. Cicognara y prononça son éloge funebre. Foschini a laissé plusieurs ouvrages que son excessive modestie l'empêcha de faire imprimer, bien qu'au jugement des connaisseurs, ils n'eussent pu qu'ajouter à sa réputation. Ce sont : Idée genérale de l'architecture .- Traite de la symétrie, de la régularité et de la grace dans l'architecture. - Des movens de cacher les incorrections .- Traite de l'architecture militaire.-Eléments d'algèbre. - Observations sur la comète de 1811. M=e Canonici-Fachini lui a consacré, dans la Biografia italiana, une Notice dont on a profité pour la rédaction de cet article.

FOSCO (PALLADIO.), savant humaniste, était né vers le milien du quinzième siècle à Padoue, d'une famille qui a produit plusieurs hommes distingués, entre autres deux célèbres professeurs en médecine. Son véritable nom était Negai; mais, survant un usage assez commun de son temps, il le changea contre celui de Fuscus ou Fosco, qui en est la traduction latine. Il professa les belles-lettres à Trau, dans la Dalmatie, avec une grande réputation , et ensnite a Capo-d'Istria. Sabelliens le demanda pour son successeor dans la chaire qu'il remplissait à Udine; mais tontes ses démarches furent inu-

tiles. Fosco, d'après le conseil de ses amis , songeait à quitter l'enseignement, afin de pouvoir se livrer tout entier à la rédaction de ses ouvrages. Mais il mourut d'apoplexie à Capo, en 1520, et fut inhumé le 18 octobre dans l'église Saint-François, où son épouse lui fit élever dans la suite un modeste monument. Il eut beauconp d'amis; dans le nombre, on cite Coriol. Cépion (Voy. ce nom. LX, 347) et Sabelliens, qui, dans son dialogue De linguæ latinæ reparatione, le nomme le restauraleur des lettres dans la Dalmatie. Ou a de Palladio Fosco : I. Des Commentaires sur Catulle, Venise, 1496, in-fol. Cette édition est la première, suivant Apostolo Zeno, dont on connaît l'exactitude. Cependant elle ne serait que la seconde, si, comme on l'assure dans le Catulle de la Collection de Lemaire, pag. 442, il en existe une de 1494 (1). Ges commentaires ont été réimprimés dans la même ville en 1500 et en 1520, infol. II. De situ ora illyrica libri duo , Rome , 1540 , in-40. Cette édition est tres-rare; elle a été publiée par l'on des élèves de Palladio, Barth. Fonzio ou Fonte, dont on a quelques opnscules. L'ouvrage a été reproduit par J. Lucius (Voy. ce nom , XXV , 373), à la suite de son Historia Dalmatia, Amsterdam, 1668, in-fol., et depuis dans le Thesaur. antiq. Italia, de Gravius, tom. X. Lucius a donné quelques notes sur cel ouvrage, el corrigé les erreurs typographiques assez noinbreuses de l'édition de Hollande, à la snite de ses Inscriptiones dalmatica, Venise, 1674, iu-4°. On

connaît encore de Fosco deux ouvrages manuscrils : une Notice géographique du Padouan, dont les amateurs de l'antiquité désiraient vivement la publication ; et une histoire en trois livres : De la guerre des Turcs contre les Vénitiens, sous Bajazet. Le Dictionnaire universel contient deux articles sur notre auteur, l'un sons le nom de Fosco. l'antre sous celui de Fuscus. Tous les deux sont incomplets et défigurés par des erreurs graves (2) (Voy. les Dissertaz. veneziane d'Apostol. Zeno, II, 49-56). W-s.

FOSCOLO (Ugo), célèbre poète italien, appartenait par sa naissance à une de ces vieilles familles vénitiennes qui font remonter leur illustration aux premiers réfugiés de Rialto. En effet, l'histoire nomme parmi ceux-ci un Fuscus, Fusco on Fosco, dont la descendance se partageant en trois branches aurait fourni les Foscolo, les Foscari et les Foscariai. Le père d'Ugo Foscolo était provéditeur à Zante. Lui-même vit le jour à bord d'un vaisseau vénitien non loin de cette île (1). C'est donc à tort que quelques amateurs du paradoxe ont voulu le faire passer pour grec. Il regne plus d'incertitude sur la véritable date de sa naissance, qu'il a lui-même fixée de manières trèsdiverses en 1772, 1775 et 1776 : sur la fin de sa vie pourtant il semble

<sup>(1)</sup> Cette édit. de 1404 est inconante à Panarr. Dans la Collection des cleriques lains, por une fente typographique, le commentateur de Latalle est mal nommé Fasti pour Fasti.

<sup>(3)</sup> La Dictions, universit îtii attribue, ă l'art. Perco, l'average de Jr. Lucius, Isteriplinate, Dochastina, donc, per uno autre loudvertance. Il fait ou livre listien, em le nomment, Isri-acud Dictanacide. A l'apside Percos, Il le fait autreur d'ou Truité des lieu donn on a supijament en le le la lieu de la lieu

Che col salvoso dorso, composto agli Euri e al grand Louio il corto 3,6 Ebbi in qual mar la culla, atc.

282 s'être déterminé punr cette dernière; mais nuns pencherions plutôt puur celle qui le vieillit davantage. Envuyé de bonne beure sur le continent, il termina ses études à l'université de Paduue, sous les Sibiliatu, les Stratico, les Cesarotti, et il puisa dans leurs lecuns un enthuusiasme presque fauatique pour la littérature classique, ou plutôt pour toutes les formes. pour toutes les ductrines de l'autiquité classique. Esprit ardent et sans expérieuce du monde moderne, trep rapide d'ailleurs pour s'astreindre à l'investigation des éléments si compliqués que présentel'organisationintime de toute société, trop exalté pour être impartial, avant besoin d'adurer et de hair, il se mit, n'ayaut eucore que seize ans, à suuhaiter, à croire pussible la résurrection de Sparte et de Rome, à ne vuir que tyranuie et sottise dans les institutions contemporaines. Ces sentiments, qu'il ne se donnait pas assez la peine de cacher, faillirent hi être funestes; il fut traduit devant la terrible inquisition d'état : on assure que sa mère , bien on imbre au plus baut degré de toute la morgue aristocratique, lui cria, comme une noble Grecque qu'elle était : « Meurs, mon fils, et ne te deshouore pas en trahissaut tes « amis !» Henreusement il ue s'agissait pas tuut-à-fait de mourir : le hin de Saint Marc avait perdu ses griffes, et Fuscolo en fut quitte puor l'eutendre rugir d'un peu-près. Toutefois, aux admouestations sévères fut jointe l'ubligation de quitter les états vénitiens. Il ne se le fit pas dire deux fois, et se rendit en Toscaue. La vue d'Alfieri, alors à Florence, acbevade déterminer son caractère poétique; et c'est alors qu'il contracta ces furmes coucises, sévères, et presque acerbes, desquelles semble à tout in-

stant jaillir un coup de boutoir. Son coup d'essai fut une tragédie, Thyeste, qui n'est, comme invention, ni meilleure, ni plus mauvaise que tant d'autres rhapsodies sur cette effroyable famille des Atrides, mais dans laquelle l'auteur avait outré le classicisme strict et la simplicité d'Alheri. Souvent, au reste, le style étiucelait de beautés poétiques, et la versification abrupte, altière, décelait une main de maître. Alfieri eut la modestie ou la perfidie de proclamer que l'auteur de Thyeste serait un juur plus grand poète que lui. Les Véuitiens, en dépit de leur antipathie pour la mauière du régénérateur de la scèue italique, applaudirent avec trausport à l'œuvre de leur jeune compatriote, qui, comme pour braver leur gout, avait fait représenter sa pièce à Venise, sur le théâtre de Saint-Auge, le jour même où Pepuli et Pindemonte donnaient à deux autres théatres chacun quetragédie nonvelle. Un plein succès récumpeusa sa témérité, et le 4 janvier 1797, ceux qui naguère réprouvaient les innovations d'Alberi exagérèrent le talent de son heureux imitateur. La jeunesse de Foscolo, sa qualité de Vénitien, font concevoir et exceseut cel eugunement. Mais l'impartiale critique ne peul mécouvaître les défauts dunt Thyeste abonde, et qui sont les defauts habituels de l'école d'Alfieri, la déclamation, la sécheresse, l'excessive tensiun du style, le défaut d'intérêt. L'Italie septentrionale était alurs au puuvoir des Frauçais; les idées démocratiques de Fuscolu, loin de l'exposer à l'exil et à la persécution, punvaient ouvrir pour lui la route lucrative des empluis et des honneurs. Des amis le firent nommer secrétaire de légation près de Battaglia, un des députés que Ve-

nise envoyait à Bonaparte pour loi demander le maintien de l'indépendance vénitienne. Vrai fils de Venise, Foscolo souhaitait de tontes ses forces le succès de la mission dans laquelle il jouait un humble rôle. On pent deviner à quel point la fansseté, l'astoce profunde employées par le général français pour livrer Venise aux Autrichiens nicérèrent son cœur; et, avant même que la remise définitive fut consommée, il se sépara du gouveroement provisoire que Baraguey-d'Hilliers avait bâclé dans la ville des doges. Au commencement de 1798, il était à Milan, alors ches-lieu de la république cisalpine. C'est la qu'il connut Monti, Parini, pour lequel il ent toujours une de ces vives amities que fait paître souvent la complète différence des caractères. C'est là que, plein de cette indignation doulourcose que senteot des ames comme la sienne, lorsque, pour la première fois, elles voient se déployer un niachiavélisme sans pudeur comme sans pitie, et s'envoler des illusions caressées avec amour, il composa les fameuses Lettres de Jacopo Ortis, écrites d'abord, au moios en partie, à un ami, Niccolini, mais qu'il retoucha presque immediatement en les développant, et qu'il crot rendre plus attravantes en leur donnant pour cadre un romao. Mais ce monument d'un patriotisme fougueux et mal éclairé sur les besoins de la société moderne, ces regrets donnés à la perte de l'indépendance, celle évocation des grandes ombres de ceux qui jadis régirent le monde connu, n'étaient vraiment que des bors d'œuvre, et l'élégie accosatrice n'avait que faire de cet auxiliaire bana! pour arriver a son adresse. Toute l'Italie Int cette élogoente protestation de Poscolo, sans toutefois la compren-

dre, comme elle le fot après dix ou quinze ans d'occupation française. Bien que profondément blessé de voir Venise ans mains antrichiennes, le poète loi-même voyait encore dans les Français les missionoaires armés des idées libérales, et il prit do service dans la première légion italienne qui, commeles autres, était et ne pouvait se dispenser d'être à la remorque des armées françaises. C'est ainsi qu'il se tronva dans Gênes lors do célèbre siège souteno par Masséna. Il cultivait la poésie an milieu du fraças des armes, témoin les deux magnifiques odes à Louise Pallavicini, qui l'une et l'antre sont de cette époque, Il avait alors le grade de capitaine. Le général Pino se l'attacha en qualité d'aide-de-camp. La paix ayant suivi de près la campagne de Mareugo, ce service n'était pas fort pénible. Foscolo put paraître en 1801. an coogrès de Lyon comme député du collège de' dotti, et il prononca en cette occasion un discours éminemment remarquable, non seulement par l'éclat et la force du style ; mais par la sagesse des idées et par les vues pratiques dont il abondait. A cela près qu'il y faisait parler Phocion devant le peuple d'Athènes, ce qui n'était pas neuf, il faut avouer qu'il mettait dans la bouche de ce vertueux citoyen un énergique tableau des derniers évènements, des espérances concues, des caoses qui en avaient ajouroe la realisation, et il terminait en proposant le remède. Mais le républicanisme, base essentielle du système de Foscolo, ne cadrait en aucune facon avec les plans do premier consul, qui, tout en feignant d'applandir, n'adopta ancune des vues du poète démocrate. Ne pouvant de pres ni de loin attamper le tout-puissant arbitre des destins de

la France et de l'Italie, Foscolo exhalasa bile contre tous ceux qu'il savait être les adhérents d'nn ordre de chose qui visait à la monarchie: il n'épargnait pas même ceux qui, se tenant à distance de toute exagération, laissaient aller les évènements, ne s'enthousiasmaient de rien et s'accommodaient de tout. Essentiellement âpre et irascible par nature, devenu bargneux par les contrariétés et le désappointement, il se mit à décocher le sarcasme contre tont ce qui blessait sa susceptibilité. Les Pepoli, les Mazza demeurerent éclopés leur vie durant des blessures qu'il lenr fit; Monti, que d'abord il avait prôné et qu'il avait déterminé à traduire l'Iliade, n'échappa point ; il ne cachait pas son mépris pour Césarotti. Alors on put juger de son avenir. Impatient de toute espèce de supériorité, ne se décidant jamais à plier, à se taire, habile dans l'art de se créer des ennemis, brouillé avec les puissances politiques, comme avec les puissances littéraires, il devait toujours se faire évincer ou rester en ronte. C'est ce qui ne manqua point. Aussi ne saurait on le comparer mienx qu'a P .- Louis Courier. Même culte dn classique, même amour de la liberté, même indignation contre les déceptions, les faiblesses et les vues intéressées, même brusquerie de formes. Cette malheureuse propension se révèle dans le gros volume qu'il fit paraître en 1803 sur la Chevelure de Berénice, et qui se compose de quelques vers italiens, traduction du morcean de Callimaque qui porte ce titre, et de commentaires sans fin surce morceau. L'intention, trop visible, de Foscolo est triple : d'une part il veut ridienliser les commentateurs, prétention singulièrement surannée ! d'une au-

tre il veot prouver que c'est chose facile que d'exceller en philologie, et qu'il ne tient qu'à lui d'égaler les Ernesti. les Scaliger, les Heyne: enfin surtout il veut avoir occasion de se moquer de ses rivaux ou des objets de son aversion. Il est inutile de dire que presque toutes ses citations sont fausses et qu'on sent trop que les conjectures, les paradoxes qu'il hasarde à tout propos sont de la caricature. Cependant certaines personnes se laissèrent prendre au piège, et nons lisons dans une bonne notice sur Foscolo qu'il se montra érndit aossi profond one poète brillant dans sa Chioma di Berenice. Pour l'honneur du biographe, nons pensons qu'il n'avait pas lu la Chioma; nnl juge compétent ne saurait s'y méprendre. En 1805, il vint à Calais avec sa légion pour s'embarquer sur la flottille qui devait faire une desceute en Angleterre. Quelque temps après il cessa de faire partie de l'armée active, mais il garda toujours son rang de capitaine. La littérature anglaise était alors l'objet favori de ses études. Plein d'admiration pour Young, comme naguère il l'avait été pour Gæthe, il voulnt imiter le poète anglais, mais en rapportant ses tableanx à l'Italie: de la le sublime morceau des Tombeaux (i Sepoleri), dans lequel les idées les plus grandioses, les images les plos vives, les sentiments les plus nobles et les plus, pathétiques se deploient en riches périodes, en vers larges et sonores qu'on croit voir marcher, bondie, prendre les attitudes les plus variées et les plus inattendnes. Pindemonts avait traité le même snjet, et les Nuits du comte Verri ne sont pas sans quelque rapport avec le travail des deux poètes; mais sans contredit pour la pnissance et la conviction de l'accent, ponr la solennité en même temps passionnée et calme qui respire dans les tableaux, dans le style , c'est à Foscolo qu'est due la palme. Il était la dans sou élément; mécontent de tous les êtres vivants, c'est aux morts qu'il adressait ses hommages. Dans ces monnments funéraires dorment les illustrations de sa chère Italie : « Heureuse Florence. « dans ton église de Sainte-Croix, « reposent Michel-Ange, Machia-« vel, Léonard Bruui, Nardini, a Fantini, les deux Galilée, Filicaja, « qui, lui aussi, aima la liberté et rêva « l'Italie libre! » L'aunée suivante (1808), Foscolo commença une édition des OEuvres complètes du célèbre général Moutecucculli , le rival de Turenne, et il la dédia au général Caffarelli, alors ministre de la guerre du royaume d'Italie, dont il était devenu l'aide-de camp. On a répété que cette édition était la meilleure qui ent encore été donnée ; ce qu'il y a de certain, c'est que des critiques distingués out reproché à Foscolo d'avoir dans ses notes et additions trop lestement prêté à l'habile général des Impériaux ses propres vnes, de s'être livré à trop de digressions sur l'art de la guerre, taut à Rome qu'en Grèce, d'avoir blame trop cavalièrement son prédécesseur Turpin de Crissé, etc., et que l'édition Grassi, publiée depuis à Turin (1821), lui est fort supérieure. Il y a plus, Foscolo n'acheva pas son entreprise, et le premier volume attend encore le second. Ce qui est certain aussi, c'est que l'opération et la dédicace fureut très-goùtées dans les bureaux de la guerre, et que pour peu qu'il eût été sage, il se rouvrait les portes fermées, et se réconciliait avec le pouvoir, qui ne lui demandait que de n'être pas hostile. Aussi quand Monti, nommé historiographe du royaume d'Italie, laissa vacante la chaire de littérature à l'université de Pavie, c'est Foscolo qui eut la place. Mais à peine en possession, soit qu'il ne put se contenir , soit qu'il s'imaginat être inamovible, il recommença ses incartades, et débuta par un discours sur l'Origine et l'office de la littérature, vrai pendant du Del principe e delle lettere d'Alfieri, et continua sur le même ton quelques semaines. Mais tout-a-coup on décret de Napoléon conpa court à ces prédications auti-monarchiques et anti-françaises, en supprimant la chaire de littérature dans les trois universités de Padone, de Pavie et de Bologne. A partir de ce temps, le régime napoléonieu le traita en irréconciliable enuemi : les rédacteurs du Polygraphe, les Monti, les Lamberti, les Lampredi, tomberent, tour à tour ou tous ensemble, sur ses écrits et sur sa personne. L'orage éclata surtout à propos de sa tragédie d'Ajax représentée sur le théâtre de Milan le 9 déc. 1811. Les critiques ne se bornèrent pas à décider que la pièce était ennuyense, les caractères exagérés, les scèues mal agencées, les situations vieillies, le style contraint, i's enssent été dans le vrai : ils ne se bornèrent pas à dire par la bouche de Monti :

Ne dites pas que lorsqu'en sebae il glisse Ce fon d'ajuz et es fourbe d'Ulysse, Et les grands airs du fer Aguemonon, Le Foscolo se met en quatre. — Noni. En trois, d'accodi Fan, fans, fas à l'extrèna, Il a trois fou posè dernat lai-mêma (a)... (le public ent ri voloniters de l'épigramme, qui sous quelques rapports

<sup>(</sup>a) Voici l'épigramme de Monti en italien Per porre in scena lifuribondo Ajace, Il fiero Atride e l'Itaco fallace, Gran fatica Ugo Foscolo non fe: Copiò se stresso et se divise in tre.

ne manque pas de instesse): ils le dénoncerent en quelque sorte au ponvoir, en imaginant ou du moins en révélant des allusions d'un bout à l'autre de la pièce: Ajax était Morcau, Calchas était le pape, Ulysse était Sa Majesté Impériale et Royale Napoléon. Ils firent si bien que le gouvernement d'Eugène prit l'affaire au sérieux et qu'il fut un instant question de le renfermer dans nne prison d'état on de l'exiler. Le général Pino lui sauva le désagrément d'une condamnation en le chargeant d'une mission militaire, d'où, comme par hasard, il se rendit en Etrurie. Son séjour à Florence fut marqué par la traduction du Voyage sentimental de Sierne (1813), traduction qui, quoique jugée par les Anglais bien inférieure à l'original, en reproduit pourtant avec beaucoup de fidélité les graces naïves et l'inattendn. Le reuversement de Napoléon lni permit de revenir a Milan, où le gonvernement provisoire loi conféra le rang de major (1814). Il concut alors l'espoir chimérique de vair l'Italie indépendante; et il tenta sérieusement d'abtenir une grande faveur par le crédit de quelques Anglais puissants. Bientôt désabusé sur le compte des vainqueurs de Bonaparte, comme sur Bunaparte luimême, Fascolo vit que, Ilalie, pour conquérir l'indépendance et l'unité, devait compter sur elle-même et non sur des assistances étrangères. Lors donc que le retour de Bonaparte aux Tuileries; en 1815, ent remis en question les arrangements faits au traité de Paris et ceux qu'on faisait encore au congrès de Vienne, il fut un des hommes qui prirent les armes pour l'expulsion des Autrichiens. Aide-de-camp du général Pino, il fut chargé d'organiser la garde nationale-

de Milan. Très-gravement compromis par ces actes, et voyant déjà ses amis Rasori, Cavedoni, Moretti, de Mneester, mis en jugement et condamnés par un gouvernement que personne n'accuse de faiblesse pour ses ennemis, Foscolo se mit à l'abri en Suisse, et de la, jugeant qu'il était encore trop près de l'Autriche et de l'Italie, il fit un voyage en Russie, puis en Angleterre, où définitivement il se fixa. La haute réputation dont il jouissait, l'indépendance et la noblesse de sa conduite, la constance de ses opinions lui assurèrent no accueil bienveillant chez tous les hommes de lettres et dans plusieurs sociétés d'élite; et sa connaissance parfaite de l'anglais (3), la sécurité avec laquelle peuvent s'exprimer toutes les opinions en ce pays de franchise et de liberté, contribuaient à lui en rendre le séjour fort agréable. Il commenca par prendre part à une querelle assez oiseuse sur le digamma éolique, puis il se fit construire aux environs, de Regent's Park, à Londres, un cottage auquel il donna la grotesque dénomination de Cottage-Digamma. Il fit ensuite imprimer la tragédie de Richarde (Ricciarda), qu'il avait écrite pendant son dernier séjour à Florence. Le sujet est emprunté à l'histoire lombarde, et cette fois enfin nous voyons le grand ami des classiques abandonner la mythologie grecque : indubitablement c'était un indice de progrès ; cependant sa manière resta la même. Quelques scènes ne manquent pas de chaleur, et le style est plein d'éclat, de hardiesse

(3) Il possetait a. es cet idiome si peu analogne a l'indien, pour y componer de fort joile vers. Chume echaotilino de son talent en versification anglaise, nous indique-con la dedique qui précède ses Essais sur l'étraque, et qui, piece en l'éte d'une edition destinée à étre donnée, n'est connue que de peu de lecteurs. et de force, mais la conduite et l'ensemble sont défectuenx. La Quarterly Review, en analysant l'ouvrage dans son quarante-huitième numéro, apprécia les beautés et les fantes qui rendaient cette production remarquable à plus d'un titre. Poscolo ne profita qu'à moitié des conseils que lui insinuait le critique; il ne modifia point son système dramatique; car il ne composa plus rien pour la scène; mais on pent présumer qu'il s'aperçut qu'il avait fait fausse route. En ce cas, pourquoi ne pas l'avoner? c'est que l'on ne proclame pas tont ce qu'on reconnaît être la vérité, et qu'il est dur, pour un poète qui a primé et presque fait école, de convenir qu'il s'est trompé. Pourquoi , encore jeune et dans toute la force du talent, ne pas prendre sa revanche par des pièces composées dans un autre système et briller à la suite de Schiller, comme à celle d'Alsieri? c'est qu'au fond de toute cette inconstance extérieure que décèlent les aventures de Foscolo, il y a en lui quelque chose d'indomptable et qui ne plie pas ; c'est qu'il ne suffit pas pour réaliser un type d'en apercevoir la vérité, il faut se prendre de passion pour lni, s'identifier alui, et c'est ce qu'on ne fait plus à quarante ans; c'est enfin que jenne on est sans peine fasciné par une beanté d'art et qu'on ne voit pas tous les désavantages qui la balancent, tandis que plus âgé on saisit les deux côtés, on compare, et le sentiment des imperfections empêche d'être tout de fen pour l'avantage qui l'accompagne. En condescendant an système romantique, Foscolo n'eut pu se confenter d'un romantisme vulgaire et tont de formes. D'ailleurs changer toutes ses tendances, et de ses habitudes alhériennes sous l'influence des-

quelles il suivait une imperturbable ligne droite et coulait des tragédies comme du fer en barres, en venir à un système curviligne, qui tient compte de toutes les disparités, qui suit toutes les ondulations, qui s'applique à reproduire toutes les nuances, c'eût été un supplice pour Foscolo, et son génie l'aurait quitté en route. Mieux valait encore le prendre tel qu'il était, D'autre part, les circonstances ne lui laissaient pas toujours tonte liberté pour ses travanx. Sans être riche, il aimait l'aisance, le luxe, et il fallait qu'il appelat sa plume à l'aide pour défrayer de couteuses fantaisies. Elle ne suffisait pas toujours à la peine, bien qu'il écrivit beaucoup : et plus d'une fois il réunit dans les mêmes anathèmes les critiques du polygraphe, auxquelles jamais il ne pardonna, et ses créanciers. On a dit qu'en ce temps la sa détresse fut quelquefois si grande qu'il n'avait pas deux chemises à son usage. Le fiel alors coulait de sa bouche, et il enveloppait Tunivers dans ses méconteniements : a Il n'existe point « d'amis! » disait-il amèrement en attachant sur ses amis des regards profonds et qui blessaient. Comme s'il eut pu s'en prendre à d'autres qu'à lui-même de sa position précaire et trop humble à son gré! comme si les déceptions, les inimitiés n'enssent existé que pour lui l comme si les gouvernements qu'il attaquait, la plume ou l'épée à la main, eussent du le pensionner! C'est dans ces tribulations que Foscolo passa les dernières années de sa vie, ballotté ainsi que Jean-Jacques entre de modestes espérances et le chagrin de ne pas les voir se réaliser, aux prises, tantôt avec les choses, tantôt avec les hommes, souffrant par sa faute et toujours rejetant sa faute sur d'autres , s'indignant des patronages comme d'une humiliation, et révolté de ne point avoir de patrous, heureux pourtant an milien de ces secousses de voir son nom en vénération à l'Italie et à l'Europe, car les Italiens le elassaient plus haut depuis qu'ils ne le possédaient plus, et l'Europe partagée en deux camps ne pouvait ignorer le nom d'un de ceux qui avaient donné le plus de retentissement an mot de liberté. Foscolo monrut le 10 sentembre 1827, dans une maisou aux environs de Londres, où il s'était retiré pont améliorer sa sauté. - Doné de toutes les qualités qui fout le grand poète lyrique, il y joignait aussi quelquesnues de celles qui font le grand historieu, l'habile oratenr : son élocution était brillaute, facile, abondante, claire. On trouve chez lui beaucoup d'images, de traits heureux et piquants, de la bardiesse et de la correction, et cette espèce de langage plastique qui semble donner une pose, que attitude à chaque phrase; enfin un savoir remarquable, aidé par une prodigieuse memoire. Personne n'était en état de citer plus que lui, et il ne s'en faisait pas faute dans la conversation. Comme chef d'école, si tant est qu'on puisse lui décerner ce nom, car il n'est pas véritablement original, et il n'a été que le principal imitateur d'Alfieri, il appartient à la littérature de trausition. Sentant le besoin de réforme, ou plutôt la légitimité de la réforme commencée par l'illustre Piémontais, il l'adopta et fut pour heaucoup dans le triomphe de ce système. Mais il ne vit pas que, si les formes ressuscitées ou créées par la tragédie alsiérienne l'emportaient sur la déplorable mollesse et la nullité naguère en vogue, la ténacité avec laquelle on s'attachait à ces formes

circonscrivait l'art dans une sphère étroite où bientôt il ne pourrait plus se monvoir que mécaniquement, et qui, des que l'inspiration vieudrait à manquer, serail aussi stérile que l'école de Métastase. Toutefois l'iustinct de quelque chose de mienx le portaitvers autre chose: c'est aiusiqu'il se passionna ponr Gothe dont ses lettres de Jacopo Ortis trahissent partout l'imitation; c'estaiusi que, surtout depnis son séjour en Angleterre, Shakspeare obtint sa sincère admiration. Ossian et Young, qu'il avait goûtés aussi, serangent dans nne autre catégorie et s'assortissent mieux à ses auciennes prédilections qu'à ses études subséquentes. Bien que travaillé dans des temps modernes, Ossian est brnt et voisin de la nature sauvage; Young, quoique rempli de beautés et empreint d'une mélancolie chrétienne, a beancoup de la nudité antique et dn manque de nuauces qui caractérise la poésie primitive. Il en est tout antrement de Shakspeare et de Gœthe. A présent a comment Foscolo a-t-il pn fondre des mauières aussi diverses? Il ne les a point fondues, il les a juxtaposées, voilà tout, et juxtaposées sans bien faire la soudure. Aussi v a-1-il quelque chose d'inharmouieux au fond de presque tons ses ouvrages : il y a incompatibilité d'humeur entre les éléments qu'il a voulo marier. Sous quelque riche vetement qu'à l'aide du style il dissimale le vice de ses productions hybrides, on sent que la vie n'est pas la. Ajontons, pour être justes, que ce vice capital ne se trouve presque plus dans les derniers travaux de Foscolo, à qui, soit l'âge et l'expérience, soit la vue de l'Angleterre, avait enfiu donné des idées plus complètes et plus saines. Voici la liste de ses onvrages : I. Les trois Tragédies plus bant nommées; Ajax, la seconde, n'a point été imprimée, II. Lettres de Jacopo Ortis, Milan, 1795; trad, en français par M. de Sonnes, Paris, 1814, 2 vol. in-12; puis par M. Aug. Trognon . ibid., 1818, 1 vol. in-8°. III. La Chevelure de Bérénice ( aussi en italien), Milan. 1803. IV. Les Tombeaux, Brescia et Milan, 1807, in-80. V. Poésies et vers, Milan, 1812, in-16: 2" éd., 1822. Il s'y tronve quelques poésies érotiques, avec les denx odes à Louise Pallavicini. Autour des pièces de ce recneil peuvent se grouper diverses poésies fugilives, notamment Alcee et l'Hymne aux Graces adressé à Canova (Milan, 1818). VI. Didymi clerici, prophetæ minimi hypercalypseos liber singularis, en litin, salire violente contre les littérateurs italiens, thuriféraires de la domination française. VII. Essais sur Pétrarque, Londres, 1821. Cet onvrage le placa au premier rang parmi les critiques de sa patrie : l'auteur de l'ode à Rienzi, non moins que le chantre de Laure, devait inspirer la plus vive admiration a celui qui s'était peint sous les traits de Jacopo Ortis. VIII. Introduction aux Nouvelles de Boccace (a la tête de l'édition du Décaméron donnée à Londres en 1825 par Pickering) : c'est une excellente histoire de l'œuvre qu'elle précède. IX. Discours sur le texte du Dante, Londres, 1826. A ce morcean également remarquable comme philologie et comme ouvrage littéraire, devaient faire suite des observalions (illustrazioni) sur la Divine Comédie : il paraît qu'il les avança beaucoup, on même qu'il y mit la dernière main : elles n'ont pourtant pas été imprimées. X. Beaucoup d'articles dans les recueils périodiques, entre autres cenx qui suivent et an on pent regarder comme des morceanx de critique et d'histoire de la première force : 1º et 2º Articles sur le Dante (dans la Revue d'Edimbourg, vol. 20 et 30); 3º sur la Poésie narrative italienne (dans la Quarterly Review, vol. 21); 40 sur la Traduction de la Jérusalem delivree, par Wiffen (Westminster Review, nº 12); 5° sur les Ménuoires historiques de Casanova (Westminster Review, nº 14); 6º Histoire démocratique de la république de Venise (Edinburgh Review); 7° sur la Tragodie italienne (Foreign Quarterly Review). A ces ouvrages originaux doivent être jointes la traduction en italien du voyage sentimental (sons le pseudonyme de Didimo Chinexico), Florence, 1813, et l'édition inachevée des OEuvres de Montecueculli, Milan , 1807 et 1808, in-fol. En 1836, on a publié à Turin des Lettres inédites de Foscolo à Joseph Grassi, 1 vol in-12. P-or.

FOSTER (HENRI), navigatenr anglais, élail né, en 1797, à Woodplumpton, dans le comté de Lancastre. Entré de bonne heure dons la marine royale, il se distingua dans plusieurs occasions, et à la paix, il s'occupa spécialement des observations astronomiques, si utiles pour guider le marin dans ses conrses. Les services signales qu'il rendit dans les expéditions du capitaine Parry, aux mers arctiques, lui mériterent la médaille d'or que décerne la société rovale de la Grande-Bretagne pour récompenser les travaux de ce genre. Le conseil de cette compagnie, voulant que des recherches faites par un homme habile pussent éclaireir certains points de la physique du globe, restés encore obs. curs, dans les parages des mers antarctiques, suggéra l'idée d'un voyage qui aurait pour but de remplir les lacunes de la science, et en même temos désigna Foster pour commandant de l'expédition; ses vœux furent exaucés. Suivant ses instructious, le capitaine devait constater la véritable figure de la terre, par une suite d'abservations du pendule en divers lieux des deux hémisphères septentrional et méridional; mesurer soigneusement, par le moyen du chronomètre, les distances méridiennes entre les différents lieux qu'on visiterait; reconnaître la direction des courants de l'Océan; enfin s'occuper de tout ce qui concerne la météorologie et le magnétisme. La corvette le Chanticler fut équipée à Portsmouth avec tout le soin que requérait sa navigation future au milieu des glaces, et les précautions les plus grandes furent prises ponr la ennservation de la santé de l'égnipage. Foster partit le 27 avril 1828, et vit successivement en y séjnurnant, Madère, Ténériffe, Saint-Antoine dans l'archipel du Cap-Vert, l'île Fernaudn de Noronba, Rio-Janeiro, l'île Sainte-Catherine Moutevideo, l'île des États à l'entrée du détroit de Le Maire, le Cap-Hnrn. Le 2 janvier 1829, il rencontra, par soixante degrés de latitude australe, les premières montagnes de glace finttantes; le 5, il était près de la côte du Snuth-Shetland; le 7, il débarqua sur celle de la terre de la Triuité. Se conformant à un usage qui peut être justement appelé ridicule, il prit possession, an nom de son souverain, de cette terre située par soixante-trois degrés vingt-six minutes de latitude, converte de frimas éternels, et fréquentée uniquement par des phoques et des oiseaux "naturelle et à la physique. E-s,

FOS de mer. Il ne quitta ces parages glaces que le 2 mars, revint au Cap-Horn, où il eut des communications amicales avec les indigenes, et le plaisir de trouver son compatriote le capitaine King, qui, avec denx bâtiments, explorait ces parages. Foster visita ensuite le cap de Bonne-Espérance, Sainte-Helène, l'Ascension, Fernando de Nornnha, Maragnan, Para snr la côte du Brésil, le golfe de Paria, l'île de la Trinité, le port de la Guayra, et Porto-Bello, dans la mer des Antilles. Il fit quelques excursions dans l'isthme, et alla jusqu'à Panama; le 5 février 1831, il descendait la rivière de Chagres, dans une pirogne, lors+ que, posant son pied à faux sur la toile d'un tendelet qui couvrait ses compagnons, il tomba dans l'eau. Ceux-ci, avertis de sa chote par le bruit qu'elle produisit, se jelèrent aussitôt à la nage et plungèrent pour le sauver ; dévouement inutile ; ce ne fnt que le 8 qu'on retira du fleuve snn corps inanimé; il fut enterré sur la rive voisine. Le Chanticler, dont la mission était remplie, fit route vers l'Angleterre, et le 17 mai, entra dans le port de Falmouth. W .- H. - B. Webster, chirurgien de la corvette, publis en anglais, d'après son journal particulier, avec l'autorisation de l'amiraulé: Relation d'un voyage à l'Océanatlantique méridional fait sur la corvette du roi, le Chanticler, dans les années 1828, 1829. 1830, 1831, Londres, 1834, 2 vol. in-8°, carte et figures. Ce livre contient des détails intéressants, et souvent nnuveaux, sur les lieux visités dans le cours du voyage : il est terminé par un supplément renfermant ce qui est relatif à l'histoire

FOUCHE (JOSEPH), duc d'O. trante, né à Nantes le 29 mai 1763, est un des hommes de la révolution les plus remarquables et eu même temps les plus difficiles à apprécier. Sa vie se partage en trois époques bien distinctes : dans la première, on ue pent qu'estimer eo loi l'oratorien livré à l'iostruction de la jeunesse; daus la seconde, il nous apparaît, pendant quelques années comme le séide du crime et de l'auarchie : dans la troisième on ne voit plus que l'homme du pouvoir, poursuivant avec persévérance et quelque dignité la tâche qu'il s'était imposée de réparer les maox que loi et ses complices avaient causés à la France. Dans ces deux deroières phases de sa vie publique, il fit le bien comme le mal avec esprit, a propos et calcul; enfin à travers toutes ces variations . l'homme privé s'est constamment montré simple et réglé dans ses mœurs, sensible à l'amitié, aux affections domestiques ; toujonrs plein d'aménité, traitant légèrement les choses frivoles. ne mettant aucune prétention, aux choses les plus graves; maître de lui dans les moindres accidents de la vie . aussi bien que dans les crises les plus terribles. Son habileté consistait à dominer les évenements, en paraissant s'y sonmettre, parce qu'il savait d'abord les apprécier : il ne choisissait pas moins adroitement les hommes qu'il employait, et c'est la le premier talent de l'homme d'état. Pour raconter la vie de l'oratorien la tâche est courte et facile. Fils d'un capitaine de la marine marchande de Nantes, Fouché fut des l'âge de neuf aus confié aux PP. de l'Oratoire qui avaient on collège dans cette ville. Il eut d'abord peu de succès dans ses études. A un esprit lent à se développer , il joignait une gaîté de caractère que ses premiers maîtres prirent pour une légereté ioepte et stérile. Son jotelligence se montrait rebelle aux règles convenues de la grammaire et de la versification latines et françaises. Il passait pour un triste écolier , lorsque le P. Dorif, préset des études, s'apercut que l'enfant lisait de préférence les livres les plus sérieux. entre aotres les Pensées de Pascal. Tout fut employé par cet instituteur judicieux nour cultiver convenablement les dispositions d'un sujet qui sortait de la ligne ordinaire. Fooché était destiné à la marine, mais sa complexion délicate engagea son père à céder aux représentations des oratoriens; et l'élève favori du P. Durif fut vooé à l'instruction publique dans cette savante congrégation. Ayant fait quelques progrès dans les mathématiques , il fut envoyé à l'institution de Paris. Là on lui mit d'abord entre les mains les commentaires sur les Evangiles , par Jansénios, et le catéchisme du concile de Trente. Il avoua à son confesseur le P. Mérault de Bissy, supérieur de la maison , le dégoût que lui inspiraient ces livres. Le sage directeor le conduisit dans sa bibliothèque, où il permit au jeune homme de choisir les ouvrages qui lui conviendraieut le mieux. Le petit Caréme de Massillon, les Essais de Nicolle, tels furent les auteurs auxquels s'arrêta Foocbé, qui obtint eu outre la permission de garder daos sa chambre les Eléments d'Euclide; enfin, Tacite, Horace, que josqu'alors il n'avait lus qu'en cachette. Fouché professa d'abord, avec distioction, la philosophie et les mathématignes à Juilly , à Arras , à l'école militaire de Vendôme. Tous coux qui le coonurent à cette époque hourense et paisible de sa vie se sont accordés à rendre témoignage à son zèle dans ses fonctions, à la régularité de ses mœurs, à l'agrément et à la sûreté de son commerce. Et dans la suite, même au milieu des orages de la révolution , ils n'eurent qu'à se louer de sa bienveillance. Les constituants Cazalès et Malouet étaient de ce nombre. Tous ceux qui, après la tourmente révolutionnaire, ont visité le collège de Juilly, out pu entendre les PP. Crenière et Lombois, vénérables débris de l'Oratoire, s'exprimer sur Fouché de la manière la plus favorable, tont en déplorant ses excès révolutionnaires (1). Pendant qu'il professait la philosophie à Arras, Fouché s'était lié avec Robespierre; et même, quand celui-ci fut élu député à l'assemblée constituante, il lui prêta quelques centaines de francs pour son voyage et son établissement a Paris. Par un avancement rapide et mérité, Fouché venait , à vingtciuq ans , d'être nommé préfet des études au collège de Nantes, lorsque l'ardeur avec laquelle il embrassa les nonvelles idées le jeta dans les orages politiques. N'ayant pas encore recu les ordres, il se maria, se fit avocat et fut l'un des sondateurs de la so-

ciété populaire de Nantes. A défant d'éloquence, il sesignala par cette exagération qui seule conduisait alors à la popularité. Son élection comme député de la Loire-Inférieure à la Convention nationale, en septembre 1792, pronya la justesse de ses calculs. Darant les premiers mois de la session conventionnelle , il se fit pen remarquer; il attendait. Ses anciennes relations avec Robespierre se renouèrent : mais la diversité de leurs caractères et de lenrs vues politiques ne tarda pas à semer la mésintelligence entre cux. Robespierre, soit qu'on voie en lui un ambitieux bypocrite, soit qu'il fût de bonne foi dans sa fureur (car , sous ce rapport du moins, il n'est pas encore jugé), le farouche Robespierre ne voulait que des instruments dociles et aveuglés : un tel chef ne pouvait convenir à Fonché, homme sans conviction, mais non pas sans caractère : car il était trop profondément égoïste, et sentait trop d'ailleurs sa supériorité pour se soumettre ni se dévouer à personne : il donna la préférence à la faction de Danton, « faction « profondément immorale, puisqu'el-« le avait réduit en spéculation pé-« cuniaire l'enthousiasme et l'anar-« chie (2). » Dès son arrivée à Paris, il fréquenta avidement le club des Jacobins, et parut fort bien s'entendre avec Marat, dont il avait propagé les doctrines à la société populaire de Nantes. A la Convention il fit pendant plusieurs mois partie du comité d'instruction publique, puis de celui des finances. Dans le premier de ces comités il se lia avec Condorcet, et par lui avec Vergoiaud. Déjà la lutte était engagée entre les Girondins et les Monta-

(1) En 1802 Fonché accompagne du P. d'Otteville, en aralorien, visita la c·llige de Juilly. Les elèves requent avec solemnié la ministre de la police générale et lai chantèrest une petite pièce de vers de laur composition qui communqui dinsi i

l alssant pour revnir tes amis Les emborras du ministère, Quelques loisirs (a sont permis Dons cet asile solitaire; De prafiter da tes leçons Nos ainés aurent l'avantaga....

A ce deroier vers Feoché, peo flatté de souvenir qu'on lui rappriait, tourns la dos. Le P. d'Otterille cettondi jusqu'an boat la harangua rimée et chautée. Son exemple fix revenir l'avellecce à de meilleures idées, et aliafait dels lors d'inable comme elle l'était toujours pour l'Ora-toire et la dévieu de Justille.

<sup>(</sup>a) Notice ser Fouche dans l'Assunire da M. Mahul, annos 1820.

gnards; mais dans la société ils n'en avaient pas moins de fréquentes occasinns de se rencontrer. Malgré l'affection que lai inspirait Vergaiand, Fonché était déja trnp avisé en politique pour s'attacher au parti girondin dnut le système, fundé sur la division fédérative de la France, était par celamême un système de faiblesse. Un jour, à l'issue d'un dîner qui avait en lieu chez le député de Nantes, Robespierre apastropha vivement Vergniand. « Avec une pareille violence, lui dit « Fnuché, vnus gagnerez sûrement « les passinds; mais vous n'aurez « puur vous ni estime ni confiance.» Rubespierre ne pardonna jamais cette parnle à snn auteur; et celui-ci, deveuu depuis un grand personnage, se plaisait à rapporter cette auecdnte. Ce fut senlement lors du proces de Lnuis XVI qu'nn put juger à quel parti de l'assemblée il allait s'attacher. Il ynta sur thutes les questinns avec la montagne, c'est-à-dire la mnrt; pnint de sursis; pnint d'appel an peuple; enfin, dans la discussion relative à cette dernière question. il dépassa en vébémence ceux des Montagnards dunt la réputation révulutiunnaire était le mieux établie. « Je ne m'attendais pas, dit-il, « à énoncer à cette tribune d'au-« tre opining contre le tyran que « celle de son arrêt de mort. Il sem-« ble que nous snmmes effrayés du « courage avec lequel nnus avons « aboli la royauté pnous chancelnus a devant l'umbre d'un rni ... Sachons « prendre enfin nne attitude républi-« caine! Sachnns nnns servir du a grand ponynir dont la natinn nnns a a investis! Sachans faire notre de-« vnir cn entier; et nous snmmes « assez forts pnur soumctire tnutes « les puissances et tous les évène-« ments. Le temps est pour nous

« Nous partons au fand de ans cœurs un sentiment qui pent se commi-« niquer aux différents peuples, sans « les rendre nos amis, et sans les faire cumbattre avec nons, punr « nous et contre eux. » (3) Cnmme membre du camité d'instruction publique. Fnuché, dans les séances des 14 février et 8 mars 1793, fit rendre un décret pour la vente, comme nationaux des biens dépendants des bnurses et établissements d'iustruction publique autres que les cullèges. Dans le cumité des finances il ne resta pas oisif. Le 10 du même mnis, à la suite d'un rapport fort étendu, il fit rendre un décret tendont à mettre snus la maiu du gonvernement tous les bieus, toutes les propriétés, qui jusque-la avaient été sonstraits à la fiscalité révolutionnaire au mnyen de rélicences, de fausses déclarations nu de suppositinns de nnm. Cette mesure, savamment combinée, sonmettait tous les notaires et autres officiers publics , sous peine de vingt mille livres d'amende, représenter au département le répertnire des actes passés par eux, a compler du 1ºr jauvier 1793. Dix ans de fers étaient pronuncés contre le notaire qui se serait prêté à toule fraude tendant à ennserver à un émigré la propriété de ses bieus. Bieutot, sur la proposition de Marat,

(3) Il paraît que Fooché antérieurement en ocès evalt eu des sentiments bien différente. Il voulait, dit on, oe prononcer que le déten-tion; il avait même ennoncé à t'un de ses collègues, homme très modéré, M. Desse, l'in-tention de publier, event le jugement, une opinion motivée dans ce seux. Quel fut l'étopuement de M. D. quand il fut cette publication , commençent per cette phrase ridicule : « Je na commengent per cette phrase ridecule \* d-n te n puls concervic comment on pent liebjer via « monset à voter la mort, d'an tyren: Missi quelques jours evaient sails pour changer los dispositions de Fouche, qui cherche à «'resu-er roprès de M. D. en disent qu'il « vais été obligé de céler sux soggettions de les colté-gues de la Loter-Inférieure.

FOU

Fouché fut envoyé en mission dans le département de l'Aube où le recrutemont épronyait de grandes difficultés. Par les senles voies de la persuasion et l'emploi des moyens les plus adroits, il réussit à faire partir une jenne et nombreuse milice, doot la résistance, jusqu'alors invincible, n'eût pas tardé, si elle se fût prolongée, à attirer sur le département toutes les riguents du goovernement conventionnel. Pendant celle mission, il adressa à l'assemblée une lettre où il fit l'éloge de la révolution du 31 mai, si désastreuse pour les Girondins, naguère ses amis. Envoyé deux mois après dans le département de la Nièvre, il mit à l'ordre du jonr l'athéisme, le pillage des églises, et la désorgaoisation des liens sociaux. Il avait à faire exécoter les décrets par lesquels la Convection venait d'abelir tons les coltes religieox : quatre jours lui suffirent pour accomplir cette covre. Le premier jour (26 sept. 1793), il présida à une fête ordonoée pour l'inauguration du buste de Michel Lepelletier. Le lendemain il poblia nu décret qo'on pourrait prendre ponr la réverie de quelque hiérophante du paganisme : « Considérant « que le peuple français ne peut re-« coonaître d'autre colte que celui « de la morale oniverselle, d'antre « dogme que celui de sa sonveraineté a et de sa tonte-puissance, etc., « toutes les enseignes religieuses « qui se trouvent sur les routes, sur « les places et généralement dans « tons les lienx publics , seront « anéanties. Tous les citoyens morts, « de quelque secte qu'ils soient, sea root couduits, viogt-quatre heures « après le décès et quarante-hnit « en cas de mort subite, au lieu desa tiné pour la sépolture commone, « cooverts d'un voile surèbre sur

« lequel sera peint le Sommeil. Le « lieo commun où leurs cendres rea poseront sera isolé de toute haa bitatioo , planté d'arbres , sous « l'ombre desquels s'élèvera une sta-« tue représentant le Sommeil. « Tons les autres signes sont dé-« truits, et on lira sor la porte de « ee champ, consacré par un resa pect religieox anx manes des a morts, cette inscription : La « mort est un sommeil éternel. » Partont il fit abattre les croix, démolir les autels, lui, que depois on a yo ôter son chapeao, en sigoe de pieux respect, tontes les fois que, se promeuant aux environs de sa belle terre de Pont-Carré, il rencontrait une modeste croix. Le pillage des aotels était à la fois la conséquence. et le motif des excès qu'il commit dans la Nièvre : aussi fit-il à la Convention plusieurs envois du mobilier. des églises. On jugera de l'importance de ces spoliations par ces mots extraits des procès-verbaux de la Convention (1er brumaire an II): « Fonché de Nantes, etc., envoie à a la Convention mille quatre-vingt-« onze pièces en or el en argeut, a provenant de la dépouille des égli-« ses. » Dix jours après, 11 brumaire (10r novembre 1793), second envoi encore plus considérable : « Ci-« toyens collègues, écrivait le pro-« consul iconoclaste, je vons envoie a dix-sept malles remplies d'or, a d'argent et d'argenterie de tonte « espèce, provenant de la déponille a des églises, des châteaux, et aussi « des dons des sans-culottes. Vous « verrez avec plaisir deux belles « crosses d'argent doré, et une coo-« ronne ducale en vermeil. L'or et « l'argent ont fait plus de mal à la « république que le ser et le seu des « féroces Autrichiens et des lâches

« Anglais. Je ne sais par quelle im-« hécile complaisance on laisse ene core ces métanx entre les mains d'hommes suspects. Ne voit-nn « pas que c'est laisser un dernier esa poir à la malveillance et à la cn-" pidité? Avilissous l'or et l'argent, a trainons dans la boue ces dieux « de la monarchie, si nous vonlons « faire adnrer les dienx de la réoua blique, et établir le culte des vertus anstères de la liberté. Vive la a montague! Vive la Convention naa tionale! Je ynns ferai dans peu un " troisième euvoi. » Les sans culottes de la Nievre, qui avaient apporté ces caisses remplies d'nr et d'argent, demanderent alors la parole. « Les a sans-culottes de la Nievre, dit « leur orateur, evidemment inspiré a par Fouche, pleins de mépris pour a l'or et l'argent, viennent déposer a dans vntre sein les reliques du faa natisme et de l'orgueil ; ils foulent aux pieds les crosses, les milres et lous les bochets de la calotte. « Les habitants des campagnes vieua nent enx-memes apporter l'argen-« terie de la table de fenr Dien et de a leurs ci-devant seigneurs : ils onl a meme exprime le vou formel pour la « suppression des ministres da culté a calholique, et demandent , a la a place, des instituteurs de morale. " On offre maintenant en vain, dans « nns cités, du numéraire en argent; « il est devenn odieux au peuple , a qui sait qu'il fut toujonrs le prix de la corruption. Les femmes ellesa meines unt depnsé leurs craix. « Nons ne voulons plus que du pain " et du fer. » Ce discours fut accueilliavec applaudissement; les sansculottes eurent les honneurs de la séance. Veut-on avoir que idée encore plus précise de la mission de Fouché dans la Nièvre? qu'on lise cette let-

tre du procureur de la commune de Paris, Chaumelle, qui se trouvait daus ce département, au moment nu le député de Nantes y fut envoyé : « Ci-« toyen, écrivait-il au rédactent du « Moniteur, le 29 sept. 1793, « la vérité me presse, et je dois la proclamer : on m'a donné tons les « honneurs du bien qui s'est opéré a dans mon pays natal, tandis que a j'en ai nummé les auteurs, et j'a-« voue que le peu de bien que j'ai « pu faire dans ma vie n'égalera jamais celui qu'nnt fait, dans le département de la Nièvre, le représentant Fouche de Nantes et les « saus-culottes de la société popu-« laire de Nevers. J'ai indiqué quela que bien à Fouché, et le bien a « été fait ; mais ce pays de la Nièvre a était deja régénére par ses soins paternels. Eutouré de fédéralistes. de royalistes, de fanatiques, le « représentant du peuple n'avail a pour conseils que trois ou quatre patrioles perséculés, et avec ce « faible secours il a opéré les mira-« cles dont j'ai parlé... Fanatisme a detruit, federalisme aneanti, faa brication du fer en activité , gens a suspects arrêtés, crimes exemplaia rement punis, accapareurs poursuia vis, incarcerés; tel est le summaire a des travaux du représentant du peua ple Fouché: voila ce que les joura naux ont oublié de dire et que je « dnis publier hautement. » Ces éloges d'un Chaumette sunt aujonrd'huifa réprobation de celui qui alors paraissait les meriter. Nous nons servons à dessein de ce terme , parce que , de la part de Fonché, cette exagération de seutiments anarchiques , qui remplissaient sa correspondance , n'était qu'une tactique appropriée au temps et aux circonstances; tactique lache et déplorable sens doute, mais qui

eut enfin pour résultat d'éparener le saug, à nue époque où l'ou en fut si prodigue. Il faut bien le recounaitre, ces proconsulats si redoutés réduisaient le député qui en était revêtu à n'elre que l'instrument docile des cumités de salut public et de sureté générale qui composaient alors tout le gouvernement. Un représeufaut do peuple en mission sculait le premier réagir sur lui-même la terreur qu'il portait dans les départements, où, d'ailleurs, il trouvait toujours un club de sans-culottes dirigé par la sociélé-mère des jacobins de Paris. Tuutefois, dans la Nièvre, forcé de mettre à exécution la loi contre les suspects, c'est-à-dire l'emprisonnement en masse des pretres et des nobles, Fouché sut adoncir en quelque chose les rigneurs de la loi. On en voit la preuve dans nue proclamation qu'il publia le 25 août 1793. « La loi veut que les hommes sus-« pects soient éloignés du commerce « social : cette loi est commandée a par l'intérêt de l'étal; mais pren-« dre pour base de vos opinions « des dénonciations vagues provo-« quées par des passions viles, co « serait lavoriser un arbitraire qui « répugne autant à mon cœur qu'à « l'équité. Il ne faut pas que le « glaive se prumene au basard. La « loi commande de séreres puni-« tions, et nou des proscriptions aus-« si immorales que barbares (4).» Quui qu'il en soit, la Convention fot assez satisfaite de la conduite de Fouché dans la Nièvre pour l'envoyer à Lyon avec Collut-d'Herbois, au mois de brumaire au II (nov. 1793). Ils étaient charges de mettre à exécution le décret de destruction cononcé contre cette ville infortunée. Fouché, qui prévoyait, sans doute, (4) For, l'agt, Doviguer, LXIII, 284.

toutes les horreurs de cette mission, écrivit à l'assemblée pour en être dispense; mais ou ne tint aucuu compte de sa lettre ; et , comme il n'était pas prudent de se refuser aux ordres du comité desalut public, il finit par adresser à la Convention son acceptation en ces termes : « de n'ayais plus « que des jouissances à recueillir « dans le département de la Nièvre : « vous m'offrez destravaux pénibles à « Commune-affranchie, J'accepte « avec courage celle mission; je a n'ai plus les mêmes forces, mais « j'ai tonjuurs la même énergie. Les a offrandes continuent d'abonder à « Nevers sur l'autel de la patrie ; a je vous fais passer un qualrieme e envoi d'or et d'argent qui s'élève a à plusieurs millions. Le mépris a pour le superflu est tel ici, que « celui qui en possède croit avoir « sur lui le sceau de la réprobaa tion. Le gout des vertes républi-« caines et des formes austères a « pénétré toutes les ames, depuis a qu'elles ne sont plus corrompues « par les prêtres. Quelques uns de « ces imposteurs s'avisent encore de a jouer leurs comédies religiouses; mais les sans culottes les surveila lent, renversent tous leurs theatres « et plantent sur leurs débris l'arbre « immortel de la liberté. » En arrivant à Lyon, Fouché et Collot-d'Herbois firent tomber les têtes de tons les membres de la municipalité lyonnaise qui avaient instruit le proces de Challier. Voici dans quels termes ils annoncèrent à la Convention cet acte de vengeance : « L'ombre « de Challier est satisfaite; cens « qui dicterent l'arrêt atroce de sun « supplice sont frappés de la foudre, « et ses précieux restes, religiense-« ment recucillis par les républia cains, viennent d'elre portes co

« triomphe dans toutes les rues de « Commune - affranchie. C'est au a nilieu même de la place où ce « martyr iutrépide fut immolé à la « rage effrénée de ses bourreaux, que ses cendres ont été exposées « à la vénération publique et à la a religion du patriotisme... Tous les « cœurs se sont dilatés, le silence de «. la douleur a été interrompu par « des cris mille fois répétés : Ven-" geance! vengeance! Nons le jua rons, le peuple sera vengé; notre « cunrage sévère répondra à sa juste a impatience; le sol qui fut rougi du « sang des patrintes sera bouleversé, " Tout ce que le vice et le crimo « avaient élevé sera anéanti, et snr « les débris de cette ville superbe et " rebelle , qui fut assez corrompne a pour-demander un maître, le voya-« genr verra avec satisfaction quel-« ques monuments simples élevés à la « mémoire des martyrs de la liberté, « et des chaumières éparses que les " amis de l'égalité s'empresseront a de venir habiter pour y vivre benreux des bienfaits de la nature. » Toute la correspondance de Fouché et de Collot-d'Herbois, durant cette mission, porte le caractère de la fureur et de l'impiété (5); et ceux qui ont voulu en rejeter tont l'odieux sur ce dernier ont dù fermer les yenz ponr ne pas reconnaître dans ces dépêches le style des publications de Fouclé dans la Nièvre; mêmes expressious, mêmes idées, même logomachie immorale et sacrilège; c'est à ne pas s'y méprendre. Seulement, nous avonerons qu'a Lyon, grâce à la prédominance de Collot-d'Herbois, la plume de l'exoratorien est plus fortement trempée dans le sang. On en jugera par ces passages : « Nous n'écoutous « que le cri du peuple, qui veut « que tout le san des patriotes « soit vengé uno fois d'une manière a prompte et terrible, pour que « l'humanité n'ait plus à plenrer de « le voir couler de nouveau, Con-« vaincus qu'il n'v a d'innocent dans « cette iufaine cité que celui qui fut « opprimé ou chargé de fers par « les assassins du peuple, nons som-« mes en défiance contre les larmes a du repentir; rien ne peut désar-« mer notre sévérité.... L'indulgence est une faiblesse dange-« reuse ... Les démolitions sont trop a lentes; il faut des muyens plus ra-« pides à l'impatience républicaine. a L'explosion de la mine et l'acti-« vité dévorante de la flamme peu-« ventseules exprimer la toute-puis-« sance du peuple; sa volonté ne « neut être arrêtée comme celle a des tyrans; elle doit avoir les efa fets dn'tonnerre. » (6) .... a Point « d'indulgence, citoyens collègues ; « point de délai, point de lenteur « dons la punition du crime ... Les « rois punissaient lentement parce « qu'ils étaient faibles et cruels ; la a justice du peuple doit être aussi prompte que l'expression de sa « volonté. Nons avons pris des a moyens efficaces pour marquer « sa toute-puissance, de manière « à servir de leçon à tons les rea belles. Nous ne vous parlerons

<sup>(5)</sup> On pout lire deux les publications du temps notessibent deux Pendomme, et maine temps notessibent deux Pendomme, et maine der particularités de l'épothères de Challer. On y parolin les cirémoises de la mainère les cirémoises de la mainère les cirémoises de l'épothères deux soituit ilvres favoir Brilde, et l'on fit bloire l'épothères de l'inc.

<sup>(6)</sup> Lettre insérée dans le Maniteur du 24 novambre 1793 : alla avait pour objet d'empiecher la Convention de revenir sur aon décrat d'anéautissement de la ville de Lyon.

« point des prêtres : ils n'ont pas « le privilège de nous occuper en « particulier (7). Nous ne nons fe-« rons point un jeu de leurs impos-« tures; ils dominaient la conscience « du peuple, ils l'ont égarée, ils « sont complices de tout le sang qui « a coulé: leur arrêt est pronon-« ce (8).... Notre pensee, notre a existence tont entière, sont fixées « sur des rnines, sur des tombeanx, a où nous summes menacés d'être « ensevelis nous-mêmes... La tera renr, la salutaire terreur est ici « à l'ordre du jour ; elle comprime a tous les efforts des méchants (9). Les actes de Fouché et de son collègue répondaient exactement à ces parules effroyables. Le sang coulait a grands flots, Collot-d'Herboisayant été appelé à Toulou, Fonché resta pendant près de denx mois à Lyon; investi de tous les pouvoirs; et c'est alors qu'il lui écrivit cette lettre, dont personne que le député de Nantes ne peut assumer la responsabilité. « Et a nons aussi, mon ami, nous avons « contribué à la prise de Toulon en c portantl'énouvente parmiles laches a uni v sontentrés, en offrant à leurs « regards des milliers de cadavres de a leurs complices. Soyous terribles a pour no pos craindre de devenir " faibles ou cruels; aneantissons. a dans nutre colère et d'un seul coup a tous les rebelles, tons les conspiraa teurs, tons les traîtres, pour nous a épargner la douleur, le long sopa plice de les punir enrois. Exercons a la justice à l'exemple de la nature ; " vengeons-nous en peuple, frappons « comme la fondre, et que la cendre « même de nos ennemis disparaissé « du sol de la liberté.... Adieu a mon ami, les larmes de joie coua lent de mes yeux, elles inondent a mon ame .... P. S. Nuns n'avous a 'qu'une manière de célébrer la vica loire; nous envoyons ce soir deux cent treize rebelles sous le a feu de la foudre. » Cette exécution par la mitraille n'était pas la première qui eut marqué le procensalat de Fouché et de Collot. Déja ces denx hommes feroces s'étalent donne plus d'une fuis ce spectacle digne de Caligula. Collot-d'Herbois qui , avant son depart pour Toulon, s'était momentanément rendu à Paris , se vit dans la nécessité de monter à la tribone des jacobins pour faire l'apologie de ces exécutions. a On a nous a accusés , dit-il , d'être des anthropophages, des hommes de a sang, et ce sont des pétitions a contre-revulutionnaires colportées a par des aristocrates qui nous foit a ce reproche (10) ..... Une gonfte a de sang versée des vernes genea reuses d'un patriote me retombe a snr le cour, mais je n'ai point a de pilie pour les conspirateurs. « Nous en avons fait foudroyer a deux cents d'un coup, et on nons a en fait un crime ! Ne sait-on pas « que c'est encore une marque de sensibilite? Lorsqu'on guillotine

(a) Fough, so retrouve, but entire dans on top legge et cronsque.

(5) he letter d'ob est untuit es passage de traves an Mediate de 3 de embre apple et de traves an Mediate de 3 de embre apple et de distince avez in this mestive; telle qu'vite et a sorte gong la prisjohen fair de caylons la hache de les féroces mentriers.

(a) Mediated et présentes regél. Daiss certe

(e) Montiumbur v disconibre 1 yal. Papa cette leite, le preplication for chief of light as for leiter, le preplication for chief of light as for anisolation for the marked field in — Denn sen instruction grilly directly interest of different piece of the previous description of the marked field in — Denn sen instruction grilly directly interest of the previous directly in the property of the previous different piece of the previous directly in the previous directly directly

(10) Ged peralt to repporter à la petition rédigée per Fontanes (Voy, ce nom, dans te vol., page 236).

« vingt coupables, le dernier meurt « vingt fois; tandis que ces denx

« cents conspirateurs périssant en-« semble, la fondre populaire les « frappe, et, semblable à celle du

« ciel, elle ne laisse que le néant et « les cendres! On parle de sensibi-

« les cendres! On parle de sensibi-« lité! et nons aussi, nous sommes

a sensibles; les jacobins out tontes « les vertus. (11) » Fonché, pour qui l'on employait cette odiense et dérisoire interversion de termes, et qui, comme on l'a vn, n'était pas novice en cette odieuse logomachie, était moins que jamais la dupe de ses propres emportements. Il se conformait au langage dn temps; il l'exagérait même pour fonder son infinence révolutionnaire; pais, chemin faisant, il ramassait, comme on l'a dit, de l'or dans des ruisseaux de sang. Avant de quitter Lyon, le député de Nantes , affectant un langage plus modéré, manda à la Couvention la fin prochaine des justices nationales. Il la félicita en même temps des mesures prises contre la faction de Danton, qui venait de porter sa tête sur l'échafand; et il qualifia son ancien ami et ses partisans de scélérats, corrupteurs du peuple. Hébert, l'un des coryphées de la faction dantoniste, était l'ennemipersonnel de Fouché, qu'il avait dénoncé à la tribune des jacobins comme un intrigant et un modéré. Le 8 avril, celni-ci revint à Paris, et rendit

compte de sa mission à la société des (1) Montare de a létrenbre 175, la branche intéligénce qui répaire core Cointe et Romah nettation par un lettre du premie adereus de Cambre ; le lièque sont le «25, parmi les prêces à l'appai de appose fait an sons de les prêces à l'appai de appose fait an sons de les prêces à l'appai de appose fait an sons et bien nécessire il su fait pour de colon, ne de lieu necessire il su fait pour de l'appai en l'appai de l'appai de l'appai de l'appai moissage aven an le remplater per un monmina que venu ne le remplater per un monmina que venu ne le remplater per un mon
mina que venu ne le remplater per un mon
mentare, la chiari publique sonfirer ; l'avaid et ani song recombine. jacobins, où déjà l'orage se formait contre lui. Il s'attacha à prouver la nécessité des mesures qu'il avait prises. « Le sang du crime, dit-il, fé-« conde le sol de la liberté et af-« fermitsa puissance, » On demanda la parole contre lui; mais Robespierre, jugeant sans doute que le moment de l'attaquer n'était pas encore venu, proposa que la discussion fut ajournée jusqu'à ce que le rapport des comités eut été présenté. Bientot Fouché; en récompense de l'ardent patriotisme qu'il avait déployé dans le département du Rhône, fut élu président de la société des jacobins (6 juin 1794). Cette popularité naissante porta ombrage à Robespierre. Le dictateur avait d'ailleurs sur le cœur quelques plaisanteries que s'était permises l'ouché à l'occasion de sa fête de l'Etre-suprême. Pendant celte solennité (8 juin 1794). tandis que Rohespierre gravissait les marches de la tribune élevée d'où il allait proclamer son manifeste en faveur de Dieu, Fonché lui prédit tont haut que sa chute était prochaine. La vengeance ne se fit pas attendre. Le 11 juin , nne députation de la société populaire de Nevers s'étant présentée à celle de Paris pour se plaindre que les patrioles étaient persécutés, Fouché, en qua-lité de président, répondit à ces députés que leur société méritait des reproches. « Si le souffle impur de « Chanmette, ajouta-t-il, n'a pu « exercer son influence pendant son « sejonr à Nevers, il paraît que " l'ombre de ce conspiratent y planeaujourd'hui. » A cesmots, Robespierre, démasquant sa haine (12),

<sup>(10)</sup> Catte haine n'emplehait pas Robespierre da rendre au foud du cour justice aux talents da Fouché; et c'était sans donte pour ce motif qu'il voulais l'écraser. Dans les papiers saisse

s'écria : « Il ne s'agit pas de jeter à « présent de la boue sur la tombe « de Chaumette, lorsque ce munstre « a périsur l'échafaud; il fallait lui li-« vrer combat avaul sa mort. » Invité par la société à venir se disculper. Funché ne parut point, et la pria par écrit de suspendre son jugement jusqu'au rapport des comités. « L'in-« dividu Fouché, dit alors Robesa pierre, ne m'intéresse nullement : « c'est moins pour ses crimes passés « que je l'ai dénoncé, que parce qu'il a se cache pour eu commeltre d'au-« tres, et que je le regarde comme « le chef de la conspiration qu'il faut « déjouer. » Il condamna ensuite sa non-comporution. « C'est nu impos-« teur vil et méprisable, dout la « conduite est semblable à celle de « Brissot et des autres scélérats. » Un Lyonnais ayaut ensuite énuncé plusieurs faits contre Fouché, la société pronunca sun exclusion à l'unanimité (5 juillet). C'était alors on premier pas vers l'échafaud. Quelques juurs auparavant, Rubespierre. dans le comité de salut public, avait demandé la tête de Fouché et de huit de ses amis; mais il avait éprouvé de la part de ses collègues une résistance invincible. Fouché, convaincu des-lors que la lutte était à mort entre le dictateur et lui , s'unit à Legendre, à Tallien et aux autres députés qui opérèrent la révolution du 9 thermidor; et c'est ainsi qu'après avoir été peudaut plus de deux muis sans domicile fixe, Fouché échappa aux dangers qui menacaient sa tête. On a beaucoup trop célébré cette journée. Il paraît-aujourd'hni avéré que Robespierre ne fut frappé par ses complices qu'alors qu'il vou-

chez le diclateur sprès son supplice, s'est frouvée une liste de vingt-neuf. hommes de tête et de, twue, parmi lesquets figurait Fonché. lait lui-même faire cesser la terreur et punir les hummes qu'il accusait d'avoir, dans des vues intéressées et méprisables, multiplié les exécutions et les massacres. On assure qu'il leur avait dit : « Vous n'êtes que des a hommes de sang. » Il est constant du moins que lorsque le 9 thermidur arriva, il y avait six semaines que Robespierre ne paraissait plus au cumité de salut public. Quoi qu'il en soit, Fouché fut des premiers à abouder dans ce système commude, qui consistait à rejeter toutes les horreurs des deux dernières aunées sur le dictateur qui n'était plus. Affectant des-lors un nouveau laugage. un l'entendit, dans la séance du 24 anût 1794, parler en faveur de plusieurs détenus de Lyon, et manifester « la prosonde douleur dont il était « pénétré en contemplant les hur-« reurs qui avaient eu lieu durant « les trois derniers mois dans cette « ville. » Le 4 octubre suivant, il proposa de lever l'état de rébellion sons l'empire duquel était encure cette malheureuse population. Fonché . sans donte, eut mienx fait de se taire et de ne pas réveiller ainsi de funestes souvenirs. Il était trop fortement compramis dans les excès de terrorisme pour s'associer , saus péril, à un système de réaction. Aussi, changeant encore une fois de rôle, ne tarda-t-il pas à faire d'ostensibles efforts pour arrêter la marche rapide de l'esprit public, en se séparant des hommes avec lesquels il venait de renverser le tyrau. La Queue de Robespierre, pamphlet du représentant Guffroy, ayant de voilé ses complices, Fonché, qui n'était point menagé dans cet écrit, le dénonça à la société des jacobins en des termes propres à ramener le ré-

gime de la terrenr. Il s'éleva contre

le système de sensibilité fausse et hypocrite qui se développait depnis quelque temps, et s'efforça de démontrer « la nécessité d'établir la ter-\* reur dans l'âme do méchant comme « dans le camp des ennemis; » ajoutant que « tonte pensée d'indulgence. « de modération, est oce pensée « cootre-révolutionoaire. » La crainte des réactions le porta même à s'associer à l'anarchiste Babeof, Tallien, qui alors dénonça ce démagogue, avança que Babeuf « n'était qu'un « jouet entre les mains de Fooché , « occopé à corriger ses écrits încen-« diaires.» Le député de Nantes oe désavoua puiot ce fait, et s'éleva contre les diviseurs de la Convection. « Un républicain, dit-il, ne doit « compte de ses relations qu'à la loi. « Je suis prêt à les faire coonaître « qoaod elle me l'ordonoera. Il n'en « est pas une qui ne m'honore. « Assez d'antres ont des relations « avec la fortuoe et le pouvoir. Il « n'est pas encore défendu d'eo avoir « avec le malheur opprimé. Oui, « i'ai en des relations avec Babeof. » Tallico cootinua de poursuivre Fonché avec acharnement. Le 2 avril il demanda son arrestation comme corspiratenr. Cependant, de tous les départements où il avait été eo mission. des dénonciations étaient chaque jour envoyées cootre le collègue de Collot - d'Herbois. Alors parurent le Cri de vengeance des Lyonnais; la Denonciation des Bretons, et plusienrs écrits de ce genre, Fouché fit iosérer, quelques jours après, dans le Moniteur, uoe jostification, assez vague, daos laquelle il s'exprimait aiosi : « La « malveillaoce a répaodu les bruits « les plus invraisemblables, les a plus dégoutantes impostures sur « ma mistion dans les départements

de l'Allier et de la Nièvre. J'ai « passé cinq joors dans le pre-« mier, et trois mois daos le se-« cond. L'époque était orageuse : « i'ai ordopoé des mesures sévères « que les circoostances et les décrets « commandaient impérieosement. « Mes actes soot poblics; ils sont « signés de mes collègues Laporte « et Méaulle; ils ont été imprimés « et distribués à la Convention naa tionale. Ils sont graves dans « tous les cœurs des bons citovens a de Lyon. » Dans la séance du 24 prairial an III (14 juin 1795) les habitants de Gaunat vinrent demander sa tête, l'appelaot un des chefs du terrorisme, l'accosant « d'avoir, « le premier, dans leur département, « prêché ladépravation de mœurs, « démoralisé le peuple, organisé la « commissioo temporaire de Lyon , « qui, saos jugement, fit égorger \* treote-deux détenus de Monlins; et. « par suite, ravi aux départements a de la Nièvre et de l'Allier l'or et « l'argent des particuliers, » Le coup le plos terrible fut porté à Fonché dans la séance du 22 thermidor (2 août ). Toutes les autorités , oouvel . @ lement constituées, et deux cents citoyens de la Nièvre, envoyèreot à la Coovention une dénonciation appropée sur des procès-verbaux de différentes administrations. On y remarquait les expressions suivantes, adressées par Fouché aux admioistrateurs du département : « Que la fondre éclate a par humanité! Ayons le courage « de marcher sur des cadayres pour « arriver à la liberté! » Le représentant Laurencent lui reprocha de n'avoir rendu ancon compte des tares révolutionnaires, qui se montaient à plos de deux millious daos la senle commuoc de Nevers. l'our détourner cette tempête, Fouché se rapprocha

de Tallien et des thermidoriens, dont il s'était éloigné depnis la chute de Robespierre; il trouva en cux des défenseurs zélés, mais impuissants. Un rapport ayant été fait à la Convention dans la séance du 22 thermidor an III, sur ces diverses accusations, il fut successivement atlaque par Lesage (d'Eure-et-Loir), Bion, Boissy - d'Anglas, puis défendu par Tallien, Legendre, Merlin, etc. Ces derniers réclamaient pour Fonché l'honneur d'avoir contribué à la chute de Rohespierre. « Fouché n'a point « cu de part au 9 thermidor, s'é-« cria Boissy-d'Anglas; cette jour-« née fut trop belle pour avoir été « déshouorée par son secours...» Apostrophe sanglantel, mais moins conforme à la vérité que ces mots de Lesago : a Tout le monde sait que a quand les tyrans se sont servis d'uu « instrument, ils le brisent. Rohesa pierre voulut hriser les siens, il « ne réussit pas ; il fut anéanti. » A la suite de ce déchaînement universel, Fouché fut décrété d'arrestation : mais il fut rendn à la liberté par l'amnistie du 4 hrumaire an IV (26 oct.). Jusqu'à la jonrnée du 13 vendémiaire, qui abattit le parti contre-révolutionnaire, il resta dans une sorte de disgrace, résidant avec sa famille dans la vallée de Montmorency. Le Directoire lui consia cependant, sur les frontières d'Espagne, une mission, à la suite de laquelle il vécut étranger, en apparence, aux affaires publiques, mais sans cesser d'être en relation avec les divers partis. Ce fut alors qu'il se lia avec le directeur Barras. Le Directoire étail menacé par la faction de Babeuf, qui, tout en prèchant la loi agraire, songeail à s'emparer du gouvernement, pour ramener la démagogie et la terreur. Fouché, qui connaissail

les secrets de ce parti, adressa à ce sujet un mémoire au Directoire : et la condamuation de Babeuf coupa le mal dans sa racine. Barras offrit alors au député de Nantes un emploi secondaire; mais celui-ci refusa. Ne voulant entrer dans l'administration que par un poste éminent, il ne profita du crédit et de la bonne volonté de Barras que pour obtenir une partie dans les fournitures; et c'est par là qu'il commença ou plutôt qu'il continna d'élever son immense fortune. Ici s'ouvre pour Fouché une nouvelle carrière : ce n'est plus le démagogne, le prédicateur de l'égalité et de la loi agraire, c'est l'homme du ponvoir, avide de dignités, de richesses, et pour cela même devenu circonspect et modéré. Au 18 fructidor an V (4 sept. 1797) par ses avertissements opportuns et des conseils habiles, il rendit de nouveaux services à Barras et à la majorité révolutionnaire du Directoire, qui dans cette journée triompha encore une fois de ses ennemis. Enfin Barras récompensa Fouché selon sos vœux, en le nommant ambassadeur près la république cisalpine (sept. 1798). Cet état naissant était divisé en deux partis, dont l'un, sans caractère et sans énergie, ne songeait qu'à se traîner platement à la remorque de la France, et avait pour appuis Rewbell et Merlin de Donai, directeurs sans portée, hommes d'affaires plutôt qu'hommes d'état. L'autre parti, celui des chauds patriotes, était sontenu par Barras et Brune, général de l'armée d'Italie Fouché, de concert avec ce dernier, stimula les patriotes Lomhards et renversa tout ce que son prédécesseur (M. Trouvé) avait fait pour obéir à l'impulsion de la majorité du Directoire. Favorisant onvertement l'in-

dépendance cisalpine, il engagea à se démettre trois des directeurs et quarante-deux députés milanais, qui fprent remplacés par des patriotes. C'était une propagande républicaine que prétendait opérer Fouché : il voulait que tonte l'Italie , renversant ses vieux gouvernements, ne format plus qu'une confédération d'états libres. Cette sorte de répétition à Milan du 18 fructider de Paris , n'eut pas un long succès. Les ex-directeurs et les ex-députés cisalpins protestèrent entre les mains de Fouché lui-même. Rewbell et Merlin, qui avaient la majorité dans le Directoire, le rappelèrent avec improbation, envoyèrent Brune en Hollande et lui donnèrent pour successeur à l'armée d'Italie le général Joubert. Fort de l'appui de Barras et de la protection de Joubert avec lequel il se lia promptement, Fouché ne se hâta pas de quitter Milan: il réclama coutre la désapprobation du Directoire français, et adressa au gouvernement cisalpin une chalenreuse proclamation où l'on remarquait ces passages : « C'est en vain , a citoyens directeurs, qu'on cherche « a persuader que votre existence m politique n'est que fugitive.. N'avez a point d'inquiétude sur l'avenir ; la « solidité des républiques est dans la a nature des choses... La victoire et « la liberté convriront le monde. » Un décret émané du palais du Luxembourg enjoignit expressément à Fonché de quitter le territoire cisalpin : son successeur Rivaud requit le Directoire milanais de s'adresser à lui et non plus à Fouché. La garde italienue du Directoire et du corps législatif italien fut désarmée et remplacée par des troupes françaises. Les fonctionnaires nommés sous l'influence de Fouché furent expulsés; des

arrestations furent ordonnées : celle de l'ex-ambassadeur aurait même en lien si le général Jonbert ne l'eût averti à temps. Fonché se réfugia dans une maison de campagne, pres de Monza : c'est la qu'il reent la copie d'une proclamation de Rivaud au peuple cisalpin, dans laquelle celui-ci taxait Brune et Fouché d'être des novateurs sans mission, sans caractère, et d'une exagération dans leur patriotisme, qui « faisait calomnier « le gouvernement populaire.» De retour à Paris, dans les premiers jours de janvier 1799, Fouché ent la satisfaction de trouver le crédit de Merlin et de Rewbell sur son déclin. Dans les deux conseils on formait des brigues contre eux; aussi, les directeurs, an lieu d'appeler l'ex-ambassadeur à leur batre pour lui faire rendre compte de sa conduite, cherchèrent à s'excuser de leurs procédés sanvages à sou égard, et ; pour qu'il ne fit point d'esclandre, ils lui accorderent une riche indemnité de déblacement. L'autorité directoriale leur fut bientôt ravie, et il paraît certain que Fouché ne fut pas étranger à l'élection de Sieyes, qui ue vint siéger an Directoire que pour préparer sonrdement le renversement de la constitution de l'an III. Recherchant toujours l'appni on l'intervention des généraux , il s'empressa de nommer au commandement de Paris Jonbert, qui fit donner à son ami Fouché l'ambassade de Hollande; mais à peiue celoi-ci fot-il arrivé à La Haye, où il retrouva le général Brune, qu'il fut nommé ministre de la police générale (31 juillet 1799). Dans l'intervalle les plans de la faction qui était au pouvoir avaient pris leur développement. Jouhert partit pour l'armée d'Italie avec l'espoir de vaincre et de les mettre à exécution.

Mais il fallait les ressorts d'une police ferme et habile, ponr comprimer le parti révolutionnaire alors désigné sous le nom de parti auarchique : il fallait surtout on homme a qui toutes les ressources et les menées de ce parti sossent connues. Or, la police telle qu'elle était alors organisée, était sans force; et , par le personnel de ses chefs comme de ses agents inférieurs, elle penchait pour le parti qu'elle devait combattre. L'hounête Bourguignon, chargé de ce département, était tout-à-fait au-dessous de son emploi. Sieves s'unit à Barras pour révoquer ce ministre ; il voulait nommer Alquier (Voy. cc nom, LVI, 242); mais Barras s'onit à Gohier et à Monlins pour écarter ce candidat, et Fouché arriva ainsi à ce poste qo'il convoitait depuis longtemps. Il exigea d'abord que le burean central de Paris (la présecture de police n'existant pas encore) fut entierement subordonné à son ministère. Ahandonuant à des chefs de bureau les fouctions purement administratives et réglementaires, il concentra dans son cabinet toute la hante police. Il sentit que seul il devait être jugo de l'état politique intérieur; qo'il ne fallait considérer les espions et agents secrets que comme des instruments souvent sospects; en uu mot, que ce n'était ni avec des écritures, ni avec des rapports qu'on faisait la haute police; qu'il y avait des moyens plus efficaces; par exemple, que le ministre devait se mettre eu contact avec les hommers influents de toutes les opinions et de toutes les classes supérieures de la société. Le nerf de toute police, comme de la guerre, l'argent manquait : Fouché rendit tributaires de la caisse ministérielle les vices inhierents à toute graude capitale; il re-

FOU cucillit ainsi des sommes énormes et put avoir des agents jusque dans les plus hautes positions; anssi rien d'essentiel ne pouvait lui échapper. Le gouvernement, peu d'accordavec loimême, était entouré d'ennemis : Fonché prit sur loi d'arrêter la licence des journanx et la marche andaciense des sociétés populaires. Telle fut la premiere proposition qu'à la suite d'un rapport motivé il fit au Directoire, goi lui donna carte blanche. Il préluda en disant dans une espèce de proclamation a qu'il avait pris l'en-« gagement de veiller pour tous et sur tous, afin de rétablir la tran-« quillité intérieure et mettre na « terme aux massacres. » Ce dernier mot surtout déplut aux démagogues qui s'étaient flattés de trovver quelque complaisance dans l'exproconsul de Commune-affranchie. Quatre jours après, le 18 thermidor (5 août), le Directoire transmit au conseil des anciens, qui le reuvoya an couseil des ciuq-cents, le rapport de Fouché sur les sociétés politiques. Il les accusait d'attentats contre la constitution, et demandait des mesures répressives. Ce rapport fut qualifié de faux et de calomuieux par quelques députés qui le présentèrent comme le signal d'une réaction contre les soutiens de la république. Le même jour Fouché fut altaqué encore plus vivement par la société du manège. Faiblir, c'eut été tout perdre. Aussi, des le lendemain, Sieves sit fermer ce club. Quelques jours après, le 13 août, Fouché prit sur lui de faire fermer la salle des jacobins de la rue du Bac. Pour atténuer l'effet de ces mesares contre-révolotionnaires, le ministre présenta un rapport contre les royalistes du Morbihan. Et cependant, par des instructions confidentielles, il mitigeait dans les

départements de l'onest, les rigueurs de la loi des otages contre les parents des émigrés. Ce fut des-lors qu'il s'assura d'un certain nombre d'agents royalistes, dont les services secrets le mirent à même d'en finir plus vite avec la guerre civile qui désolait ces contrées. Bientôt il osa supprimer d'un seul coup onze journant des plus accrédités parmi les jacobins et les royalistes. Il en fit saisir les presses et arrêter les auteurs, les accusant de semer la division entre les citoyens. Par de telles mesures, Fouché ne semblait-il pas devancer le génie impérial de Napoléon? Il fut dès-lors évident que ce ministre et le parti qu'il servait voulaient détraire toute liberté, et fonder nn despotisme, une sorte d'aristocratie révolutionnaire. Briot attaqua Fonché à cette occasion an conseil des cinq-cents. déclara qu'il se préparait un coup d'état ; et , après avoir rappelé l'atrocité des missions du député de Nantes, il demanda la suppression dn ministère de la police. Le lendemain, le Directoire fit insérer dans ses journaux l'éloge de son ministre. Briot ne se tint pas pour battn. et, dans une Lettre à Baudin des Ardennes, il revint sur ses accusations contre Fonché. La situation devenait périllense. La mort de Jonbert, tué à Novi, avail renversé tons les plans du Directoire et du ministre qui avaient cru tronver un appui dans les succès de ce général. Les moments étaient précieux; on cherchait de tout côté quel serait le successeur de Jonbert, lorsque Bonaparte débarqua spr les côtes de Provence. Fouché était déjà en mesure avec le nouveau dictateur. Par le moyen de Joséphine, à qui, d'après la recommandation de Barras, il faisait une large part dans le produit des jeux, il était instruit des

meuées de Lucien et de Joseph Bonaparte ; et savait tout ce qui se passait chez les premiers personnages de la république. Réal, son subordouné, était l'un des correspondants secrets de Bonaparte; et, sous l'influence de Fouché, il agissait avec asses d'adresse pour perdre, sans compromettre son chef, cenx dont ce ministre tenait son pouvoir. Jugeant, par l'état des choses, que le Directoire ne pouvait se soulenir, Fouché n'ent garde d'entraver la conspiration de Bonaparte. Cependant il est sur que, pret à l'accepter si elle rénssissait , il n'était pas moins disposé à frapper si elle ne réussissait pas. Toutes les mesures étaient prises : si Bonaparte eut échoué, lui et les siens portaient leurs têtes sur l'échafaod. Fouché lui même s'en était expliqué avec les affidés du général, avec Bourrienne, avec Reguand de Saint-Jean-d'Angely, « One a votre général n'hésite pas, avait-il a dit. Il vaut miens qu'il brusque les .. « choses que de laisser aux jacobins « le temps de se rallier. Il est perdu « s'il est décrété. Je lui réponds « de Paris, qu'il s'assure de Saint-« Clond. » Les mesures étaient en effet si bien prises, Fouché était si bien informé de ce qui se passait à Saint-Cloud, que lorsqu'on apporta anx barrières, de la part du général , l'ordre de ne pas laisser rentrer les députés fugitifs, on se trouva devancé de viugt minutes par les agents du ministre qui, ne doutant plus du succès, s'était empressé de donner cette prenve de devouement au parti vainqueur. Des que la révolution dn 18 brnmaire fut consommée , les nouveaux consuls chargerent Fouché de surveiller les quarante députés que le conseil des cinq-cents avait déclarés ne plus faire partie de la représentation nationale. Ce

ministre eut aussi la mission d'en faire arrêter plusieurs ; mais il mit brancoup de ménagement dans l'exécution de cette mesure, et la plupart furent rendus à la liberté au bout de quelques jours. Des le 18, Fonché s'était empressé de faire afficher dans Paris une proclamation tendant à calmer les craintes que le public pouvait concevoir d'une réaction. " One les faibles se rassurent, a disait-il; ils sont avec les forts; « que chacun suive avec sécurité le u cours de ses occupations et de ses u babitudes domestiques. » Deux jours après (le 20), autre proclamation dans le même sens. « Le gona vernement (directorial), disaita il. fut oppresseur, parce qu'il fut a faible ; celui qui lui succède s'ima pose le devoir d'être fort, pour « remplir celui d'efre juste. Il apa pelle, pour le seconder, tous les « amis de la république et de la lia berté, tous les Français... Bieutot « les baunières de tous les partis a seront détruites, etc. » Jamais aucun des gonvernements nés de la révolution n'avait tenu un pareil langage; néanmoins les ennemis du nouveau pouvoir exagéraient le nombre des arrestations et crisient à la réaction. Fouché se vit obligé de déclarer, dans une note insérée au Moniteur, « qu'aucun représentant du peuple. « conservant ce caractère, n'avait été « arrêté. » La moindre circonstance était pour lui une occasion de manifester cette politique ferme et conciliante. Ou peut en juger par la lettre qu'il écrivit le 24 brumaire aux administrateurs du théâtre de l'Opera-Comique, pour les engager à retirer une pièce de circonstance. « La réa volution du 18 brumaire, leur dig sait-il, ue ressemble à aucune e de celles qui l'ent précédée; elle

« n'aura point de réaction; c'est « la résolution du gouvernement. Si « les factions perséculent lorsqu'ela les obliennent l'une sur l'autre quel-« que léger avantage, la république, a lorsqu'elle les écrase toutes « triomphe avec générosité. Une a piece intitulée les Marinters de « Saint-Cloud a été jouée sur votre a théatre : l'intention en est lonable, mais trop de détails rappellent a amèrement d'anciens souvenirs a qu'ilfaut effacer. Quand tontes les a passions doivent se taire devant la a loi, quand nous devons immoler au desir de la paix intérieure a tous nos ressentiments, et que la « volonté de le faire est fortement « exprimée par le penple et par les a magistrats, quand ils en donnent a le touchant exemple, il n'est per-« mis à personne de contrarier ce e vœu. » Cette lettre est remarquable en ce qu'elle semblait annoncer la censure dramatique, dont le gouvernement de Bonaparte devait se faire que arme si puissante. Fouché sentait combien il était important de s'emparer tout d'abord de la haute direction des théâtres. Le Maniteur du 28 contient à ce sujet une instruction adressée à toutes les administrations. « Dans la succession des partis qui se sont tour-à-tour disu puté le pouvoir, dissit le ministre, a le théatre a souvent retenti d'injue res gratuites pour les vaincus, et a de làches flatteries pour les vaina queurs. Le gouvernement actuel a abjure et dédaigne les ressources s des factions , il ne veut rien par a elles, el fera tout pour la républia que, Que tous les Français se ral-« lient à cette volonté, et que les a théâtres en secondent l'influence; a que les sentiments de concorde, a que les maximes de modération et

de sagesse, que le langage des passions grandes et généreuses, soient seuls consacrés sur la scèue; que rien de ce qui peut diviser les esprits, alimenter les haines, prolonger les souvenirs doulonreux. n'v soit toléré ; il est temps eufin qu'il n'y ait plus que des Français dans « la république française... Que celui-là soit setri qui voudrait a provoquer une réaction, et oserait en donner le signal. » Ces profestations de clémence, cette haine ponr la réaction, étaient sans donte appronvées par le consul Bonaparte; mais il n'en était pas de même de son collègue, le haineux abbé Sieyes, qui ne revait que proscriptions. La veille do 18 brumaire il aurait vontu proscrire les quarante députés qui passaient pour les plus contraires à la révolution. Fouché s'était opposé avec succès à leur arrestation ; mais six jours après cette révolution, l'opinion de Sieyes l'emporta, et Fouché recut ordre de dresser une liste de cinquante-peuf individus tant dépulés que ciloyens, dont treute-sept devaient être déportés à la Gniane et viugt-deux dans les îles de Ré ou d'Oléron. Sur cette liste, des noms recommaudables se trouvaient accolés à des noms décriés et odienx. Fouché, qui avait dans le couseil combattu cette mesure comme inntile et impolitique, ne laissa pas ignorer aux consuls le mauvais effet qu'elle produisait sur l'opinion publique; aussi quelques jours après (4 frimaire), parut dans le Moniteur nu arrêlé reudu sur la proposition du ministre de la police générale, qui révoquait la proscription et plaçait simplement eu snrveillance ceux qui étaient compris sur les listes. Sur désormais de son crédit, Fouché réussit à imprimer à la police générale un

caractère de justice et de modération dont elle avait été si éloignée insqu'alors. Il commença par destituer ceux des chefs qui avaient donné des gages trop sanglants à la terrent , on qui étaient encore allachés à quelque faction. Des le lendemain du 18 bromaire, il avait sollicité des consuls la clôture de la liste des émigrés , mesure grande et généreuse qui commençait à fermer l'abime des révolutions. Ayant obtenn des consuls le droit de radiation définitive, il simplifia et accéléra celte besogne, en supprimant la division des émigrés, pour former à la place une commission qui procéda largement aux radiations. Fouché demanda également anx consuls l'adoucissement du sort des émigrés panfragés de Calais, qui, depuis quatre aus, en vertu d'un odieux arrêté du Directoire, étaient plongés dans les casemates de la citadelle de Lille. Il fut ordonné que ces infortunés seraient transféres au château de Ham; mais les antorités des départements du Nord et de la Somme opérèreut cette translation d'une manière cruelle; et, Pouché leur adressa des plaintes très sévères. « Aucune « des mesures que la sureté publia que exige ne commande l'ina humanite , a disait-il. Ce langage annonçait toute une révolution dans le gouvernement, anssi bien qu'une métamorphose complète chez l'homme qui osait s'exprimer ainsi. Mais Il ne s'en fint pas la ; quelques jours après , il fit aux consuls un nonveau rapport pour obteuir la libération de ces émigrés naufragés, et d'après ce rapport les consuls ordonnèrent leur déportation hors du territoire de la république. Dans le même temps, ce fut encore à la demande de Fonché queles consuls rapporterent les arre308 tés du Directoire, qui avaient ordonné la déportation des prêtres mariés et qui avaient prêté serment. Bientôt le bénéfice de cette disposition fut étendu aux prêtres qui, n'ayant point exercé nu qui, ayant cessé d'exercer avant la loi du 7 brumaire an IV le ministère de leur culte, sans en avoir repris l'exercice depuis cette époque, n'étaient plus assniétis à aurun serment. Le même ionr il adressa anx consuls un rapport tendant à considérer comme ayant résidé en Frauce et n'étant plus émigrés les chevaliers de Malte nés Français, qui étaient compris dans l'article 5 de la capitulation de Malte. Le langage qu'il tint à cette occasion était bien fait pour avertir l'Europe que la diplomatie de la France révolutionnaire avait changé de ton et d'allure : « Citovens con-« suls , disait Fouché , vous avex a déclaré que vous garderiez invioa lablement la foi publique. Il se « présente une occasion solennelle « de manifester vntre respect pour « les engagements politiques et le a drnit des nations. L'Europe en-« tière croit à la gluire du peuple « français; il devient important, a paur le bankeur de ce peuple, « qu'on puisse croire aussi à la fidé-« lité et aux vertus de son gouvera nement. L'exemple que vans dona nerez, dans cette circonstance, de « vnlre respect pour la fui des trai-« tés, sera l'époque d'une régéa nération dans les principes du « gouvernement. » Tnutes ces mesures jetaient la terreur dans l'âme des anciens amis de Fnuché, et ils criaient à la réaction. Pour enx, comme on l'a dit, la réaction était devenue la terreur. Ce fut sans donte pour les rassurer que le 8 frimaire il adressa aux administrations

... 05

publiques la lettre suivante : « Vous avez app'audi à la journée du 18 » bramaire; vas administrés ont ema brassé avec transport l'étendne « des espérances qu'elle offre ; les « cités el les armées se reposent « avec assurance sur la force et la « sagesse du génie qui a présidé à cette révolution. Qu'ancone faca tion . ancon parti n'v cherche des a prétextes d'agitation un des motifs a d'espair; taus les vœux, tous les a desirs oui n'ont pas pour but uni-« que et exclusif le besoin et l'inté-« rêt de la liberté, seront trompés. « Oue les insensés qui furent, tour a a fonr , perséculeurs et victimes , « se persuadent bien que l'antel de a la justice est le seul asile commun qui leur reste après tant d'agitations et de troubles. Que ceux qui crnient encure aux chimères du rétablissement de la royanté en « France apprennent que la répnblique est aujourd'hni affermie. « Que les fanatiques n'espèrent pins faire dominer leur culte intalérant; le gouvernement les protége tous également sans en favoa riser aucun. Que les émigrés " trouvent . s'il le faut . le repos a et la paix loin de la patrie a qu'ils voulaient asservir et déa truire; mais cette patrie les rea jette éternellement de son sein. « L'espérance d'y rentrer ne sera a pour eux qu'une trompeuse illu-« sion. Aucune de ces assurances « que je vous dunne, citoyens ada ministrateurs , ne pent être vaine ; a elles doivent suffire aux amis de « la république pour les rassurer sur « ses destinées. » Cependant les radiations allaient leur train : les prêtres déportés rentraient en foule et ils n'étaient plus persécutés; ils ponyaient exercer leur ministère ;

les étrangers réfogiés en France v étaient accueillis avec nne générense homaoité. Enfin, sur le rapport de Fonché, les coosuls adressèrent, aux commissions législatives, un message tendant à ce que le gonvernement fût antorisé à prononcer sur les réclamations failes par les individus condamnés sans jugement préalable à la déportation on a toote autre peine. Soos le Directoire, les alles publiques étaient employées an vil métier de l'espionoage. Il en résultait que la police accordait à ces malhenreoses une licence indéfioie ; chaque soir les scènes les plus scandaleuses se passaient daos la rue Saint-Honoré, et surtoot ao Palais-Egalité. Par l'ordre de Fouché, ces femmes foreot arrêtées; mais, se foodaot sur leor caractère d'agents de police, elles réclamèrent leur mise en liberté auprès do bureau central. Lenr réclamation avaot été transmise au ministre, il répoodit : « La morale « publique applandit, citoyeos, à « l'exécution des mesures que je vons « ai prescrites relativement anx filles « de mauvaise vie. Je ne puis auto-« riser la mise en liberté d'aocune « de ces femmes. Les services que « quelques nnes d'entre elles pou-« vaient rendre ne penveot balaocer « le mal qu'on en doit craiodre ; et « il serait honteux pour la magistra-« ture que de pareils agents leur « fussent nécessaires. » (Moniteur dn 15 frimaire. ) Dès ce moment, la police cessa de faire usage de ces honteux instruments. Cepeodant les commissions législatives élaboraient la constitution de l'an VIII: Lors de la promulgation, Fouché ne perdit pas cette occasion de manifester son dévouement au noovel ordre de cheses , mais sans paraître tout-a-fait renoncer à ses antécédents. Cette intention se révèle dans la proclamation qu'il publia le 24 frimaire : « Votre attente est remplie, disait-il, la « constitution est proclamée... Nous « y trouvons la garantie de nos droits « et de nos propriétés. Les passions « révolutionoaires y sont enchaînées a dans on gonvernement forf et puis-« sant, Nos alliés penvent compter « sur la foi et la durée des engagements. De quoi se plaindroot nos « encemis? One nons ne vonlons pas voir s'anéantir les créations, « les espérances et les principes de « liberté. Que nons sommes résolus « de conserver le gouvernement rea présentatif. Que nous réchauffons a dans toutes les ames les senti-« ments républicains en plaçant à la a tête de ce gonvernement des hommes que la confiance du peuple a francais et la confiance du gouver-« nemeot y appellent également. » Confirmé dans le consulat avec Camhacérès et Lebrun, Bonaparte se garda bien d'éloigner Fouché, non qu'il eût en loi nne confiaoce véritable : il le redontait au contraire : mais l'étendue et la poissance des ressorts révolutionnaires et secrets dont ce ministre s'était réservé la connaissance et l'usage rendaient ses services indispensables (13). Sa présence an pouvoir rallia au premier

(3) Nembé acres au les Resquets par certadar qui par in imparida par et piul. Il fast le dire, sui mois de passa services II, fast le dire, sui mois de passa services II, fast le dire, sui mois de passa services III, de l'allement de la comparate de la contract d'aprice de veil que son service d'apprent de veil par pripar de veil que sui alte II au contract d'aprice de veil que sui de l'apprent per primental hil parternappese. Des corrège è services de l'apprenties tistette qu'en person le l'apprenties tistette qu'en person le l'apprenties tistette qu'en person ver, à l'imparable ever lequel it qu'entre qu'en person de l'impersion tistette qu'en person ver, à l'imparable ever lequel it qu'en person ver, à l'imparable ever lequel it qu'en de la lition de respect de l'apprentie de l'apprentie de l'apprentie de lette de reservice de l'apprentie de l'apprent 310 consul les intérets révolutionnaires qu'épouvantaient les dangers dont la république était menacée. La confiance qu'inspirait Fouché à son ancien parti lui donuait la force nécessaire pour contenir les jacobius remuants, et pour exercer contre eux les mêmes mesures de surveillance et de rigueur que contre les royalistes. Cependant, si ce fut sous son ministère que prévalut le système des déportations, des emprisonuements et des exils arbitraires; si ce fut lui qui organisa l'espionuage dans toutes les classes de la société, sans en excepter la famille du premier consul, on doit convenir qu'il se montra toujours opposé anx mesures sanguinaires, el que ce fut seulement par des moyens de séduction et de corruption qu'il parvint a enchaîner un grand nombre de républicains et de royalistes aux pieds de Bepaparte, Protégeant et contenant à la fois le parti révolutionnaire, il s'en servait pour se garantir des caprices d'un maître qu'il avait apprécié mieux que personne, D'un autre côté il se fit une fonle de partisans parmi les royalistes, par quelques adoncissements aux mesures de riguent que provoquaient sans cesse les intrigues de ce parti. Il sut également, par des égards et des rétributions, rattacher nombre de journalistes au nonvel ordre de choses, Ce fut ; grace à Fouché et à Maret . alors secrétaire d'étal, que le Moniteur devint l'organe officiel et puissant da gouvernement, En même temps, Fouché se rendit utile par des mesures efficaces et ponrtant modérées, relatives aux troubles des départements de l'onest. Toutefois il n'oubligit pas d'accroître sa fortune par le produit des jeux ; et il devint bientôt un des plus riches particuliers de

France (14). Cet immense revenu lui permit de faire des gratifications secrètes à des personnes de la conr et de la famille de Bonaparte, que leur position mettail à même de soutenir son crédit et de lui donner des avis utiles. C'est ainsi qu'il continua d'avoir pour pensionnaires Bourrienne secretaire du premier consul, et Josephine, à laquelle il donnait, diton , mille francs par jonr. Les frères de Bonaparte, entre autres Lucien el Joseph, ennemis constants de Fonché, ne cessaient de le desservit auprès du premier consul, qui ayant no penchant décidé pour les détails de police, organisa plusieurs contre-polices. De la, un jeu de ruse contre ruse entre Fouché et ses émules. Iustruit à point par Bourrieque ou par Joséphine, il fit souvent tomber les principaux agents des polices des Tuileries dans les pièges qu'ils avaient cru lui tendre à lui-même. Le premier consul entrait en fureur, en apprenant les bévues de ses espions; mais rien ne pouvait le dégoûter de ces commérages de police (15). Fonché, de son côlé, s'amusait de cette petite guerre, dans laquelle il avait presque toujours l'avantage. Mais il enveloppait de tant de mystère les moyens dont il se servait pour dejouer les complots formés contre la vie du consul que, quand ils éclataient, Bonaparte ent quelquefois lieu de croire que sa police avait devancé celle du ministre. Celui-ci venait d'etouffer avant l'exécution un projet

plurisers entires, outre le prix de la lecca-tegia citils fesca per jour, pour la continuation de se beneveillance. (Macidouse révolutionaire, Paris, 1875, 1875, p. de; Ministres (possible-spring) da dac d'Otennie.) (15) A es sejot, Fouché disell de Bonspirte ; a la voudreit, t'il se pouveil, faite la majora de tout le monde. (Men, du dac de Rengu-)

<sup>(14)</sup> Les frères Perrin, fermiers des jeux , m surairei dans le temps lui evoir payé pendant plunieurs ennies, outre le priz de le forme,

de ce genre formé par Juvenot , ancien aide-de-camp d'Henriot, et par nne vingtaine de jacobins. Les individus arrêtés, entre autres le fameux Rossignol, n'avaient fait aucun aveu, lorsque vers le 15 septembre 1800; on cut indice d'une nouvelle conspiration tendant à assassiner le premier consul à l'Opéra. Tandis que la police de Fouché surveillait les individus soopconnés d'y prendre part ; un des conjurés , Harrel , officier destitué, vint spontanément tont révéler à Bourrienne. Celui-ci, d'après l'ordre du premier consul , n'en parla point à Fouché et se concerta avec Lannes, alors commandant la garde des consuls, pour suivre la marche du comptot ; puis ; par l'entremise du dénonciatenr Harrel, fournit aux conjurés l'argent nécessaire à l'achat des armes qu'ils devaient tourner contre Bonaparte. L'armurier refusa de vendre à des inconnus, saus Pantorisation de la police. Alors Fouché donna l'autorisation. Le premier consul, croyant avoir pris ce ministre au dépourvn , lui fit des reproches très-aigres que celti-ci soutint avec son calme accouteme; et auxquels il répondit en faisant comparaître l'homme de qui il tenait ses premières informations. C'était Barrère, chargé alors de la partie politique des journanx écrits sous l'influence ministérielle. Une parole indiscrète d'un des conjurés, Demerville, ancien commis au comité de salut public ; avait mis l'ex-conrentionnel sur la-trace du complot, et il s'était empressé de communiquer ses soupçons à Fouché. Barrère reent de Bonaparte l'ordre d'aller faire sa déclaration à Lannes, deià saisi de cette offaire: et Fouche n'eut qu'à se concerter avec ce général. Le but du premier consul, en soivant cette marche, fut de donver un corps a cette conspiration qui n'était encore qu'une ombre; il vontait faire croire qu'il avait cours un grand danger, et en même temps satisfaire a une vengeance corse contre quelques compatrioles (Voy: Ansna. II. 396; et CERACCHI, LX, 348). De la ces menées d'agent provocateur dont il chargea Bourrienne, auprès du dénunciateur Harrel; et ici on peut en croire Bourienne s'accusant lui-même dans ses Méntoires de-s'és tre prété à un semblable rôle. Tout étant ainsi disposé par la contre-police pour jouer une scene d'assassinat manqué, le consul se rendit au théatre. La des agents étrangers à la police de Fouché, et que les conjurés croyaient de leur complot , arrétèrent eux - memes Diana, Cerraechi et leurs complices. Saus doute ceux-ci en voulaient à la vie du premier consult; mais il eut été facile de prévenir leur projet , saus aider, comme on le fit, a son execation. Il faut donc reconnaître que Bonaparte a eu, sur certains hommes de la restauration : l'initiative de ce système de conspirations protoquées, arme si redoutable, mais a denx trauchants entre les mains d'une police immorale. Quant à Fonché, ministre d'un gouvernement mal assis, il connaissait trop bien son. métier pour inventer on faire une conspiration, comme des biographes Pont avancé légèrement. Jamais homme n'eut par système un éloignement plus prononce pour l'emploi des moyens de gouvernement qui resultent de ces abominables inventions r a L'existence d'un gouvernea ment pouveau; disait-il souvent, e date toujours, dans l'opinion, de la a dernière conspiration déconverte. a parce qu'ene découverte de ce

« genre remet nécessairement en a problème ce que l'on croyait dejà a offermi. . Mot profood et vrai , trop méconnu depuis par des servitenrs maladroits de Louis XVIII. Cependant, soit qu'il s'imagioût que Fouché n'avait pas été informé asses à temps du complot de l'Opéra, soitqu'il eut cru voir que ce ministré n'avait pas semblé y attacher assez d'importance, Benaparte commença de mettre dans l'accueil qu'il faisait à Fuuché des inégalités dont celui-ci, toujours maître de lui-même, ne paraissait pas s'apercevoir; mais les conrtisans ne manquaient point de les remarquer. On affectait de le considérer au château comme coupable de négligeoce, sinon de connivence avec le parti auquel il avait antrefois appartenn. On oubliait que quelques mois auparavant il avait déjoué une conspiration dont le principal agent, ancien terroriste (Voy. CHEVALIER, LX, 592), était dans les prisons depuis le 18 nov. Ce fut alors que l'explosiun de la machine infernale viut augmenter les préventions contre le ministre de la police. A la nouvelle de cet attentat, les courtisans du premier consul accusérent hautement dans les salons des Tuileries les jacobins et Fouché leur protecteur. Le lendemain tous les diguitaires, ministres et conseillers d'état réunis au château abondaient dans ce sens et atlaquaient assez ouvertement le ministre de la police qui était présent, Ou a imprimé, dans plusieurs biographies, que le premier consul s'avança vers Fauché avec colère et lui dit : « Eb bien! dites eucore « que ce sont les royalistes !- Oui, « saus doute je le dirai, répondit · Fouché, et qui plus est je le prou-« veraj. » Celle anecdote est contredite par Bourrienne et par l'au-

teur des Mémoires sur le consulat. Selon le premier (t. IV, pag. 202), Bonaparte dit seulement à Fouché : « Je ne-me repose pas sur voire po-« lice; je fais ma police moi-même, « et je veille jusqu'à deux heures du « matin, » - « Fouché, ajonte Bour-« rienne, fit comme le roseau de la a, fable, il plia, mais pour se relever a bientôt. Le plus habile comédien a ne saurait reproduire son attitude « calme pendant les éclats de la co-« lère de Bouaparte, ses réticences, « sa patience à se laisser accuser , a tout ce qu'il y avait de dénégaa tions dans son silence, et surtout a dans ses demi-révélations.» L'auteur des Mémoires sur le consulat rapporte l'anecdote d'une manière aoalogue, mais encore plus naturelle. « Pendant toutes ces déclamations, dit-il, Fouché était deus l'embrasure d'une croisée, seul, pale, défait, entendait tout, ne disait rien; on le regardait dejà comme perdu. Le conseiller d'état \*\*\* s'approcha de lui et lui dit : « Qu'est-ce que cela signi-« fie? pourquoi ne parlez-vous pas? « - Laissez-les dire... je ne veux a pas compromettre la sûreté de l'éa tat .... Je parlerai quand il en sera temps ... rira bien qui rira le dera nier.» Bourrieune, à qui ce jour-la Fouché tint le même langage, en parla au premier consul; mais Bonaporte persista dans son opinion: « Foua ché, dit-il, a ses raisons pour se a taire; il ménage les sicos; il est a tout simple qu'il ménage un tas a d'hommes couverts de crimes al « de forfaits! N'a-t-il pas été un « de leurs chefs? Ne sais-je pas bien « ce qu'il a fait à Lyon et à la Loire. Eh bien! c'est la Loire et Lyon « qui m'expliquent la conduite de « Fouché! » Un des plus zélés courtisans de la puissance consulaire, mais

en même temps tout dévoué anx frères de Bouaparte, Roederer alla jusqu'à diretà Joséphine : « On ne pent a pas laisser les jours du premier con-« aul à la disposition d'un homme en-« touré de scélérals... - Les hommes « les plus dangereux pour Bonaa parte, répliqua celle-ci, sont ceux « qui veulent lui douner des idées « d'hérédité et de dynastie . de di-« vorce et de mariage avec une prin-« cesse. » Pour apprécier cette réponse, il fant savoir que pendant que Fouché était à la recherche des vrais auteurs de l'attentat du 3 nivose, il parut un pamphlet intitulé Parallèle de Cromwell, Monk et Bonaparte, el qui avail pour but de rétablir l'hérédité menarchique. C'était Lucien , alors ministre de l'intérieur , qui l'avait fait imprimer et expédier avec profusion à tous les préfets des départements. Un pareil écrit, dans l'état d'irritation où se trouvaient les esprits, était fait pour attirer les poignards sur le premier consul: aussi, dès le lendemain les préfets les plus voisins de Paris envoyèreut la brochure à Bonaparte, avec des plaintes sur le mauvais effet qu'elle pouvait produire. Fouché courut à la Malmaison, et mit le Parallèle sous les yeox du premier consul, avec un rapport sur lea inconvénients d'une initiative si mal déguisée. Bonaparte simulant la colère lui demanda pourquoi il avait laissé paraître un écrit si dangereux. « Général, répliqua le ministre, je « devais des ménagements à l'auteur. a \_\_Des ménagements ! qu'est-ce que a cela veut dire? vous deviez le faire a mettre au Temple, - Mais, généa ral, c'est voire fière Lucien qui a a prisce pamphlet soussa protection; « l'impression et la publication en « ont été faites par son ordre. - Gela

a m'est bien égal! votre devoir. « comme ministre de la police, était « de faire arrêter Lucien, Cet ima bécile-la ne sait qu'imaginer pour « me compromettre! » - Ce langage dut paraître à Fouché d'autant plusextraordinaire que le matin même il était allé trouver Lucien afin de lui faire sentir son imprudence; et que, ponr toute réponse, le frère de Bonaparte lui avait fait voir le manuscrit du pamphlet chargé de corrections et d'annotations de la main du premier consul lui-même. Trop habile pour paraître si bien instruit, Fouché s'empressa d'arrêter la propagation d'un pareil écrit; et, afin de mieux éçarter le aoupçon qu'il eut pu avoir l'attache du gouvernement, il le qualifia dans sa lettre ministérielle d'œuvre d'une méprisable et coupable intrigue. Lucien furieux reprocha à son frère de l'avoir mis en avant et abandunué : . C'est votre « faute, dit le premier cousul. Vous « vousétes laissé attraper ; eh bien! « taut pis pour vous. Fouché a été a plus fin et plus habile que rous; « vous n'étes qu'nne f.... bête aua près de lui. » Cette déconvenue du frère de Bonaparte excita plus que jamais contre Fouché sa haine, dont Ræderer se rendit l'instrument. Le 6 nivose, les deux sections de législation et de l'intérieur étant réunies chez le second consul Cambacérès, ce conseiller d'état fit circuler parmi ses collègues, pour qu'ils la signasseut, une déclaration qu'il avait rédigée et dans laquelle, attribuant aux entours de Fouché l'attentat du 3 nivose, il proposait de changer le ministre et tout le personnel de la police. Mais cette menée n'aboutit à rien; et bientôt Fouché triompha de tous ses adversaires. L'explication orageuse

qui avait en lieu entre Bonaparte et Lucien fat, pen de jours après, snivie de la démission de celui-ci ; et, anx yeux du public, Fouché sontenu par Joséphine et les Beanhardais parut l'avoir emporté sur le parti des frères da premier consul. Bonaparte Ini-même commençait à revenir de ses préventions contre le ministre de la police : divers indices avaient modifié sa conviction au sujet des vrais anteurs de l'attentat du 3 nivose; il savait gré à Fonché des précautions qu'il avait prises pour sa sûreté, de concertavec la police du châtean. Ce fut à cette occasion que, dans une de leurs conversations habituelles , le ministre dit ces paroles remarduables : « Je n'ai pas a l'art de lire dans les cœnrs. Ainsi « toutes les fois qu'en sacrifiant sa « vie. un homme voudra attenter à la « vôtre, jene connaisanem moyen de a m'y opposer. Mais ce dont je puis " yous repondre, c'est que dans tonte « conspiration tramée par denx ina dividus, il y en aura un qui sera « dans maconfidence. » Gependant Bonaparte insistait pour la proscription des meneurs et agents du parti jacobin. Fonché, quoique certain que l'attentat dn 3 nivose était l'œuvre des royalistes, finit par transiger avec l'irritation do premier consul contre les ferroristes; et, à la suite d'un rapport, dressa une liste de cent trente individus, dont neuf; avec la qualité de septembriseurs furent mis en surveillance spéciale hors du territoire de la république. Tous les antres proscrits se trouvaient sans énonciations spéciales. On y voyait les ex-conventionnels Taillefer, Talot, Thirion et Choudieu, le général de l'armée révolutionmaire Rossiguol, etc. Le rapport, rédigé avec beaucoup d'art, faisait

allusion au complot de l'Opéra, à la tentative de Chevalier avec sa machine infernale, et avait pour objet de faire croire, sans l'articuler cependant, que les terroristes avaient commis l'attentat du 3 nivose. « Ce « ne sont plus, était-il dit dans « cette pièce, que le nom de Fonché a rend surtont curieuse, ce ne « sont plus de ces brigands con-« tre lesquels la justice et ses for= a mes out été naitées, et qui mena-« cent seulement quelques person-« nes et quelques propriétés; ce « sont des ennemis de la France ena tière, et qui menavent à chaque a instant tous les Français de les « livrer aux fureurs de l'anarchie; « Ces hommes affreux sont en petit a nombre, mais leurs attentats sont « innombrables. C'est par ent que a la Convention nationale a été atta-« quée à main armée jusque dans le a sanctuaire de la nation; ce sont a enz quiont vonla faire tant de fois; « de tons les comités du gonvernea ment, les complices ou les victimes « de leur rage sanguinaire; ce sont « enx qui ont vonlu faire tonrner « contre le Directoire exécutif et « contre la ville de Paris les trou-« pes destinées à les garder. Ils ne a sont pas les ennemis de tel gour « vernement, mais de toute espèce « de gouvernement. Tout ce qu'ils « ont tenté depnis un an n'avait e ponr but que des assassinats, soit a sur le chemin de la maison de cama pagne du premier consul, soit à « l'Opéra, soit dans les rnes, soit « même en s'introdnisant par les a souterrains des Tuileries. C'est a nne guerre atroce qui ne pent « être terminée que par une mesua re de haute police extraordia naire. Parmi ces hommes que la a police vient de signaler; tous u n'ont pas été pris le poignard a à la main, mais tous sont égaa lement connus pour être capaà bles de l'aiguiser et de le prena dre. Il ne s'agit pas seulement « de punir le passé, mais de garan-« tir l'ordre social. » Pour corroborer l'effet de ce rapport, Fouché fit rémplir les jonruaux de sunvenirs révolutionnaires. Ce rapport du ministre de la police générale, discuté en conseil d'état, fut de la part de Thibandean, Bonlay, Roederer et Renaud de Saint-Jean-d'Angely (16) l'objet d'observations dans l'intérêt de la justice et de ses formes; mais le premier consul les repoussa, et le conseil, sans approbation de la liste, décida qu'il fallait une mesure extraordinaire. Les consuls envoyèrent cette délibération au sénat conservateur, qui l'approuva saus restriction. Funché, qui pour se mainteuir au pouvoir venait de sacrisier ses amis politiques, n'en mettait que plus d'ardeur à rechercher les véritables auteurs de l'atteutat du 3 nivose. Enfiu, l'arrestation de Carbou, de Saint-Régent, et d'autres agents royalistes qui avaient conconru a la machine infernale, vint justifier ses previsiuns; mais, comme l'acte de proscription contre ceux que l'on avait appelés en masse les jacobins avait été exécuté, il n'y eut plus à reveuir; et, tandis que sans aucune forme de justice ou proscrivait tant d'hommes qui n'étaient pas même en prévention, on renvoya les véritables conspirateurs devant les tribunaux ordinaires. Fouche fit bien quelques efforts pour engager le premier cousul à révoquer ce qui avait

(16) Tout devoue qu'il était à Bonaparie, Reguind fit une observation pleins de seus et que Pérbennent justifia « il fașt dire qu'on ignore « les auteurs de l'attentat, mais qu'on leur « être les bras écut fit pouvent se servir, et mos « pas gêups inten les dis, parce qu'an jorne on « dirait ; Pourquoi n'avec vous pas attendu? » fructueux; et à cette occasion Bonaparte dit à Bourrienne qui plaidail pour l'opinion da ministre : « Ah! a bah! Fouché!... il est toujours

comme cela. Au reste , peu m importe a présent. J'en suis débarrasse ... Si l'ou trouve des coupables parmi les royalistes, on les « frappera aussi. » Des altercations assez fréquentes avaient lieu entre le premier cansul et Fouché. Bonaparte et ses collègues avaient reudu le 12 août 1801 un arrêté contraire à la restitution des biens des émigrés. Un des affidés de Fouché, Henri Lasalle, publia une brochure dans laquelle il pronva combien il Etait juste de leur reudre ceux de leurs bois qui n'avaient point été alieues. Cette brochure, bien reçue du public. facha Bonsparte qui reprocha a Fuuché de n'avoir pas fait mettre l'anteur au Temple; et de laisser faire un journal par Méhée de La Touche : « Voilà, ajouta-t-il, les gens a que l'on protege! Est-ce que je devrais me meler de ces chosesa la? Est-ce que la police ne devrait a pas y pourvoir? Je ne dévrais a pas en entendre parler. - La a police veille, repondit froidement « le ministre. - Et moi aussi, rém pliqua Bunaparte: Est - ce que « vous croyez que parce que je suis à la Malmaison, je ne sais rien! « je ne me repose pas sur la poa lice. Je fais la police moi-meme. » Gependant les menagements dont usait Fouché envers les royalistes leur rendait la confiance. C'est à cette époque eu effet (1801) que l'abbé de Montesquiou, ageut secret de Louis XVIII, et la duchesse de Guiche; chargée d'une mission de Monsieur, comte d'Artois, parvin-

rent, le premier à faire remetire à Bo-

noparte, par l'entremise du consul Lebron, la sameuse lettre par laquelle le roi réclamait sa couronne d'un nouvean Monk: la seconde, à avoir quelques entrevues avec Joséphine, réputée la protectrice des royalistes et des émigrés. Fouché, instruit par celle-ci de ce qui se passait, et piqué de ce que le premier consul ne lui donnait aucnne direction sur des circonstances aussi importantes, Ini représenta qu'en tolérant de pareilles négociations, Bonaparte faisait soupconner qu'il cherchait à se ménager , en cas de revers, un moyen de fortune et de sécurité; qu'il était essentiellement l'homme de la révolution, et ne pouvait être que cela, et que, dans aucnne chance, les Bonrbons ne ponvaient remonter sur le trône qu'en marchant sur son propre cadavre. Ces représentations consignées dans un rapport, écrit de la main même de Fouche, firent une vive impression snr l'esprit du consul. La duchesse de Guiche recut ordre de repartir pour Londres; Lebrun fut tancé ponr s'être chargé d'une lettre du roi, et Fouché eut encure l'adresse de persuader à madame de Guiche (17), par un émissaire appartenant à la haute société, que personnellement le mi-

(17) On 11 dans des netenciers concesspersions of pre-Frederic chips de ca que la clumbrate fu per Frederic chips de ca que la clumbrate fu faire presente chips de ca que la clumbrate de la faira arridor el l'obligar de retouver en Acqueres consi il vivo per per que que protection de la faira arridor el l'obligar de retouver en Acquere de la faira arridor el l'obligar de retouver en Capacita de la consideration de la consi

nistre ne s'était pas opposé à la mission dout elle était chargée, mais qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres de son gouvernement. Ainsi tout contribuait à accruître sa popularité et son crédit : en effet , à cette époque on voit Fonché influer sur toutes les décisions importantes même pour la politique extérienre. De concert avec M. de Talleyrand, il ponssait Bonaparte, à montrer an monde qu'il ne faisait la guerre que pour forcer l'Angleterre à la paix. De la, contre le royanme-uni, cette coalition des puissance du Nurd et de la France , dont Paul Ier était l'ame. La mort tragique de ce prince, en faisant avorter ce projet, rappela doulonreusement au consul les dangers qu'il courait lui-même. Préoccupé d'idées sombres, il ne rêva que complots dans l'armée, destitua et sit arrêter plusieurs militaires, entre autres le général Humbert; et Fouché eut besoin de tout son ascendant pour soustraire cet officier aux dernières riguenrs. Dans le même temps Bernadotte, sonpçonné d'être le chef d'une conspiration républicaine, fut destitué. Fouché mit nne grande réserve dans tout ce qui lui fut renvoyé au sujet de cette affaire, qui ne tenait à ses attributions que par de faibles points de contact; mais il fit donner a Bernadotte, qu'il s'abstint de voir, des directions utiles et dont. ce général profita pour se réconcilier avec le premier consul. Quelques mois après, un nonveau traité entre la France et la Russie fut communiqué au tribunat et appronvé ; mais les tribuns déclarérent que le mot de sujets qu'on y employait ne s'accordait pas avec la dignité des citoyens français. Bonaparte, irrité de cette objection, s'en exprima avec beauconp de violence dans le conseil privé. Fouché lui représenta, avec énergie, qu'il importait de ménager encore les restes de l'esprit républicain par ooe déférence apparente; et le premier coosul finit par se rendre à ses raisons. Lors de l'expédition de Saint-Domingue, Fouché cooseilla vainement à Booaparte de se faire un appui des noirs eo reconnaissaot lenr liberté, au lieu de maiotenir l'esclavage. Il oe fut pas plos heureux à faire goûter ses vues pour le concordat : il voulait le rétablissemeot du culte avec des salaires poblics pour ses ministres, mais sans l'interventioo de l'autorité pootificale. Seulement il obtiut que la pn-Llication du concordat fut différée jnsqu'à celle de la paix maritime qui se négociait alors avec l'Augleterre. Il fit également retarder jusqu'à la même époque la promulgation d'une amuistie géoérale en faveur des émigrés; ses voes coosignées dans deux mémoires et qui tendaient à menager les susceptibilités républicaines, prévalureot sauf quelques modifications (18). L'amoistie produisit sur les acquérents de biens nationaux l'impression que Fouché avait pressentie; ils s'alarmereot, et il fallut toute la fermeté de l'administration et toute la vigilaoce de la haute police pour préveoir les conflits entre les aociens et les nonveaux propriétaires. Après la paix d'Amieos, Bonaparte mit en avant, par ses affides, le coosulat à vie. Qoand il en sut question dans le con-

seil privé, Fonché s'y montra fort opposé. Ses discours firent peu d'impressiou; bientôt il s'appercut qu'on nsait envers lui d'uoe sorte de réserve, et que des cooférences mystérieuses se tenaieot chez Cambacérès. Toujours bien servi par ses espions, il en pénétra le secret, et douna aox nombrenx amis qu'il avait dans le séuat uue impulsioo particulière : aussi ce corps ne prorogea le pouvoir du prémier coosul que pendant dix aos (8 mai 1802). L'irritation de Bonaparte fut au comble : mais le sorlendemain les consuls Cambacérès et Lebrun reodireut un arrêté portant que le penple français serait consulté sur la question du coosulat à vie. Tandis que les registres destinés à recevoir les votes étaient ooverts dans toutes les mairies, quelques officiers attachés à Moreau et ao parti de la république proférèrent assez publiquement des menaces cootre le nouveau César. Le colonel Fournier Sarlovèse, qui avait teno les propos les plus violeots, fut arrêté. Fooché, chargé de l'interroger, fit tout son possible poor assoupir cette affaire; oo le reodit à la liberté, et tout se termina par on simple éloignement de Paris, Eufiu nn sénatus-consulte accorda le consulat à vie et la présidence du sécat à Bouaparte, qui, le 21 août 1802, se rendit en graod cortège au Luxemboorg; mais il fut vivement blessé du morne silence des citoyens sur soo passage, et imputa cet accueil glacé à la maladresse de la police. Fouché lui rappela qu'il lui avait prescrit de ne rien faire pour produire un enthousiasme de commande; pnis il ajouta avec une légèreté affectée : « Malgré la fusion des Ganlois et

<sup>(18)</sup> il obtint que les émigrés, dont le liste farmoit neuf volumes et contenuit environ cent cinquente unile nome, ne seraient royés an masse definitivement que par un acte d'autorité, et qu'ils renterquent pendant dix ens sous le surveillance de la baule police. Fouché se réservait einsi la fœulté de les élogner de leur résidence habituelle Mille émigres seulement, ettsches aux Bourbons et restes ennemis du gouvernement consulaire, fürent maintenns dé-finitivement sur la liste.

mes toujoors ces anciens Gaulois

« qu'on représentait comme ne poua vant souffeir ni la liberté, ni l'opa pression. » - L'entrelien se prolongea sur ce ton, et Bonaparte le rompit en disant ; « Il y a de la bi-« zarrerie et du caprice dans ce qu'on appelle l'opinion publique; « je saurai la rendre meilleure. » Pnis il tourna le dos au ministre. Cette conversation semblait prédire à Fouché une disgrace prochaine. Depuis les traités de Lunéville et d'Amiens, le premier consul était fatigué de ce que les journanx auglais le représentaient lui-même sous la tutelle diplomatique de M. de Talleyrand; et pour le gouvernement intérieur sous celle de son ministre de la police. Le dernier fatiguait Bonaparte par la persistance de ses conseils, presque toujonrs en opposition avec les vues secrètes du despote naissant. Dévoné au gouvernement consulaire par intérêt, mais sans bassesse et sans flatterie, Fouché le servait ; il obéissait , sonvent maleré sa conscience, mais il raisonnait et discutait. A l'aide du rague de la police, il s'immiscait dans toutes les affaires de l'état, de la conret de la famille Bonaparte. L'avenir l'attirait vers les gens de l'ancien régime ; le passé le relenait encore du côté des hommes de la révolution. Quoiqu'il les eut plusienrs fois sacrifiés contre sa conviction, ses prédilections claient pour eux. Il voulait être bien avec tons les partis, les diriger à sa volonté et être regardé par eux comme un prolecleur. Exagérant avec trop de complaisance sa résistance aux coups de l'autorité, il se représentait souvent comme le réparateur des erreurs du pouvoir ; et faisait ainsi chanter ses propres louanges aux dépens du chef de l'état. Enfin, ce que Bonaparte lui

pardounait encore moins, Fouché, non content d'être ntile, avait la prétention de se rendre nécessaire. Le premier consni, d'ailleurs, regardait le ministère de la police, tel que Fonché l'avait organisé, comme trop en dehors de son gouvernement pour ne nas être une institution éminemment dangerense, dans des circonstances critiques et avec le caractere versatile du ministre. Sonvent il loi avait témoigné de la défiance ; impatient de l'ascendant qu'il prenail, il s'en était vengé en l'attaquant plusieurs fois en public, nonseulement sur l'affaire du 3 nivose, mais sur les journaux, les écrits, les théâires, les prêtres, les émigrés, etc. Fouché avait ponr principe de ne point répondre à ces attaques , afin de ne pas divulguer des choses qui devaient rester secrètes. Il aimait mieux se donner momentanément l'air d'avoir tort que de nuire par sa justification publique à l'action de la police. Il s'en expliquait ensuite en particulier. Ce silence irritait Bonaparte, quoiqu'il en pénétrat le motif. Les ennemis de Fouché, et à leur tête étaient les frères du consul, en tiraient avantage, et disaient à celuici : « Il a pris le temps de vons faire « un romao.» Bonaparte, malgré ses dispositions personnelles, avait longtemps hésité (19). Il ent reconrs i des subterfuges; et parla vaguement à Fouché de la suppression du ministère

<sup>(16) «</sup> Tom cent qui consalantent la caractelle conservation de la

de la police comme d'une mesure qui ferait beaucoup d'honneor ao gouvernement, et qui prouverait la baute opinion qu'il avait de sa force ; il fat même coovenu entre eux que cette suppression aurait lieu en l'an XII. Le ministre ne fut pas dope de cei détours; seulement il ne crot pas son renvoi si prochain. Que ques jours après cette conversation (sept. 1802), la résolution en fut prise daos on voyage que fit le premier consul à Mortefootaine, chez son frère Joseph. Le lendennaio il travailla comme de coutame avec Fouché, sans loi rien dire, et chargea Cambacérès de cette enmuission, dont il n'osait s'acquitter lui-même, Cherchant à atténuer le désagrément de cette disgrâce pardes mé oagements tels qu'on les devait à un homme qui, en perdant sa place, conservait une grande partie de ses moyens d'infinence, Bonaparte écrivit an sénat .... « Le citoyen Fouché a ré-« pondo par ses talents, par son a activité , par son attachement « au gouvernement , à tout ce que « les circonstances exigeaient de « lui. Placé dans le sein du sénal , a si d'autres circonstances redemana daient un ministre de la police , le a gouvernement n'en tranverait pas « qui fut plus digne de sa confiaoce. » Fooché fut nommé titolaire de la sénatorerie d'Aix, ce qui aioutait un revenu de trente mille france aux trente-six mille qu'il recevait comme senateur. Dans l'entrevue qu'il ent avec le premier consul, il demanda la permission de lui présenter par écrit ses dernières réflexions sur la situation présente. « Communiquez-moi « tout ce que vous voudrez, réa noudit Bonaparte ; tool ce qui me « viendra'de vous attirera toujours a mon attention, a Le lendemain,

Rouché remit ce mémoire, puis l'étal détaillé de sa gestion secrète, Bonaparte, voyaot avec surprise qu'il avait une réserve de deux millions quatre cent mille france, lui en abaodonna la moitié. Elevé ainsi au niveao des hommes les plus récompensés du gonvernement consulaire, Fouché prit son renvoi en palience, et rentra dans la vie privée dont il n'avait iamais cessé de gouter les douceurs, an milieu même des plus grandes affaires. D'un aotre côté, il venait d'acquérir un tel surcroît de fortune, qu'il ne se seotit ni frappé ni déchu. Ses ennemis en forent déconcertés (20). Il emportait les regrets de la noblesse rentrée et du clergé. Il avait aussi pour lui l'opinion de la capitale. Il acquit même dans le sénat une infloence marquée sur ses collègues; mais, sachat qu'on avait les yeux sur lui, il s'abstint d'en tirer avantage. Joséphine avait vn avec on chagrin extrême le renvoi d'un ministre augoel elle était fort attachée, se figurant qo'il la soutenait dans l'esprit de soo mari, et surtout qu'il détournerait celui-ci de toute pensée de divorce. Daos le fait, Fouché, eo plosieurs occasions, avait donné à Joséphine d'excellents conseils. Après sa sortie du ministère il avait été la voir, et elle n'avait pu s'empêcher de verser des larmes. Les attribntions du ministère de la police furent alors réunies un département de la instice, dans les maios de Regnier, sons le nom de grand-joge, Pendant tont l'été de 1802, il coula des jours paisibles dans sa terre de Pontcarré

<sup>(</sup>so) Permi les hommes qui poussèrent le plus (30) Formi les hommes qui pounsèreti le plus le chute de Fouisie, on peut citer fle-gneud de Sanet-Jeno-d'Angély, qui dissit plus tard's Fouché censpire contre l'empressir, même e quand il est immobile. Chacun de set reveu e est un complet. è me méllessis de lei, méme a grèce se sont le service.

qu'il se plaisait à agrandir par de vastes acquisitions. Il ne venait que rarement à Paris, dans son superbe hôtel de la roe do Bac; où il recevait tous les personoages marquants de la révolution ; car il conservait toujours uoe sorte d'activité politique iuséparable de sou existeuce. Au mois de novembre 1802, il fut appelé par le premier consul à faire partie d'une commissiun chargée de conférer avec les députés soisses, pour établir dans ce pays, sous la médiation de la France, les bases d'nne fédération oouvelle entre les cantons. Cet acte de médiation fit influiment d'hooneur à la modération et aux lumières des sénateurs Barthélemy et Fonché, qui présiderent à sa rédaction. Ce dernier était alors à la veille de reprendre les rênes d'un ministère dont l'impéritie de son successeur et de nonveaux complots faisaient repentir le premier consul de l'avoir éloigné. Plosieors fois l'ex-ministre avait dit : " Reguier est trop gobe-mon-« che et trop bête pour bien faire « la police; il laissera tomber le a premier consul dans quelque « piège. » La chose arriva si à point, que les ennemis de Funché ont imprimé (21) que lui-même avait fomenté la conspiration de Georges et de Pichegru, au moven d'avis et d'encooragements perfides donnés anx royalistes de Londres par ses propres agents. Quoi qu'il en soit, au mois de jaovier 1804, des que, par la découverte d'une braoche isolée de la conspiration, le conseiller d'état Réal, qui dirigrait la police soos les ordres du grand-joge, en eul recu les premières révélations de Querelle, condamoé à mort, le premier consul se hâta de faire venir Fouché (22), et le consulta sor ce qu'il fallait faire. Ce dernier aurait des ce moment po faire rétablir à son profit le ministère de la police ; mais, trop habile pour se presser, il se contenta de donoer au premier consul des avis qui amenèrent l'issue de cette conspiration, dont l'assassinat du duc d'Enghien fut un horrible épisode que Fouché était loin d'approuver. Tont le monde coonaît ce mot célèbre que l'on a attriboé à un autre homme d'état, mais goi est réellement de lui : « C'est bien pis « qu'uu crime, c'est une faole.» Lors du procès de Moreau, l'arrestation de sa femme fut deux fois ordunnée, mais Fouché s'opposa à un acte de violence qui cut exaspéré le public. Il ne fut pas des derniers à conseiller à Bonaparte d'user de clémence si ce géoéral était condamné à mort. « Je n'approuve pas do tuut les « movens extrêmes, dit - il; la vio-« leuce approche trop soovent de la « faiblesse; nh acte de elémence de

(a) Vegas les Mémoire de des de Merry (m. 1984). Est privary les Mémoires de Barrières, etc. les Vegas les Merry (m. 1984). Est privary les Merry (m. 1984). Est privary les Memoires de la previoux aux accedent qui ne restation de Mercana, dil-d., Fronte-, qui senti articular para qu'il ne seventile pais les pièces de Mercana, dil-d., Fronte-, qui senti articular para qu'il ne seventile pais les pièces (m. 1984). Est privarie les Mercana de Mercana, dil-d., Fronte-, qui senti privarie les Mercana de Me

« les échafauds, » Booaparte promit libre, qu'il fut gravement comprenits par les dépositions de lous ceux que G-orges avait mis en contect avae Movras. Un chercho à la reprendere; mais il etni; an aireté. (2s) Donu un de ces contrettens, le premier con-

« votre part en impusera plus que

<sup>(2)</sup> Dons un de ces carreticas, is premier connol, qu'emusait son esprit, lui disait: « Vaux « faites donc toujons de la polité? — J'ai conserré, repondit Fauché, qu'iques anais, et ila « me l'émusot su courant » ( Men. de Réviges)

de faire grâce à Moreau, qui, de son côté, éconta le sage conseil que lui fit donner Fouché de ne pas songer à se snustraire à la justice, en faisant na appel aux soldats, dont on exagérait les bonnes dispositions pour loi. Moreau n'ayant été condamné qu'à une détention de deux ans, Fuuché fut chargé de le faire consentir à commuer en ostracisme cette peine, qui le mettait, pour ainsi dire , à la merci de son emeni. Le général suivit encore cet avis; et le lendemain, quand Fouché parnt à Saint-Cloud, Bonaparte le remercia dans des termes qu'ilui firent présager le retour prochain de sa faveur. C'était l'instant où le premier consul songeait à placer sur sa tête la conronne impériale. Fouché, qui dot nécessairement être consulté , fut d'avis qu'il se lâtât, afin de mettre fin à toutes les incertitudes de la position politique. En donnant ce conseil, il savait bien que le parti du despote était pris; d'ailleurs, le moment était passé, pour les hommes de la révolution, de tout compromettre pour désendre des principes oubliés : et Bonaparte était alors le sen! homme capable de maintenir dans leurs biens, leurs emplois et leurs dignités, les révolutionnaires parvenus. Dès que ce grand pas fot franchi, le ponvel empereur pensa que l'expérience, les conseils et l'influence de Fouché, sur le parti révolutionnaire, lui étaient plus indispensables que jamais; et, par décret de 10 juillet 1804, le ministère de la police fut rétabli, Deux jours apparavant, Fouché avait, dans une conférence particulière avec Napoléon, établi, pour ainsi dire, ses conditions, en faisont revetir de l'approbation impériale les bases qui complétaient l'organisation nouvelle de son département. Onatre conseil-

lers d'état (Réal, Pelet, Miot et Dubois) lui furent adjoints dans la partie administrative, pour correspondre avec les préfets. Une fois par semaine, réunis dans le cabinet du ministre, ils lui rendaient compte et prenaient ses décisions. Par la, déliarrassé d'une foule de détails, Fonché se réservait de planer seul sur la hante police . dont la division secrète était restée sons la direction de Desmarets. Quant aux observateurs soudoyés, que le ministre avait dans tous les rangs de la société, et dont plusienrs étaient rétribués à mille et à degx mille francs par mois, il recevait directement leurs rapports avec une signature de convention. Tous les trois mois il soumettait sa liste à l'empereur, ponrqu'il n'y eut pas de double emploi ( car Napoléon avait toujours sa contre-police), et pour que les services pussent être récompensés, soit par des places, soit par des gratifications. Quant à la police dans l'étranger', elle avait trois objets : surveiller les émigrés, surveiller les puissances amies, et travailler l'opimon chez les puissances ennemies. Les prisons d'état, la gendarmerie, étaient sous les ordres de Fonché; mais à cet égard trop souvent la contrepolice empiéta par l'ordre du despote sur l'autorité du ministre. Dans les principales villes de l'empire il établit des commissariats généraux qui étendirent par toute la France, et principalement sur la frontière, le résean de la police. Enfin, c'était dans le cabinet du ministre que vepaient s'amasser les gazettes étrangères , interdites au reste de la France, et dont il se saisait saire le dépouillement. Par là il tenait les fils les plus importants de la politique extérieure, et saisait avec l'empereur on travail qui pouvait contrôler ou

balancer celui du ministre des relations extérieures. La police de Fouché acquit alors un tel crédit, qu'il put compter parmi ses agents de hante volée, des diplomates, des sénateurs, des conseillers-d'état, des grands seigneurs de l'émigration et des gens de lettres. Il eut l'adresse de répandre et de faire croire que, partout où trois ou quatre personnes se reunissaient , il s'y trouvait des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Instruit de tout , il pouvait seul, grace a l'esclavage de la presso, signaler au chef du gouvernement les souffrances publiques. Anssi a-1-il empêché hien des maux en luttant contre les préventions, les passions et les emportements de Napoléon! Si jamais police ne fut ui plus absolue ni plus arbitraire, jamais il n'en exista de plus active . de plus protectrice, el de plus ennemie de la violence. C'est surtout dans l'intérêt de son despotisme que Napoléan a en le plus grand tort de n'avoir jamais connu de quel prix no tel homme était pour lui, et de l'avoir trop sonvent blesse par d'injurienses defiances, alors qu'il en était le mieux servi. Il ne pouvait lui pardonner l'immense empire qu'il exerçait sur l'opinion. A ces époques trop répétées où l'empereur portait la guerre aux extrémités de l'Europe, Fuuché, qui véritablement avait en main les rênes de l'état, maintenait toutes les parties de l'empire dans une paix profonde, dont s'étonnaient ellesmêmes les factions toujours en présence et tonjours contenues. L'un des moyens qui lui reussirent constamment fut une extrême loyauté dans ses eugagements; il n'abandonna jamais ceux à qui il avoit promis nne fois son appui, C'est surtout à l'égard des chefs vendéens qu'il réduisit ce

principe en système, et il eut toujonrs lien de s'en applandir. On le vit se promener seul dans son jardin et s'entretenir pendant des heures entières avec des officiers royalistes dont il avait ordonné l'arrestation, parce que leurs correspondances interceptées avaient donné la preuve qu'ils se rendaient à Paris dans l'intention de l'enlever ou de l'assassiner. A la snite de ces entretiens, on entendit quelquefois ces chefs, qui venaient d'avoir sa vie à leur disposition, déclarer que, « souvent vain-« cns, ils venaient d'être subjugués « ponr la première fois; et que de a ce jour seulement ils renoncaient à « reprendre les armes.» On put apprécier quelle haute idée Fonché se faisait alors de la police, par sa fameuse circulaire aux évêques (5 fructidor an XII, 25 août 1804). En voici le début : « Il y a plus " d'un rapport, monsieur, entre mes fonctions et les vôtres. Les « miennes sont de prévenir les délits, « pour n'avoir point à les punir : les « votres sont d'étouffer dans le fond « des âmes les projets et même la a pensée du crime. Notre but com-« mun est de faire naître la sécurité « de l'empire du sein de l'ordre et « des vertus.» Après des considérations générales, le ministre abordait la question religiense. « Prince de " L'Eglise! ce titre vous sera cona testé quelque temps encore; et par « un petit nombre d'évêgnes de l'an-« cien régime qui ont abandonné " l'union catholique, et par quel-« ques prêtres dunt la révolution a « exalte les passions et n'a point étena dn les lumières. La prétention des a premiers est d'être plus fidèles que « vous à la foi de nos pères ; celle desseconds, d'appartenir plus que vous « à la révolution et à ses vrais prine cipes. Votre place est entre des a excès opposés ; c'est, dans tous les « genres, la place de la sagesse et a de la vérité. » Arrivant enfin à la question politique, il ajontait, au sujet des évêques royalistes dissidents : Rréteudraient-ils que la vraie re-« ligion n'est pas rentrée dans nos a temples, parce que les Bourbons ne « sont pas remuntés sur le trône?... a Dans quels symboles de la foi ou dans quelle tradition révérée ponr-« rait-on nous indiquer la moindre a liaison entre la dynastie des Bour-« bons et l'existence pure et sans tache « de l'Église gallicane? L'union de « notre Eglise avec toutes les Eglises a catholiques et avec le pape ne fot a point rompue par le passage de α l'empire romain à la dynastie méro-« vingienne; de cette dynastie à celle « de Charlemagne; de celle-ci à celle a des Capels; elle n'a pas été roma pue davantage dans le passage « de la dynastie des Bourbons à « celle de Bonaparte.» Cette pièce, véritablement historique, et qui montre de quelle manière les auteurs de l'établissement impérial entendaient la question religieuse, se terminait ainsi : a Il ne vous est plus a possible d'étendre les conquêtes a du culte dont vons êtes les pre-« miers ministres , que par vos la-« lents et vos vertus évaugéliques. a Dans le siècle où nous summes « la meilleure de toutes les re-« ligions paraîtra toujours celle a qui prête le plus d'appui à la a morale et aux lois. Le sceau « divin d'un culte est d'être bienfai-« sant comme la Divinité elle-même. « S. M. l'empereur reconnaîtra que « yous avez justifié sa confiance, lorsque, suusl'influence de vos préu dications, il verra les haines et les a dissensions se dissiper, l'amour de " toutes les choses ntiles à la pa-" Trie se nourrir dans les temples.» Fouché adressa pne instruction analogue aux présets; et ces deux circulaires furent d'autant plus remarquées, que leur auteur parlait un laugage depuis long temps oublié, et surtout bien différent de celui qu'il avait tenu dans les jours où il prêchait l'athéisme et la démoralisation. Mais si l'on met de côté les considérations personnelles , pour s'élever à des vues toutes politiques, on conviendra que ces instructions portaient le cachet de la prévoyance et de cet art profond de remuer le cœur humain, qui est le propre de l'homme d'état. Enfin , en se reportant à l'époque ou elles furent écrites, on reconnaîtra aussi qu'il fallait quelque courage et des idées positives pour manifester les sentiments el les doctrines qui y sont exprimées. Le trône impérial, dont le sang du duc d'Enghien avait rougi les premières marches, avait été improvisé sous de si affrenx auspices, que, malgré toute sa dextérité. Fouché reconnt son impuissance d'améliorer l'opinion publique en faveur do nouveau maître, si celui-ci ne s'efforçait de détruire, par sa présence et ses efforts personnels, les dispositions malveillantes dont il était l'objet : il conseilla donc à l'empereur de voyager, el celte tournée, du camp de Boulogne à Aix-la-Chapelle et à Mayence, produisit le plus heureux effet. Mais Fouché ne pouvait rien contre les résolutions brasques et inopinées du despote, qui fit enlevera Hambourg, et conduire au Temple, sir Georges Rumboldt, ministre d'Angleterre. Fouché et M. de Tallegrand tremblerent que le sort du duc d'Enghien ne sut réservé à cet Anglais. Les papiers de celui-ci auraient pu le charger d'une manière

grave; Fonché eut soin de pallier tont, et l'intervention de la Prusse, que les deux ministres français provoquerent, sauva sir Georges. Fouché fut également étranger à la mort violente du capitaine Wright (Voy. ce nom, 1.I, 247), arrivée en dé: cembre 1805, dans la prison du Temple : il n'avait pas seul la surveiliance de cette prisoo; et toujours la contre-police de Bonaparte crnt ne pouvoir mieux déployer son zèle et se rendre agréable, qu'en s'écartant de ces formes douces et conciliantes que Napoléon reprucha plus d'une fois à la policé de Funché. A l'époque de la première coospiration de Malet, ce ministre fut dénoncé par le préset de police Dubois. son ennemi personnel, comme protégeant sous main ce conspirateur et cummo ayant averti Masséna de certaines charges qui pesaient sur lui. Forché démontra que tont cela se hornait à avoir prémuni Masséna contre les menées de certains bruuillons dangereux. Quelquefois il prenait à Bunaparte des boutades lihérales pour contrôler son ministre ou phitôt c'était un jen concerté entre eux, punr faire croire au pnblio et à l'Europe, que dans l'intérieur de l'empire on jouissait d'un régime doux et d'une liberté véritable. Fouché, qui ne respecta jamais la liherté de la presse, avait refusé à Cul'in d'Harleville l'autorisation d'imprimer une de ses pièces. L'empereur, qui faisait alors cette belle campagne que termina la paix de Vienoe, affecta de tancer à ce sujet son mioistre de la police, par la voie du Moniteur et dans ses hullelins : « Où w en serions-mons, s'écriait-il hy pocri-" tement , s'il fallait avuir la permisa sion d'un censeur en France pour « imprimer sa pensée? » Fonché, qui

FOU connaissait l'homme, ne vit dans cette déclaration qu'un avis indirect pour'se hâter de régulariser la censure et de nommer les ceoseurs. Ovand on l'attaquait sur ce point, il éludait et s'en tirait par ces plaisanteries qui, dans la houche des hommes pnissants, empêchent toute discussion. Un auteur, mandé chez lui, se désendait en s'appuyant sur le texte furmel de la constitution : « Mon a cher monsieur , dit Fonché , la e constitution est une belle feinme « sur laquelle il est hien permis en « passant de jeter uo conp d'œil d'ada miraliun, mais qui n'appartient « pas au public. - Il faut donc rea noocer a écrire? - Noo pas, mon « cher monsieur, non pas, écrivez; « vous avez la plus grande latitude. « Seulement, quand vous ferez un li-« vre, rappélez-vous le monologue « de Figaru relatif à la liberté de la « presse. » Cependant la brillante campagne d'Austerlitz et la paix de Presbourg avaient réconcilé Napoléon avec l'upinion publique. Fouché put eofin, sans manquer à la franchise. lui vauter cette améliuration de l'esprit public. « Sire, lui dit-il, Ans-« terlitz a ébranlé la vieille aristo-« cratie : le fauhourg Saint-Germain « ne conspire plus. » Napuléon en fut enchanté et avoua à son ministre que, dans les batailles et dans les périls, il avait toujonrs en vue l'opinion de Paris et du faubourg Saint-Germain. Aussi l'ancienne noblesse vint-elle affluer aux Tuileries, et même aussi dans le salon de Fouché. Les vieux républicains lui reprochaient de protéger les nobles. Il ne changea pas ponr cela ses habitudes, conservant tuujours la même intimité de rapports avec ses anciens amis de la révolution. Il avait d'ailleurs un grand but, celui d'éteindre et de fon-

dre tons les partis dans le seul intérêt du gonvernement. Cependant la pacification de l'Ouest était accomplie, et plus que jamais il put se prêter à alléger la position des victimes du royalisme et de celles des opinions républicaines. Cette conduite lui gagna des partisans, mais fournit en même temps des prétextes à un parti qui alors se forma ponr faire une guerre à mort aux hommes et aux principes de la révolution, et pour contrarier par conséquent le ministre qui soutenait les uns et les autres. Défendre la religion, le hon guit et la saine littérature, altaquer sans relache la philosophie du dix-buitieme siècle, vanter le grand siècle de Louis XIV, telle était la mission que s'était donnée ce parti, qui comptait dans ses rangs les premiers littérateurs de l'époque, entre autres, MM. de Châteaubriand, de Fontanes, Geoffroy, de Féletz, etc. (23). En snivant cette ligne, ces écrivains ne tendaient à rien moins qu'à réhabiliter les idées et les sormes de l'ancien régime, au profit d'un desnotisme saus frein et sans limites, qui remplacait la monarchie temperée

(23) Fouché n'était pes partisan des mesures de rigueur envers les gens de lettres. Quelque temps oprès le bateille d'Eylau, lorsque Ché-nier fil paraître so fameuse Epûre à Vottave, dens laqualle il comporait Bonaparte à Tibère. l'empereur dit eo ministre : « A quoi vons occia pez-vous donc at employ-z-vous les gens de a projets de l'Angleterra sur votre personne; je e m'occape an pen moins de ces fous da pod-e m'occape an pen moins de ces fous da pode tes; et, comme vons n'étes pes un Tibère, a je ne vnis pes pourspoi je péendreis le de lense des Séjen. — Et qui vnus e dit que a je ne le suis pas enz yeux de cet intoient ?. a Qu'un cachot soit ma reponse. - Tout Paris a ve travailler à l'an feire sortir; on ne l'aime « pas, mais en le plaindre quand en le verra « en prison. Sire, ne rendons pas nus anno mis « intéressant. » Ramené par ce Langue ferme et modéré, Nepoléon sa contente d'éter à Chenier an ploce d'inspecteur-général des étodes. a Uo honme qui outroga la rel gion, divili, a dost cesser de présider à l'é-locatino de le e jeunesse. a Il n'y ent pes moyen de le faire révenir sur celle détermination.

des Bonrbons. Ils envahirent plusieurs journaux, dont quelques-uns, entre antres le Journal des Débats, furent mis bors de la tutelle de Fouché. Pour obtenir ce triomphe, il n'avait salln que représenter à Bonaparte combien il était dangerenx qu'nn seul homme fut incessamment le régulateur de l'esprit public et des journant ; et on ne laissa en définitive au ministre que la direction des deux feuilles rédigées dans le sens philosophique : le Publiciste de Snard, et la Décade philosophique de Ginguené, sans parler du Mercure, que Fouché parvint encore à eulever au parti véritablement contre - révolutionnaire. - Après la pais de Presbourg (25 déc, 1805), Bonaparte songea à créer nne nonvelle noblesse; et lorsque, dans un conseil privé, il proposa la question de savoir si cet établissement était contraire anx principes de l'égalité, Fouclié fut un de ceux qui répondirent négativement. Aussi, après avoir été décoré du grand-aigle de la Légion-d'Hunueur , puis ciéé comte ainsi que tous les membres du sénat (24), fut-il, au mois de mars 1806, admis à prendre raug, sons le nom de duc d'Otrante, parmi les principaux feudataires de l'empire, avec une riche dotation dans les états de Naples. Cette haute position ne l'éblouit pas cependant ; il fnt du petit nombre des ministres qui, à cette époque de dégradation , ne perdirent jamais le droit de dire la vérité au maître. Il n'applaudit point an projet gigantesque dn système continental, dont le premier décret, daté de Berlin , durant la campagne

<sup>(24)</sup> Dens le distribution des doletions conférres sur les domeines du Handvre, Fonché, qui n'était encore que enmie, reçut pour sa part une dotalinn de an,que fr. de rerenu.

326 de Prasse (21 novembre 1806), constitua Bonaparte en hostilité déclarée avec tous les commerçants de l'Europe. Peu susceptible d'illusions et à portée de tont savoir, Fouché ne partagea pas l'enivrement de l'emperenr et de l'arinée, après cette campague ; qui détruisit en quelques jours la mooarchie do graod Frederic; et ce fut bien pis quaod on eut a combattre les Autrichiens. Il sut dans les plos grauds détails par combien de sapg et d'efforts la douteose victoire d'Eylau avait été achetée (7 février 1807). Paris même ne l'igoora point; les fonds publics éprouvèrent noé baisse coosidérable. Bonaparte ne maoqua pas de s'en prendre à soo ministre de la police : il loi écrivit d'une manière severe snr son inertie et sa négligence. Celui-ci répondit à l'empereor en lui envoyant des lettres de l'armée qui avaient fait conoaitre à Paris tonte la vérité; puis, dans une oote coofidentielle, il dit que cette baisse provenait de la frayenr doot tout le monde était atteint, chaque fois que l'on voyait les destinées de la France et de chaque famille soumises à un coup de canon. Il s'attachait aussi à lui faire sentir combien la situation se compliquait, ajontant que l'Aogleterre hésitait encure à s'engager avec la Russie; mais que la perte d'une bataille entre la Vistule et le Niemen ponvait tout compromettre; que son décret de Berlin froissait beaucoup trop d'iotérets, et qu'en faisant la guerre aux rois, il devait se garder de la faire aux peuples. Il le suppliait enfio d'employer tont soogenie, tous ses moyens de force et de captation , pour amener une paix prompte et gloriense. La victoire si décisive de Friedland (14 juin 1807) prouva que Napoléon avait compris ce langage. Ce fut

pendant cette campagne que lord Grey, mioistre des affaires étrangeres du roi d'Aogleterre, voulut ouvrir avec Fouché nne négociation mystérieuse, par l'entremise de l'infortune Vitet, neven de Fauche-Borel. (Voy. ce nom, dans ce vol.) Cette affaire laissa quelque ombrage daos l'esprit de Napoléon. Bien que Fouché n'eut donné aucuoc prise contre lui, l'empereur en ioféra du moins qu'on avait l'idée, dans l'étranger, qu'il était possible de tenter auprès de ce mioistre nne iotrigue diplomatique. Ce ne fut pas d'ailleurs la deroière ouverture de ce genre qu'on crot pouvoir essayer ; car tel était l'aveuglement de certains ageots royalistes à Loodres, qu'ils se persuadèrent que Fouché n'était pas éloigné de travailler dans l'iotérêt des Bonrbons, et de trabir Napoléon. Cette confiance fut bien fatale au comte d'Aché (Voy. ce nom, LVI, 60), qui osa se présenter à Fouché pour le conjurer de se joindre à la bonne cause : « Malheureux , lui dit « le ministre, c'est à la favent d'un « subterfuge que yous vous êtes in-« troduit dans mon cabinet; mais « vons êtes assis sur mon foyer, je u ne violerai pas l'hospitalité du mala heor »; puis il lui accorda vingtgoatre heures poor quitter la France. Napoléon, à qui il ne put se dispenser de faire connaître cette siogulière entrevne, donna à tontes ses polices des ordres rigooreux qui ne furent que trop bien exécutés. - Après la paix de Tilsitt, Bonaparte porta ses vues sur l'Espagne, et Fouché s'honora encore par la désapprobation qu'il donna à cette odieuse et fatale entreprise. a Passe ponr le Portugal, « lui dit-il, c'est vraime ot nne coloa nie anglaise; mais l'Espagne, vous a n'avez pas à vons en plaindre ; ses

FOU

FOU a Bourbons sont et seront tonjours « tant que vous voudrez ves très-« humbles préfets. Preuez garde de « transformer un royaume tributaire a en une nouvelle Vendée. » El il finit en suppliant Bonaparte de bieu examiner si tont ce qui s'était passé à Tilsitt n'était pas un jeu; si le Nord ne cherchait pas à le précipiter sur le Midi, comme diversion utile, et avec l'arrière pensée de renouer en temps opportun avec l'Angleterre, afin de proudre l'empire entre deux feux : « Voilà bien, s'écria a Bunaparte, un ministre de la poa lice qui se défie de tout, qui ne « croit à rieu de bon ni à rieu de bien. Je suis sûr d'Alexandre, a qui est de très-bonne foi. J'exerce « sur lui une sorte de charme, în-« dépendamment de la garantie que a m'offrent ses entours dout je suis « également sur. » Cependant Bonaparle accomplit, à Bayonne, son grand attental sur l'Espagne, (Vor. FERDINAND VII, dans ce vol, ) Tout fut counu dans Paris, malgré les efforts de toutes les polices. Jamais la réprobation publique n'avait été plus vive et plus générale. Fonché recut de lui deux ou trois lettres assez dures sur le mauvais état de l'esprit public; mais, après la capitulation de Baylen, l'explosion de mécontentement fut si forte, que les contre-polices de l'empereur prirent l'alarme, et y vireut les symptômes d'une nouvelle conspiration. Napoléon, de retour à Paris en topte hate, reprocha à Fouché son trop d'indulgence ; mais le ministre prouva que tout se rédnisait à des bavardages. « Il serait impolitique, dit-il, « d'aigrir et d'exaspérer les esprits

« par des riguenrs hors de saison. Ce

« méconteulement s'apaisera comme

a tant d'autres. Tout va dépendre de

« l'issue de cette affaire d'Espagne a et de l'attitude que prendra l'Eu-« rope. » Fouché avait prédit juste : l'entrevue qui ent lieu à Erfort , entre Napoléon et Alexandre, ramena l'opinion. - Cependant la mort venaît de frapper le fils de la reiné Horteuse; et Napoléon, en perdaut son ueveu, son fils adoptif, vit évanonir l'espoir sur lequel il avait fondé la perpétulté de sa dynastie. Cette perte donna à penser à Fonché, ainsi on'a tons les hommes dont la fortune tenait à l'existence de l'empereur. Il consigna ses réflexions dans un memoire confidentiel, dont il fit lui-même la lecture à Napoléon. La nécessité de dissondre son mariage avec Joséphine, et de former un nouveau nœod plus assorti à sa haute position : tels élaient les deux points délicats qu'il traita à fond. Napoléon, tout en protestant de son attachement pour Joséphine et de sa répuguance à lui signifier le divorce. laissa entrevoir que dejà, sous le point de vue politique, cette mesure était arrêtée dans son esprit. Poussé par un excès de zèle ou par une impatiente ambition, le ministre, après s'être entendn avec quelques senateurs, entreprit de prévenir luimême l'impératrice : il lui parla du vœu du sénat et de la reconnaissance nationale, si elle se prêtait i nn sacrifice douloureux. A cette ouverture Joséphine, hors d'ellemême, l'interpella pour savoir s'il avait mission de lui parler ainsi. Sur la réponse négative de Fouché, " Mousieur, dit-elle, je dois l'o-« béissance aux ordres de l'empe-« renr. Vons pouvez aller lui dire « qu'aucna sacrifice ne me coûtera « lorsqu'il sera accompagné de la « pensée consolante de m'être cou-« formée à ses désirs. » Napoléon

. 1794 T

apprit bientôt de l'impératrice la démarche de Fouché, et il la désavoua. Cependant il se refusa à le chasser (ce fut le mot dont se servit Joséphine ). Le lendemain il fit à ce ministre une scène des plus vives. C'est sans doute à cette occasion qu'il dit de lui : « Fouché veut toujonrs « être mon guide, et conduire la « tête de mes culonnes; mais, comme « je ne lui dis jamais rien , il ne sait « par où il faut aller, et il s'égare a toujonrs (25), » Bientôt il eut lieu de sonpconner l'opposition sourde que fomentait, selon lui, dans la capitale, l'influence de Fonché et de Talleyrand, Son indignation fut au comble lorsque cent vingt cinq boules noires, sur un projet du gouvernement, vinrent revéler dans le corps législatif quelque velléité d'independance. De Valladolid, il lanca dans le Moniteur une note ufficielle explicative de son gonvernement, et dans laquelle, metiant l'empereur avant la nation, il ravalait le corps législatif à n'être qu'un conseil. A son retour à Paris, il sonda Fouché sur cette affaire, et fut bien étunné d'entendre ce ministre lui répondre que si nn corps quelconque s'arrogeait le droit de représenter à lui seul le souverain, il n'y aurait qu'à le dissondre; et que, si Louis XVI eut agi aiusi, ce malheureux prince vivrail et régnerait encore. « Mais quoi , « duc d'Otrante, s'écria Bonaparte « étonné , il me semble pourtant que a vons êles un de cenz qui ont en-« vové Louis XVI à l'échafaud! -« Oui, sire, répondit Fouché saus a hésitation, et c'est le premier ser-« vice que j'ai rendu à V. M. » L'empereur ne jugea pas à propos de

pousser plus loin l'entrotien. L'année suivante, dans la compagne de Vienne, la bataille d'Essling, non moins doutense que celle d'Evlau, n'avait pas couté moins de sang. L'inquiétude se répandit dans Paris, et la police eut besoin de toute son adresse pour jeter pp voile sur ce grand désastre . après lequel Bonaparie, dans ses bulletins, osait chanter victoire. Les nombreux ennemis de l'emperenr se réveillerent ; il y ent quelques monvements dans la Vendée. La correspondance et les bulletins de Fonché, que Bunaparte recevait tons les jonrs à Vienne, ne lui dissimulaient pas le facheux état de l'esprit public. « Tout cela changera dans un muis,» écrivait-il à son ministre. Une autre fuis, en parlant de l'intérieur : « Je « suis bien tranquille, vons y êtes, » furent ses expressions. En effet, la victoire de Wagram rameua l'opinion. Jamais Fouché n'avait semblé plus avant dans la confiance de l'empereur; il rénnissait à la fois dans ses mains le ministère de la police et par interim celui de l'intérieur, Cependant les Anglais avaient débarqué à Walcheren : toute la Belgique était menacée de tomber an pouvoir de l'ennemi, qui pouvait s'avancer jusqu'aux anciennes frontières de France , sans rencontrer ancone resistance. Fouché appela à la désense de l'empire, et organisa avec une rapidité prodigieuse lout le premier ban de la garde nationale, depuis le Piémont jusqu'aux bouches de l'Escaut. et lui donna pour chef Bernadutte : les Anglais furent forcés de se rembarquer. La facilité avec l'aquelle il avail, pour ainsi dire, fait sortir du sol de la France nne armée tont entière ; l'audace qu'il avait ene d'en confier le commandement à un général en pleine disgrace, portèrent

<sup>(15)</sup> Si l'on en croil les Minoires de Savary , es (ut Murat qui, après cette bourrasque, parvint à réconcilier l'empereur avec Fouché.

an comble l'irritation de l'emperenr. Il pardonna d'autant moins que, dans une circulaire adressée à tons les majres, le hardi ministre n'avait pas craint de dire : « Prouvons à l'Eu-« rope que , si le génie de Napoléon « pent donuer de l'éclat à la France « par ses victoires, sa présence n'est « pas nécessaire poor repousser les « enuemis...» Les contre-polices ne manquerent pas d'adresser à l'empereur beaucoup de rapports sur les projets qu'on supposait à Fouché (26). A son retour de Vienne, Bonaparte eut avec lui, à Fontaineblean, plusieurs conférences, dans lesquelles il se plaignit avec aigreur du mauvais esprit de la capitale. Le ministre n'avait pu se dispenser d'informer l'empereur qu'après la jonrnée d'Essling, les frondeurs du fauhonrg Saint-Germain avaient répandu le bruit qu'il était frappé d'aliénation mentale. Napoléon lui parla de sévir contre ces anciens royalistes, qui, d'une main, le déchiraient, et de l'autre le sollicitaient. « Gardez-vons en « bien , s'écria Fouché : c'est de tra-« dition; le fanbourg intrigne et « calomnie : c'est dans l'ordre. Qui « a été plus calomnié que César par « les patriciens de Rume? Je ré-« ponds d'ailleurs à V. M. que, par-« mi ces gens-là, il ne se trouvera « ni Brutus ni Cassius. » Fouché adressa eusuite à Napoléon un mémoire dans lequel il ini représenta de nouveau combien il devenait nrgent de mettre un terme à ses envahissements, ajoutant qu'après avoir fait repaître l'empire de Charlemagne, il devait songer à le perpétuer. Alors il revenait sur la question du divorce et sur l'opportunité d'un nouveau nœud, laissant à l'empereur à

décider lni-même s'il était préférable de former nne alliance avec l'une des cours de l'Europe, ou d'honorer sa propre patrie en partageant le diademe avec nue Française. En faisant cette dernière iusiquation, Louché plaidait sans espoir nne cause dans laquelle il était intéressé personnellement. Il connaissait trop Napoléon pour ne pas prévoir que son orgneil et ses préjugés lui feraient préférer l'alliance d'une maison souveraine ; et d'ailleurs il ne pouvait douter qu'une tel'e onion lui inspirerait assez de sécurité pour se débarrasser de son ministre, ainsi qu'il l'avait fait après la paix d'Amiens; eufiu, si l'empereur épousait une archiduchesse d'Autriche, Fouché était encore plus sûr que ses antécédents comme régicide le feraient promptement écunduire. Aussi, dans les conseils, se montra-t-il favorable à l'alliance russe. Il fit ceneudant contre fortune bon cœur; puis, à l'occasion de la prochaine solennité du mariage, il proposa de mettre en liberté une partie des prisonniers d'état, et de lever nn grand nombre de snrveillances. Au lieu d'adbérer à cette proposisition, Napoléon s'éleva contre le déplorable arbitraire qu'exerçait la police, ajoutant qu'il avait songé à y mettre ordre. Deux jours après, il envoya à Fouché nn projet de rapport fait an nom du ministre, et le décret impérial qui, ao lieu d'one prison d'état, en établissait six : statuant en ontre que nul ne pourrait être détenn qu'en vertu d'une décision du conseil-privé : or le conseil-privé n'était antre chose que la volonté du maître. Fouché aurait dù dès lors se retirer; mais, plus que jamais attaché à nn pouvoir qui allait lui échapper, il mit son nom à ce projet, qui fut converti en décret le 3

<sup>(16)</sup> Mémoires du duc de Rorigo,

mars 1810. Ainsi, tont en éludant de mettre un terme any détentions arbitraires, Napoléon voulut en faire rejaillir tout l'odieux sur la police. La formation de la gendarmerie d'élite, sous les ordres de Savary, Int encore pour le ministre un cruel déboire. C'était lui opposer une contre-police ostensible, Aussi lui arriva-t-il quelquefois de dire, lorsqu'on lui parlait de certainés rigueurs : « Ce n'est pas ma faute, l'empeq reur ne me consulte plus; il a sa « gendarmerie qui fait sa police. Moi, « je n'ai plus rien a faire qu'a pren-« dre garde à moi-même : car un jour « cela pourrait bien être mon tour.» C'était encore malgré l'avis de Fonché que le pape avait été dépossédé de ses états et réduit en captivité, Napoléon, sachant combien son ministre répugnait à de pareilles violences, en avait confié la direction à la police de Naples. Néanmoins, quand Pie VII eut gagné le Piémont ; il fallut que Fouché prit beauconp spr lni pour qu'on ne fit pas franchir les Alpes an Saint-Père ; car on n'eut pas manqué de faire peser sur lui tont l'odienz de cette persécution. On l'entendit même dire : « Fant-il « que nous, philosophes, enfants du « dix-hnitième siècle, nons soyons a réduits à déplorer la persécution « du chef de l'Église ! » Plusieurs cardinanx s'étaient abstenns d'assister à la cérémonie du mariage de Napoléon avec Marie-Lonise, L'empereur fit de vifs reproches à Fouché reil affront. Le ministre balbutiant quelques excuses snr l'impossibilité

de n'avoir pas su l'avezir d'un paquelques excuses sur l'impossibilité de pénéirer tout ce qui se tramait dans l'ombre; « Je ne m'en aperçois « que trop, répondit Napoléon ; vons « ne pénéirez rien : tout ce qu'il y a « d'important vous échappe, Votre

« ministère n'est donc d'avenne utia lité? J'y mettrai bon ordre.... Puis il voulut saire arrêter snr-lechamp les cardinaux. Cambacérès et les intimes présents à la conférence, obtinrent que cette peine fut commuée en nn exil. « Mais, dit à son « tour Fouché, qui cherchait à ren-« trer en grace, n'est-il pas possible « de les punir , en leur qualité de cara dinaux, par l'interdiction de leurs « fonctions et des marques extérieu-« res qui les distinguent? » Cette proposition, toute puérile qu'elle était, parut luminense : l'emperenr s'adoucit ; il l'accueillit, et les cardipanx , disséminés dans de petites villes de France, durent être veins de noir comme de simples ecclésiastiques, C'était anssi le moment où Napoléon voulait faire peser snr les Hollandais toutes les charges du système continental. Le roi Louis résistait aux volontés de son frère. On accusa Fonché de l'enconrager dans sa résistance et de lui inspirer des défiances contre l'empereur; imputation d'autant plus probable que pendant le sejour que le roi de Hollaude fit à Paris, dorant l'hiver de 1810, le ministre ent avec lni de fréquentes conférences. Napoléon, ayant alors quelques velléités de paix, avait même antorisé Fonché à concerter avec le roi son frère un traité de négociation secrète, et particulière à la Hollande, avec le cabinet de Saint-James. Mais, tonjours entreprenant, Fonché se flatta de donner la paix à l'Europe, et il entama secrètement avec le ministre des affaires étrangères, Wellesley, une autre négociation. Il fallait, pour cette mission, un homme qui eut l'expérience et la sagacité d'un diplomate, sans ancun titre officiel; le munitionnaire Ouvrard rem-

plissait ces conditions. Fonché le désigna. Celui-ci répondit d'ahord par un refus, « Le caractère de l'empe-« renr, dit-il, ne me permet pas de « me charger à son insu d'une affaire a aussi délicate, et je ne ponrrais a d'ailleurs accepter ancune mission « qui me serait donuée par le minisa tre de la police. » Les instances de Fonché n'auraient pas vaincn les répugnances d'Ouvrard, si ce dernier n'était parvenn à s'assurér que son entremise, dans une négociation de cette importance, aurait l'assentiment de l'empereur. Il fit les démarches nécessaires, à la suite desquelles, ayant lien de croire qu'il ne serait pas désappronvé , il se rendit à Londres; mais, comme Ouvrard n'aurait pu, sans inconvénient, se mettre en rapport direct avec le marquis de Wellesley , Fouché lui adjoignit Fagan, ancien officier irlandais, qui fut chargé des premières ouverlures. Déjà Ouvrard avait vu le marquis, et les choses prenaient une tournnre favorable, lorsque l'empereur, sans en parler à Fouché, essaya de son côté d'ouvrir des négociations avec le ministère britannique, par l'entremise d'une maison de commerce d'Amsterdam. Il en résulta une double négociation et un conslit de propositions pen d'accord entre elles. Le ministère anglais en conent nue défiance toute naturelle. Les agents de l'emperenr et ceux de Fonché forent éconduits. Bonaparte. surpris et furieux de cette brusque conclusion, mit toute sa contre-police en campagne pour en pénétrer les causes. Il apprit enfin, par un certain Hénecart, à qui Fagan avait vendo son secrel, si l'on en croit les Mémoires du duc de Rovigo, qu'Ouvrard était le principal agent de cette affaire, et en inféra que Fouché lui

avait donné ses instructions. Le 2 juin, étanta Saint-Cloud, l'empereur, en plein conseil, demanda à celui-ci ce qu'Ouvrard était allé faire en Angleterre, « Connaître, de ma part, « dit le ministre, les dispositions a du nouveau ministère, d'après les « vues que j'ai en l'honnenr de soua mettre à V. M. avant son mariage. « -Amsi, ditl'empereur, vous faites a la guerre et la paix sans ma particia pation. » Il sortit pour donoer à Savary l'ordre d'arrêter Cuvrard , tandis que Fouché assistait encore au conseil, afin de prévenir toute communication entre enx. Le lendemain le porte-feuille de la police fut ôté an duc d'Otrante et donné à Savary. Ouvrard, dans ses Mémoires, raconte un pen différemment cette intrigne. Selon lui, la négociation de Fonché n'était pas ignorée de l'empereur, et elle laissait entrevoir une henreuse issue, lorsque Napoléon, changeant de pensée, ou blessé de ce que les journaux anglais, ne cessaient de le représenter comme agissant sous l'inspiration de son ministre de la police, coupa conrt à tout en destituant Fouché, et en faisant arrêter Ouvrard. a Depuis son mariage, a dit ce dernier , Napoléon laissait « percer l'intention de ne point con-« server son ministre, C'est proba-« blement pour arriver à ce but qu'il a laissa marcher la négociation sans a l'encourager formellement, et sur-« tout sans écrire un mot qui pût « gêner un jour son désaveu, » On a encore allegué, pour motif de la disgrace de Fouché, ses relations avec Lucien. Le duc d'Otrante, rapproché depuis quelque temps des frères de Bonaparte, et instruit que l'empereur avait décidé (mai 1810) de faire arrêter Lucien à Rome, avait prévenu celui-ci du danger qui

332 le menaçait, et l'avait décidé à s'embarquer ponr l'Amérique. Fouché ne se dissimula pas cette fois que son renvui ne fut une véritable disgrace, bien que Napoléon ci ût devoir encure en adoucir l'amertome, en le nommant gouverneur de Rume. Le décret purlant cette nomination fut accompagné d'une lettre flatteuse qui se terminait ainsi : « Nous attendons « que vons continuerez, dons ce « nouveau poste, à nous donner des « preuves do voire zele pour notre « service et de votre attachement a à noire personne. » Fouché, dans an réponse, affecta de prendre acte de sa disgrace : « Je ne dois cepen-« dant pas dissimuler, disait - il, « que j'éprouve une peine très-vive « en m'éleignant de V. M. Je perds « à la fois le bonhenr et les lumières « que je puisais chaque junt dans « ses entretiens. Si quelque chose « peut adoucir ce regret , c'est la « pensée que je donne dans cette cir-« constance, par ma résignation ab-« solue anx volontés de V. M., la a plus forte preuve d'un dévouement « sans bornes b sa personne. » Indépendamment d'une infinité d'autres circonstances, le choix seul de son successeur aurait empêché Fuuché de se faire illusion sur les difficultés. et même sur les dangers de sa position. Tandis que le salon de la duchesse d'Otrante ne désemplissait pas de visites de condolémces, déguisées sous le motif apparent de félicitatiuns pour le gouvernement de Romulfil fallut que Fouché servit de mentor à Savary dans son noviciat ministériel. Il parut se prêter de la meilleure grace à cette corvée, et lui demanda de rester quelque temps dans le même hôtel, sous prétexte de metire en ordre les papiers qu'il avait à lui communiquer. Savary ent la

simplicité (27) de le laisser trois semaiues dans son appartement; et, le jour qu'il en sortit, Fonché ne lui remit que quelques papiers insignifiants: il avait brule on mis en reserve tont le reste (28). Il enleva jusqu'à la liste des mouchards, hommes et femmes, de la haute société, ne laissant que celle des limiers inférieurs; circonstance qui a fait dire à Buurrienne, dans ses Memoires, que les espions de Savary furent de beaucoup moins bonne compagnie que ceux do duc d'Otrante. Enfin, dans ses entretiens avec son successeur, il se garda bien de l'initier dans les mystères de la police politique. Il fallut quelque temps à Savary pour s'apercevoir combien il avait été joué (29). Le duc d'Otrante, n'ayant plus rien à faire à l'hôtel de la police, le quitta ponr se préparer au voyage de Rume, non qu'il crût le moins du monde que la volonté de l'empereur fut de lui laisser l'exercice d'un si hant emploi; mais, sachant que ses moindres démarches étaient épiées, il voulait paraître dupe pour ne pas devenir

a paix avec l'Angleterre. .

<sup>(27)</sup> Savary croyait d'abord n'avoir jemnia à se louer asses des procédes du duc d'Otrante s « Figurez-vous divil , qu'il m'en veut si peu , « qu'il m'a demandé à demeurer encore quelque temps à l'hôtel de la posice, sin de foliu une anore entrère pour les retrouver et les classer. C'est un procéde bien délicat de

<sup>&</sup>quot;(25), Le papier le plus lutéressant, al l'un es croit Sevary dans ses Mémores, était un rap-port sur la manon de Bourbou, lequel avait

<sup>(29)</sup> Savary ne dissimula pas sa mystification dans sea Newores, un il prete à l'empereur les paroles suivantes: « J'ai changé M. Fooché parce qu'au fund je ne punvais pas compter sur luis il se defendail contre mui, lorsque a sur lui il se delendal contre moi, forsase è me hi commandale i rie, at se fisiali nen connoderation à une dépens. Il chachelit ten-jours à me deriner, p.u. routue pezaltre me mener; et comme j'étant devant reterré avec lui, il ciul depe da qu'etques intrapant, si a è garait tonjours. Vois verrez que c'est comme sela qu'i seura cuttrepts de faire la

suspect. Toute sa maison fut montée sur le pied d'un gouverueur-général, et, jusqu'à ses équipages, portèrent en grosses lettres : equipages du gouverneur-général de Rome. Ne recevant aucun ordre nour son départ, il fit demander à l'empereur son audience de congé. Napoléon répondit qu'il n'était pas encore fixé à cet égard , et qu'en attendant il serait convenable, « à cause des caquetages publics, » que Fouché allàt dans sa terre attendre ses instructions. L'ex-ministre se rendit en conséquence dans son château de Ferrières; et, pour lui donner quelque satisfaction, les juurnaux eurent ordre d'annoncer qu'il était parti pour son gonvernement ( 26 juin 1810). Il ne fut pas long-temps paisible dans ce séjour, où les funds secrets du ministère et l'or des maisons de jen s'étaient métamorphosés en canaux, jardins, bosquets et montagnes artificielles (30). Berthier . accompagné des conseillers d'état Dubois et Réal, vint lui demander les lettres antographes de l'empereur et les papiers qu'on n'avait pas trouvés an ministère. Fouché attachait un grand prix à ces pièces qui pouvaient lui servir, soit comme moyen de défense, si on ne gardait pas de mesures avec lui, soit comme

(10) Le shibiru de Ferrière deit i test quarte die lieu de l'errei de Postarer, bisa d'uniere que Funchi avril tebrit de l'exti.

d'uniere que Funchi avril tebrit de l'exti.

d'uniere que Funchi avril tebrit de l'exti.

d'uniere que l'exti.

d'uniere de l'exti.

d'uniere d'uniere d'uniere de l'exti.

d'uniere d'un

moyen comminatoire pour forcerl'empereura le menager. Sa résistance fut habile et victorieuse. On avait traité avec lui de puissance à puissance. par des ambassaleurs : les ambassadeurs n'obtinrent rien, et revinrent de Pontcarré, les mains vides, annoncer à l'empereur un refus que plus d'un roi n'aurait pas osé se permettre. Napoléon éclata en menaces dont Fouché fut promptement instruit. Il prit aussitôt le parti de s'éloigner, n'emmenant avec lui que son fils aîné, accompagné de M. Jay, son gouverneur. Arrivé à Lyon, il obtint, du commissaire - géuéral de police Mailluchean, tuus les moyens de passer la frontière, et arriva à Florence, où il séjonrna quelques instants sous la protection secrète de la grande-duchesse Elisa, qui acquittait euvers lui une dette de reconnaissance (31). Cependant il recevait de Paris les avis les plus alarmants : on lui représentait que Napoléon, excité par Savary, était pret à sévir contre son obstination. « Vonlez-vons, lui écrivait-on, être a plus puissant que l'empereur? a Il commença des-lors à trembler et résolut de s'embarquer puur les États-Unis. A cet effet, il frête un navire à Livourne, et met à la voile; mais vaincu par le mal de mer, il est ramené à terre à demi mort. Un capitaine de vaisseau anglais offrit de le conduire en Angleterre, lui prometlant tous ses soins et des antidotes contre le mal de mer. Fonché refusa, résolu de tout souffrir, plutôt

(3) La grande-duchesse était alors à Paris. Fouché, immédiarement après as destrution, a récit présenta a clie et lui avait denandé des lattres pour son graud-deché ; par où il dit qu'il allait passer pour a son grand-deché ; par où il dit qu'il allait passer pour se rendre à Roma-Zilsa y aut nos gràse influie, recommendont Fouche et la désignant dans as leitres par l'explètis de l'enconnent. En effat, l'ex-inisiatre avait en Tos-come des unis aqui lait d'evaisot borrs amplois.

goe de se confier à cet élément iocompatible avec son existence. Après avoir erré quelque temps en Toscane. il revint à Florence; puis, s'adressant à la grande-duchesse qui était eucore à Paris, il lni transmit une lettre de soumission pour l'empereur, se bornant à demander, en échaoge des papiers qu'il était prêt à livrer, un titre d'irresponsabilité nécessaire à sa sureté. Cette démarche eut un plein succès; Berthier, par ordre de Napoléon, doooa no recu motivé à l'exmioistre, uni eot la permission d'aller à Aix. chef-lieo de sa sénatorerie. Dans cette residence, il se vit l'objet d'on empressement bien rare pour nn ministre eo disgrace. Les fonctionnaires publics et la noblesse provençale affluerent dans ses salons. Domioé par l'habitude de tont savoir, il contiouait à faire la police pour lui-même, recevant de Paris régulièrement, bien que par voie secrète, les bulletins de tout ce qui se passait dans le monde politique, Cependant il voyait s'accumuler les symptômes de la chute de Bonaparte. Heureux si , désabnsé da pouvoir et de ses illusions, il avait eu la sagesse de se féliciter d'être sur le rivage, eo contemplant l'orage qui se formait! Mais toujours avide de pouvoir, il ne songeait qu'à se rapprocher de Paris pour se retrouver encore dans le tourbillon des affaires. Au mois de juin 1811, il obtint enfin, par l'iotermédiaire de Duroc, l'autorisatioo de résider dans sa terro de Pootcarré, mais avec injonction d'y vivre dans la plus grande réserve. L'empereur préparait alors son expédition de Russie. Fonché înt admis à lui présenter no ioutile mémoire pour le dissnader de ce projet. Avant de partir, Napoléon, dans ou conseil secret, où il n'avait appelé que Du-

roc, Cambaceres et Berthier, mit en délibération s'il devait s'assurer de Fouché et de M. de Talleyrand par l'arrestation ou par l'exil; ce projet fut écarlé comme impolitique el inutile. Lorsgoe, après la conspiration de Malet, Bonaparte, échappé du désastre de Moscon , revint à Paris, il fit faire une enquête secrète sur la conduite du duc d'Otrante à cette occasion; mais comme la police de Savary, pour cacher son ineptie, était intéressée à isoler cette trame, tous les rapports furent unanimes ponr attester que l'ex-ministre y étail parfaitement etrauger. Avant l'ooverture de la campagne de 1813. Fouché adressa encore un rapport à l'empereur pour lui faire connaître nne déclaration de Louis XVIII, qui appelait le sénat à être l'instrument d'un grand bienfait (en prononcant la déchéance de Napoléon). L'exministre manisestait en même temps ses craintes sur les dispositions de l'Autriche, qo'il connaissait trop bien, grace aux relations go'il avait enes avec M. de Metternich en 1809. Mais rien ne pnt dessiller les yenx de Napoléon, qui, redontant l'influence de Fouché dans l'intérieur, l'appela à Dresde après la journée de Lutzen (32). La, le duc d'Otrante

(a) Si hau en criticheren, Penperen, cultipleri en per loui en commonti i projecto di Paris, et quit aurait tata illistement fai faire quelque critiche, sono qui en de comisi que, quelque critiche, Ni Fanche, continue hause, nai que arriere. Ni Fanche, continue hause, nai que arriere de quelque continue hause, per la commonti continue de quelque continue para commont ensitée quelque hai et desarde que plan commit ensitée quelque hai et des plan commit ensitée que la committe de cervir lesquell en creat temps, de parce que que la committe de la committe des cervir lesquell en creat temps, de particular de la committe de la committe de la compation delication de la committe de la compation de la committe de la committe de la compatical que la committe de la committe de la comtinue de la committe de la committe de la comtinue de la committe de la committe de la comtinue de la committe de la committe de la comtinue de la committe de la committe de la comtinue de la committe de la committe de la comtinue de la committant de la committe de la comtinue de la committe de la committe de la comtinue de la committe de la committe de la comtinue de la committe de la committe de la committe de la comtinue de la committe de la committe

joignit ses instances à celles de Canlaincourt pour décider l'emperenr à la paix. Tout fut inntile, et Fouché recut l'ordre de se rendre en Illyrie eu qualité de gouverneur-général. Il avait mission, en passant à Prague, de tâcher de reuouer des négociations avec l'Autriche : mais il n'était plus temps. Fouché eut alors une entrevue avec M. de Metternich. Ces deux hommes d'état ne s'étaient jamais perdus de vue depuis le renvoi du diplomate autrichien en 1809 (33). Fonché, à qui l'abdication de Louis Bonaparte avait fait naître l'idée de la déchéauce possible de Napoléon, était tont occupé d'élever Marie-Lonise à la régence. Il causa alors avec Metternich de ce donble projet, dans le but de préserver la France d'nne invasion déià imminente ; et les deux hommes d'état mirent en avant des idées analognes qui devaient mûrir plus tard, Eouché n'arriva, le 29 juillet 1813, à Laybach, cheflien des provinces illyriennes, que pour voir qu'il n'y resterait pas longtemps. N'ayant aucune force à opposer aux troppes autrichiennes, it

w bouts indifference our y feets the relevant, as it is a feet of the second of the se

se replia sur la Lombardie, et conféra avec le vice-roi, Eugène, qui se faisait encore illusion, sur la position de l'emperenr et de sa famille. Ce fut là que Fouché recut de Napoléon, vaiuen à Leipzig, et qui plus que jamais craignait la présence de l'ex-ministre à Paris, l'ordre d'aller prendre possession de son gonvernement de Rome, dont il était tonjours titulaire. A son arrivée, il trouva les antorités pleiues de défiance et de sonpeon sur la conduite de Murat, qui se rapprochait ouvertement de la coalition. Les troupes napolitaines entrèrent même à Rome, le 2 décembre, mais en qualité d'alliées de la France. Bientôt Fouché reçoit de Napoléon l'ordre de se rendre à Naples , pour détouruer Murat de ses projets hostiles. Cette mission fut exécutée par le due d'Orrante avec toute la duplicité dont il était capable. Saus rien conseiller à Murat, il l'effrava sur les daugers de sa position, et l'invita, quelle que fut sa détermination, a s'y tenir avec constance et fermeté; surtont à avoir une bonne armée. Il cherchait en même temps à effrayer Napoléon, en lui parlant des entours de son beaufrère, qui le poussaient vers la coalition; mais, ne recevant ancune dépêche directe et n'ayant que des notions vagues sur l'état de Paris, il quitta prudemment Naples, avant que rien y fut décidé. Toutefois . daus cette circonstance, Fonché no négligea passes intérêts : il profita de sa présence dans ce pays pour obtenir le paiement de quelques revenus sur le duché d'Otrante. Rentré à Rome, le 18 janvier 1814, il adressa à l'empereur un rapport dans le quel il ne lui dissimulait pas les puissants motifs que l'on employait auprès de Marat, pour lui faire abandonner

la caose de la France : il terminait en suppliant Napoléon de concentrer ses forces entre les Alpes, les Pyréuées et le Rhin, et de déclarer à l'Europe qu'il ne dépasserait pas ses frontieres oaturelles. « Je suis con-« vaincu, ajoutait il, que voos ne « ponvez avoir de véritable, paix « qu'à ce prix. Je crains d'être seul a à vous parler ce langage; défiez-« vous des mensonges des courtisons, « l'expérience a dù vous les faire « conuaître...» Fouché avait hate de revenir en France. Après avoir écrit de nouveau à Napoléon, pour lui représenter combien il était contraire à la dignité de l'empire qu'il restât en qualité de gouverneur-général à Rome, envable par les Napolitains, et où son autorité n'était plus d'aucun poids, il se rendit à Florence afin d'attendre de nouveaux ordres, Peu de temps après son arrivée en Toscano, il recut de Napoléon des instructions relatives à l'évacuation de l'état romain et de ce duché. Ayant accompli cette mission, noo sans s'être fait payer par le roi de Naples un arriéré de cent quatrevingt-dix mille francs pour ses appointements comme gouverneur-general de Rome et d'Illyrie. Fuuché alla à Lyon, d'où il fut obligé de partir précipitammeot pour ne pas être arrèté, ses discours hostiles à Napoléon l'ayaut rendu suspect au préfet, M. de Bondy, et au commissairegénéral de police Saulnier. De la il se rendit à Avignon, n'osant se rapprocher de Paris; car il n'ignorait pas que les divers préfets avaient des instructions pour l'arrêter. A Aviguoo il reçut les autorités, et leur annonça la chute prochaine du gonvernement impérial. A la nouvelle des événements du 31 mars, il se hata de partir pourParis, avec l'espoir d'intervenir daos la nonvelle direction des affaires. Mais, les communications étant coupées par les truupes de la coalition, il fut obligé de faire un long détour par Touluuse et par Limoges, et ne put arriver dans la capitale que vers le 10 avril, au moment de l'eotrée de Monsieur, cumte d'Artois. Il proposa dans le sécat d'envoyer une députation à ce prince ; et, par un juste sentiment des convenances, il refusa d'en faire partie. Le 23 avril, il écrivit à Napoléon une lettre pour le détermioer à quitter l'île d'Elbe, et lui cunseiller d'aller vivre aux États-Unis d'Amérique. Cette lettre, dont le succès aurait ajouté beaocoup à la sécurité du trône de Louis XVIII. fut communiquée à ce prince, qui, avec l'assentiment de plusieurs personnes de l'ancieone et de la souvelle cour . songrait assez sérieusement à appeler le duc d'Otrepte au ministère. Retiré à sa terre de Ferrières, celnici recevait les visites et les communications des personnages les plus émineots. Il vit M. de Metternich et plusieurs généraux et diplumates étrangers ; il avait de fréqueots entretiens avec le duc d'Havré. Il était co correspondance suivie avec Malouet, alors ministre de la marioe, son ancien confrère à l'Oratoire; et sa correspondance était mise sous les yeux do roi. Conserver la cocarde nationale; chercher dans le commerce, l'industrie et les arts, de nooveaux aliments pour occuper l'activité d'un peuple qui venait de doooer lant de secousses au monde politique; accorder la liberté de la presse, la liberté iodividuelle ; ne pas craiodre de demander ostensiblemeot aux chambres one somme anouelle pour indemniser les émigrés, etc., telles étaient les priocipales directions que

Fouchéaurait roulu imprimer par ses conseils à la restauration. Ces conseils ne forent pas suivis; et cependant chaque jour voyait se multiplier les fautes et les dangers de la dynastie rentrée. Quelqu'un lui proposa de preodre part au projet d'un changement, et de se rendre dans un lieu où s'assemblait un comité secret : « Je " ne travaille point en serre chaude, « répondit-il, je ne veux rien faire « qui ne puisse paraître au grand « air. » Il paraît certain qu'alors Fouché ne voulait pas de Booaparte, et qu'il refusa de concoorir au retour de l'île d'Elbe : mais, plus tard, la nécessité de tallier l'armée an moyen'du talisman qu'offrait le nom de Napoléon, le porta à sacrifier pour le moment ses idées personnelles, qui, n'étant pas bien fixées, le faisaient songer tantôt à une régence impériale avec le roi de Rome, tantôt à nn mouvement national qui élèverait le duc d'Orléans à la place de Loois XVIII. Il se preta dono aux vues des adhérents de Bonoparte, non sans exiger des garanties pour le parti révolutionnaire. D'après un plan arrêté avec Thibaudean, il envoya un émissaire à Murat poor le presser de se déclarer l'arhitre de l'Italie et de faire une levée de boucliers qui coïnciderait avec le retour de l'île d'Elbe. En même temps il correspondait avec M. de Metternich, alors au congrès de Vienne. Leur correspondance roulait sur trois points: qu'arriverait-il, 1º Si l'emperent reparaissait en France? 2º Si le roi de Rome v était ramené par une armée antrichienne? 3º S'il s'opérait contre les Bourbons un monvement purement national? Dans ses réponses. Fouché avançait que, si l'empereur reparaissait, tout dépendrait du premier régiment que l'on enverrait

coutre Ini. Quant au roi de Rome, tout le monde serait pour lui, Enfin un monvement national et révolutionnaire, venant uniquement de l'intérieur, se ferait an profit du duc d'Orléans. Fidèle à son système de duplicité, Fouchén'interrompit passes relations avec les hommes investis de la confiance de Louis XVIII. Ainsi, à tout évènement, il ménageait des chances favorables à son ambition. Lorsque Dandré (Voy, ce nom, LXII, 83) fot élevé à la direction de la police générale, il alla, antorisé par le roi. consulter Fouché. L'évêque de Nancy, La Fare, accompagnait Dandré dans cette visite. Fonché conseilla d'établir nne surveillance active à l'île d'Elbe et sur les côtes de Provence. On présenta au conseil du roi un plan en conséquence ; il fut trouvé trop cher. Le débarquement de Bonaparte à Cannes, le 1 " mars, prouva combien cette décision avait été imprudente. On s'empressa de revenir a Fonché. Ici se place son entrevne nocturne avec Monsieur, comte d'Artois, ches la princesse de Vaudemont. Ce prince offrit à Fonché de la part du roi le porte-feuille de la police : « Il est trop tard, répondit l'ex-conventionnel : ceci est a nne querelle de soldats : je n'y a ponrrais rien faire, monseigneur. a quand j'anrais mille fois plus de a talent que vous ne m'en sopposez, a La partie est perdue pour vous. « Il ne vons reste que la ressource « de vous retirer. » La veille, Fouché avait en one audience de Louis XVIII en présence de Monsieur; et. après avoir établi que rien ne pourrait empêcher le retoor de Bonaparte, il avait ajouté : « Napoléon a besoin « de moi; il ne peut faire autrement « que de m'appeler an ministère de « la police générale, car il est con« vainon que sa vie ne peut être en sureté que protégée par moi. Je a viens dire à V. M. que j'accepteg rai ce qu'il me proposera, si elle « veut bien m'y autoriser, et si elle « daigne anssi de son côté m'accepa ter pour son correspondant pria vé .- Comment, M. Fouché, dit « le roi, vous pourfiez nous servir « en trompaut Bonaparte? - Sire « en agissant ainsi, je croirais eua core servir la France (34). » Fouché a prétendu depuis que si on lui eût offert plus tôt le porte-feuille. il n'aurait pas hésité à l'accepter . mais à deux conditions; savoir, la nomination du duc d'Orléans à la lieutenance-générale du royaume, et la remise au duc d'Otraote et à son parti de la direction des affaires. Le lendemain même de l'entrevue avec Monsieur, le nouveau préset de police Bourrienne recut l'ordre d'arrèter Fouché et plusieurs autres adhérents de Bonaparte. Bourrienne se chargea de cette expédition avec d'autant plus de plaisir qu'il servait en cette occasion les désirs du duc de Rovigo, son ami. Le calcul de celuioi était tout simple : une fois Fouché sous les verroux et transporté à Saumur, Bonaparte arrivant à Paris ne l'aurait pas trouvé sous la main; et Savary eut repris le porte-feuille de la police; puis, Bourrienue eut été récompensé par une large part dans le produit des jeux. Ces combinaisons fureut déjouées par l'évasion du due d'Otrante, qui, averti par Dan-

dré, se tenait sur ses gardes, et s'était procuré nue clé du jardin de la reine Hortense dont le mur était mitoyen du sien. Trompant la vigilance des agents venus pour l'arrêter, il franchit un mur sur une échelle, et s'élanca dans le jardin. Comme il avait onblié la clé de la petito porte, il en brisa la serrure avec un pierre, et se trouva dans la rue Taitbout; puis, traversant le boulevart, alla se réfugier chez un ami. Tont cela se fit en pleiu jour ; et pas un espion ne veillait autour de la maison de Fouché, tant la police de Bourrienne était bien faite! L'un des premiers actes de Bonaparte, arrivé à Paris, fut de rendre le portefeuille de la police au duc d'Otrantes il aprait bieu voulu se passer de ce ministre qui allait devenir plus puissant que lui-même. En effet , ramene par la force des évènements, et par son penchant naturel, à des principes républicaius dont sa propre sureté, et surtout le désir de conserver le ministère. l'avaient éloigné pendant sa précédente administration, Fouché ne songeait qu'à porter Booaparte à ratifier volontairement l'abdication qui lui avait été arrachée à Fontaineblean. La république aurait été proclamee, et l'ex-empereur en eut été généralissime; mais le parti militaire, secrètement excité par Napoléon, l'emporta, et le système impérial fut maintenn. Enfin, pour Booaparte et ses affidés, l'assistance de l'Autriche devint le point de mire d'une foule d'espérances chimériques, Fouché, selon qu'il le dit lui-même le 21 mars à un de sesamis, ex-oratorien comme lai, ne voulait être ni la dupe, ni l'agent d'une mystification; et, ne regardant le retour de Bonaparte que comme une transition à un tout autre ordre de choses, il combina sa conduite de manière à n'affermir

<sup>(3)</sup> Une possible cui delli estat dilli cono si mi i la scidi conformi e sili possibili montani e sili possibili montani e sili possibili montani e sili posibili della citta della citta della citta di la locarda minen de della citta contani e sili possibili di contani e sili possibili di contani e sili possibili di contani di con

l'antorité de l'empereor qu'actant qu'il le fallait poor y trouver un point d'appni, et se donner le temps de voir venir les évenements. Il s'attacha des lors à le contenir dans, des bornes constitutionnelles , qui défendissent la France et sortout lui-même des caprices de l'arbitraire, Secondé par Carnot, qui n'avait qu'une popularité d'apparat, il sut se faire le patron des répoblicaius, le protecteur des royalistes, et ne laissa plus à Napoléon que la puissance des baïonnettes. Ainsi, dans la saméuse déclaration du conseil d'état, fut insérée, par l'inse piration de Fouché, cette phrase qui donnait un démenti à tontes les doctrines de l'empire : « La souveraineté « réside dans le peuple ; il est la seua le soorce du ponvoir (25 mars). » Déjà il avait fait rendre à Napoléon un décret qui supprimait la censure et la direction de la librairie. Tuotefois la direction des jonrnaux ne fut point abandonnée par l'habile ministre, et il se la réserva tout entière. Cependant on doit dire que les feuilles quotidiennes jonirent pendaut les cent-jonrs d'une assez grande liberté. Il établit dans tonte la France des lientenants de police qui lui étaient dévoués; scul il eut le choix des agents secrets, et, ainsi investi de la direction et de la connaissance de tout ce qui se passait, il pot braver sans crainte le despote chancelant. Tandis que pour amuser les gobe-mouches. et l'empereur était à leur tête , il faisait à la fameuse déclaration du congrès de Vienne une réponse viraleote (35); il renouait ses négociations avec M. de Melternich. Il ne manqua pas non plus d'avoir des relations avec Gard . comme la chose avait été convenoe lors de son entre-

vae avec Monsieur. La réclamation des diamants de la couronne lui servit de prétexte : Napoléon , informé par le ministre lui-meme de ces ménées secrèles, puisa dans ses révélations des renseignements utiles sur la position des armées de la coalition; mais Fouché se gardait bien de lui laisser pénétrer le fond et le bot secret de ces relations au dehors. Son administration intérieure fut, il faut en convenir , de nature à lui concilier des partisans. Il évita ou attenna les mesures violentes, plus qu'il ne semblait possible dans la situation des ohoses : il ne fit point usage de ces lois acerbes que l'acte additionnel avait maintenues, et dont, sous la restauration, certains successeurs de Fouché firent un abos maladroitement tyrannique. C'est ainsi qu'il s'opposa à ce qu'aucone violence fut exercée contre M. de Vitrolles, qui n'avsit pas été compris dans la capitulation accordée au doc d'Angoolème. De Vincennes, il le fit transférer à l'Abbaye, où ce fidèle serviteur des Bourbons obtint tous les adoueissements compatibles avec la captivité; enfin Fouche, des qu'il Int devenu chef du gouvernement provisoire ; s'empressi de le mettre en liberté (36). Ses négociations et ses agents firent autant pour la pacification de la Vendée que les armes victorieuses des generaux Travot et Lamarque, On a dit, il est vrai, que ses emissaires étaient charges surtout de diviser

(16) On fat le jour mines de l'abslication de Vivellan. Le ministre ét deve le 1, un little Vivellan. Le ministre ét deve le 1, un little vivellan. Le ministre ét deve le 1, un little vivellant en processier : « s'us journis été de vivellant en processier » de s'us journis feit de partie de l'année de la commandant que l'année de la commandant de la commandant

<sup>(35)</sup> V. les Mémoires d'un homme d'état, t. XII, p. 488.

les chefs royalistes, afin d'empecher que ce parti cul ancime influence sur le dénouement de l'interregne ; et cette politique était indiquée par la position intermediaire où Fonche s'était place entre Bonaparte, les Bourbons et la France révolutionnaire. Dans le conseil il improuva l'acre additionnel, et opina pour que la redaction en fut laissée à la chambre des representantset non à l'empereur. On pout apprécier aujourd'hui, a leur juste valeur, ses circulaires et écrits ministeriels : mais alors ils excitaient les instes défiances des bonapartistes et porfajent au comble l'indignation des royalistes, qui, sans être dans le secret de la comédie des cent-jours, n'y voyaient qu'une odiense phraséologie contre les Bourbons. Ils ignoraient aussi combien Fouché s'était opposé au séquestre des bieus de MM. de Talleyrand, de Raguse, de Montesquion et d'une dizaine d'antres. Lorsque la coalition eut pris une attitude tout-a-fait hostile, le mimstre, qui, moins que jambis, perdait de vue le projet de regence impériale, donna encore une fois a Napoléon le conseil d'abdiquer et de se retirer aux Etats-Unis; mais cotte proposition ne fit qu'accroître les defiances de Bonaparte en blessant son or gueil. Comme tons les partis faisaient alors leur plac de revolution et de gouvernement, Lafayette fit part à Fonché du projet qu'il avait concu de profiler du Champde-Mai pour détroner Napoléon. Le ministre déclara que cette idée qui eut flatté ses vues était inexécutable, et il n'en fut plus question. L'arrestation d'un agent de M. de Metternich (37) avant mis Bonaparte sur la voie de negociations qui n'étaient' pas dans

ses intérêts, il songea d'abord, d'après l'avis de Savary, a faire fusiller -Ponché comme traître; mais lorsque dans un conseil où furent admis Carnot , Boulay de la Meurthe , Cambaceres, etc., il leur fit part de ce projet, Carnot s'y opposa fortement. « Si a vous failes perir Fouche, dit-il, que les hommes de la révolution regardent comme leur plus forte . garantie, vous il aurez plus aucune puissance d'opinion. S'il est réela lement coupable, il faut lui faire " son proces en règle. » Cet avis fut suivi, et un secrétaire de l'empereur (M. Fleury de Chabonlon) fut envoyé à Bale ou se trouvait M. de Werner, agent confidentiel de M. de Metternich. Il se présenta au nom de Fouche, et M. de Werner, parlant à cœur onvert, lui donna la preuve que, quels que fussent d'ailleurs les desseins de la coalition, rien ne se tramait contre la vie de Bonaparte. Cependant Fonché, qui avait cu l'éveil de cette menée, dirigée contre lui , en sut faire son profit avec son habi'elé ordinaire. Comme il venait d'achever son travail avec l'empereur, il revint sur ses pas, et feignant de vouloir réparer un oubli, il lui mit sous les yeux la lettre (38), qu'il avait reçue de M. de Metter-

(23) jehom has Melnijing at R. 40 Membalitys (Importune, about Higgs at Membarach event Emperiora as American and American

<sup>(37)</sup> Voyes sur cetto inteigne le Mémorial de Sainte-Helène; les Mémoirse de M. de Monidolon, etc.

nich, puisalajouta: a C'est à V. M. « à décider si je dois lui envoyer l'a-« gent qu'il me demande. » Puis lui faisant entendre que le but de l'Autriche et des allies était de l'amener à une abdication en faveur de son fils, il ajoula: « J'ose vous le répéa ter, sire, tel est aussi le mien : je « ne vous l'ai point caché, et je suis a eucore d'avis qu'il vous est impos-« sible de résister aux armes de « l'Europe entière. » Plus embarrassé par un pareil aven qu'il ne l'eul été par une dénégation , Bonaparte , pris dans ses propres filets, ne put qu'auloriser Fouché à continuer, par M. de Chaboulon, des négociations qui désormais ne pouvaient avoir aucun résultat. M. de Werner ne reparut plus à Bâle, sans doute parce que Fouché avait trouvé moyen de faire prévenir le cabinet autrichien de la supercherie qu'avait tentée l'emperenr. Il paraît qu'alors aussi le ministre éfait en communication avec lord Wellington, qui se tronvait à Bruxelles. Avant l'onverinre de la campagne, Napoleon fut encore one fois sur le point de faire arrêter Fouché : « Il changea de résolution, a dit Savary, en disant qu'il serait « tonjours à temps , lorsqu'il serait « mieux établi, et que, si les affaires « ne se consolidaient pas, la puni-« tion de Fonché ne serait qu'une « rigueur inutile (39). » On a imprime qu'à cette époque Napoléon dit à ce ministre : « Vous êtes vendu « à l'eunemi, je le sais ; je devrais « vons faire fusiller ; d'antres sechar-« geront de cet acte de justice: je « pronverai que vous ne pesez pas « un cheven dans la balance de ma a destinée, » Si ce mot de Napoléon est vrai, on doit convenir qu'il n'était pas dicté par la prudence. Laisser le (34) Mem. de Rorigo, t. VIII, p. 36.

pouvoir à na ememi, après l'avoir démasqué, c'est lui donner à la fois le désir et les moyens de se venger. En retraçant ces infrigues, les parlisaus de Napoléon ont dans leurs memoires denoncé unanimement Fouché comme un traitre; chez eux ce dechainement était assez naturel; mais pour l'historien , qu'n'épouse pas plus les hommes que les partis, la question est de savoir si, en s'inferposant eutre l'Europe, les parlis et le heros insensé qui allait se perdre avec la France, Fouché n'a pas réellement servi la cause de la patrie et de l'humanité. Ensuite, qu'il n'ait fait le bien que dans un motif porement personnel, toute sa vie est la pour Paffirmer. Ou sait combien fut rapide l'issue des évenements militaires, Bonaparte , à qui Fouché avait fait part de la position de l'armée anglo-prussienne, espéra, par une allaque soudaine, surprendre Wellington; il le surprit eu effet, mais l'inaction du corps de Grouchy amena la défaite complète de l'emperenr. Il revint à Paris, croyant saisir la diclature; mais l'abdication l'y allendait. Ce fut dans ce moment que Forché, qui voulait arriver à ce but, fit jouer tous les ressorts de la politique la plus déliée. Il mit en campagne tous ses amis, tous ses adhéreuts, et luimême s'aboucha ayec les hommes infinents de tons les partis. Aux députés ombragenx, défiants, il dit : « Il faut « agir, faire peu de phrases et courir aux armes. Il est revenu Turieux . « décidé à dissondre la chambre , à a saisir la dictature. Nous ne souffri-« rons pas, je l'espère, ce relour à la a tyrannie. »-Aux partisans de Napoleon? & La fermentation contre a l'empereur est à son comble par? « mi uu grand nombire de députés. « On yeut sa déchéance ; ou exige

a son abdication. Si vous êtes réa solns à le sanver, montrez de la « vigueur; il-ne faut qu'un mot « pour dissoudre la chambre. » Les bonapartisles ; aisement dupes, ne manquerent pas de snivre on même de dépasser les suggestions de Fouché; et, par leurs discours hostiles contre la chambre des représensants, ils dounèrent an ministre sujet de dire aux patriotes qui se groupaient antour de lui : « Vous voyez bien que ses amis a n'en font pas mystère; le danger e est pressant; dans peu d'heures à les chambres n'existeront plus. « Vous seriez bien conpables de néglia. « ger le seul moment de vous oppea ser à leur dissolution (40). » Ces insinuations porterent leurs fruits : des le 22, Lafavette, destiné à n'être toute sa vie que l'instrument passif d'hommes moins nails que lui, fit sa molion de la permanence des chambres. Démonté par cette attaque, Napoléen n'ose prendre un parti; il presse Davoust sur la question d'opérer militairement la dissolution de la chambre. Davonst, sur lequel Fouché exerce son ascendant, se re-Inse à cette mesure de violence, et le champ de bataille reste au ministre dirigeant, Le lendemain, après avoir long-temps résisté, Bonaparte abdique. Ses partisans anraieut von!u, comme conséquence immédiate, la proclamation de Napoléon II avec un conseil de régence; mais cette régence, depuis si long-temps le but de tout les calculs de Fouché, l'anrait exclu du gouvernement, si elle fût vehne à se former sous une autre influence que la sienne. Or, ici, à l'apogée de sa carrière politique, il

(40) M. de Les Casce, en repportant ces feits dans le Méhorial de Savis-Heisse, ajonts « qua « l'embréair le combaissait bice en diama qu'il e étuit sur da trouver dan vilaim pied sais, dans « les souliers de tout le moude!»

refrouvait pour adversaire ce memo Lucien Bonaparte qui lui avait sus-cité tant d'entraves à son début comme miristre. L'ambitieux Nantais dut alors recoufir à de nouvelles combinaisons pour écarter à la fois la régence et le retour immédiat des Bonrbons. Il imagina la création d'un gouvernement provisoire, composé de cinq membres. Il y sul porté le premier dans la chambre des représentants par les bonapartistes qui , malgré leurs justes défiances (41), le savaient en correspondance avec M. de Metternich pour la régence; par les partisans du duc d'Orléans pour lequel il avait déclaré sa préférence ; par les conventionnels qui se rappelaient d'anciennes liaisons, enfin par les royalistes qui comptaient sur lui. La commission de gouvernement, instituée le 23 juin, le choisit ellemême pour son président, en sorte qu'il se tronva placé ostensiblement à la tête de la nation. Jugeant bien des-lors qu'en présence de l'Europe en armes il n'y avait que peu à espérer de la forcé, il eut receprs à la ruse, et dirigea ses intrigues de manière à êlre pret pour toules les éventualités. Jamais homme d'état ne s'était yu dans une situation plus délicate. Napoléon était encore à Paris, à l'Elysée, ne songeant qu'à ressaisir le pouvoir, sous fe titre de généralissime. Une grande portion de l'armée et surtout les fédérés le réclamaient avec fureur et à grands

(4) Le ro join au soir, lorsqu'en avait sight ammel sun perfiss du pout le present de la compartie de la compa

cris; un parti encore puissant dans les deux chambres pouvait seconder cet élan. Fouché sut faire face à tous ces périls avec autant de sagacité que de saug-froid : il fallait , parmi les bonaparlistes et les révolotionnaires, modérer l'aigreur des nos, l'exaltation des autres , et en même temps amuser l'impatience des royalistes, qui exprimaient hautement leurs yœux et leurs espérances. Tons les actes de cette époque soot de sa main; sa correspondance officielle n'est pas moios remarquable par une rare adresse que par l'observation des convenances. Il ne voulait en aucun cas le retour de Bonaparte; il voyait la question de la régence de Marie-Louise désespérée; tout ce qui leuait à Napoléou inspirait à l'Europe de jostes alarmes. Trop éclairé pour rêver le rétablissement d'une république, il ne désirait pas le rétablissement pur et simple de Louis XVIII; il aurait préséré l'avenement de la branche d'Orléans; mais, pour en fioir avec les alliés et la guerre, il était disposé, comme pis-aller, à accepter les Bourboos de la branche aloée, eo leur imposant des conditions. Partagé entre taot de projets divers, qu'il rapportait tons a noe pensée fixe, son maintien personnel an pouvoir, Fouché engagea simoltacément différentes négociations dont les fils échappeut à l'historien, Lui-même , dans sa fameuse Lettre au duc de Wellington, a retracé l'état des partis à cette époque, et donné l'aperçu des évectualités qui faisaient alors naître daus soo esprit des plans eu apparence si cootradictoires. « On se partageait, dit-il, a sur le choix d'ou souverain : les uos « voolaient no prince étraoger ; d'an-« tres se déclaraient pour la régence

a de Marie-Louise; quelques-uns ré-

« clamaient la légitimité. Une partie u de la France nommait le duc d'Ora léans. Les qualités personnelles « de ce prince, les souvenirs de « Jemmapes et de goelques autres « victoires sous la république, aux-« quelles Il u'avait point été étraoa ger; la possibilité de faire un traité « qui coocilierait tous les intérêts; « ce nom de Bourbon, qui pourrait a servir au dehors, saos qu'on le proe noncât ao dedans; tous ces inoa tifs et d'autres encore offraient dans ce dernier choix one perspee-« tive de repos et de sécurité à ceox « même qui ue pouvaient y voir un « présage de bonheor. » Daos cet aveu dn plus hardi des régicides, on apercoit qu'en faisant triompher, aux dépens du trône, oce des branches de la maison royale, il eût espéré se ménager le dooble avantage de réconcilier la France avec l'Europe, et de maintenir au sein du royaume le système et les intérêts révolutionnaires. Mais à ce plan il mauquait une chose importanté : l'aveu du duc d'Orléans qui, retiré à Twickenham, était trop prudent pour songer des lors à une couronce. A peine iostallé dans le gooveroement provisoire, Fouché fit déclarer la guerrenationale, et proposa d'eovoyer des plénipoteotiaires aux souverains allies pour traiter de la paix au uom de la France. Uoe grande faute que l'oo commit alors fut de ne pas defererà l'avis du duc d'Otraote, qui voulait qu'on envoyat directement des ambassadeurs à toutes les puissances alliées, y compris même Loois XVIII. Oo aurait sn, des le 3 ou 4 juillet, que le motif qui fit échouer l'ambassade du gouvernement fut que les plénipotentiaires n'avaient point une mission spéciale auprès du roi de France. C'est ce que les cinq plénipoteutisires

français durent reconnaître dans le sens implicite des réponses qui leur forent faites à Haguencau par les commissaires des puissances (42), En même temps Fouché avait expédié au quartier général de Wellington M. G\*\*\*, ex-oratorien, chargé de deux lettres, l'une pont Louis XVIII. l'autre pour le duc d'Orléaus, Ceteovoyé demanda d'abord au priuce généralissime à être présenté àce dernier. « Il n'est point ici (43), répondit « Wellington, mais vous pouvez « vons adresser à votre roi. » M. G. prit donc la route de Cambrai où se trouvait Louis XVIII, et s'acquitta de sa mission apprès de ce monarque. Un autre négociateur, le général Tromeling, que Fouché renvoya près de Wellington, recut pour reponse qu'il ne ponvait traiter que spr l'nnique base du rétablissement de Louis XVIII. Cependant Bonaparte, an lien de gagner promptement un des ports de France, s'obstinait à rester an palais de l'Elysée, puis à la Malmaison, où d'un moment à l'antre il ponvait être

(42) ils adressèrent eux plénipotentieires estte question : « De quel droit le nation prétendrait-« elle expulser son roi et se choisir un autre a souvereio? » Poser cette question deos de telles circonsteo en, surtout queud on dieit le plus fort, c'était la résondre. On voit encore plus cleirement, dons une note officielle detec d'Hegoeneau, ser juillet, combieo on eut tort de ne pas suivre l'avis de Fouché, « D'enrès la stipua lation du treité d'allience, qui porte qu'aua cues des porties contractentes ne pourra traiter u de paix ou d'armistice que d'ue commun con-u sentences, les trois cours (Autriche, Russie a et Prusse), qui se trouveut réunses, déclarent « ne pouvoir entrer dens auconn négociation ; a les cabioets se réceiront eussitôt qu'il sere s possible. » Consultez sur ce fait , comme sur plusieurs particularités curiouses de l'epoque, une brochure intitutée : Trois meis de Nepoléon, par M. Breton de la Martinière, seconde édit., p. 87, et 88. L'auteur, ettaché à la reduction du Journal des Debats, a été deos le confidence da quelques enecdates secrètes

(43) On s'etoons que Franché, si bien servi d'edilents per seu agents, eit pa ître dans une ignorance ei complère sur les lieux ois se tronvait clors le doc d'Oriens. Ce fait est remerquable, en ce qu'il provux à quel point ce g'inte fut alors êtrangen sur intrigues de Fonche.

enlevé par la cavalerie ennemie; et l'on n'eut pas mangoé d'attribuer à Fouché une participation dans cet enlèvement. La commission de gouvernement fut obligée de négocier le départ de l'ex-empereur, et de lui donner le général Becker avec une troupe pour le protéger. Savary, daos ses Memoires, accuse formellement Fouché d'avoir fait naître les obstacles qui retardérent le départ de Bonaparte, de manière à le faire tomber dans les mains des Anglais. Si telétait le but du duc d'Otraote, il faut convenir que Napoléon alla lui-même au-devant du piège par la lenteur avec laquelle il se mit en ronte. Des qu'il fut parti pour Rochefort, Fouché espéra pouvoir obtenir l'armistice, il n'en fut rien. Ce fut alors qu'il écrivit au duc de Wellington cette fameuse lettre dont nous venons de citer un passage. Dans cet état de choses, il ne restait plus que deux partisà preodre, combattre ou capituler. Combattre offrait d'éponyantables dangers pour Paris. Un conseil de guerre fut convoqué par le président de la commission de goovernement. On y mit en question s'il était possible de désendre cette capitale, et, sur la répoose unanime que cette défense était impossible, une convention militaire fut conclue à Saint-Cloud le 3 juillet. Ce fut Fouché qui ne voulut pas que ce traité portat le nom humiliant de capitulatioo. Cette convention, en laissent à l'armée française une retraite libre derrière la Loire, donna an 'duc d'Otrante le temps et la facilité d'imprimer aux évènements le cours le plus favorable pour les hommes de son parti et pour luimême. Assuré du concours de Davoust, qui des le 27 inin lui avait écrit qu'ayant vaincu ses prejugés, il reconnaissait qu'il n'existait d'antres muyens de salut que de proclamer sur-le-champ Louis XVIII. Fouché ne s'occupa plus que de rétablir ce prince et de lui arracher quelques concessions. Ses idées une fois fixées sur ce point, il se mit anssitôt à l'œnvre. Il eut des conférences nocturnes, avec M. de Vitrolles, et avec d'autres royalistes. Il envoya à la fois des émissaires au roi et à M. de Talleyrand, avec lequel il était en relation depuis la séparation du congrès de Vienne. On a même prétendu que ces deux hommes d'état s'étaient donné une garantie récipruque, selon le dénonement que prendraient les affaires: Fouché punr Talleyrand anprès de Napoléon, et celui-ci pour le duc d'Otrante anprès de Louis XVIII. Daus la négociation que, de l'aven même de ses collègues. Fouché avait entamée avec ce monarque, quelques jours avant la convention de Saint-Clond, voici les conditions qui furent mises en avant : 1º ne pas recevoir le roi avant qu'il eût pris des engagements solennels; 2º éviter la présence des ennemis dans Paris; 3º conserver la cocarde tricolore; 4º garantir la sureté de tous: 50 maintenir les denx chambres; 6° conserver à tous lenrs places, pensions et honneurs. Ces propositions étaient appnyées par un mémoire que Fonché avait luimême rédigé. Il est à croire que l'habile Nantais n'espérait pas les obtenir toutes; mais en paraissant mettre tant de zèle à exiger des garantics, il endormait l'opposition des révolutionnaires et des impérialistes. C'était le premier pas à faire dans nne conjuration que sa tête renfermait tout entière. Il était , sans oser en convenir, persuadé que le roi devait être rappelé sans condi-

tions; qu'on perdait avec le pouvoir le droit d'en imposer, et que ceux qui n'avaient pas pu on voulu souteuir Napoléon, n'avaient contre la puissance irrésistible des étraffgers d'autre ressource que dans le retonr du monarque, seul capable d'atténner l'esprit de vengeance qui les animait. Il marcha donc directement vers ce but à travers les cris de ses imprévoyants collègnes, et snt ainsi prévenir les émeutes dont menaçail l'exaltation des fédérés, entretenne par les déclamations de plusienrs membres de la chambre des représentants. Il tint en respect les fédérés par la garde nationale. A la majorité révolutionnaire on impérialiste des représentants, il opposa quelques orateurs populaires et non suspects , entre antres Mannel , et surtout l'imposante inertie de la chambre des pairs ( Voy. FABRE de l'Aude, LXIII, 487), Pour justifier la conduite des généraux et de la commission de gouvernement, que les bonapartistes accusaient d'avoir livré Paris et trahi l'armée, Fouché adressa anx Français une proclamation explicative, dans laquelle, en iuvoquant l'union de tous les bons citoyens, et en ayant l'air de promettre des garanties, il faisait deja pressentir l'issue immineute des évènements. « Les garanties « qni, jusqn'ici, disait il, n'ont existé « que daus nos principes et notre « courage, nous les tronverons a dans nos lois, dans nos con-« stitutions, dans notre système « représentatif; car quelles que « soient les lumières, les vertus, u les qualités personnelles d'un a monarque, elles ne suffisent ja-« mais pour mettre le peuple à l'aa bri de l'oppression de la puissance, « des préjugés de l'orgueil, et de

a: l'ambition des courtisans. » Il fant avoir été à Paris à cette époque pour se rappeler quel encouragement et quel espoir inspirèrent anx royalistes ce paragraphe, et surtout les mots que nous avons soulignés. Pour détruire l'effet de cette proclamation, la chambre des députés crut devoir opposer sa famense déclaration, effort désespéré d'un parti vainen, mais encore plein de vie. Bientôt Fonché et ses collègues apprirent, par le retour des ageuls et des commissaires français, que les chess des armées alliées déclaraient hautement que l'antorité des chambres et des commissions émanait d'une source illégitime; qu'en conséquence, elles n'avaient rien de mieux à faire que de donner leur démission et de proclamer Louis XVIII. Alors la commission de gonvernement délibéra sur la proposition de Carnot, tendant à se rallier avec les chambres et l'armée derrière la Loire. Fouché combattit vivement cet avis dout l'adoption aurait rallumé la guerre étrangère en excitant la guerre civile. Ramenée par ses raisonnements, la commission prit le parti d'attendre dans Paris, l'issue des évenements. Gependant, Louis XVIII approchait, et aucun obstagle ne pouvait l'empêcher d'entrer daus sa capitale. Alors Fouché coucut le hardi projet de devenir médiateur entre le roi légitime et les deux partis qui n'en voulaient point. Dans la profoudenr de ses calculs il a déjà considéré comme possible, non-seulement qu'on lui permette de paraître devant le frère de Louis XVI, mais qu'on lui ouvre les portes de son couseil. Ses correspondances cauteleuses avec Gand, sa feinte nnion avec les royalistes, la protection politique qu'il leur avait accordée de-

puis le 20 mars, le nombre immense de ses créatures et de ses patrons, dans tontes les classes, dans toutes les positions, et même parmi les chefs étrangers, tout relève son audace. Ici se place l'entrevue que Fouché ent à Neuilly avec le duc de Wellington, en présence du comte Pozzo di Borgo. Sans chercher à diminuer les torts de ceux qui avaient trabi les Bourbons, Fouché exagéra les forces des patriotes et des impérialistes, et représenta que le trône rétabli ne pouvait être consolidé que par l'entier oubli du passé; il affirma qu'on ne parviendrait à ramener la tranquillité qu'en s'opposant aux réactions, aux vengeances, et en ne laissant à aucun parti l'espoir de dominer. Il insista pour une amnistie générale et pour des garanties, au prix desquelles, ajoutait-il, il s'engageait à servir le roi. Le généralissime lui répondit que le renvoi de M. de Blacas était décidé, et que lui, Fouché, ferait partie du conseil ainsi que M. de Tallevrand. Il lui annonca en outre que le lendemain il le conduirait dans sa voiture an roi Louis XVIII, qui était à Arnouville. Fouché communiqua au duc une lettre que son intention était d'adresser à ce monarque, et dans laquelle, cherchaut à l'effrayer sur la situation des esprits, il l'exhortait à ne point écouter les prétentions de ceux qui l'avaient suivi dans l'adversité : à donner au peuple français des garanties de liberté. « Il ne se croira jamais libre , « ajoutait-il, s'il n'y a pas entre les a pouvoirs des droits également iua violables. N'avions-nous pas sous « votre dynastie des états-généraux a qui étaient indépendants du monar-

« que? Sire, votre sagesse ne peut « attendre les évènements pour faire

des concessions ; c'est alors gu'elles

« seraient nuisibles à votre intérêt , « -et peut-être même plus étendues. « Aujourd'hui les concessions rap-« prochent les esprits , pacifient, et « donneut de la force à l'autorité « royale. Plus aard, elles prouve-« raient sa faiblesse : c'est le désor-« dre qui les arracherait.... » Cette lettre, que depuis les royalistes quahhèrent d'insolente, fut alors des mieux recnes. Une coalition se formait pour Fonché autour du monarque. « Tout s'en mêla, la reli-« gion comme l'impiété, la vertn « comme le vice, le royaliste comme « le révolntionnaire , l'étranger « comme le Français. On criait de « toutes parts que sans Fouché il « n'y avait ni sûreté ponr le roi, ni « salut pour la France; que lui seul « avait empêché une grande hataille; « que lui seul avait déjà sanvé Pa-« ris (44). » En vain quelques royalistes, qu'on ne saurait confondre avec ces ineptes aristocrates qui ont toujonrs perdu les Bourbons par leur zele avengle et non désintéressé, s'éleverent avec force coutre l'admission d'un régicide dans le couseil du frère de Louis XVI, et soutinrent que la force des choses l'empêcherait de rester trois mois en place : c'est de quoi s'embarrassait peu Louis XVIII.

velle crise, sanf, nne fois le péril passé, à se déharrasser d'un pareil instrument. Voila donc Louis XVIII et Fouché en présence à Arnouville, le 7 juillet ! Ce dernier avait eu auparavant, avec M. de Talleyrand, une conférence ponr poser les bases de lenr arrangement ministériel. On a prétenda que, faisant allusion à l'insigne habileté qu'avait déployée Fouché, M. de Talleyrand lui dit en l'abordant : a Bonjour, mon mai-« tre (45).» Le duc d'Otraute entra ensnite dans le cabinet du monarque, présenté par son futur collègne, qui sappuyait sur son hras. Tous trois étaient trop habiles, trop dissimulés, pour paraître le moins du monde snepris de ce rapprochement qui confondit tons les royalistes par sentiment (46). Fouché tint alors à pen près le même langage qu'il avait tenn au duc de Wellington. Il supplia le roi d'apaiser les esprits, en tranquillisant chacun sur sa surete personnelle... Une amuistie pleine et entière, garantie d'ailleurs par la capitnlation, était indispensable, et, selon lui, cette amuistie devait comprendre; avec le pardon, la conservation des titres, biens et bonneurs. Son discours fit d'autant plus d'im-Persuadé avec raisun de toute l'inpression sur le roi , que Fuuché peiguit sous les plus sumbres couleurs l'effervescence d'une partie de la population parisieune; et eu cela il fut vivement appnyé par M. Pasquier, (45) Minorial de Sainte-Hilling.

fluence de Fouché, il aimait mieux

suhir une odieuse mais utile humi-

<sup>(44)</sup> Melanges de patrique , par M. la efcomte de Chatcaubriond. Cot oven d'un ministre royaliste, qui duna sá démission le joer mêtre que Feuche entrait au conseil, coincide pour le fond avec les luvectives qui lui étaient adressées deus un nutre temps par les serirains revalutionnaires o Nans etims vainqueurs, et a meigre la trahison, la vietnire ercore était à a nuus, si Feuché de Nantes n'eut été ministre, (Lettres sur les cent jours, p. 94.) « Au S jesta let, Fouché cteit le véritable héros de la cosa litinn; alle tiut de lui se vic nire; c'est un e bominage que sa Grâce lora Wallington s'est a plu à rendre au ministre de la police; e'est s une vérite historique, etc. » (1664., p. 95.)

<sup>(46) «</sup> O Louis-le-Destré! d mon malheureux e maitre, s'écrisit dans le temps M. de Châe teanbraced, your ever grouvé qu'il o'y a point de ascrifice que votre peupla se puisse attendre e de vetre corar paternel!...s Comme on s'écrit pas plus l'histaire ever des jes miades, qu'ee ne fait de la politique avec du ensiment, nous dirons, sins vontoir attaquer la mémnire, qu'en présence des deux plus madrés révoluonnaires, Louis XVAI n'etait rian moins que

appelé par M. de Talleyrand. (Voy. Louis XVIII, an Supp.) Le roi promit une amnistie, dont ne seraient exceptés que quelques chefs de la conjuration; mais il refusa la cocarde tricolore et la dissolution de la maison du roi. Seulement on décida le licenciement des compagnies rouges. Dn reste, comme la chose avait été convenne avec M. de Talleyrand, Fouché obtint encore la promesse d'une chambre des pairs béréditaire, de la convocation d'une nouvelle chambre des députés, et de la conservation intégrale de la Charte; enfin, pour lui le porte-feuille de la police. Il fut convenn en outre qu'on chasserait dès le leudemain les représeutants convoqués par Bonaparle. Ces stipulations arrêtées, toutes les barrières qui jusque-la s'étaient opposées à la rentrée du roi daus Paris, tombérent avec une si merveillense facilité, qu'il ne sut plus possible de donter que, pour se rendre nécessaire . Louché avait exagéré les obstacles. Dans la soirée da 7 juillet, quelques bataillons prussiens envahirent les Tuileries. La commission de gouvernement annonça, par un message anx chambres, que, n'étant plus libre, elle cessait ses fonctions. C'est alors que Carnot outré contre Fouché, qui n'avait pas abandonné les rêues de la police, lui écrivit : « Traître , où veux-tu que j'aille ?- Où tu voudras, f. .. béte, » répondit Fouché par un billet tout aussi laconique. Telles sout les circonstances de la promotion de Fouché au premier ministère de la seconde restauration. Il est aujourd'hui bien démontré qu'en acceptant cell poste il fit une graude faute; mats il était dans son caractère d'affronter les difficultés : et c'est là qu'il devait rencontrer celles qui

l'ont perdu. Le 8 inillet, tandis que ses collègnes étaient rentres dans la vie privée , il fit , dès le matis; fermer les portes de la chambre des représentants et placer des gardes qui écartèrent les députés. Bientôt Louis AVIII fit sou entréel: l'enthousiasme avec lequel il fut recu étonna le ministre et lui fit pressentir la perte de son crédit. Il ne cessait de donner an roi des conseils de clémence et de modération, que les royalistes taxaient de faiblesse et de duplicité. Dès le lendemain on demanda au ministre de la police des proscriptions, comme preuve de son dévouement à la cause royale. Beaucoup de noms lui furent signalés pour être enveloppés dans une mesure générale. Fouché était peu disposé à se rendre l'instrument de tant de vengeances; il ne voulait pas non plus quitter le ministère. Il prit un terme moyen : ce fut de réduire la liste à un petit nombre de personnes qui avaient joue un rôle plus actif dans les derniers étévements. Cet expédient eut pour lui la majorité du conseil et l'assentiment personnel de Louis XVIII- (47). Ainsi forentielaborées les ordonnances du 26 juillet. où cinquante-sept noms divisés en

bourées les ordonnauc ét du 26 juillet, où chiquant-e-sep à dans d'inécis en condition de la company de la company

deux catégories étaient frappes sans jugement. Op put se convaincre en . ictant les, your sur cette liste que « la a part du basard et de la fatalité y « avaitélé grande. » On a reproché ans duc d'Otrante d'y avoir mis de preférence les noms de ses ennemis ; et, leshommes qui s'y Ironvaient places, cutre autres Savary, out pu contribuer a repandre cette opinion; mais toute la vie politique de Fouché prouve qu'il était aussi peu capable d'immitié que d'affection politique; lous les hommes lui étaient éganx : amis ou ennemis, il les menageait on les sacrifiait, selon les besoins de sa position. Nons invoquerous a ce. sujet le témuignage de M. Fleury do. Chabonlon, qu'on ne tronvera pas suspect de partialité; puisque pendant les cent-jours il avait été emplove par Bonaparte pour contrecarrer les intrigues de Fouché. « Le a duc d'Ofrante, dit-il (48), se a conduisit asec la même générosité « vis-à-vis de la plupart des personnes dont il avait en à se plaina dre; et s'il fut force d'en comor prendre que ques unes an nousd bre des proscrits, il eut du moins le mérite de leur faciliter : par-" des avis, des passe-ports, sona vent par des prêts d'argent, les « moyens d'échapper. » A la suite de l'ordonnance du 26 juillet , il adressa à tous les préfets une circulaire, où il semblait protester, contre l'acte auquel il avait été obligé de se prêter : « La vo-" lonté du roi, disait-il, est de jed ter un voile sur les erreurs et les ir fantes commises. S. M. a aban-« donné à la justice le soin de punir. « les attentats et les trabisons; et,

s les prévenus et en limiter le a nombre. Il v a donc sécurité ponr a jous; nul moven, nul prétexte d'inquietnde ou d'aigreur n'est a la ssé à la malveillance ... Toute a réaction serait un crime...» Si l'impartiale histoire peut applaudir aujourd'hui a cette circulaire, elle ne fut, dans l'état d'exaspération où se trouvaient alors tous les partis, qu'un aliment et un prétexte te plus offert a leur fureur. Au dire des royalistes. Fonché n'était devenn si misericordieux que parce qu'il s'agissait de frapper les siens, et de châtier des crimes dont il avait été complice. Quant aux révolutionnaires et aux bonapartistes, ils virent dans les phrases cauteleuses du ministre un enconragement aux bostilités contre le gouvernement royal. Don Pouchéteur avait donné un gage en soutenant les prétentions de l'armée de la Loire, qui, avant de se sonmettre, voulait imposer an roi des conditions. Seel dans le conseil, il avait avancé que le monarque devait les acceptes, et ce ne fut pas le dernier echec qu'il épronva à cette époque; mins il se flattait toujours de sancrer au pouvoir, et à cet égard il ne negligea aucun moyen. Veul depuis deux ans de sa première femme, il épousa, en août 1815, Mue de Castellane; d'une famille parlementaire d'Aix , qu'il avait connue en 1810 pendant son exil dans cette ville, il parait que, malgre la différence d'age , il avait charmé cette demoiselle par l'agrement de son esprit. Bonis XVIII et les princes signe ent le contrat de mariage. Cependant le duc d'Otrante s'apercevait chaque jour de-la fausseté de sa position : son attachement au nou-

<sup>148)</sup> Mémoires pour sérvir a Chistoire prisée, du resour et du regue de Na 1815, Bondret, 1820, a val, in-9.

350

voir n'était pas tellement aveugle qu'il ne se vît abandooné par l'opinion publique, cet élément nouveau dans l'ordre social, cette vivale de l'autorité (49). D'nn antre soié la signature des prodonnances du 26 inillet, l'arrestation de Ney et de La-.. bédoyère navaient soulevé contre lui les patriotes et les bonapartistes; et le parti royaliste, qui prenait chaque jour plus d'ascendant , devait fion par imposer au roi l'obligation de le renvoyer. Fouche d'ailleurs ne se dissimulait pas qu'an sein du conseil il avait dans M. de Talleyrand no allié trop occupé de se défendre lui-même, pour en espérer beancoup d'appoil Lui, qui sous Napoléon avait constamment rencontré un antagoniste chez le préset de police Dubois, se trouvait dans la meme position vis-avis de M. Decazes, qui, déjà en possession de l'affection personnelle du roi, aspirait au porte-femille de la police. Enfin , les étrangers , surpris de la facilité avec laquelle s'était reconstitué le gouvernement de Loins XVIII, et ne eroyant plus avoir besoin de Fouché, n'etaient pas disposés à faire le moindre effort pour le soutenir. Dans cette position, Paudacieux ministre prit nne attitude menacante, entretint autour de trone el dans le public l'inquiétude el la terreur; en un mot rallia lous les ennemis des Bourbons sous ses éfendards, afin de ponvoir réaliser an besoin les dangers dont il avait fait naître la crainte. Ce fut dans cette vue qu'au commencement de septembre 1815, il autorisa secrètement et favorisa l'immense publicité de ses doux Rapports adresses au roi en son conseil , et des notes par lui transmises anx ministres des

puissances alliées, sur la situation de la France et des Bourbons. Ces documents avaient off repandus dans tonte l'Europe, avec rapidité. meme avant d'erre imprimés, et il est douteux qu'ils l'aient élé dans leur intégrité. Tels qu'ils sont, on y reconnaît les idées positives et fermes d'un homme d'état habile mais en même temps une haine mal dégnisée contre les hommes et les choses de la restauration. Aussi le roi vit-il avec un juste mécontentement leur publicité factionse. Bientot la nomination d'une chambre royaliste rendit inévitable le renvoi de Fouché. On l'a accusé d'aydir apporté beaucoap d'insonciance aux opérations des collèges électoraux, et lui-même devait plus tard passer condamnation sur ce reproche. Toutefois il ne négligea pas de se faire élire dans deux collèges à Paris et dans le département de Seine-et-Marne. Mais la composition de la nouvelle chainbre ne permettait pas a Louis XVIII de conserver les deux ministres revolutionnaires que la force des choses l'avait obligé de prendre. La démission fut demandee à Fouche anssibien qu'à M. de Talleyrand, Chacnn ensuite se lit gloire à la cont d'avoir contribué à cette disgrâce (50), out fut adopcie, ponr Fonché, par sa nemination à l'ambassade de Saxe. Il se rendit sur-le-champ à cette résidence ; mais il ne conserva son titre que trois mois. Frappé de bannissement comme régicide par loi du 6 parvier 1816, il prolongea son

(5) Voyer les Missoires de Lourienne, qui se Ackandis, age priments M. de Bichelien, ny farred pais etangers. Hest dit à cette eigenische durch de Beneror' die houpen et etc. Auf. dar de Beneror' die houpen et etc. [2, 301, de Bah, a geune farrigne, alors conduits par forgane et med. de krudner, dit le 25 sopt. reunys et de ministep.

<sup>(49)</sup> Ce sont les expressions de Forche le nême, dans sa lettre au dec de Wellington.

séjour à Dresde jusqu'à l'arrivée de son successeur. Alors il se retira à Prague, où il vécut dans la retraite, employant tout son temps à rédiger des écrits politiques et apologétiques dont il inonda la France et l'Europe. Vers le milien de l'année 1818, il obtint du gouvernement antrichien la permission de se rendre à Lintz et de là à Trieste. C'est dans cette dernière ville qu'il termina sa carrière le 25 déc 1820, à la suite d'une courte maladie de poitrine. Ses deruières paroles furent adressées à sa femme: « Maintenant vous pourrez relourner en France. - Ses obsèques furent célébrées dans la cathédrale. Il ne fut envoyé aucun détachement de troupes pour escorter le convoi, bien qu'il fut naturalisé sujet de l'Autriche et décoré de l'ordre antrichien de Saint-Léopold. Son immense fortnne passa anx fils qu'il avait eus de son premier mariage. On a dit qu'à ses derniers moments Fouché n'avait pas repoussé les seconrs de l'église. Durant toute sa vie il s'était moutré charitable pour les pauyres, et leur faisait distribuer des sommes cousidérables. Nous pourrions étendre encore cet article, déjà trop long, par la nomenclature des écrits attribués à Fouché et de tous les pamphlets qui ont été publiés sur son compte, Elle se trouve dans l'Annuaire de Mahul (année 1821). Les mémoires publiés sous son nom par Alp. de Beauchamp sont apocryphes et ont donné lieu à deux procès, l'un entre les héritiers du duc d'Otrante et le libraire Lerouge, l'autre entre Alphonse de Beauchamp et ce libraire. Fouché, n'étant eucore qu'oratorien; avait publié quelques écrits sur l'éducation publique et sur d'autres matières; mais la trace s'en est perdue. Lui-même, étaut minis-

tre de la police, n'a rien négligé pour retirer de la circulation ses écrits révolutionnaires, et les pamphlets dans lesquels on dénonçait les crimes de son proconsulat. D—n—n.

FOUCHER (Simon), né à Dijon en 1644, embrassa l'état ecclésiastique et devint chanoine honoraire de la sainte-chapelle de cette ville. Etant venu se fixer à Paris, il prit le degré de bachelier de Sorbonne ; se lia avec un grand nombre de savants, entre autres, Ménage; Rohault, Baillet, et fut même en correspondance avec Leibnitz. Il mourut le 27 avril 1696, des snites de son application à l'étude. Il était trèsversé dans l'histoire de la philoses phie, et s'était principalement attaché à celle des académiciens, dont il fut regardé comme le Testaurateur. Ses principaux onvrages sont : I. Nouvelle façon d'hygrometres . Paris . 1672 . in-12. II. Dissertation sur la recherche de la vérité ou sur la philosophie des academiciens, ibid. (1673), in-12. On v tronve un examen raisonne de celle de Descartes. III. Critique de la recherche de la vérité, ibid., 1675, in-12. Elle fut réfutée par Desgabets (Voy. ce nom, XI, 176). IV. De la sagesse des anciens. ibid., 1682 et 83, in-12. L'auteur entreprend d'y prouver que les principales maximes de leur morale ne sont pas contraires aux principes du christianisme, V. Traite des hygrometres 1686. in-12. VI. Dialogue entre Empiriastre et Philalète. VII. Un grand nombre de dissertations et de lettres sur des matières philosophiques, imprimites séparément, ou insérées dans le Journal des savants et antres recueils. Foucher cultivait aussi la poésie. On a de lui un poème, en stances élégiaques,

•

sur la mort d'Anne d'Antriche, Paris, 1666, in-4°; et il a laisse manuscrite une tragédie de l'Empereur Léonce.

FOUCHER du Cher (JEAN), était notaire à Aubigny dans le Berri . avant la révolution. Il en adopta les principes avec beanconp d'enthousiasme et fut nommé, en. 1792, député par le département du Cher à l'assemblée législative où il se fit peut remarquer, puis à la Convention nationale où il vota pour la mort de Lonis XVI, sans appel au penple, Comme Sievès, il n'accompagna ce vnte d'ancune phrase. Il était absent lors de l'appel numinal sur la question du sarsis. Le 19 février 1793 il lit, au nom du comité des domaipes, an-rapport sur la terre d'Anbigay, passédée par le dac de Richemont, pair d'Angleterre, et concluby au sequestre ; ce qui fnt décrété. Foucher demanda plus tard la démonélisation des assignats à effigie royale; ce qu'il obtint sans peine. Il garda ensuite le plus profond silence, et fut nommé commissaire dn Directoire dans son départementaprès la session conventionnelle. Ayant accepté des fonctions publiques dans les cent-jnurs de 1815. il fut exilé en 1816, par suite de la loi contre les régicides. Il se réfugia en Suisse d'où il ne tarda pas à revenir dans sa patrie, par une autorigation du ministre Decazes. Il mourut a Aubigny le 23 nnv. 1819. M-pi.

FOUGERET (Madame Assurfrancoias de), fille d'un juriscousulle remidi de mêrite, herita de cette justesse d'espuis, de cette facilité d'expression qu'a assur à sour à son père une plire distinguée dans les unaleis da bari cau. Marièr fort jenne à M. de, Fougeret, receveur-général des

finances, elle devint l'ame et le lien d'une famille nombreuse. Mais tous les avantages de la fortune et les charmes de la plus séduisante société ne porent absorber les facultés d'un cœur onvert à tontes les impressions vertnenses. L'infortune des enfants trauvés fixa surtout sa compassina : souvent elle allait visiter l'huspice qui les recueille, elle enteudait les sœurs de la charité s'affliger d'une murtalité que tout leur zèle ne ponvait prévenir. Elle savait par M. d'Outremont'. son père, un des administrateurs de la maison, que les prix établis par les anciens réglements de l'hôpital devenaient chaque jour plus insuffisants. Le nombre des nourrices n'était point en priportion avec celui des enfants dont l'affluence croissait de la manière la plus effrayante. Le désir d'apporter quelque remède à cette calamité fit d'abord concevoir à madame de Fougeret le projet de multiplier les nourrices en confiant les enfants, auxquels on n'en ponvait procurer, à des femmes qui les élèveraient au lait de vache; et l'administration ayant approuvé cette idée , elle fut mise à exécution. Les nonrrices forent choisies dans nne terre de madame de Fongerel; les enfants y furent conduits dans nne voitnre que lenr mère d'adoption avait fait faire exprès, et qui contenait vingt berceaux suspendus. Ce voyage se renouvela quatre fois, et l'administration satisfaite des résultats voulait le répéter. Mais les trois quarts des cufants étaient morts dans la première année; et, quoique les relevés de l'hôpital offrissent une mortalité infiniment plus affligeante encore, le cœur qui cherchait le bien. sentit qu'il ne l'avait pas tronvé : une voix secrète lui présageait sans doute un succes plus complet. L'hos-

pice dont saint Vincent de Pau avait été le foudateur p'avait eu pour objet que les enfants nés hors le mariage, et cependant la corruption des mœurs et la misère croissant avec le luxe, envoyaient chaque jour des enfants légitunes partager l'asile que la charité avait ouvert à ceux qui n'out point de famille. Cette réflexion fot un trait de lumière : ce n'était plus à procurer des nourrices aux enfants abandonués que devait s'attacher la tendre mère qui veillait a leur destinée, elle voulut conserver à leurs familles des enfants légitimes que la misère en faisait rejeter, elle voulut empêcher désormais qu'ils approchassent de cet hôpital, dont il suffisait qu'ils enssent touché le seuil pour perdre leur rang dans la société, et presque leurs droits à la vie. Il tallait pour atteindre ce but que la charité rachetat pour ces pauvres enfants le lait et les soins que la Providence leur avait destinés et que, les rattachant au sein qui leur avait donné la vie, elle rappelàt les parents au premier des devoirs de la nature. Cette idée demandait pour son exécution une grande réunion de moyeus : madame de Fongeret , trop modeste pour se mettre en avaut, s'adi essa à la duchesse de Cossé, qui s'honorait du titre de supérieure des. enfants trouves, el qui, par son rang et ses vertus, était faite pour attirer sur le nouvel établissement la confiance du public. Un prospectus simple et touchaut était déja tout prêt, Madame de Cossé permit que cet appel à la charité fût fait en son nom , et bientôt elle vit se réunir autour d'elle tout ce que Paris avai t alors defemmes opulentes et considérées. Non contentes d'apporter d'abondantes aumones, elles devaient se charger de les distribuer; les quar-

tiers forent partagés entre elles, et de sages réglements dus à la seule prévoyance de l'institution classèrent les panyres , fixèrent les secours , et pourvorent tellement à tous les accidents, que le temps et la révolution n'y out amené aucuu chaugement important, et qu'ils dirigent encore les établissements de charité maternelle qui existent présentement dans toutes les grandes villes de France. Ce nom de charité maternelle, honorable témoiguage des principes de sa fondatrice, ne fut pas ce qu'il y ent de plus facile à faire adopter. Ou voulait nu nom savant, dérivé du grec, mais fidèle à la vertu qui l'avait si bien inspirée, madame de Fongeret ne voulut pas qu'une œuvre si simple et si chrétienne s'aunoucht sous l'euseigne ridicule d'un bureau d'esprit. Les bienfaits du roi et de sa famille conconrurent à la prospérité du nouvel établissement; la reine voulnt bien s'en déclarer protectrice; elle recut plusieurs fois en sa présence les dames qui composaient l'administration. se fit rendre compte de leurs travanx, et témoigná à celle qui les dirigeait tous, sous le titre modeste de secrétaire , l'estime que lui inspirait son caractère. Mais déja la révolution commençait, et le peuple allait déclarer à ses bienfaiteurs une guerre à mort. La reine essayant de coninrer par de nouveaux bienfaits l'orage qu'on dirigeait particulièrement contre elle, destina des somones considérables au peuple de Paris, et chargea madame de Fougeret de leur distribution. Déjà elle avait fait graver pour la charité materuelle un é timbre réprésentant Moise sauvé des eaux avec le nom de MARIE-ANTOI-NETTE en exergue; elle douna pour les autres distributions des cartes portant ces mois: Secours de la reine.

Il fallait alors quelque courage, même pour faire l'aumone au nom de cette princesse; cependant, les dames de la charité maternelle s'en chargerent avec un zèle que le succès ne devait pas couronner. Plusieurs fois madame de Fougeret fut admise chez la reine : elle euteudit la fille de Marie-Thérèse lui raconter ses douleurs avec l'abaudon d'une amie; elle vit couler ses larmes, et baigna des siennes les mains de sa souveraine. Ainsi que toutes les institutions sociales. la Charité maternelle allait être détruite. Déjà ses membres disperses quittaient la France, on peuplaient les prisons, et madame de Pougeret, après avoir défendu ses principes contre les sophismes des commissions philantropiques de l'assemblée constituante, et opposé ses réglements aux innovations indécentes que voulaient lui dicter les bon- . nets ronges des comités de bienfaisance, fut enfin délivrée par sa propre arrestation des rapports désagréables que lui donnait, avec tous les partis qui se succédaient, cette cenyre dont l'utilité était reconnue par tous. A la douleur de voir périr son éponx sur l'échafaud après trente années de la plus parfaite union , Madame de Fougeret joignit celle de la ruine entière de sa famille. Unique soutien, seule ressource de ses enfants, elle montra dans ce grand revers one force presque surnaturelle, Luttant contre le malheur et l'injustice, elle intéressa par son courage, elle élonna par son énergie les agents de la spoliation qui s'exerçait sur les familles des proscrits; cufin , s'estimant henreuse de réunis quelques débris, elle eut la consolation de rassembler ses enfants autour d'elle à la campagne. Quatre Saumur. Commissaire des guerres filles, quatre gendres, de nombreux pendant la goerre de 1745; nommé

petits-enfants entouraient sa table; namais aucune discussion d'intérêt ne vint troubler l'accord de cette petite colonie, qui avait la sagesse de reconnaître un chef et le bonheur de vivre sous les lois de la mère la plus tendre. Ce fut de sa retraite qu'apprenant l'adoption orgueillense que Napoléon avait faite de la Charité maternelle, elle écrivit avec gaîté qu'entre tontes ses filles une seule avait fait fortune . qu'elle était introduite à la cour, mais qu'aussi elle méconnaissait sa mère. En effet, madame de Fougeretn'était point en état de payer 500 francs le droit d'être inscrite sur la nouvelle liste, et personne n'imagina que le nom de la foudatrice dut y être placé an moins comme honoraire. Cependant les dames qui avaient déjà depuis plusieurs appées relevé l'établissement sur ses anciennes bases, et qui le conservèrent sans que le plan gigantesque de l'emperenr ait jamais pu avoir d'exécution, entretinrent touiours des relations d'égards avec leur première institutrice : elles honorèrent même sa mémoire d'un éloge rendu public par les journaux, lorsque, après une vie agitée par tant de douloureuses éprenves et honorée par tant de vertus, madame de Fougeret ent succombé aux atteintes d'une longue et cruelle maladie, le 13 notembre 1813. M-s-n.

\* FOULLON (JOSEPH-FRANCOIS). d'une ancienne famille noble d'Anjou, né à Saumor en 1715, fut appelé à Paris par d'Argenson, alors ministre de la guerre, et quitta la carrière de ses pères, qui, depuis 1537, occupajent la charge de lieutenant-genéral criminel de la sénéchaussée de

ordonnateur en chef après le siège de Berg-op-Zoom, dont il dirigea les approvisionnements; employé en cette qualité sur les frontières de Flandre jusqu'à la guerre de sept ans, il fut à cette époque nommé intendant-géuéral des armées commandées par les maréchaux de Soubise et de Broglie, et chargé dans le même temps, à la cour de Vienne. des négociations relatives aux disnositious militaires des deux nuissances. Créé intendant de la guerre sons le ministère du maréchal de Belle-Isle, et nommé maître des requêtes. il reunit bientôt à ces deux fonctions celles d'intendant de la marine, et le roi l'honora d'une des charges de grand-officier de Saint-Louis. Intendant des finances en 1771, avec rang de conseiller d'état ; bientôt titulaire d'une des trente-deux charges , il fut exilé, eu 1786, pour avoir désapprouvé les plans financiers et administratifs de Calonne. Nominé en juillet 1789, au moment de la plus grande effervescence; contrôleurgénéral, il refusa, sons prétexte de santé, mais réellement parce qu'il n'avait pu déterminer le roi à s'éloigner de Paris, mesure qu'il jugeait indispensable pour le soustraire aux excès qu'il prévoyait, et dont luimême devait bientôt épronver les funestes suites. Les meneurs de la révolution sentaient le besoin de faconner la populace au crime. Foullon fut la troisième victime qu'ils frappèrent. Croyant voir en lui l'autagohiste et le successeur de Necker, l'idole du jour; poussée par les factieux, animée par les systèmes et propos absurdes que la malveillance lui attribuait, une foule égarée s'empara de ce vieillard, qu'une troupe de gens sans aveu venait d'arrêter au village de Juvisy , où il était allé ;

croyant y trouver son ami, M. de Sartine. Traîné à pied à Paris, en butte aux plus affreux traitements, n'opposant à ces horreurs que le calme et la résignation de l'homme de bien, il fut conduit à l'Hôtel-de-Ville. Lafavette, avant de la ordouné sa translation à la prison de l'Abbaye, il était à peine descendu sur la place, qu'il y fut massacré avec un raffinement de barbarie que la plume se refuse à décrire, le 22 juillet 1789. Il avait épousé en 1744 l'héritière de la branche catholique de l'aucienne famille hollandaise de Vanderdussen, dont il a laissé plusieurs enfants. (Voy., pour ce qui n'est pas en contradiction avec les faits de cette notice, l'article FOULON, XV, 345.)

FOULON (NICOLAS), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né le 4 mars 1742 à Marcilly-sor-Saône, diocèse de Dijon, était pareut de dom Clément , savant bénédictiu, et ce fut sans doute cette parenté qui l'attira dans la congrégation de Saint-Manr, bù dom Clément était considéré pour son savoir. Celui-ci demeurait dans le monastère des Blancs-Manteaux, à Paris, où le janséuisme dominait ; le jeune Fonlon adopta les opinions de son oncle et s'éprit même des folies des convulsions. Son premier écrit paraît être ine Vie de saint Robert, abbé de Molesme, avec un office propre; Troyes, 1776, in 80: Peu après parut à Orléans nn livre sous ce titre : Prières en forme d'office ecclésiastique pour demander à Dieu la conversion des juifs et le renouvellement de l'Eglise, 1778, in-12. Les prières sant de Foulon et la préface de dom Poisson , son confrère. On n'y parle que de la vicillesse de l'Eglise, de la défection des pasteurs, de l'apostasie générale, etc. Le gout de Fonlon penr la liturgie le fit choisir pour rédiger le nouveau bréviaire de la congrégation de Saint-Maur. Il résidait alors aux Blancs-Manteaux, et c'est la qu'il prépara l'édition qui parul en 1787, 4 vol. Ce biéviaire est fort singulier; on y parle beauconp de châtiments, de défectious, de maîtres trompeurs, de faox prophêtes, de la venue d'Elle, etc. On n'y fait mention d'aucun des saints qui out appartenu aux jésuites. Foulon omet également saint Pie V, saint Thomas de Cantorbéry, saint Jean de la Croix, saint Philippe Néri, sainte Chantal : saint Vincent de Panl même n'y est pas nommé: On y a changé les prières les plus anciennes et les plus antorisées. Ce bréviaire ne porte ancune approbation du général des bénédictins, ui i ien qui en prescrive l'usage dans la congrégation. Il ne fut donc point régulièrement adopté; cependant il paraît qu'on commençail à s'en servir dans quelques maisons quand la révolution arriva. Cette époque démasqua Foulon; cet homme qui affectait desprincipes si severes, n'avait plus rien des babitudes d'un religieux. Il finit par s'échapper du monastère avant meme que les religieux en fussent expulsés. Il se relira à Moutmorency, où son ami Cotte était curé constitutionnel. Là vivaient, aussi deux demoiselles Marotte du Coudray. L'une épousa Foulon et l'autre Cotte (V. ce nom, LXI, 449) .. Le 10 sept. 1792, Foulon et la cadette des demoisclles du Coudray se présentèrent à la municipalité et y fireut une déclaration que nous avons trouvée sur les registres de l'état civil. Ils y disent qu'ils vivent ensemble depuis plusieurs aunées, qu'ils ont eu

une fille née le 24 sept. 1791, et qu'ils n'avaient pas voulu reconnaître sous leur nom parce que leurs, parents s'opposaient à leur union; qu'ils la reconnaissent aujourd'bui, qu'ils veulent vivre eu légitime mariage et qu'ils n'attendent pour cela que la loi qui doit régler les mariages civils. Pour bien entendre cel acle étrange, il faut se rappeler que la législation sur le mariage n'était pas encore changée au commencement de septembre 1792 et qu'on attendait nn décret que l'assemblée législative préparait sur cette matière, lequelfut en effet rendu le 20 du même mois. Le 11 janvier 1793, Foulon et Marie-Louise-Françoise Marotte du Coudray se présentèrent à la municipalité et y contractèrent devant l'officier civil. L'acte de reconnaissauce de l'enfant né en 1791 est rappelé dans l'acte de mariage, et la déclaration du 10 sept. 1792 y est qualifiée de mariage provisoire; c'était le style du temps. Pendant la terreur, Fonlon s'était reliré au faubourg Marceau, Il ent plusieurs enfants, et sa position fut quelque temps fort gênée. Plus tard, il obtint une place d'huissier au conseil des cinq cents, puis au tribunat, En dernier lieu., il était huissier du sénal et il a conservé cette place jusqu'à sa mort, arrivée le 13 juillet 1813. L'abbé Grégoire lui attribue un Traité inédit en faveur du mariage des prêtres. Foulon travailla longtemps à une Histoire élémentaire, philosophique et politique de l'ancienne Grèce, qui vil le jour en 1801 , 2 vol. in 80. Cet ouvrage , par demandes et par réponses, est d'une forme peu altrayante; anssi, quoiqu'il ait demandé beancoup de recherches et qu'il embrasse beauconp d'objets, il n'a point en desuccès, et l'on n'a pas lieu de regretter que l'auteur n'ait pas publié les autres ouvrages du même genre, qu'il avait annoncés à la fin de sa préface. Aucun dictionnaire historique n'a parlé de dom Foulon ; ce qu'on vient de lire est extrait d'un article plus étendu qui a paru dans l'Ami de la religion, du 19 avril 1828, tome LV. Р-с-т.

FOUNG-TAO, célèbre ministre chinois, n'est pas aussi connu ou'il devrait l'être en Europe, car c'est à son administration que se rattache la découverte, ou du moins le premier essai de l'imprimerle à la Chine. L'un tles ministres de Ming-Tsoung, maître du céleste empire, l'an de J .- C. 930, il continua malgré les changements fréquents de dynasties, d'être maintenu dans ses · hantes fonctions ; et rien ne prouve mieux sa sagesse et sa haute capacité. L'empereur Kao-Tson, sentant sa fin approcher, se fit apporter son fils an bercean , et chargea Foung-Tao de le fairere connaître pour son successeur. Mais le ministre, prévoyant les maux qui résulteraient ponr l'empire de cette longue minorité, ne crut pas devoir accomplir les dernières volontés de son maître ; et, de concert avec le commandant de la garde impériale, il proclama empereur Tsi-Ouang , neveu de Kao Tsou, qui l'avait adopté pour son fils (an 942). Foung-Tau joignait à sa longue expérience une franchise et nn désinté ressement très rares dans les cours. Consulté sur toutes les affaires importantes, il ne craignit jamais de déplaire à l'emperenr en lui faisant entendre de sévères vérités. Après avoir servi dix princes de quatre dynasties, il mourut vers 960, a soixante-treize aus. Ce fut la seconde année du règne de Ming-Tsoung, de la

dynastie des Tang postérieurs, que Foung-Tao demanda l'autorisation à ce prince de faire graver, imprimer et vendre une édition des Neuf King , à l'usage des élèves de l'école impériale. Elle ne fnt publiée quo l'an 952, sous le règne de Taï-Tsou, de la dynastie des Tchéou posté. rieurs. Ainsi l'on ne mit pas moins de vingt ans à terminer l'édition des King, imprimée avec des plauches de bois, véritable édition princeps, qui fixe l'époque de l'introduction de l'imprimerie à la Chine (1). Personne n'ignore que les premiors essais de l'imprimerie en Europe furent également tabellaires; que les inventeurs substituèrent aux plauches solides des caractères mobiles en bois, puis en fonte ; et qu'enfin Schoeffer ( Voy. ce nom , XLI, 208), en imaginant le poincon, compléta cette décunverte. Les Chinois ont acquis probablement des Européens la connaissance des caractères mobiles; ils s'eu servent pour rectifier de temps en temps les tables de l'état de l'enitire. Mais le nombre presque infiui de leurs caractères ne leur permet pas de renoncer a l'impression tabeliaire pour les ouvrages de quelque étendue. Voy. la Descript. de la Chine, par Duhalde; et par Grosier , liv. IV , ch. 5 , de l'Imprimerie. W-s.

FOURCAUD (le P. JEAN-BAPTISTE), ornithologiste, naquit le 4 mai 1719, a Fostaine Française, bourg devenu fancenz par la victoire que Heuri IV y remporta en 1595, sur l'amirante de Castille. Ayant embrassé la viere igieuse dans l'ordre des minimes, il fut envoyé par ses supérieurs à Macou. C'est dans cette ville que se développa sou (1) Vuy. dons le Jouen. des Suvants, septembre

1820, un orticle intéressant d'Abel Remusat, auquel nous emprantous ces dates, et même ses

proprer paro'es.

goût pour l'étude des oiseaux; il les empaillait avec une perfectiun étonnante, et, dans ses loisirs, il parvint à former un cabinet ornithologique. dout la réputation franchit bientôt les bornes de la province. L'acadé- . mie royale des sciences envoya pour le visiter deux de ses membres, Duhamel et Fougeroux, qui firent un rapport très-avantageux sur cette collection, la première de ce genre que l'ou eut vne eu France. Les confrères du P. Fourcaud l'obligèrent de la vendre. La Tonrette, secrétaire de l'académie de Lyon, en fit l'acquisition en 1761; et le P. Funrcand, qui avait suivi son cabinet à Lyon, fut admis à l'académie, au mois de décembre de la même année. Ce modeste religieux fnt , en 1763, appelé à Parme par l'infant don Philippe, qui le nomma son esnithologiste et le chargea de lui former nu cabinet. Dans un vovage qu'il fit à Rome, en 1775, il fut accueilli par la pape Pie VI, dont il recnt des marques de satisfaction. A son départ de Rome, il fut retenu par le grandduc in Florence; mais il y monrut le 4 août, âgé seulement de cinquante-six ans. Membre de l'académie de Dijon, depuis 1770, il était associé de l'institut de Bologne et des Arcadiens de Rome. Le P. Fourcaud avait communiqué à l'académie des sciences le secret de son procédé pour empailler les oiseaux, sous la condition de ne le rendre public qu'après sa mort. Une notice sur ce naturaliste a été publiée par X. Girault, dans le Journal de la Côted'Or, du 20 déc. 1818. W-s.

FOURIER (JEAN - BAPTISTE-Joseph), géomètre et physicien célèbre, naquit le 21 mars 1768, à Auxerre où son père exerçait le métier de tailleur. Un de ses grandspartie de ses condisciples, on vit se (1) Les bénédictins dirigeaient alors six des (z) Les bönédictins dirigeaient slors six uss deuse écoles militaires que possédait la Frênce; et l'on soit qu'ils avaient a Faris une maisou où, après fêtre quelque temps livrés à l'ensei-gueugent, cux d'entre sux qui se distingualent venaient vaquer à loisir, sox études dé leur chair.

choix.

tonjours à la tête de sa classe, et ses

succès ne lui coûtaient aucune peine.

Mémoire heureuse, extrême facilité

à tout saisir, élégance naturelle pour

rendre ses idées, telles étaient déjà ses qualités au début de l'adolescence.

A treize ans il était en seconde et com-

mençait les mathématiques. Il devint

alors tont autre : au lieu de cette ar-

deur pour tous les jeux que jusque-là

il avait partagée avec la plus grande

développer en lui le zèle le plus vif et le plus tenace pour l'étude. A l'insu de ses maîtres et de ses camarades, il faisait ample provision de bouts de chandelles; et le matin, quand tout dormait encore, il descendait à pas furtifs dans la salle d'étude, et, à la clarté de ces précienx débris, il poussait de quelques pages sa rude course dans le Bezout et le Glairant, maigres expositeurs, qui ne manquent pas d'nue apparence de clarté, mais où l'on trouve si peu de profondeur et tant de lacanes importantes dans les raisonnements. Aidé de ses maîtres et, ce qui vaut mienx encore, d'une infatigable opiniâtreté, il triompha complètement de . ces difficultés, et fut bientôt compté parmi les élèves les plus remarquables qui se livrassent aux mathématiques : mérite d'autant plus digne d'éloges que, contrairement à ce qui se voit pour l'ordinaire, il avait mené de front, avec les co-sinus et les tangentes, les figures de rhétorique, et que les charmes de la courbe du second degré ne le rendaient point insensible aux beautés de Démostbène et de Corneille, Toutefois on ne pouvait s'y méprendre : c'était à la science des Fermat et des Enter que le jeune Fourier donnait la préférence. Son vœu le plus cher alors aurait été d'entrer dans l'artillerie ou dans le génie, et sa demande à cet effet fut appuyée par les inapecteurs de l'école d'Auxerre, Reynaud et Legendre, qui avaient été frappés de son talent mathématique. On assure que le ministre répondit que Fonrier, n'étant pas noble, ne ponyait entrer ni dans l'artillerie ni dans le génie, fût-il un second Newton. Si cette ineptie fut téellement prononcée, ce n'était évidemment au nne fin de non-recevoir, et peutêtre la riposte à des sollicitations trop longues on maladroitement présentées; car tout le monde sait qu'avant la révolution les deux armes du génie et de l'artillerie étaient ouvertes à la roture. Il est vrai que l'on y faisait bien triste figure si l'on n'appartenait pas à une famille aisée, et tel était le cas pour le protégé de Legendre et de Reynaud. Fourier alors, prêtant l'oreille aux ouvertures du prieur de l'école d'Auxerre , se rabattit sur le cloître, et consentit à se rendre en qualité de novice à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Sans doute, si l'heure de la révolntion n'eût sonné sur l'entrefaite, il eut, comme tant d'autres, prononcé les paroles sacramentelles par lesquelles le novice renonce au monde ; mais il n'en eut pas le temps. La secousse imprimée au sol des cloîtres par les premiers pas de l'assemblée constituante, et aussi la réputationque des-lors avait Fonrier parmi ses entours, lui permirent de formuler sans ambiguité son peu de goût pour la vie monastique, et il quitta l'habit qu'il avait porté deux ans. Ses anciens maîtres de l'école d'Auxerre l'appelèrent près d'eux, et l'installèrent dans la chaire de mathématiques. Il y resta quatre ans et quelques mois, c'est-à-dire de 1789 au commencement de 1794, toujours professant algèbre on géométrie, et bien sonvent, aiusi qu'il arrivait en ces jours d'anarchie et de désorganisation, se chargeant de la rhétorique, de la philosophie ou de l'histoire. Doué decette heurense flexibilité de talent qui sait s'adapter à fout, et qui tient eu partie à la chaleur d'une âme qui aime tout, parce qu'elle sent la beauté dans tout, Fourier dut immensément peutêtre à cette nécessité où il se trouva de transformer en tant de façons ses

coordonoées. Bien d'aotres fusseut demeurés écrasés sous le faix, ou, s'ils enssent osteosiblement rempli la tache, y eussent cootracté de funesles habitudes de superficialisme. Fourier, an cootraire, dans ce professorat pomade et presque entyclopédique, ne puisa qu'uo vif sentiment de la dualité du moode, et par soite la tendance à voir les objets sous toutes les faces, et le besoin de ne rester étraoger à nulle d'elles. Elèves et maîtres assistaient an cours d'histoire générale que quelque temps il fit tous les jeudis, et par lequel il s'accontamait à voir d'ensemble et de haut, Lorsqu'il suppléa le professent de philosophie, ses lecons charmèrent les jeunes gens. Cette impression, noosn'en doutons pas, tint en grande partie au plaisir qu'éprouvèrent les élèves en passaof du latin au français; de la scolastique à oue philosophie virile et saine; enfin, de la lente et triste routine des cahiers dictés, on des livres appris par cœur, à on cours véritable, ou à des conférences. Mais déja ces trois modifications étajent uoe révolotico daos l'enseignement. Tout passager qu'il était dans cette chaire, où, d'après les études ordinaires, il devait presque exclusivement appayer sur ce que l'on a de-puis nommé philosophie pusitive , le bon sens du jeune mathématicien lui fit bientôt sentir l'insuffisance et le vide du système de la sensation. Il comprenzit surtout combieo les doctrines qu'il engendre sout impuissantes à fonder la morale. C'est probablement sous l'empire de ces préoccupations que, même avaut la révolutioo, il lisait les Instituts de philosophie morale d'Adam Fergusoo el qu'il classait très-baot ce petit ouviage. Pour quicooque a connu Fourier, nul doute que, si les cir-

constances l'eussent retenu dans rette chaire de philosophie, où il n'apparul qu'un au a peine , il eut Ires-vile été en guerre ouverle avec les ooinbreux adbérents du système de Condillac, et qu'il aurait demandé suit à l'Augleterie ou à l'Allemagne, soit à ses méditativos propres, une sulution muins incumplète de l'bumme intellectuel et mural. Mais, quelle que fut sun aptitude aux objets les plus divers, les mathématiques n'en étaient pas moius sa science de prédilection, et des ce temps il commencait à sortir de ligoe. Comme professeur il oblenait des succès éclataots; et déjà il se préparait à prendre rang comme inventeur. Un mémoire qu'il envoya à l'académie des sciences contenait, au moins en germe, l'exposé d'un nouveau mode de résolution des équations algébriques. C'est malbenreusement eo cel instaot que la dissolution des académies deviot complète : n'ooscolement il no fut pas alors rendu compte de ce mémoire; mais plus tard, quaod le flot politique s'affaissa, il ne se retruuva pas dans les papiers de l'académie. Fourier y suppléa, plus lard, par one copie qu'avait en ses mains nn de ses amis, et dunt il eut-soin de faire altester l'ancienneté. Nons reviendrons sor ce fait. Au reste, ni les mathématiques ni l'enseignement ne l'absorbaient exclosivement. Graod admirateur de la révolution qui, après l'avoir tiré du cloître, ouvrait à sestalents une perspective bien riante, certes, en comparaisoo du passé, il avait épousé les passions du jour. Il y avait dans tout cela saos doute de l'égoïsme et du patriolisme, nn enthousiasme vrai et un ambitieux espoir. La société populaire d'Auxerre fut son point de départ. Comme toutes celles des départements, elle était affiliée à la

grande société des jacobins de Paris. La réputation de Fourier, très-grande avant même qu'il y prît place, son élocution animée, facile et claire l'eurent bientôt fait remarquer. Il ne tarda point à devenir membre du terrible comité de surveillance. Toutefois il faut ajouter que la révolution à Auxerre fut plus vexatoire et plus spoliatrice que sanglante ; qu'en général Fourier, prudent et poli, bien que plein d'enthousiasme, adoucissait plus qu'il n'approuvait les sévèresmesures du comité; enfin que plus d'une fois il arracha des victimes is l'échafaud. " Mais cet échafaud , va-t-on « dire, c'est luiqui le faisait dresser!» C'est fort donteux, à moins qu'on ne veuille mettre sur son compte et les résolutions prises en conseil par ses collègues et les arrêtés du comité de salut public. Nons ne dissimulons pas sa coopération : eu revanche, qu'on n'en exagère ni l'intensité ni la portée. Au reste, la preuve qu'à cette épogne la franchise et le désintéressement élaient au fond les mobiles de sa conduite, c'est qu'il se mit en guerre avec le comité de saint public. Scandalisé du luxe dont s'environnait à Orléans le conventionnel Laplanche, il s'éleva, dans la société populaire de ce cheflien du Loiret, contre la conduite du représentant. Sur quoi Laplanche, dans nue lettre au comité, de peindre Fonrier sous les plus noires couleurs ; et le comité, à son tour, de semondre vertement un antre membre de la convention, Ichon, alors en mission à Auxerre, et de lui demander comment il ose se servir d'un homme qui entrave les opérations d'un représentant du penple... En même temps la convention, par un décret, déclare Fonrier indigne de la confiance du gouvernement et incapable the toute

fonction politique, Ichon, en présence decette donble réprobation, ne tronve rien de mieux que de décocher nn arrêté à l'effet de prendre Fonrier et de le guillotiner immédialement. Celui-ci, ne sachant qu'à moitié ce qui se passait, fut furt étopné, lors de son retour à Auxerre, d'apprendre quel orage il avait soulevé en rappelant les coryphées du républicanisme aux vertus de Cincinnatus, Sans doute Ichon, qui était luimême un ancien prêtre, ne tenait point à l'exécution de son arrêté; eten le lançant il comptait bien sur l'opposition des amis de Fonrier. En effet et la société populaire, et le comité de surveillance d'Auxerre, et le député Maure, représentant de l'Yonne, s'unirent pour répondre de lui et pour obtenir un ajournement équivalant on pen s'en fant à l'assurance d'un dénunement heureux. Cependant il dut aller à Paris pour présenter ses explications ou son apologie. Ses amis lui recommanderent la prodence. De quelque manière qu'il eut obéi à cette ntile prescription, il fut peu guité du tout-puissant Robespierre. Probablement ce dictatent pensa que Fonrier ne comprenait pas, et in petto il le renvoya à ses équations, ponryn qu'il voulut s'y tenir. Cet auathème, s'il fut réellement prononcé, certes réhabilite Fourier sous les rapports d'humanité, de désintéressement, mais il nons démontre qu'il était encore bien novice, s'il croyait que, dans la voio de sang alors suivie par le char de la révolution, reculer était possible. Trèspen de semaines après son retour de Paris, il fut jeté en prison sur nn ordre du comité de salut public. Les sollicitations de tout ce qu'il y avait d'hommes influents à Auxerre lui firent rendre la liberté. Il en

avait à peine joni hoit jours qu'il fot derechef mis en arrestation. Une dépotation officielle de la ville alla réclamer à Paris son élargissement. Saint-Just n'admit qu'avec répngoance ses réclamations. « C'est yrai, dit-il, « il parle bien, mais la patrie n'a a pas besoin de patriotes en mua sique! » Enfin ponrtant il accorda la demande. Délivré par ses concitoyens, mais dorénayant saus influence politique, Fourier ne resta que pen de temps dans l'Yonne. Créatrice après avoir coovert le sol de ruines, la convention venait de fonder les écoles normales, où quinze cents élèves, envoyés par les districts des quatre-viogt-trois départements, devaient s'initier aux hautes études et anx méthodes d'enseignement. Déia Anxerre avait fait choix de son représentant à cette école centrale de toote la France : la ville de Saint-Floreutin eut l'honnenr d'y envoyer Fourier, qui bientôt prit rang parmi les capacités de l'école. Il s'attacha de préférence à Mooge, chargé do cours de géométrie descriptive; à diverses fois il prit la parole dans les conférences, et il fut remarqué. Monge, qui souffrait de l'ignorance de presque tous ses auditenrs, lui conseilla d'oovrir un cours de mathématiques élémentaires, à l'usage des élèves de l'école normale, Fourier gouta l'avis, et il rassemblait un auditoire assez nombreux lorsque la cloture de l'école eut lien au milien de l'année 1794, L'ouverture de l'école polytechnique, ou, comme on disait alors, de l'école centrale soivit bientôt. Recommandé par Lagrange et Monge, on plutôt choisi par eux . Fourier entra de droit dans l'étatmajor de l'école, non pas, il est vrai, avec le titre de professeor, mais comme un des trois substituts de cé

que l'on sppelait l'administrateur de police. Il avait ponr département la surveillance des études de fortification. Avant alors le bonheor de s'adresser à des jeunes gens instruits. il pnt donner plus nettement la mesare de son talent, et se livrer à des développements d'un or dre plus élevé. Il paraît que plus d'une fois, dans ses leconsdecette période, il parla de la méthode d'analyse algébrique qu'il avait déconverte à Anxerre, et que le programme de son cours en portait des traces. Les mathématiques ne l'occupaient pas tellement qu'il ne tronvât encore du temps ponr la politique, bien qu'il n'exercat pas plus de fonctions politiques en 1795 que l'année précédente; est-ce pour cela qu'il trouvait à blamer dans la réaction thermidoricone, comme anparavant il avait blamé le système de Robespierre? Noos ne savons: le fait est que , quels que fussent ses motifs, mal lui prit encore de s'être exprimé trop librement. Il fot arrêté un matin dans son domicile rue de Savoie, et sa vie pent-être fut en péril, dn moins s'il faut en juger par l'impression profonde dont le frappèrent quelques circoostances de son arrestation, et surtoot ce mot terrible adressé à la portière, qui disait an chef de l'escouade: « Vons noos le a rendrez bientot? »- a Tu ponr-« ras venir le chercher en deux. » Ponrtant il en fut encore quitte pour la penr : ses collègues de l'école polytechnique intercédèrent pour lui, et il reconvra sa liberté. Il ne la compromit ples; ces mésaventures l'avaient formé, et il atteignit sans nouvel encombre l'époque de la campagne d'Egypte. Fourier répondit avec transport anx onvertores de Monge, et même c'est lui qoi, soos les anspices de ce géomètre, dressa la liste des élèves qui devaient avoir l'honneur de faire partie de l'expédition lointaine, dont le but était encore une énigme pour l'Europe et pour le plus grand nombre de ceux qui partaient : mais Monge était dans le secret, et probablement sans le révéler il laissa tomber de sa bouche quelques mots, données suffisantes pour faire atteindre a notre analyste l'inconnne du problème. L'ardenr avec laquelle Fonrier s'était jeté dans cette espèce de croisade scientifique attira bientôt les regards de Bonaparte, et comme alors le savant joignait à son savoir de la réserve, de la finesse, l'art de parler aux hommes, nn grand esprit d'ordre et des connaissances administratives, Bonaparte vit en lui quelque chose de plus. Aussi le rôle de Fonrier ne se borna pas à être trois ans secrétaire perpétuel de l'institut d'Egypte; dès 1798, il remplit les fonctions bien plus délicates de commissaire auprès d'un divan formé des premiers oulémas de la capitale et des provinces. Le but du général en chef était d'entretenir de bonnes relations entre son armée et les babitants : Fourier était éminemment propre à cette tâche, et peu d'hommes, mieux que lni, anraient su, tout en se rendant agréables a l'administration locale qui faisait l'opinion publique, agir sans cesse sur l'esprit de ces étrangers et en obtenir des concessions. Il opéra dans cette sphère des choses vraiment prodigieuses; à tel point que Bonaparte ini demanda un jour comment il faisait pour rendre docile tout ce monde-la : a C'est . dit Fourier . que je prends l'épi dans son sens. » Plus d'une fois encore, il eut besoiu de cette circonspection et de cette adresse, lorsque, pendant l'excursion de Bonaparte en Syrie, le corps

laissé dans la vallée du Nil pénétra dans la Hante-Egypte. Le bataillon des savants se partagea en deux sections, dont une avait ponr chef Fonrier. Bien que la victoire eut tant bien que mal balayé la ronte, il y avait sonvent péril à visiter les monuments, et l'on ne dessinait, l'on n'herborisait qu'avec précantion. Fourier prit part à toutes ces excursions; et personne, sanf Denon pentêtre, ne fit prenve d'un enthonsiasme anssi constant. Revenu dans l'Egypte du milieu, il ne cessa point de se partager entre les travanx d'administration et l'office de secrétaire de l'institut d'Ézypte. Après le départ de Bonaparte, et quand Monrad, craignant les Turcs plus que les Francais, se rapprocha de Kléber, c'est lni qui fut choisi par le nonvean général en chef comme le personnage de l'armée le plus propre à négorier avec le mamlouk. De son côté, Monrad avait confié ses pouvoirs a la célèbre Satty-Néficah, fort belle encore quoique bien, des années se fussent passées dopuis le temps où elle régnait dans le harem d'Ali. Fourier, en cette circonstance, ne démentit point les espérances qu'avait conçues le chef de l'armée francaise : Mourad, qu'en vain déià les Tures avaient sommé de se rénnir à eux, s'allia décidément avec la France , dont il reconnut la suzeraineté . et se contenta de régir, avec le titre de gonverneur-général, les provinces d'Assouan et de Djirdjeb. Ce traité pouvait avoir des suites incalculables. si l'assassinat de Kléber n'eut inopinément changé la face des choses. Menou, son successeur, ue comprenait rien à la situation, et bientôt il fal-Int évacuer l'Egypte. C'est Fourier qui, lors des obseques de Kléber, pronouça les quelques pages d'éloge

fuuebre qui sureut comme l'adieu de l'armée à sou général (28 prairial an VIII ). Son langage fut plein de gout, de sentiment et de mesure. Le jour qui vit tomber Kléber sous le poignard, un autre brave de l'armée d'Egypte, Desaix, mourait par la balle ennemie à Mareugo. Eucore un tombeau, disons plutôt un cénotanbe. sur lequel Fourier devait aussi jeter des fleurs (11 brumaire an IX). La même année rendit Fourier à la France, avec le petit nombre de guerriers et de savants qu'avaient épargnés le désert, le typhus, la famine et le fer des Arabes, des Turcs et des Anglais. Bonaparte ne se borna point à de stériles protestations à l'égard de l'ex-secrétaire de l'institut d'Egypte, et des qu'il commeuça l'organisation départementale, il le nomma à une des bonnes préfectures, celle de l'Isère (2 jauvier 1802). Fourier resta insqu'aux évènements de 1815 dans cette place à laquelle le chef de l'empire ajouta eu 1804, lors de la création de la Légioud'Honneur, le ruban de cet ordre. et, en 1808, le titre de baron avec dotation. On demandera peut-étre si, quelque talent qu'ait pu avoir Fourier en matière d'administration, il n'eut pas mieux valu le laisser à la science. Toutefois sa présence fut trèssensible dans l'Isère. Un ordre parfait fut introduit dans toutes les branches du service ; sa coopération active fut pour beaucoup dans l'accélération et la perfection de tous les travaux militaires entrepris pendant ce laps de temps dans le département; les marais de Bourgoin, qui infectaient quarante communes, et dont on avait en vain tenté jadis la suppression, furent desséchés et en partie reudus à la culture; les écoles de tous les degrés furent eucouragées, et les bon-

nes méthodes introduites. Fourier fil sur ses appointements les fouds d'un prix pour le meilleur onvrage sur les monuments et l'histoire des Allobroges et des Voconces, prix qui . fut décerné à Bonrgeat. Il u a point été sans influence sur l'éducation de Champollion le jeune; et en distiuguant ce jenne homme, en lui fournissant l'occasion de porter son activité sur la région récemment fouillée par les armes et les sciences de la France, il acheva de bien mériter des amateurs de l'antique Égypte. Déjà il avait contribué à faire poser en principe que les résultats des recherches . de tous les membres de l'expédition scientifique seraient rénuis en une même collection, aux frais du gouvernement, au lien-d'être abaudonnés à la discrétion des savants, et épars dans une foule d'ouvrages différents. C'est ce qui semblait sur le point de se faire, lorsque Bouaparte l'interrogea sur cette question. Fourier répondit que le gouvernement, avant entrepris l'expédition et entraîné les savants sur ses pas, devait seul être publicateur des recherches faites sous ses anspices, et, on peut le dire, pour son compte. Publier. d'ailleurs, n'était point une mesure hostile aux savants. Aucun ne serait frustré de sa gloire, puisque tous signeraient leurs ouvrages; et aucuu ne subirait de dommages pécuniaires, puisque le gouvernement, non-seulement se chargerait de tout mettre au jour, mais encore promettrait aux auteurs une part dans le divideude. On comprend combieu de telles idées flattaient Bonaparte, toujours avide. de ce qui s'offrait avec des formes grandioses et monumentales, et qui voulait partout juscrire son nom. An reste la part de Fourier à ce maguifique recueil ne se borua pas la. Denz

grands morceaux, l'Introduction générale , placee en tête du tome douzieme, et des Recherches sur les zodiaques egyptiens , le classent parmi les collaborateurs marquants, et ont été fréquemment cités, fort souvent, il est vrai, avec des intentions de censure et de critique. Il fallait que Fourier eut l'art de bien mettre à profit les moindres instants, car à cette époque de sa vie appartiennent encore les plus admirables de ses travanx sur la chalenr, travaux immenses et qui supposent en même temps de nombreuses expériences matérielles et des calculs de l'ordre le plus élevé. Il envoya le long mémoire qui contenuit les résultats de ses investigations et de ses veilles, à l'académie des sciences, en 1807. L'aradémie. à lannelle d'ailleurs nous rendrons cette justice, qu'elle apercevait toute l'importance des questions que sonlevait et résolvait Éonmer, fit au préfet de l'Isère la galanterie de proposer en prix cette Theorie mathematique de la chaleur qu'il venait de créer, et dans laquelle il était impossible que qui que ce fut le rivalisat ou le primat. Effectivement , quatre à cinq ans après, Fourier, sans avoir ponssé plus loin ses recherches, sans avoir fait à son premier mémoire d'autres additions que celle de l'équation générale de la surface , recut le prix dans la séance du 6 janvier 1812. Certes, il le méritait. Les évenements politiques qui survinrent cuup sur coup, à partir de cette épeque, ne lui laisserent le temps de rien tenter de nouveau jusqu'au honleversement de 1814. Une fois la déchéance proclamée, il envoya sou adhésiun au gonvernement des Bourhons. Louis XVIII le laissa dans sa présecture de Grenoble, bien que les ruyalistes ne fussent pas charmés de

ce maintien d'nn ex-jacobin; et le 5 mars 1815 le tronva encore dans cette situation. Bien certainement Fonrier n'avait pas sonhaité le retour des Bourbons; mais il s'en était accommodé sincèrement, et la tentative de Bonaparté ne lui sembla propre qu'à remettre en question la prospérité, peut-être même l'existence dela France. Le 5 mars an instin il publia une proclamation pour maiotenir et faire respecter le gonvernement du roi et la charte. Mais lorson'il vit la population pleine d'exaltation et de feu pour Bonaparte; lorsqu'il vit le gonvernêment dans cette crise ne point venir à son seconrs, il ne se sentit point homme à faire face en même temps à l'effervescence popnlaire et à sun ancien maître, avec la presque certitude d'un échec et en favenr d'un gouvernement qui s'abandonnait en quelque sorte lui même. Alors il s'esquiva de Grenoble, peu d'heures avant que Bonaparte y fit son entrée, et il prit la route de Lyon. Il n'allait guere vite, car les émissaires que Bonaparte Et conrir après lui l'enrent bientôt ramené en triomphe, et le fugitif de l'île d'Elhe le fascina derechef, le recut en grâce, si tout cela n'était pas nne comédie dont les rôles avaient été distribués à l'avance, et lui dit de reprendre ses fouctions préfectorales. Fourier obéit, mais cette fois sans conviction et sans chaleur ; il n'avait plus foi en l'étoile de l'emperenr , et n'apercevait plus que des incertitudes dans l'avenir. Aussi, hientôt les voies où s'engageait Bonaparte lni répngnerent-elles tant qu'il envoya sa démission ; Bonaparte l'accepta et comprit. Il aimait et estimait Fourier de lougne main et, contre son ordinaire, il pardonna qu'on fut d'un autre avis que loi. Ainsi rentré, au

bout de quatorze ans, dans l'humble cercle de la vie privée , Fourier choisit Paris pour résidence et consacra le soir de sa vie aux études scientifiques ; il n'avait que quarante-sept ans. Le 27 mai 1816 il fut nommé associé libre de l'académie des sciences, mais le roi refusa sa sanction. Cette espèce d'anathème n'empêcha pas l'académie de lui donner de nouveau son suffrage, le 12 mai 1817, pour nne place de membre dans la section de physique; et Louis XVIII comprit enfin qu'nn fauteuil à l'académie n'est pas nn emploi dans l'administration. A la mort de Delambre, l'académie le nomma secrétaire perpétuel pour la section mathematique. Soil comme simple membre, soit comme secrétaire, Fonrier, dans ce corps savant, était parfaitement à sa place; mais, il fant le dire, on fut nin peu plus étonné lorsqu'en 1827, à la mort de Lemontey, il se mit sor les rangs pour l'académie francaise, et plus encore, lorsque son nom sortit de l'arue. Quelles que sojent les heurenses qualités de son style, il n'y a rien la d'oratoire et de poétique : sa précision, sa nettelé, son élégance toute enlérienne, ne passent pas celles des belles formnles mathématiques. Encore si Fonrier avait été le seul ou le premier à bien écrire sa prose géométrale; mais Fourier venaît après les d'Alembert, les Condorcet et bien d'autres, et dans un temps où, sans exception, tous les mathématiciens se piquaient de bien écrire. Il n'eut même pas été fort difficile de tronver, parmi les savants de nos jours, des hommes plus fails que lui ponr cette espèce de sacerdoce littéraire. Bientot il devint membre du conseil de persectionnement de l'école polytechnique en remplacement de Laplace. L'année suivante (1828); lorsque, après la

chnte de M. de Villèle, surgirent tant de commissions d'enquête, il siégea dans celle qui était chargée d'émettre ses idées sur la distribution des encouragements à donner aux sciences, aux lettres, aux beauxarts, et il présida la commission de statistique établie au ministère de la marine. Il fut un instant question de lui confier la direction-générale de la librairie, mais ses infirmités, encore plus que son âge, l'empêchèrent de ponrsuivre bien vivement ce but. Il était revenn d'Egypte avec une véritable maladie, une sensation presque continuelle de froid et des rhumatismes douloureux, de telle sorte, qu'en plein été, si le thermomètre ne marquait pas plus de vingt degrés Réanmur, il était vraimeut à plaindre. En juillet même il se cnirassait toujours d'un habit et d'un surtout. Partout il avait sur ses pas un domestique prêt à prendre ou à lui donner son mantean. Il appelait à son aide tout ee qu'il savait de physique pour établir dans son appartement au moins la température du ver-à-soie. et surtout pour obvier aux changements de température. Oni sait si cette extrême sensibilité aux variations thermométriques ne fut pas l'occasion des belles recherches de Fonrier sur la chaleur? si, en conséquence, ce n'est pas à ses sonffrances que le monde dut une de ses plus belles théories physiques. et lui sa célébrité? De plus, il était travaillé par nn asthme terrible. Dès sa jeunesse il avait éprouvé de la difficulté à respirer. Ce mal avait saus cesse été croissant, et les précautions avaient souvent envenime le mal. Il était obligé de dormir à pen près debout. Dans les derniers temps il se tenait, pour écrire et pour parler, dans une espèce de boîte qui ne per-

mettait unlle déviation au corps, et qui ne laissait passer que sa tête et ses bras. Il courait risque d'être étouffé au moiudre effort. Les médecins qualifiaient sa maladie d'augine nerveuse avec affection du péricarde. Il expira presque subitement le 16 mai 1830, à quatre henres du soir. MM. Silvestre, Cuvier, de Féletz, Girard, Jomard, prononcerent chacun nue allocation sur sa tombe, aunom des diverses sociétés on corps savants qui perdaient en lui nn de leurs membres. Il eut pour successeur à l'académie française celui des philosophes de nos jours (2) qui; dans une voie aussi abstraite et plus haule que les mathématiques, présente peut-être le plus de rapport avec lui par la puissance généralisatrice de la peusée nuie au charme de l'élocution. Fourier avait été fort bien dans sa jeunesse : il avait la tête belle, des trails fins, de beaux yeux. Mais, en avauçant vers la maturité, il se Garat, Denon, de lire couramment cassa prodigieusement. Ses manières 'aient pleines d'aménité, sauf lorsqu'il voyait les persounes qu'il n'aimait pas, ou lorsqu'il éprouvait du froid. De ses relations avec le grand moude, il avait gardé un ton de circonspection et de réserve. Il rendait volontiers justice aux autres savauts: Lagrauge surtout était l'objet deson admiration, et il se plaisait à vauter ses méthodes et ses découvertes. Enrevanche il détestait Laplace, dont effectivement la morgue était intolérable, et qui, du baut de sa Mécanique céleste, regardaiten pitié ses collègues les savants, et ne le cacbait guère. Il aimait à rendre service : MIle Sophie Germain Trouva chez lui des encouragements et même un pen d'aide, lorsqu'elle attaqua le rude problème de la détermuation (a) M. Cousin.

des vibrations des surfaces élastiques, pour la solution duquel elle obtiut le prix.en 1816. Il aimait à parler littérature, et , contrairement à l'usage des mathématiciens, qu'an reste il traitait de barbares, il ne croyait pas que l'éducation dût commencer par les mathématiques; il ne croyait pas même qu'elles dussent marcher de front avec la thétorique et la philosophie, et il voulait qu'on ne s'eu occupat qu'ensuite. Si, par euthousiasme pour les lettres, il se risquait à traduire en français un passage du Cornelius-Nepos, souvent il hésitait et quelquefois il formulait des contre-sens. Bonaparte s'en doutait probablement, lorsque au pied des pyramides, tirant un Lucain de sa poche, il voulut expliquer, Fourier aidant, le célèbre parallèle de Pompée et de César. On ajoute que, l'explication ne marchant point assez rapidement à son gré, il s'extasiait sur le bouheur qu'avaient ces beaux vers dans l'original, a Nea croyez pas que ces messieurs les a lisent plus couramment que vous, n lui dit Fourier. « Vraiment ; s'écria « Bonaparte, personne ne sait donc a le latin en France? Oh! j'y met-« trai bon ordre...» Cousidéré sous le rapport scientifique, Fourier saus doute reste loin des Lagrange, des Laplace, qu'il eût égalés peut-être si sa vie eut toute été vouée aux sciences exactes; mais il n'en a pas moins droit à preudre rang parmi les mathématiciens du premier ordre: « Supposez, dit son succes-« seur à l'académie française, l'his-« toire la plus abrégée des scien-« ces physiques et mathématiques ; a où il n'y aurait place que pour

« les plus grandes découvertes , la

« théorie mathématique de la cha-

«. leur soutiendrait le nom de

« M. Fonrier parmi le petit nom-" bre de noms illustres qui sura nageraient dans nne pareille his-" toire! " Effectivement les recherches de Fourier sur la chaleur forment presque à elles seules toutecette partie de la science physique qu'on appelle Thermologie. Non pas quavant Fourier les expériences n'eussent déjà fait voir quelques phénomènes et admettre quelques explications on quelques principes; mais ces phénomenes, ces principes n'étaient mesurés et liés par nulle loi mathématique. Non pas qu'avec les recherches de Fourier la science thermologique désormais soit close (au contraire il reste encore immensément à déconvrir); mais les lois qu'il a découvertes et formulées régiront les déconvertes mêmes qu'il ne pouvait songer a faire. Aussi, quelque fruit que puisse porter la persévérance des savants à venir, qui s'occuperont d'avoir des tables de la densité, de la capacité de chaleur, de l'une et l'autre conductibilité de tous les corns connus; qui s'occuperont, soit des causes profondément cachées de ces quatre conditions spécifiques, soit de ce qu'est la terre relativement à tontes les quatre; qui s'occuperont d'expériences propres à fournir la nofation exacte des plus ou moins de l'accroissement de la température à mesure que l'on descend sur une même verticale vers l'intérienr du globe, pulle modification ne sanrait atteindre ces formules qui, prenant les conditions comme faits, et en déterminant les relations, expriment les lois des phénomènes et n'aspirent point à en trouver les causes. On peut même proclamer à l'avance, d'une part que toutes les découvertes ultérieures de d'autre, que, grace aux formules,

la marche des déconvertes de détails recevra une accélération, et que, par exemple, trois des conditions spécifiques thermologiques d'un corps étant connues, ainsi que la manière dont la chalenr se propage en lui et hors de lui, sans expériences, on ponrra conclure la quatrième. Ces formules consistent surtout en deux équations, dites équations générales du mouvement de la chaleur, et qui s'appliquent, l'une à tons les points do corps où se propage la chaleur, l'antre aux points de la surface. Ces équations générales ne pouvaient s'établir que lorsque, après avoir snivi les circonstances du monvement de la chaleur dans des corps de toutes les formes, on aurait déconvert les équations du mouvement dans chacnn d'enx. Avant Fonrier on ne connaissait encore que celle qui exprime la température permanente d'une barre métallique trèslongue et de peu d'épaisseur, dont l'extrémité est exposée à l'action constante d'un fover de chalenr. Par une suite d'expériences très-délicates tendant, les unes à vérifier des expériences antérieures . les autres à constater des circonstances nonvelles ou a saisir des nuances; pois par la comparaison attentive des résultats de ces expériences, Fonrier parvint successivement aux équations du mouvement linéaire et varié ou simplement varié de la chalenr dans nne armille., dans une sphère solide , un cylindre, un cube solide, et c'est de la qu'en comparant de nouveau et saisissant deplos haut les rapports il tira ces deux équations générales. Les premières équations elles-mêmes supposaient de profondes études préliminaires : laire et multiplier des expédémontreront derechef les formules, . riences n'était en quelque sorte que la condition matérielle des recher-

ches : démêler les circonstances des résultats, et faire la part de chacune, telle était la difficulté. Le problème de la propagation de la chalent était sous ce point de vue un des plus ardus qu'on put imaginer, et Fourier débuta heureusement dans ses travaux en arrivant si vite à bien voir et à prouver , à nellement poser en principe, d'une part que les lois mécaniques ordinaires no pouvaient rendre compte de la propagation de la chaleur, dont l'équilibre et le monvement n'avaient aueun rapport avec l'équilibre et le mouvement des corps, de l'autre que de quatre conditions dépendaient tous les phénomènes de la propagation de la chaleur et que ces conditions varient suivant les corps, en d'autres termes sunt des conditions spécifiques. A quelles causes tiennent en général ces conditions? et quelles sont ces conditions pour chaque substance en particulier? C'étaient deux autres ordres d'investigation les unes trèshantes et très-prufondes, les autres toutes de détail. Les premières comme les secondes l'eussent éloigué de son but, il les ajonrna ou les légua aux physiciens à venir. Sa tache, e était de découvrir la loi des faits; et : puisque les faits tenaient à certaines conditions, le problème se présentait sous une forme déjà plus nette, «exprimer la mesure de la propagation de la chalenr en function des cunditions thermologiques des eorps ». Et c'est co qu'expriment les deux équations générales auxquelles il parvint après avoir posé d'abord les équations de mouvements divers dans des eorps de formes diverses. Arrivé la, Fonrier avait au foud résolu le problème. Mais sa solution serait demeurée long-temps stérile s'il en fût resté là. Ses équations particulières et

générales étaient des équations différentielles; et, tant qu'elles n'étaient point intégrées, il y avait, sinon du vague dans les solutions, au moins impossibilité complète d'en faire commodément usage, et surtout de varvenir aux deruières applications numériques, nécessité que sentait trèsvivement ce profond géomètre, et qu'il proclamait et rappelait souvent à tont ce qui l'approchait. Il reprit donc ers équations les unes après les autres, et par une analyse spéciale, qu'il créa en partie et qui se fonde snr des théorèmes aussi nouveaux qu'ingénieux , il parvint aux intégrations souhaitées. L'originalité de Fourier dans cette partie de son travail consiste, non-sonlement en ce qu'il exprime les intégrales par la somme de plusieurs termes exponentiels (methode connue depuis l'origine du ealenl des différences partielles), mais encore en ee qu'il détermine les fonctions arbitraires sous les signes d'intégrales définies, en sorte que le résultat de l'intégration soit nne fonction quelconque qui est donnée et qui pent être discontinue, Ainsi Fourier est doublement remarquable dans cet ensemble de recherches : d'une part, il est rare de montrer plus de sagacité, soit pour déconvrir les conditions propres à devenir les données du problème, soit pour en déduire les équations, et de cette manière il ajonte une branche à la physique; de l'antre, il enrichit les mathématiques pures d'une méthode infiniment remarquable; et se elasse aussi dans cette science cumme inventenr. On pourrait ajouter que l'ouvrage dans lequel il traite toutes les parties de la question est un chefd'onvred'exposition. Clarté de style, heureuse disposition des faits, groupes heureusement formés, jalons qui

servent comme de phare, marche babilement graduée et qui ne fait ni perdre haleine, ni languir; eufin, au bout du volume, table récapitulatrice des points capitaux de l'investigation et des résultats, tout se réunit pour rendre le livre de Fourier un modèle de l'art de conduire des recherches et de démontrer. Ce qui grandit encore le mérite de ses belles conceptiuns, c'est qu'elles sont émiremment fécondes. Ainsi, par les théorèmes qui déterminent les lois de la propagation de la chalenr dans les solides, on détermine celles des oscillations des fils et surfaces flexibles ou élastiques, celles des mouvements des oudes à la surface des liquides. Ainsi de la face des formnles de Fourier qui donne les lois de la chaleur rayonnante (lois parmi lesquelles nons ne citerons que celle qui nous montre l'inégale intensité des ravons émis, due non à l'excès de forces répulsives qui agissent à la surface des solides, mais à ce que la chalent envoyée par les molécules intérienres, asses voisines de la surface pour concourir à l'émission directe, est interceptée en plus grande partie quand elle tend a sortir sous une direction inclinée que dans la direction normale), decette face, disons-nons, des formules de Fourier découlent, entre antres conséquences, des vues du plus haut intérêt sur le refroidissement de la terre, sur sa température primitive, our la chaleur interne, sur celle des espaces planétaires. Suivant Fourier, et personne ne l'a nié, la température de ces espaces est la même d'un bout à l'autre et passe de peu de chose celle de la terre aux pôles. Notre globe , ainsi que toutes les planètes, doit la sienne d'abord an rayonnement de tous les astres dans l'espace, ensuite à

l'action du soleil. Mais de plus il y a indubitablement pour lai une autré source de chaleur, la chaleur cens trale, prouvée par l'accroissement de température que signalent toutes les observations à mesure qu'on descend de la surface vers le dentre du globe. De la masse intérieure du foyer de cette chaleur centrale, sans cesse de la chaleur va se perdant dans les espaces planétaires, mais sans ponvoir en élever sensiblement la température, et par la même qu'elle abandonne la terre la laisse de plus en plus froide, jusqu'à ce qu'elle atteigne un degré de température fondamentale egal à celui des espaces planétaires. Aujourd'hui la terre est voisine de cet état, sa température fondamentale est au plus d'un trente-sixième de degré supérieure à celle de l'espace. Mais l'intérienr conservera encore pendant nn temps immense une température très-élevée. Là encore se trouve nne des plus belles applications des formules de Fourier. Partant de celles dont il a été question, il exprime l'état variable d'un solide, pendant la durée infinie du refroidissement en fonction du temps et des quatre conditions plus haut citées, et il en déduit deux equations qui expriment, l'nne la quantité de chaleur qui en un temps donné traverse une des tranches du solide, l'autre l'état variable de la surface depuis l'origine du refroidissement. Celle-ci sons sa dernière forme donne la valenr de cet état variable en quelque sorte, toute ealculée an moven du deuxième tableau de l'ouvrage de Kramp sur les réfractions astronomiques. Et finalement il en résulte que si ponr un refroidissement de la terre le laps de temps donné est considérable (mille ans par exemple), et que la substance

solide dans laquelle on observe soit le fer poli, la température varie en raison des racines carrées des temps écoulés depnis le refroidissement. Disons pourtant que ces déductions, que ces formes si pures et si élégantes de la loi ne sont vraies que moyennant l'hypothèse d'un foyer primitif contemporain de l'origine de la planète et qui émet non-seulement sans cesse, mais aussi sans compensation. Mais rien ne démontre qu'il en soit ainsi. La chaleur centrale, cette idée admise presque de temps immémorial et commed'instinct, n'est plus donteuse depuis la théorie mathématique de la propagation de la chaleur, et c'est à Fonrier qu'appartient la gloire d'avoir irréfragablement prouvé une thèse si souvent pressentie. Mais il n'en résulte pas invinciblement que cette chaleur centrale ait été mise une fois pour tontes à l'intérieur de la plunète et qu'elle s'en aille sans que rien la remplace. D'antres au contraire soupconnest qu'elle se produit perpétuellement par l'action thermo-électrique des substances minérales les nues sur les autres , et que ce qu'elle perd par le rayonnement elle le retrouve grace a l'affinité chimique, de sorte qu'il y a balance entre la déperdition et l'acquisition. Ce proces n'est pas encore ingé. Voici la nomenclature des ouvrages de Fourier, dans un ordre plutôt méthodique que chronologique: I. Théorie analytique de la chaleur, Paris, 1822, in-4°. C'est son principal ouvrage, et la première édition du mémoire remis à l'Instiint le 28 séptembre 1811, et couronné le 6 janvier 1812. Du reste, des 1807, Fourier avait donné la première explication de sa théorie dans un autre manuscrit remis aussi

a l'Institut : le second en date contient de moins que le premier plusieurs constructions géométriques et des détails d'analyse qui n'avaient point un rapport nécessaire arec la question physique, et de plus l'équationgénérale de sa surface. On trouve, dans le Bulletin scientifique de la sociéte philomatique pour 1808 (p. 112), des extraits du mémoire remis en 1807. Celui de 1811, outre l'édition à part qu'en fit tirer l'anteur en 1822, a été repreduit dans la nonvelle série des Mémoires de l'académie des sciences, en 2 parlies, la 1re, t. IV, 1824 (Mem. pour les ann. 1819 et 20), la 2°, tome V, 1825 (Mem. pour 1821 et 22). On en trouve une bonne analyse dans les Annales de chimie et de physique, III, 350. II. Divers Mémoires on Notes qui pareillement se réferent à la théorie de la chalenr, et qui tantôt en expliquent ou en développent quelques points, tantôt en tirent quelques consequences. Ce sont: 1º Note sur la chaleur rayonnante (dans les Ann. de chimie et de phys., IV, 129-145); 20 Remarque sur la théorie mathématique de la chaleur rayonnante, (Ibid., XXVIII, 337) \$3° Questions sur la théorie physique de la chaleur rayonnante (Ibid., II, 259-303); 4° Sur le refroidissement seculaire de la terre (Ibid:, XIII, 418-438); 5° Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planés taires (XXVII, 136-267); 6º Recherches historiques sur les propriétes de la chaleur rayonnante (XXVII. 236-284); 79 Memoire sur les vibrations des surfaces flexibles tendues et des lunes ou des plaques élastiques (mandscrit la a l'académie des sciences en 1825);

8º Mémoire sur la théorie analytique de la chaleur (1829); 9º Expériences thermo-electriques (en commun avec (Ersted). Le numéro 1 est une démonstration plus complète et plus élémentaire de la partie correspondante de son mémoire couronné. Le numéro 3 répond à diverses questions dont nous donnerons une idée en citant la première : « Comment le fait du refroidissement inégal de divers corps exposés le soir à l'air libre (et notamment du refroidissement inégal de deux thermometres. l'un à boule noircie, l'autre à bonle converte d'une enveloppe métallique), peut-il se concilier avec le principe que la faculté de recevoir de la chaleur est toujours égale à celle de la communiquer? » Le numéro 4 est très-remarquable : il offre tontes les qualités du grand Mémoire ; et, à ceci près que, la chaleur centrale pronyée, Fonrier conclut que la dose de cette chalenr a été donnée nue fois pour toutes, et se perd sans compensation, la suite des raisonnements est admirable. Après avoir posé et distingué les trois mouvements de la chaleur dans notre globe, il établit l'équation différentielle de l'état variable d'une sphère dont la chaleur initiale se dissipe dans le vide, puis la condition relative à la surface; passe à la solution générale dans laquelle la température initiale est exprimée par une fonction arbitraire, l'applique à une sphère dont tous les points anraient reçu la même température et à un solide de profondeur infinie, dont la surface serait coustamment à zéro; puis, après avoir considéré le flux intérieur de la chaleur dans un solide, il formule les températures yariables du solide de profondeur infinie, en supposant que la chaleur

se dissipe à trayers sa surface, dans uu espace sans air, que limite une enceinte de température constante, et enfin arrive au cas où la chalenr initiale est la même jusqu'à une prosondenr donnée (tel est le cas de notre globe), et donne les températures de la surface : il ne reste plus alors qu'à faire les applications numériques et l'application de la solution à la sphère. Il termine par des conséquences générales, dont les principales ont trouvé place dans le résumé que nous ayuns donné plus hant des idées de Fourier. Le numéro 7 se distingue aussi, du moins autant qu'on peut le savoir par le pen de mots qu'eu disait Delambre, et que rapporte Fourier lui-même, dans son Rapport sur les progrès des sciences mathématiques en 1825, par la hauteur des calculs et la fécondité qu'ils pous révèlent dans les formules antérieurement posées par l'auteur. Ce mémoire appartient à la branche d'application de l'analyse qui aspire à intégrèr les équations différentielles exprimant toutes les conditions physiques des questions, et à déduire, des iutégrales ainsi acquises, la connaissance complète du phénomène que l'on considère. On avait bien les équations différentielles des vibrations, des surfaces flexibles tendues, et des lames on des plaques élastiques (celle-là est du second, celle-ci du quatrième ordre); mais ce que l'on n'avait point encore obtenu, c'était les intégrales générales de ces équations, c'est-à-dire celles qui contienuent en termes finis autant de sonctions entièrement arbitraires que le comportent l'ordre et la nature des équations différentielles. Non-seulement Fourier vonlait les trouver, mais, dans son besoin de rendre commodes et maniables tou-

tes les solutions, il voulait de plus donner à ces intégrales générales une forme propre à faire connaître clairement la marche et la loi des phénomènes. Il y parvint, et, ce qu'il y a de plus frappant, il prouva que les intégrales générales de ces équations sont exprimées par des intégrales définies, an moyen des théorèmes donnés dans les recherches sur la chaleur. Enfiu le naméro 9 contieut des expériences très-intéressantes sur la transmission de la chaleur à travers des substances diverses : expériences qui montrent que la quantité de chaleur qui traverse plusieurs lames de diverses malières superposées varie selon l'ordre de superposition, et qui fournissent ainsi les moyens d'accroître et de multiplier les excès thermo-électriques par la succession alternative de denx métaux tenus à des températures inégales. Poussées avec persévérance, ces expériences deviendraient importantes pour l'industrie et peut-être pour l'hygiène. III. Deux ouvrages purement mathématiques , savoir : 1º Mémoire sur la distinction des racines imaginaires et sur l'application des théorèmes d'analyse algébrique aux équations transcendantes qui dépendent de la théorie de la chaleur (Mémoires de l'académie des sciences, 1827); 2º Résolution genérale des équations déterminées (1re partie, posthume, publiée par Navier). Nous savons que c'est l'ouvrage de sa première jeunesse; il eu parlait davantage à mesure qu'il vieillissait, et il avait réuni des preuves ou plutôt des semi-preuves qui établissaient la réalité de ses découvertes. Ces prenves étaient, à défant de l'original même du mémoire qu'il avait envoyé à l'Institut, une copie qu'en possédait un de ses amis d'Auxer-

re, Roux, savaut professeur de mathématiques, le certificat de Roux que cette copie est entre ses maius depuis 1794, et l'attestation d'un ex-élève de l'école polytechnique, Dinet, lequel reconnaît avoir retrouvé, dans les programmes du cours que faisait alors Pourier, des traces de cette méthode. Notre avis est que Fourier avait en effet le foud decette méthode vers 1794, méthode qu'au reste il put et même dut perfectionner depnis. Aux deux ouvrages ci-dessus nous ajouteruns: 3º un Mémoire sur la statique, contenant la démonstration du principe des vitesses virtuelles et la théorie des mumeuts (dans le tome II du Journal de l'école polytechnique). IV. Deux grands morceaux daus la Description de l'Egypte publiée par les ordres de Napoléon : 1º la Préface historique générale, dans laquelle il fautreconnaître sans doute un style élégant, des vues sages, des connaissances varices, mais qui n'est pas un chef-d'œuvre, comme on l'a trop répété, et où tous ceux qui connaissent l'Egypte savent qu'il y a beaucoup à restreindre et beaucoup à refoudre, sans compter ce qu'il faudrait ajonter; 2º Recherches sur les sciences et le gouvernement de l'Egypte (tome III, de l'édition in-8°, IX, de l'édition F. Pauckoucke). Ce n'est que l'esquisse d'un grand travail que se proposait Fourier sur toutes les questions qu'impliquent scirilces et gouvernement en cette contrée, et il la caractérise lui-même par ce sons-titre : Introduction comprenant les résultats. L'astrunomie devait tenir la principale place dans cet ouvrage. Fourier s'y montra préoceupé de deux idées : l'une, que les Egyptiens étaient d'habiles astronomes à des épo-

ques extremement soulées; l'autre, que les zodiaques représentent un état du ciel, un thème astronomique détermioé de telle sorte que, variant eo raisoo de la précession des équinoxes, ils nous révèlent, par ces variations mêmes, la vraie date à laquelle ils ont été exécutés. Plein de ce principe, et fondant la distribution du zodiagoe (comme au reste celle de l'année fixe, de la période sothiaque et des antres cycles égyptiens) sur l'observation du lever héliaque de Sirius, proclamant que le point héliaque était dans le Lion au milieu du XXVº siècle avant notre ère, au point de division du Lion et du Cancer, trois siècles plus tard; et de plus en plos en-deca depnis ce temps, il fait remooter les denx zodiaques d'Esoeh à 2500 avant J.-C., il abaisse cenz de Denderah en-dech de 2000, opinion plus compliquée, mais plus vraisemblable que celle de la plapart de ses collègues de la commission d'Egypte, qui donnaient pour date à ces monnments 6000 et 4020 avant J .- C. M. Biot (Recherches sur plusieurs points de l'astronomie egyptienne), a cruellemeot réfuté les idées comme les calculs de Fourier: il note, eutre autres faits graves, que, depuis plus de 3000 ans avant jusqu'à plus de 1000 ans après notre ère, le soleil , au moment du lever héliagoe de Sirins, n'a cessé d'être en même temps dans la coostellation du Lion et dans celle du Cancer. D'un antre côté, les Visconti, les Champollion, les Letronne oot mis eo avaot l'opinion qui probablement l'emportera, et qui, si elle n'est la vérité absolue, en contient du moios la plus grande partie, c'est qu'il faut chercher, dans ces représentations zodiacales , des thèmes astrologiques de villes, de temples on

de rois, et qu'ainsi l'on a perdu bieo de la science et du temps à chercher les mots d'énigmes qui n'en out pas. V. Cing Eloges qu'il prononce comme secrétaire perpétuel de l'académie des sciences : ce sont cenx d'Herschell, Delambre, Breguet, Charles et Laplace: celui d'Herschell surtout est remarquable, VI. Diverses brochures, on menus articles comme : 1º Sur la théorie analytique des assurances (Annales de chimie et de physique, X, 177); il y perfectionne plusieurs points du calcul des probabilités; 2º Rapport sur les établissements appelés tontines, Paris, 1821, in-40; 3º Plusienrs Rapports sur le progrès des sciences mathématiques, de 1822 à 1829 (dans les Mémoires de l'académie des sciences); 4º les articles Rallier, Viète, Wallis dans cette Biographie universelle. VII. (Suivant plusieurs personnes bien instruites), les Recherches statistiques sur la ville de Paris, composées sous les auspices du préfet M. de Chabrol, et avec les documents fournis par cet administrateur. Р-от.

FOURIER (FRANÇOIS-CHAR-LES-MARIE), que l'on a surnommé le Phalanstérien , naquit le 7 avril 1768, à Besançon, dans la boutique d'un marchand de drap , et fut des l'enfance destiné au commerce par la volonté de ses parents. Il étudia au collège de sa ville natale et y obtint des succès. On eut pn même des lors deviner en lui un penseor profond, hardi et original. Mais c'est le lut des penseurs, à moios qu'ils n'aient les sceaux comme Bacon, ou l'oreille de Frédéric et le château de Ferney, comme Voltaire, de moissonner l'épithète de songe-creux. Les professeors de Fourier ne dérogèrent point à cet mage, et le monde fit cumme les professeurs. On doit avouer, an reste, qu'il était bien gauche, bien incapable de faire son chemin dans le monde. Appelé par les tendances de sa pensée aux méditations les plus hautes et les plus opiniatres, mais forcé par des circonstances impérieuses de chercher le pain quotidien au prix d'un labeur matériel que tout autre eut trouvé fastidieux, sachant de presque tout immensément, mais ne coordonnant pas élégamment son savoir pour la parade de la conversation, riche de nouveautés, à défrayer pendant dix aus dix charlatans, et ne saehant point emboncher la trompette du charlatanisme, Fourier resta quarante années un grand homme ignoré. La plus grande partie de sa vie diurne s'écoula entre le comptoir et le livre à partie double. Eu 1827, il était encore chargé de la correspondance d'une maison américaine, située rue du Mail. Plus d'une fois pourtant il n'eût tenu qu'à lui de se faire une position, en 1803 surtont, lorsqu'il publia à Lyon, dans nu journal dont Ballanche était imprimeur, un article sor la politique enropéenne, qui traçait le plan que Napoléon, alors premier consul, a constamment tenda à réaliser. Cet article fut à peine nrrivé à Paris. que le gouvernement envoya l'ordre à Dubois, commissaire-général de la police à Lyon , de s'informer quel en était l'anteur. M. Ballanche, mandé à la préfecture, répondit que la signature Fourrier (il signait alors avec denx r) n'élait pas pseudonyme, el que celni qui avait écrit cet article était un jeune commis marchand de draps de la maison Bousquet : et il ajonta l'éloge du caractère plein d'honneur et des connaissances de Ponrier. M. Ballanche avertit Fourier de l'attention que le gunvernement venait de donner à son article : celui-ci s'y montra très-indifférent, et l'affaire en resta la (1). Le soir, la nuit, il étudiait les sciences exactes, el cette fastnense économie politique qui, sons l'oripean de ses grands mots, cache tant de nonsens et de déceptions ; il observait le monde tel qu'il est, et l'âme humaine telle que la nature l'a faite, et ses besoins, et les moyens d'y satisfaire, et les procédés par lesquels la flèche manque le but, et les procédes par lesquels elle pourrait l'atteindre. Si celui qui crée éprouve ensuite du bonbeur en promenant l'œil sur sa création, Fourier dut être heureux sonvent, lni qui voyait sans cessé en sa pensée cette multitude d'idées nonvelles se développant à la suite les ones des autres et formant un tont harmonieux, immense, qui aspire à enceindre l'univers, et à le transfigurer- en donnant à lont ce qui le compose le bonheur. Ces idées, il les déposa dans une série d'ouvrages qui, quelque jugement qu'on en porte, ent incontestablement le double mérite de la priorité et de la richesse sur bien d'autres qui ont eu la prétention de donner du neuf et qui, lorsqu'ils en ont donné, l'on fait avec parcimonie. Après la révolution de juillet et au milieu de l'efferve scence avec laquelle se prodnisaient les bons, les mauvais, les grands et les plats systèmes, il y ent place au soleil ponr Fourier. Son nom d'abord ne retentit pas comme celui de Saint-Simon, etc'est tout simple : rien de plus pacifique que son systeme , rien qui flatte moins les passions du jour. Mais tandis que

(2) Voyez les pièces publiées dans les premiers numéros du toum B de la Pludage, le saint-simonisme allait baissanf. tandis que les solles prétentions politiques soulevées par juillet 1830 tombaient les unes après les autres, avec un groudement de plus en plus sourd, le système nouveau, et le but louable du Fourierisme tronvaient des hommies pour les comprendre. Ces hommes n'acceptaient pas tout; el Fourier lui-même trouvait naturel qu'ils n'accentassent point tout. plus bas on verra ponrgnoi. Il ent aiusi avant sa mort le spectacle, si doux pour le fondateur d'un système, de voir des disciples s'inspirer de lui, le suivre, le commenter, préparer le terrain pour y implanter l'édifice dessiné par le génie architectonique du maître. Nous ne dirons pas, comme tant d'antres, que le Fourierisme est une église, mais indubitablement c'est une école , c'est l'école societaire. Cette école possède son jouroal, la Phalange, et elle projette, non sans quelque chance de succès, un premier établissement modèle qui montrera la valeur de ses doctrines. Fourier était l'âme du comité de la Phalange et le dirigeait par ses consuils que tous écontaient avec la plus profonde vénération. C'est sous ses auspices qu'eut lien la première tentative de Phalanstère à Coudé-sur-Vesgre, lentative qu'on aurait tort de regarder comme terminée au désavantage des élèves de Fourier; il espérait au contraire beaucoup de cet essai (2);

lorsque, après une apparence de retour à la santé, il sui ravi à ses disciples, le 10 oct. 1837. Voici les ouvrages qu'on a de lui : I. Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, prospectus et annonce de sa découverte, Leipzig (Lyon) 1808, in-8° (anonyme). II. Traite de l'association domestique agricole, Paris, Bossange père, 1822, 2 fort vol. in-8°. IH. Sommaire du Traité de l'association domestique-agricole, ou attraction industrielle, ibid., 1823, in-8°. IV. Le Nouveau Monde industriel et sociétaire, ou invention de procédés d'industrie attrayante et naturelle, distribuée en séries passionnées, ibid., 1829, in-80, V. Le Nouveau Monde industriel , ou invention du procédé d'industrie attrayante et combinée distribuée en séries passionnées (livret d'annonce du précédent ouvrage), ibid., 1830, in 8. VI.

double propriété : 1º de rendre le trovail a trepant ; eo de maintenir l'ercord entre les socié taires dans les reletions générales, et très spécialement deus la réportition des produits; co ficeux socieux dans leur base mémo. Quelques disciples s'étent réunls entour de lui et syent cutresris la propagation de sa doctrine, pro-pegation à lequelle il était peu propre, sul-gré le vigueur et les grandes quolités de son style, il espéru en 1832 voir hieutôt l'essei tant desire s'ée terres farent ecquises à Coulé-sur-Vesgre (Seimeet-Oire), par M. B. Dulery, do-pesé de ce département, pour être construées à la foudation d'ame colonie agricole organisce d'après la méthodo de Foorier. On defricha le rol, on commença les constructions; meis les fonds sur lesquels on aveit compté n'errivèrent pas en essez grend nousbre, et ou ne put ached'un essaim sociéteire. Ces terres, entretenues en riat de culture, actendent encore (1837) que la doctrino de Fourier, qui gagne des partisans, af à se disposition toutre les resonurces propres à réaliser une épreuse réduite à une institution elevent deux à quatre cents enfants à des tra vent egricoles, industriels, ecientifiques, d'a près le procedé sériaire. - M. V. Considerent ancien élève de l'école polytechnique, qui a voné sa vie eu déveloprement de le dortrine de Fourier, continos sojourd'hui, avec un se-

<sup>(</sup>a) Fearier aut tonjeans soin, dans are outres, de nigear in partie no 'éta d'avec la partie, de nigear in partie no 'éta d'avec la partie province de la d'avec la partie province partie part

Pièges et churlatmismé des dusses esces, Saint-Simo et Owen qui promietteal l'association et le progrès, bild., 1831, 18-8'. VIII. La Pausse industrie morcelle, répagnante, mensongère, et l'anti-dote, l'industrie naturelle, combinée, attayante, viéridique, donnant quadruple produit, ibid., 1836, in-89 (3). Dires attles doctrine on de polémique dans le Phalanstère et dans la Phalanstère et dans la Phalanstère (4).—Ne pouval lei donne

arz graid nonbre da partisans, le travaias préparatoires d'une apraision modistaire dont le sucrès est derireble, at dont la tentative au poct pas être sens intrêts pour la scheece sociala. (3) On pent counsulter, dans la Bédiagraphica de le France, 1972, numéros de et 45, feculidies de la france, 1972, numéros de et 45, feculidies varies pour la constitución de diverpre, purites de chacau, des nuyraces.

(4) L'Ecole socieinsre, dont la conception de Faorier est la base, a de à produit ne nombre assez considerable de travitas et de publications M. Just Mniron , qui est le plus aucsen disciple dn Fourier, a fait lal-même les fraia des denx principaux ouvrages de son maître, le Traité de l'aspontion, et la Nooreau Monde industriel, et il faut dire, à l'honosur de son earnetère, que, malgre son peu de fortune, il n'est pas rentre dans les fraia da cette publication, ayout habitualiument abandoans sen produits de la vente à l'ourier. Le dévoncment d'une dame, d'une intelligence et d'un caractèra elevés, undame Vigourox, de Besançon, a soutenu par de continuels accrifices le développement des tra-vanx de ln propagation à laquelle M. Considérant a depuis long temps nussi consseré son ac-tivité et sa via. Voici la lista des principans onvreges de l'Ecole soriétaire : 1. Aperçu sur les vices de sos prostille iedustriels, Besançon, 1824, brochure in & (176 pages), par Just Mairon, secrétaire de la préfecture de Besançon. 11. Transactions sociales, religiouses et scientifique de Virtomnius, Besançan, 1832, 1 vol. in-80, le même. III. Théorie sociétaire de Faurier, 1835, brochnre, par A. Transon, îngénieur des mines, ancien élèva de l'écola polytechniqua. IV. De la médecine dans l'ordre sociétaire, brochare par C. Patlorin, ebirurgien de la marine. V. Darger de la situation actuelle de la France, 1833, Paris, t val. in-8°, par A. Maurize. VI. Etades sar la ecience seciale, 1834-1834, 1 vol. in-8°, por J. Lechevalier. VII. Association par Phalaeges, 1832, brochnre in-8°, par Lemoyoe, ingenieur des ponts-at-éhanssées, aucien élève de l'école po-lytechnique. VIII. Conférences sur la théorie sociélytechniqua. VIII. Conférences un la tacores sociares, Lyon, 1834, brochere in-8°, par Barberg-ger, libifothécnire à Alger IX. Criss sociale, Paris, 1834, brocherte in-8°, por Baudet-Dulary, doctor en médecine , ancien député du département de Seina-et-Oise. N. Parade de Prosidence, Benançon, 1835, in-8°, par madama Clariste

que unelques fraits sommaires du système de Fourier, nons ne séparerous point les divers onvrages que nons renons de nommer : nous nous bornerons à dire que le premier est comme le prospectus de son système. Dans les antres il fait d'abord l'application de ce système à l'occupation essentielle et primitive de l'humamité; puis il prophétise ce que sera l'univers se conformant après des siècles et saus savoir son nom . à lui . anx formules et aux règles qu'il trace à l'avance; enfin il fait la guerre à l'industrie actuelle, à la civilisation actuelle dont certes il n'a pas de peiue à faire sentir les vices. Reste à décider sice qu'il propose vaut mieux que ce qu'il aspire à remplacer, et surtout si ce qu'il propose est exécutable. Que propose Lil donc? Pout le bien compreudre, il faut savoir que Fourier se place de prime abord hors du champ des préoccapations politiques, et qu'au lieu de prétendre que de la constitution politique découle le bienêtre on le mal-être social, il pose en principe qu'il faut d'abord constituer le bien-être social et qu'ensuité la forme politique convenable viendra d'elle-même. Il faut savoir aussi que, sè conformant à la nature des choses. il souge surtout dans les commencements et pour la majorité à donner

Vigorores, 31. Destrote centre, Fannages 133, a ferri vel. 16-7, gas N. Camidernia, espialert vel. 16-7, gas N. Camidernia, espicenhelerisson, Benatum, ellip, prie inflat,
Cenhelerisson, Benatum, ellip, prie inflat,
150, destre dia benatum, ellip, prie inflat,
160-8, destruite destruite des pent, Pries, 150,
160-8, destruite destruite destruite destruite des problèmes de trappe in sultaina per Prieschtellen, N. Trace demany presente d'Alleria,
160-180, N. Camidernia, ellipsis de Mariera,
160-180, N. Camidernia, ellipsis 150, 150,
160-180, N. Camidernia, ellipsis 150, 150,
160-180, N. Camidernia, Pries, 150, finale
160-180, N. Camidernia, Pries, 150, finale
160-180, N. Camidernia, Pries, 150, finale
170-180, Priescheria, 1701, La Petarana, formal de
170, Camidernia, 1701, La Petarana, formal de
150, et cominsora priescher do pain, l'abri, le couvert aux pauvres membres souffrants de l'humanité, et qu'il ne répète pas judéfiniment ces mots: besoins de l'esprit, nourriture intellectuelle, dérisions amères lorsqu'on les adresse à qui a froid et faim. Ce point admis, pour donner la plus grande somme de bien-être possible à l'humanité, il reconnaît, comme les économistes, que le travail est la condition indispensable. Mais pour être fructueux que doit être le travail? il doit être unitaire, c'est-à-dire fait en société par tous les hommes. Si la plaie qui dévore la société, c'est la fainéantise, la plaie qui dévore l'industrie, c'est l'anarchie, ou incohérence industrielle: c'est cette plaie qu'il faut guérir. Tout consiste donc à trouver le procédé sociétaire. Or; en recherchant ce procédé. Fourier reacoutre une idée qui, fut-elle irréalisable, serait un trait de génie, et qui est un des caractères fondamentaux de sa doctrine, c'est celle du travail attrayant. Vingt autres out dit travail, vingt antres ont dit bien-étre; mais pour tous c'est au prix du travail qu'on achète le bien-être. Fourier arrive et dit : « C'est le travail a qui est le bien-être; il peut du « moins le devenir à certaines cona ditions et movennant certains pro-« cédés.» Aiusi la question se détermine; et résoudre le problème de la félicité de l'humanité, c'est trouver le procédé sociétaire dans lequel le travail est unilaire et attrayant: Pour y parvenir il analyse l'ame humaine, ses facultés, ses penchants, ses besoins, ou, comme il dit, ses passions; en d'autres termes, il fait la psycologie passionnelle, et notons en passant que, selon lui, nelle passion n'est essentiellement mauvaise ; elle ne le devient que soivant le milieu dans le-

quel elle se ment et les objets sur lesquels elle s'exerce : ainsi l'épée défend la patrie ou assassine, Les passions sont et les mobiles des actes humains et les movens d'engrenement par lesquels les hommes se for- @ ment en groupes, qui enx-mêmes s'engrènent à d'autres groupes et forment des agglomérations plus nombreuses et plus élevées. Sans engrenement point d'association, et point de travail unitaire. Du reste, ces dents qui peuvent s'engrener peuvent pareillement se froisser par leurs aspérités, et telle est la société actuelle, et tel est l'état qui cessera un jour d'affliger les yeux, et dont des à présent Fourier cherche les couditions. Il trouve d'abord dans l'âme humaine douze passions : cinq sensitives, quatro animiques, trois distributives': ce sont les éléments de l'association humaine : elles tendent, les premières au luxe, les snivantes aux groupes, les trois dernières aux groupes de groupes ou séries. Ces éléments reconnus, i indique les groupes qui s'engendrent par leur combinaison (amitié, ambition, amour, famille), puis de ces groupes il passe aux séries, et ici se développe le procédé sociétaire. La multitude de details ingénieux que déroule l'auteur est véritablement étonnante. C'est une chose merveilleuse que la facilité avec laquelle il trace, depuis la pointe jusqu'à la base de sa pyramide, une organisation dans laquelle reviennent toujours et les lois foudamentales qui toutes peuvent se résumer par une seule, et les faits réels reconnus par l'économie politique du jour. Ainsi, par l'établissement de la série, les groupes sont contrastés et rivalisés et n'ont de travaux qu'à courte séance, triple condition qui satisfait aux trois passions distributives. La division parcellaire du travail s'accommode parfaitement de son organisatioo. Eofiu, les travaox marchent saus qu'on recoure aox véhicules de besoin, morale, raison, devoir, contrainte, etc. C'est principalement dans le Traité de l'association domestique-agricole qu'il faut étudier et les prodigieuses ressources d'esprit et les connaissances positives de Fourier. Ses antres livres aussi méritent d'être lus et médités, Noos ne prétendons pas, certes, que tout Fourier soit exécutable. Mais Emile ne l'était pas non plus. Qu'on réalise ou nou un jour Fourier, voici ce que doivent reconnaître tons les juges impartiaux : 1º a priori, nul n'a plus puissamment que Fourier , après avoir pronvé l'affrense impuissance de notre civilisation pour le bien-être général et l'inanité de nos rixes politiques, établi la nécessité, la possibilité de la cohérence sociale qu'il nomme l'Unité universelle; rattaché l'homanité au monde en disant : la loi qui règle le monde, c'est l'attraction, et l'attraction aussi regira un ionr l'espèce humaine ; analysé les facultés de l'âme humaine ; enseignéde quelle manière, sans rien changer à notre cœur . mais en l'employant dans une autre méthode, le bien peut être substitué an mal; 2º a posteriori , un n'a gagné en si peu de temps autant de terrain, prodnit antant d'effets remarquables et conquis taut d'intelligences; 3º enfin nul n'est plus inoffensif, car Fonrier prophétise, et rien de plus. Il ne propose nul changement violent on brusque à ce qui existe, il ne demaode ni divorce, ni abulition du mariage, ni rupture des liens de famille, bien qu'il ne soit point en extase devant ces justitutions que débordent de toutes parts l'adultère, la prostitution et la fraudulescence des héritages. Il ne crost point surtont que le mal vienne du ponvoir et que le ponvoir en doive donner le remède. Il répète au contraire que c'est aux mieux inspirés à former la phalaoge primitive (la phalange, dans la terminologie de Fourier, est l'association la plus simple) et à offrir l'échantillon du travail attravant, de la richesse, de la vertu et du bonheur. En ceci le fouriérisme calque le christianisme primitif, qui pour recomposer la société vermoulne, refit d'abord les zones inférienres de la société et procéda de bas en haut. Tel est Fourier. tant qu'il reste dans la sphère de l'humanité. Mais bien souvent, et surtout dans son premier ouvrage, il s'élance au-delà de cette sphère : il raconte l'histoire du globe, de la mer, des étoiles, leur passé, leur avenir, avec des hardiesses d'imagination devant lesquelles palissent les romans de Buffon et de Fontenelle. Dans ces excursions gigantesquer il est parfois sublime, il est souvent moquable, et l'on s'est eo effet moqué. Il a loi-même fait justice de ces arguments misérables en disant : autre chose sont mes trois systèmes, cosmologie, psychologie, analogie, autre chose est mon quatrième, ou attraction passionnelle. Lorsque vous l'examinez, laissez les autres. Eussé-je extravagué dans ceux-ci, Newton a fait un commentaire sur l'Apocalypse. Р-от.

FOURILLE (Michel Dac Chau-FOURILLE (Michel Dac Chau-MELAS, marquis ne), enfant d'honneur de Louis XII, fut dès l'anoée 1619 capitaine au régiment des gardes, et servit dans toutes les guerres coutre les protestants. Il caint au siège de Montaubao, où son père fut the. Il passa ensuite dans l'ille de Ré, et s'y distingua contre les Auglais. En 1631, lors des guerres d'Italie, il fut commandé pour conduire les enfants-perdus qui faisaient partie des gardes à l'attaque des retranchements de Casal. Il obtint ensnite le gonvernement de Vesonl; et le roi le ponrent en 1632 de la charge de grand-maréchal-des-logis, et ensnite de celle de conseiller d'état. Il leva bientôt après une compagnie de chevan-légers, à la tête de laquelle il traversa, en 1634, le Rhin sur la glace, avec l'armée française, et marcha an seconrs de Heidelberg. Il se distiogoa à la bataille d'Avest, et alla en Hollande où il se signala; il revint ensuite en Picardie, et montra an siège de Corbie nne grande valenr. Lors de la retraite du comte de Soissons, il eut le commandement de la Touraine. Il monrut à Paris en 1644. В--с-т.

FOURNEL (JEAN-FRANCOIS ) savant et laborieox jurisconsulie, né à Paris en 1745, se fit inscrire an tableau des avocats en 1771. Des ce moment il fut charge d'un assez grand nombre d'affaires, et bientòtil s'acquit une réputation par son talent pour la plaidoirie, ainsi que par divers factums, entre lesquels on cite celui qu'il publia dans le procès de la fille Salmon, coudamnée à mort par ses premiers juges pour crime d'empoisonnement, et dont il contribua beauconp à démontrer l'innocence. Ce Mémoire avant été lu du pape Pie VI. le souverain pontife fit, en témoignage de sa satisfaction, expédier à l'éloguent avocat le brevet de chevalier de l'Éperon-d'Or. Mais, malgré cet imposant suffrage, ce n'est pas moins à tort que les biographes attribnenta Fournel l'honnenr d'avoir arraché la fille Salmon à l'échafaud. Il appartient à Lecauchois, avocat de Ronen, quimourut peu de temps après

son triomphe, victime du zèle qu'il avait mentré ponr sa malheureuse cliente. La position fronorable qu'il avait prise dans le barreau ne permit pas à Fournel de voir avec indifférence la suppression de l'ordre des avocats; et loin, comme la plupart de ses confrères, de se prononcer en favenr de la révolution , il s'y montra dès le principe fort opposé. Il se tint prudemment à l'écart pendant la terreur, et consacra ses loisirs forcés à l'étude des premiers temps de la monarchie, Surpris que les historiens eussent négligé de saire connaître l'état des Gaules à l'épogne de l'invasion des Francs, il entreprit de suppléer à lenr silence, avec le secours des autenrs qui ont parlé de la Gaole sons la domination romaine. Ayant vu dans Grégoire de Tours que Clodion, avant de faire traverser le Rhin à son armée, avait envoyé des éclaireurs chargés de reconnaître le pays, il suppose que l'un d'eux, qu'il nomme Uribald, fit a ce prince un rapport détaillé de tont ce qu'il avait vu. Tel est le cadre du chrienx ouvrage que Fonrael publia sous ce titre : Etat de la Gaule à l'époque de la conquéte des Francs, extrait des Mémoires inédits d'Uribald, Paris, 1805 . 2 vol. in-12. A la réorganisation de l'ordre judiciaire, il avait ronvert son cabinet et repris ses habitudes laborieuses, partageant son temps entre les soins qu'il devait à ses clients et la rédaction d'onyrages qui ne pouvaient qu'ajouter à sa renommée. Il fut, en 1816, choisi bâtonnier des avocats ; et mournt doyen du barrean de Paris le 21 juillet 1820. Outre nne édition, aogmentée, du Traité des injures , de Dareau (Voy. ce nom, X, 546), les principanx ouvrages de Fonrnel sont: L. Traité de l'adultère, considéré dans l'ordre judiciaire, Paris, 1778; denxième édition, 1783, in-12. II. Traite de la séduction, 1781, in-12, III. Oode des transactions. (avec Vermeil), 1797, in-8°. IV. Dictionnaire raisonné, ou Exposition par ordre alphabetique des lois concernant les transactions entre particuliers, 1798, in-8°. V. Traité de la contrainte par corps, 1798, in-8°. VI. Traite du voisinage, 1799; troisième éd., 1812, 2 vol. iu-80. VII. Analyse critique du projet de Code civil, 1801, in-8°. VIII. Code de commerce, accompagué de notes et d'observations, 1807, iu-8°. IX. Histoire des avocats au parlement et du barreau de Paris, depuis saint Louis jusqu'au 15 octobre 1790 , Paris, 1813, 2 vol. iu-8°. Histoire du barreau de Paris. dans le cours de la révolution, 1816, in-8°. Cette histoire , pleine de recherches, et qui sera toujours utilement consultée, est l'ouvrage d'un homme dévoué franchement aux institutions monarchiques. X. Les lois rurales de la France, raugées dans leur ordre naturel, Paris, 1819, 2 vol. in-80. Il faut y joindre un troisième vol. qui contient les Lois citées dans le corps de l'onyrage. M. Clingny, jeune avocat, a public l'Eloge de Fournel, Paris, 1820, in-12. W-s.

l'avait déporté, après l'attentat du 3 nivose (24 déc. 1800), pour le seul crime peut-être qu'il n'eut pas commis. Accoutumé au climat des colonies, Fournier le supporta mieux que ses compagnons d'infortune. Il parviul même à s'évader, et se réfugia à la Guiane où il trouva un aucien et digne ami , Victor Hugues (Voy. ce nom, au Supp.), que Napoléou en avait fait le gouverneur, et qui l'ayant accueilli avec empressement, l'employa, sur des corsaires, et fut si content de ses services qu'il le fit lieutenant-colonel. Fournier revint en France en 1808, et le gouver. nement impérial le laissa vivre en paix, mais il ne confirma pas le grade que Hugues lui avait dunné. On sait que Napoléon n'aimait pas à se servir des hommes flétris dans la révolution. Fournier vécut douc dans l'obscurité et se trouvant fort heureux d'être onblié, il se garda bien alors de réveiller le souvenir de ses horribles exploits. Tout le monde le crovait mort aux îles Sechelles; et notre collaborateur Beaulieu a adonté cette erreur commune dans l'article qu'il lui a consacré en 1816. Ce ne fut qu'un pen plus tard, lorsque Louis XVIII eut proclamé l'oubli et le pardon de tous les crimes. que Fournier osa se montrer, et qu'il publia des Mémoires , des apologies; qu'il trouva des écrivains assez méprisables pour louer ses vertus, et accuser dans leurs écrits mensongers les historiens ou les biographes qui avaient eu le courage de le fletrir. C'est dans la Biographie des contemporains par Arnault et comp., puis dans l'édition portative de Rabbe, qui n'en est le plus souvent qu'une ridicule copie, qu'on voit que Charles Fournier fut à Saiut-Domingue un

industriel recommandable, et que des lors, poursuivi par l'envie et la calomnie, il ne dut son salut qu'à la protection de roi Louis XVI. C'est probablement par suite de la reconnaissance qu'il devait à ce prince que . des les premièrs jonrs de la révolution, il se mit à la sête des égorgeurs. On voit, dans l'article que les biographes ci-dessns ont écrit évidemment sous sa dictée, qu'il fut, le 13 juillet 1789, nommé commandant d'un corps de volontaires qui, le lendemain, marcha contre la Bastille. Nous aurions désiré savoir quel était ce corps de volonfaires et par quelle autorité Fournier avait été porté à ce commandement. Il est probable que ce ne fut pas par les malheurenx Foullon, Flesselles, de Lauuey et encore moins le maréchal de Broglie. Cependant, il n'y avait pas alors d'antre pouvoir dans la capitale, à moins que ce ne soit celui d'un comité directeur, ou d'un gouvernement occulte anquel Fournier obéissait, et que ce ne soit encore par les ordres du même pouvoir qu'il se reudit à Versailles dans les ournées des 5 et 6 octobre, pour y égorger les gardes-du-corps et ramener, escertés de leurs têtes sanglantes, Louis XVI et sa famille. Les biographes que nous avons nommés disent que ponrece nouvel exploit Fournier fut aussi commandé; et il le fut sans doute également Ie 17 juillet 1791, lorsqu'il tira un coup de pistolet sur Lafayette et sur Bailly, qui cherchaient à réprimer nno emeute; il le fut probablement encore lorsqu'il attaqua le châtean des Tuileries, au 10 août 1792, à la tête des Marseillais, et aussi quand il concourul au massacre des prisonniers dans les jonroées des 2 et 3 septembre. Il est vrai que le biogra-

phe Rabbe dit que, dans ces derniè+ res circons'ances, il fant le plaindre d'avoir été obligé de vaincre la résistance d'une foule d'hommes que, dans ces temps d'effervescence, on regardait comme des rebelles et des ennemis du peuple, et d'ailleurs, à cette époque, ajoute le biographe portatif, Fournier n'était que l'agent de Danton, de Marat, de Robespierre, etc. Voila, il faut eu convenir , une singulière excuse. Mais celle que donne le biographe pour blanchir Fournier du crime le plus notoire , le plus horrible peutêtre qu'il ait commis, ne l'est certainement pas moins. C'est le massacre des prisonniers d'Orléans. Tont le monde sait que ce misérable fut chargé par la commune de Paris, qui dirigeait alors tous les massacres, de conduire à Orléaus une tronpe d'égorgeurs qui, n'osaut pas consommer dans cette ville leur horrible mission, se virent obligés de conduire les victimes à Versailles où ils devaient trouver des complices et une population plus facile; tout le monde sait que la Fournier hyra lui-même aux bourreaux, aux assassins, les prisonpiers dont il commandait l'escorte, et personne n'a contesté l'exactitude des vers où Delille peignit si bien, il y a plus de trente aus, cet exécrable forfait ...

de trente aus, cet exécrable forfait... De oudspeents faits prodége D'atérmais equête qu' lu faire gargen. He bien! le hoigesphe Rabbe a découvert qu' la moment de massacre permire du sassatti, remérese de chéval, enfo qu'il la prise de deque le consument de la prise de la chéval, enfo qu'il la prise de la peu toit et agign put faire pour les malheneux prisonniers, ce fut de ceceillie lears dépoulles pour les remettre d'écurs ayant-causes puis me ces effes précience, lui firent me ces effes précience, lui firent bientôt enlevés par des hommes puissants alors, et devenus encore plus puissants depuis, qui se les approprièrent et n'en ont jamais rendu compte... Sans croire, comme les biographes Arnault et Rabbe anx vertus de Fournier, nous ne repousserons pas l'exactitude de cette dernière circonstance, et pour l'expliquer nous renvoyons à l'article Billaud-Varenne (LVIII, 275). Il paraît toutefois que les dangers conrus par Fournier, au moment du massacre sur les charrettes, ne lui firent pas oublier long-temps le rôle atroce dont il s'était chargé; car nons tenons d'un témoin oculaire, qu'aussitôt après il se présenta luimême à la prison de Versailles, pour y égorger encore quelques prisonniers, et que ces malheureux ne furent sauvés que par le conrage et l'énergie du brave maire Richaud(1). Et le même témoin de tous ces faits fut encore présent à une tentative que Fournier fit le même jour pour tuer les détenus de la prison de Saint-Germain, où il ne fallut pas moins que l'intervention de tout le collège électoral pour sauver ces malheureux. Du reste, il est vrai de dire qu'ainsi que beancoup d'autres brigands de cette époque, Fonrnier n'ent pas toujours dans le butin la part qu'il aurait vouln. Il fallait d'abord que les premièrs chefs prissent la première et la plus forte portion; ensuite il fallait payer les frais des intrignes et des complots; il fallait encore payer les Prussiens pour qu'ils ne

viussent pas meltre un terme aux triomphes du crime ... Fonrnier, qui n'était en définitive dans tont cela qu'un homme d'exécution et, comme le disent avec raison ses biographes, l'agent de Danton, de Marat et de Robespierre, resta donc toujours sans fortune ; et même , après avoir commandé les corsaires de Victor Hugues, il revint en France presque aussi misérable qu'il en était sorti. Il resta dans, l'obscurité tant que dura le gouvernement impérial : mais, après le retour des Bourbons il ne craignit plus de se montrer; il écrivit dans les journaux, adressa des pétitions aux chambres; enfin, il trouva des protecteurs et des éerivains qui louèrent ses verlus, et il mourut paisiblement à Paris, dans son lit, en 1823, âgé de près de quatrevingts aus, sous le règne de Louis XVIII, dont il avait fièrement refusé les secours ... Il a publié : I. Extrait d'un mémoire contenant les services de la compagnie de M. Fournier, l'un des commandants du district de Saint-Eustache, depuis le 13 juillet 1789, époque de la révolution. Il Massacre des prisonniers d'Orléans (sans date), III. Fournier, dit l'Américain, à Barras, ex-directeur, à Grosbois, 28 nivose an VIII (1801). IV. Aux honorables membres de la chambre des députés pour la présente session, Paris, 1822, in-80 de 24 pages. M-Dj.

FOU

FOURNIER de la Contamine (MARIE-NICOLAS), évêque de Montpellier, était né à Gex le 27 décembre 1760. Il commença ses éludes ecclésiastiques an seminaire du Saint-Esprit à Paris; mais il y demeura peu de temps et entra au petit séminaire Saint-Sulpice, où il fit tous ses cours de théologie. En licen-

<sup>(</sup>i) Ca digne magistrat, lora de l'arrivée de Foursise à Versailles, lui avait offert un détachment de gades nationaux pour ranforer son écorte, alla de proteger les prisonalers mais Foursier refuse en disant qu' organdat de son soude, et son monde, comme on l'a dit plus hant, échient des appendiressen que la commune de Paris evait évenye à toriens pour y massacter rès défenue. B————

ce il fut le premier de son cours, qui était celui de 1784 à 1785. Au sortir de sa licence, l'archevêque d'Auch, La-Tour-du-Pin, l'appela auprès de lui et le fit son grand-vicaire. L'abbé Fouruier ue resta pas longtemps à Auch et fut attire dans la congrégation de Saint-Sulpice par son parent, l'abbé Emery, qui en était supérieur-général. On l'envoya, en 1789, professer la théologie morale au séminaire d'Orléans. Il occupa cette chaire jusqu'à ce que le refus du serment le sit renvoyer ainsi que tons ses confrères. Un riche propriétaire d'Orléaus. Deloynes d'Autroche (V. cc nom, LVI, 582), dont on a des traductions en vers d'Horace, de Virgile, du Tasse et de Milton, offrit un asile à Fuirnier, qui y passa tout le temps de la révolution, se cachant dans les moments de crise ou de terreur , et se montrant dans des temps plus favorables. Il employa ces dix ans de retraite à composer un assez bon nombre de sermons, et vint à Paris an commencement du consulat. C'était le moment où les églises venaient d'être rouvertes : et l'on était avide d'entendre les prédications long-temps interrompues. L'abbé Fournier eut un grand succès ; il attirait la fonle à Saint-Roch en tounant coulre la révolution et la philosophie. Un morceau où il déplorait vivement la mort de Louis XVI déplut à Bonaparte, qui avait dans son conseil d'état plusieurs conveutionnels plus ou moins fameux par la part qu'ils avaient prise à la condamnation du priuce. On arrêta le prédicateur et on le mit à Bicêtre où on le traila comme fou. Ses amis ignorèrent quelque temps où il était. Eufin , a force de recherches. ils découvrirent sa prison, et se remuèrent pour obtenir que son sort

fut adonci. Dans le premier moment, l'abbé Fournier avait cru qu'on voulait le fusiller. Au bont de six semaines on le transféra à la citadelle de Turin. Plus tard, il paraît qu'il obtint la ville pour prison. Cependant, l'archevêque de Lyon, anionrd'hui cardinal Fesch, intercédait pour lui et se faisait sa cantion. On permit à l'abbé Fournier de venir à Lyon et d'y prêcher. L'ancien archevêque d'Auch, devenu évêque de Troyes, réclama son ancien grandvicaire et obtint, en 1803, de l'avoir an même titre dans son nouveau diocèse. Mais Fournier y résida peu. Il recommença à prêcher à Paris et eut pendant quelque temps beaucoup de vogue. Sa disgrace ajoutait à sa célébrité. Le cardinal Fesch voulut le fixer chez lni. Il le fit nommer chapelain, puis aumônier de l'empereur. C'était une chose assez extraordinaire que de telles favenrs après l'indigne traitement infligé nagnère à l'abbé Fournier. En 1806 Napoléon le nomma à l'évêché de Montpellier et eut avec lui une longue conférence, où il l'entretint de plusieurs difficultés sur la religion et l'engagea à ménager les protestants de son diocèse. L'abbé Fournier fut sacré le 8 décembre 1806 et partit le mois suivant pour son diocèse. Généreux et zélé, ils'y fit aimer par ses libéralités. On lni dnt plusienrs établissements utiles. Il ne manquait jamais de prêcher dans ses visites pastorales. Comme il resta anmônice étant évêque, son service l'appelait de temps en temps à Paris (1); il logeait alors

<sup>(1)</sup> On nous permettra de raconter lei un trait singulier de l'abbé Fournier. A l'époque de son mariage avec larchiduchesse, Napoléon ansista aux offices de la semaine-sainte. Il était estre actres avec l'oule sa cour à l'office du vendreli-caint où, comps l'on sait, le prête

chez le cardinal Fesch. Il siégea au concile de 1811 et en fut un des secrétaires. En 1817 le roi le nomma à l'archeveché de Narbonne qu'il était question de rétablir. Le prélat vint alors à l'aris et précha dans plusienrs églises. Mais le concordat de 1817 n'ayant point reen d'exécution, il retourna sans regret à Montpellier. On l'appela encore en 1825 à Paris comme membre d'une commission d'évêques et d'ecclésiastiques, créée ponr le rétablissement de la Sorbonne. L'année snivante, il assista à une réunion de prélats pour délibérer sur les écrits de l'abbé de La Mennais, et fut un des signataires de la déclaration du 3 avril 1826 contre les maximes répandnes dans ces écrits. Le projet de restauration de la Sorbonne ne put avoir lieu et l'évêque de Montpellier retourna dans son diocèse, d'où il ne sortit plus. Il établit dans sa ville épiscopale des conférences qu'il faisait pour les hommes, et où il développait les grandes prenves du christianisme. Plusieurs de ces conférences ont été imprimées sous la forme de mandements, et ont paru fort supérieures aux discours que l'orateur préchait autrefois à Paris, et où il ne s'astrei-

spike In posium prin gene le pipe, l'évêque, le lique le prince régionale, d'Étéque de Mendyche le prince régionale, d'Étéque de Mendyche le prince de la montaine de l'étéque de la conseille de la commanda de l'étéque de la conseille de la commanda de l'étéque de la commanda del la commanda de la co

gnait pas à son cahier et s'abandonnait à l'improvisation. Il fonda à Montpellier une maison pour les filles repenties, et en fit seul les frais. Il contribna, par des dons plus on moins considérables, à tons les autres établissements religieux on charitables de cette ville. Sa générosité s'étendit même hors de son diocèse. et il voulut fonder nne maison de la Visitation à Gex, sa patrie. Sa santé s'aliéra dans le courant de 1834 et sprtout vers la fin de cette appée. Le 28 déc. il se tronva mal; le lendemain il perdit subitement la parole. et il expira. Sa mort causa de vifs regrets dans son diocèce. Bon, simple, affectuenx, il ne pouvait avoir d'ennemis. Sa conversation était enjonée. son commerce sur , sa candeur parfaite. Ses obsèques furent célébrées avec pompe, le 31 décembre, et son corps fut déposé dans le caveau de la cathédrale, destiné à la sépulture des évêques. Par son testament, il légua sou patrimoine à nne sœur et donna sa maison de campagne du Châtean-d'Ean an séminaire de Montpellier, en laissant à ses successeurs la jouissance de l'habitation. L'Occitanique, journal de Montpellier, publia une notice sur ce prélat, par l'abbé Dapery, qui fut imprimée séparément en 1835, et une oraison funebre fut prononcée le 19 janvier dans la cathédrale de Montpellier, par l'abbé Genouilhac, professeur au graud séminaire; elle a été depnis imprimée in-8". P-c-T.

acquis improme in-0-, r-c-r, FOURNIER de Pescay (Fanscois), médecin, naquit le 7 sept. 1771, à Bordeaux, d'une famille originaire de Saint-Domingue, et dans laquelle, comme on le voyait à coulerr, lo sang africain s'était mèlé à celui de la colonie. Après avoir fait ses études médicales à Borfait ses études médicales à Bordeaux, il entra en 1792, comme adjoint, puis comme aide-chirurgienmajor, daus un corps de l'armée. Eu 1794, il fot l'adjoint de Sancerotte, chirurgien-major de l'armée du Nord, et passa deux aus plus tard, en la même qualité, à l'armée de Sambre-et-Meuse. Son emploi ayaut été supprimé, il s'établit à Bruxelles, où il fonda une école de médeciue et devint professeur de pathologie. Il s'y fit aussi nue clientelle et dirigea en même temps un Nouvel esprit des journaux, faisant-suite à l'ancienne entreprise de ce nom. Eu 1806, il abandouna toutes ces entreprises pour être chirurgienmajor des gendarmes d'ordonnance, et vint se fixer à Paris, d'où il ne tarda pas à être euvoyé à Valençay. comme médecin de Ferdinand VII. qui plus tard lui fit une peusion. En 1814, après le départ de ce prince, Fournier fut élu secrétaire du conseil de santé des armées, et dans le même temps il reçut de Louis XVIII la croix de la Légion-d'Honneur. En 1823, au moment où la France négociait avec les nègres de Saint-Domingue pour la cession définitive de cette colonie, le docteur Fournier s'y rendit avec l'unique projet, en apparence, de prendre la direction d'un lycée. Nous avous tout lieu de croire cependant que son voyage avait un but politique plus important; mais il y eut peu de succès, et revint à Paris en 1828, fort méconteut des nègres et du gouvernement. Sa santé s'était très-affaiblie par ces déplacements; il partit pour la rétablir dans les départements méridionaux, et mourut à Pau vers 1833. On a de lui I. Essai lustorique et pratique sur l'inoculation de la vaccine, 1 vol. in-80, Bruxelles,

1802, quatre éditions dont la quatrième est accompagnée de fig. II. Du Tétanos traumatique, Bruxelles, 1803, in 8°. Ce mémoire avait été courooné en 1802, par la société de médecine de Paris. III. Propositions médicales sur les scrofules, suivies de quelques observations sur les bons effets du muriate de baryte dans les affections scrofuleuses, Strasbourg, 1803, in-4°. IV. Encore un mot sur Conaxa ou les Deux gendres, on Lettre d'un habitant de Versailles, Paris, 1811, in-8°. C'était une réfutation des critiques de la comédie des Deux gendres, par M. Etienne. V. Le Vieux troubadour, ou les Amours, poème eu ciuq chants de Hugues de Xentralès , traduit de la laugue romane, Paris, 1812, in-12. VI, Propheties de Merlin l'enchanteur, écrivain du V° siècle, in-8° (sans date). VII. Les Etrennes, on Entretiens des morts, Paris, 1813, in-8°. VIII. Nouveau projet de réorganisation de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France, ibid., 1817, in-8º. IX. Traduction, avec M. Bégiu, du Traité des principales maladies des yeux, de Scarpa, avec des notes et additions, Paris, 1821, 2 vol. in-8°. X. Notice biographique sur François de Pescay, cultivateur à Saint-Domingue. Paris, 1822, in-8°. Ce mémoire, où Fonrnier retraçait les travaux de son père, fut couronné en 1823 par la société royale d'agriculture, XI. Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie et depharmacie militaires, faisant suite au journal qui paraissait sous le même titre, rédigé sous la snrveillance du conseil de santé, et publié par ordre du minis-

FOU

tre de la guerre, Paris, 1821, tome VIII, in-8°. Les tomes IX, X, out paru dans la même année, et les tomes XI et XII en 1822. XII. Lettre adressée à S. E. le maréchal duc de Raguse, 1821, in-8°. Fournier avait lu à l'Iustitut quelques dissertations sur le grasseyement, sur la musique, etc., et il est auteur de beaucoup d'articles dans le Dictionnaire des sciences médicales, et dans notre Biographie universelle. - FOURNIER de Pescay, fils du précédent, littérateur de beaucoup d'espérance, mourut en 1818, à peine agé de vingt ans. Il avait publié un Eloge de saint Jéréme, Paris, 1817, in-12, et il a fourni quelques articles à la Biographie universelle. M-p i.

FOUSSEDOIRE (ANDRÉ), conventionnel, était député suppléant du département de Loir-et Cher, et ne tarda pas à remplacer Bernardin de Saint-Pierre, député titulaire, qui donua sa démission. Dans le procès de Louis XVI, Foussedoire vota poor la mort en ces termes : « Tou-« jours j'ai en en borreur l'effusion « du sang ; mais la raison et la jusa tice doivent me guider. Louis est « coupable de hante trabison, je l'ai « reconun hier; anjourd'hui, pour « être conséquent, je dois pronon-« cer la mort. » Il s'opposa ensuite à l'appel au peuple, et vota contre le sprois. Envoyé en mission à Strasbourg, après la chute de Robespierre, il s'y conduisit avec assez de modération, et fit mettre en liberté beaucoup de victimes du régime de la terreur. Cependant il fut dénoocé dans le Messager du soir , par un nommé Noiset, comme partisan de ce régime et comme ayant favorisé les hommes de sang à Strasbourg. Il se justifia lui-même sur cette dé-

nonciation à la tribone de la Couvention nationale, dans la séance du 10 pluviose an III, et l'assemblée passa à l'ordre du jour, sur la proposition de Bentabolle, qui parla en sa favenr. Il est vrai de dire que Foussedoire avait plutôt figuré dans le parti de la mootagne comme dirigé que comme dirigeant; et ce n'est qu'en tremblaut lui-même qu'il avait contribué à propager la terreur. Le 20 nivose (9 janvier 1795), il appuya l'exception à la loi proposée par Laurenceot en fayeur des émigrés alsaciens. « La Convention, dit-il, « doit être sévère contre les vérita-« bles émigrés; mais elle ne doit a pas souffrir qu'on immole une foule « de gens que la terreur a forcés de « fuir. J'ai acquis la preuve que, « sur quarante mille individos des « départements des Haut et Bas-« Rhiu, il y eu a à peine dix que l'on « peut regarder comme coulre-ré-« volutionnaires. Il faut que ceux-ci « périssent sous le glaive de la loi; « mais il faut aussi être instes envers « les aotres. » Le 9 mars, il proposa, comme moyen d'empêcher les abus introduits par la tyrannie de Robespierre, d'eujoiodre à toutes les autorités de présenter ao comité de sûreté géuérale, à la fin de chaque décade, un état nominatif de tous les détenus. Cette proposition fut adoptée. Le 15, il soutint la motion faite par Gaston de renvoyer de Paris les citoyens dangerenx. Le 20, il fit décréter la restitution des sommes arrachées par les taxes révolutionnaires. et demanda que la mesore du désarmement des terroristes s'étendit aux royalistes et anx aristocrates. Le 1ex avril (12 germinal), époque de la conspiration jacobine qui éclata contre la Convention, Foossedoire fut accosé par André Dumont d'avoir ex388

cité les groupes à désarmer la garde nationale, et fut décrété d'arrestation avec Chasles et Chondien, L'amnistie dn 4 brumaire an IV (26 oct. 1795), lui rendit la liberté. Il vécut depais daus l'obscurité, et, pour mieux effacer d'aucieus souvenirs, il se fit appeler M. de la Montinière. Compris, en 1815, dans la loi contre les régicides, il quitta la France au mois de février 1816, et se réfugia à Genève, puis en Suisse, où il mourut vers 1825. M-pi.

FOY (MAXIMILIEN-SÉBASTIEN), naquit à Ham, en Picardie, le 3 février 1775. Dès l'àge de quinze ans, il entra comme aspirant, dans l'artillerie à l'école de la Fère (1). Au commencement des gnerres de la révolution en 1792, il était lieutemant dans le troisième régiment d'artillerie a pied. Il fit en cette qualité la première campagne, et l'année suivante il fut nommé capitaine d'artillerie à cheval. Dès lors il commenca à se faire remarquer de ses camarades et de ses chefs. En 1794, il se trouvait à Arras au moment où le représentant du penple Joseph Lebon ordooosit tontes les horreurs qui out rendu son nom fameux. Le capitaine Foy ne cacha point les impressions que lui faisaient épronver ces sanglantes abominations. Il en parla même en face au proconsul conventionnel, qui l'envoya en prison et allait le faire traduire an tribunal révolutionnaire. quand le 9 thermidor vint mettre un terme au régime de terreur qui pesait sur la France. Le capitaine Foy retonrua à ses drapeaux et fit dans l'armée du Rhin les campagnes de 1795, 1793, 1797; toujoors plein d'ardeur, d'amonr de la patrie

et de la gloire; souvent blessé, aimé et estimé de toos. En 1797, il fut fait chef d'escadron dans son arme. Après la paix de Campo-Formiu, il vinta Paris, se rendant à l'armée d'Augleterre que devait commander le général Bonaparte. Le vainquent de l'Italie ent occasion de rencontrer ce jenne officier d'artillerie : il sut avec combien d'éclat il avait servi, et jugea ce qu'il valait. Il le fit sonder pour savoir s'il lui conviendrait de devenir soo aidede-camp. Foy était alors dans toute cette ferveur de patriotisme désintéressé, cette chevalerie de liberté, qui n'étaient pas rares à l'armée du Rhin et qui distinguaient les officiers de Moreau, de Saint-Cyron de Jourdan, de l'esprit tout militaire de l'armée d'Italie : les nos formés dans noe guerre défensive, se proposant pour but de leurs efforts de préserver la patrie de l'invasion étrangère et du joug d'une restauration; les antres, soldats d'un conquérant, portant au loin notre gloire et nos armes sur un sol étrauger. Ce ne fut pourtant pas sans quelque regret que Foy refusa de s'attacher à un chef iléja si glorieux, et qu'il vit partir cette expédition d'Egypte si bien assortie à sa vive et poélique imagination. Resté en France, il fut placé dans l'armée goi envahit la Suisse; en 1799, il servait sous les ordres du générai Masséna, daos cette campagne, où la bataille de Zurich arrêta l'invasion des Russes, et, après de si grands revers, rendit courage à la France. En 1800, il passa d'Allemagne en Italie, dans la division du général Moncey, lorsqu'elle viot se joindre à l'armée victoriense de Marengo. Après la rupture de l'armistice, il commanda, comme adjudantgénéral, une brigado d'avant-garde.

<sup>(1)</sup> Il avait fail ses premières études ou col-lègo des Oratoriens de doissons. M-oj.

et se distingua pendant cette campagne, qui conduisit l'armée française jusqu'aux Alpes tyroliennes, tandis que le général Moreau s'avançait vers l'Autriche par la Bavière, Après la paix il lut nommé colonel d'artillerie. A la rupture avec l'Angleterre. il fut destiné à un commandement de hatteries flottantes. Vers cette époque, le général Merean, impliqué dans la conspiration de Georges et de Pichegen, fut arrêté et mis en jugement. Le colouel Foy, ainsi qu'une grande partie du public, se refusa à croire que son ancien général eut trahi la Frauce. L'ambition du premier consul, qui à ce moment se faisait emperenr, avait excité le mécontentement d'une fuule d'officiers; il lenr en coûtait de renoncer à cette république pour laquelle ilavaient versé leur saug. Le colonel Foy se fit noter pour l'imprudence de ses propos, et l'intérêt qu'il témoigna publiquement à la famille de Morean. Il sut que le premier consul songeait à prendre euvers lui quel ques mesures de riguent, et partit aur-le-champ pour le camp d'Utrecht. que commandait le général Marmont, son camarade de jeunesse. L'empereur Napoléon le laissa dans cet asile, et il fut employé comme chef d'état-major de l'artillerie, dans ce corps d'armée. Il y fit la campagne d'Austerlitz; puis il fut envoyé dans le Friuul et à Venise. Cependant il sentait peser sur lui la disgrâce de l'empereur; il lui semblait dur et triste de ne pas espérer que justice lui serait rendue, de ne pas obtenir les récompenses de gloire et d'avancement dont il se savait digne. Aussi recherchait-il les occasions de se faire connaître, de manifester ce qu'il valait. En 1807, il demanda à aller en Turquie, où l'emperent avait

vould envoyer un corps nombreux de canonniers. Le colonel Foy n'y fut pas rejoint par ceux qu'il devait commander. Sa mission eut pour son esprit observateur un fort grand intérêt, mais demeura sans importance (2). Vers la fin de cette année, il passa à l'armée du général Junot, qui, après avoir envahi le Portugal, fut contrainte de l'évacuer par la capitulation de Cintra. Le 3 nov. 1808, il fut nommé général de brigade et employé dans la guerre d'Espagne. En 1810, lorsque le maréchal Masséna fot chargé de cousommer la conquête du Portugal, où déja deux fois l'armée française n'avait pu se maintenir, le général Foy servait sons ses ordres. Cette campagne ne fut pas henrense. Le maréchal vint échouer devant les lignes de Terrès-Vedras, défendues par le duc de Wellington, dont la renommée commençait à être grande. Masséna peusa que des reproches graves lui seraient ailressés; il craignait le blame de l'empereur. Il jugea que nul ne pourrait mieux lui servir de désenseur que le général Foy, déjà si connu dans l'armée par sa bravonre, sa capacilé, el cette conversation spirituelle, brillante, persuasive, qui préludait aux gloires de l'urateur. Foy ne réussit pas à justifier Masséna; mais eufin il parut à l'empereur tel qu'il avait ardenr de se moutrer, et il lui douna l'idéo que pen de ses généraux étaient appelés à une plus haute destinée. De son côté, Napoléon exerçait sur le général Foy cette merveilleuse séduction d'esprit et de conversation qui ajontait tant au prestige de la

(s) Le sultan Sélim ful lellement sulisfait des services que lui resdit alors le colonel Foy, qu'il tul donna la déceration de l'ordre da Croissant, enrichie de dismants. M-Dj. graudeur et de la gloire (3). Il fut uommé général de division, et retourna en Espagne. Son rôle militaire s'était agrandi ; souveut il commauda des corps détachés. A la bataille de Salamanque, où le maréchal Marmout fut blessé, le général Foy, à la tête de l'arrière-garde, convrit la retraite de l'armée tandis qu'elle se repliait sur le Douro. Peudant ces deux années 1812 et 1813, lorsque l'empereur attirait l'attention du monde sur les scènes gigauresques de l'invasion de la Russie et de la défense de l'Allemagne, les généraux français des armées d'Espagne luttaieut avec que constauce et une habileté admirables coutre l'armée anglaise et la population soulevée. Rien ne les eucourageait : la renommée ne les récompeusait pas: leurs victoires ou leurs revers passaieut comme inaperçus, parmi tant de grauds évéuements. Ce n'était pas pour leur envoyer des reuforts que la France pressurée s'épuisait d'hommes et d'argent; on leur retirait même les soldats qu'ils avaient formés et aguerris; illeur fallait trouver leurs ressources en euxmêmes : il leur fallait se décider à eux seuls saus atteudre les volontés d'un maître exigeant, devaut qui la responsabilité était presque certaine de ne pas trouver instice. C'est à cette dure école que se murit le caractère du géuéral Foy; beaucoup de beaux faits d'armes, de valeureuses jouruées graudirent sou nom, pendant ces campagnes, qui viurent finir devant Toulouse, au moment où succomhait la fortune de Napoléou, sous les efforts de l'Europe entière. Le général Foy fut atteint, à

(3) On dolt cependent remarquer que Foy ne fint jamais bien complètement l'admirateur de Repoléon, et qu'il l'a traité avec beaccap de sérérité dans plusieurs endraits de son ouvrage sur la gnerre d'Espagne, M-pj.

cette bataille, d'une blessure qu'on crut mortelle et dout il s'est ressenti toute sa vie. Le gouvernement de la restauration se moutra bieuveillant euvers lui; il fut fait grandofficier de la Légion-d'Houneur, et employé comme iuspecteur (4). Ces faveurs , distribuées sans discernement et saus affection, ne pouvaient exciter nue grande reconnaissance. Aucien soldat de l'armée du Rhiu, long-temps tenu dans la disgrace, u'ayant presque jamais combattn sous les yeux de l'empereur , le géuéral Foy n'avait pour le gouveruement impérial ni fanatisme ni servilité: il aimait la liberté et savait bien que la méhance réciproque de la nation et de la dynastie restaurée était une chance savorable au dévelonnement des institutions; il vovait d'avance ce que la France pouvait gagner à cette étude laborieuse d'un régime constitutionnel. Comme tant d'autres, il trouvait dans la restauration une sorte de confirmation; calme et solide, du rang, du titre, de la position sociale que lui avaient couquis son courage et son mérite : il ne dédaignait pas l'espèce de lustre aristocratique douné aux houneurs qu'il avait mérités ; et cependant il s'étonuait de se sentir si loin de toute sympathie pour le gonveruement des Bourbons; ses sonvenirs patriotiques, son enthousiasme militaire étaieut péniblement froissés. Il avait la conviction intime de ne jamais avoir rieu de commun avec les princes revenus de l'émigration, de ue ponvoir vivre sur le même terrain; il lui semblait qu'ils avaient ponr jamais rompu avec la patrie : « Ou répète « beaucoup, disait-il, qu'ils ont du

<sup>(4)</sup> Le général Foy ful eussi fail, sons la restauration, chavalier de Saini-Louis et comte.

FOY « moins l'avaotage d'être légitimes; « c'est bien plutôt lenr défaut et leur a malheur. Ils croient goe nous leur « appartenons de droit. S'ils sont « légitimes, noos ne le sommes pas, a nous, enfants de la révolution, » Telle's étaient ses dispositions, lorsqu'arriva à Nantes, où il était en inspection, la noovelle du débarquement de Napoléon au golfe Juan. Legénéral Foy ne doota pas un instant du plein succès de cette merveilleuse tentative; il jugea de l'armée et du people par ses propres impressions; il n'en demenra pas moius fidèle à son devoir, tant que l'événement n'eut pas prononcé. Il n'avait aucun commandement à Nantes; ses fonctions d'inspecteur ne loi attriboaient ancune autorité; mais dans de pareilles circonstances le plus capable se tronve ordinairement le premier; tout ce qui était militaire prenait sa direction d'après le général Foy; il exhorta les régiments a rester fidèles : il écrivit au doc de Bourbon, que le gouveruemeut royal avait, en toute inutilité, envoyé dans les départements de l'onest, ponr l'assurer qu'il ferait son devoir ; c'était avec oue entière sincérité que le général Foy reconnaissait les obligations que loi imposait nne caose qu'il n'aimait pas: « J'y « ai pen de mérite, disait-il, et cela a ne me coûtera pas cher; ils ont a tant de mésiance, taut d'irrésolua tion, et toot va aller si vite qu'ils a n'aoront pas même le temps d'ac-

« cepter mon dévouement. » Quand on sut a Nantes que Lonis XVIII avait quitté Paris, le géuéral Foy n'hésita point. Il se faisait peu d'illnsions surcette restauration impériale; encore que Napoléon n'eût peut-être rien fait de plus admirable, il avait peu de chances poor se maintenir. La France et l'Eorope n'étaient

plus telles qu'il le fallait pour porter le joog brisé de son despotisme : mais sa cause était celle de l'armée ; elle était conforme à des préventions populaires aveugles, pent-être, mais passionuées. Ce qui décida surtont le général Foy, car il savait tonjonrs consulter à la fois sa raison, sa conscience et sou instinct, ce fut la conviction que le premier devoir pour lui était de désendre le sol français contre les étrangers; et c'était évidemment la prochaine conséquence du 20 mars. Il reprit ce drapeau tricolore, si cher à tons ses sonvenirs, et le rendit à la garnison de Nantes. Dès le jour même, une sorte d'émente, excitée parmi les classes inférieures, menaca de violence et de réactions le repos de la ville. Le général Foy acconrnt et réprima facilement le désordre. « Il ne faut pas laisser les révolutions s'encapailler , » disait-il. Il revint bieutôt à Paris, et fot chareé de commander une division dans le corps d'armée du maréchal Ney. Il était avec lui à Waterloo, et il v fut blessé, comme il l'était presque topioors, Pendant qu'il se guérissait de sa blessure, Napoléon succomba nue seconde fois : les armées étraugeres reparurent à Paris, et Louis XVIII fut ramené sur son trôue. Le ministère que forma M. de Talleyrand, à l'époque de cette seconde restauration, voulait être modéré, coustitutionnel, national. Il cherchait a arrêter la foogoe des opinions que l'iutervention étrangère rendait triomphantes. Le général Foy fut nommé président do collège électoral de Péronne; mais, malgré l'appni donné à sa candidature par l'administration. la réaction était si vive , le parti libéral si abattu, que le général Foy ne fut pas élo (5). Repoussé de la tribune (5) Pen de temps après, le général Poy fut

nationale, à laquelle il se seulait appelé, enveloppé dans la défaite et l'humiliation des opinions patriotiques et des sonvenirs militaires, il fallait que occupation à l'activité de son esprit. Ce fot alors qu'il entreprit l'histoire de la guerre d'Espagne, ouvrage qu'il n'a point achevé: il s'y livra avec son ardeur accontamée; il compulsa les archives du ministère de la guerre; il alla en Angleterre faire un travail du même genre; il s'entoura de documents de toute sorte. Plus il se sentait de penchant naturel à un langage animé et plein de chalenr, plus il s'imposait la tâche de faire un livre solide, exact, sérieux, impartial. Avec une modestie toute sincère, il craignait de tomber dans un style déclamatoire, et s'attachait à être simple dans les récits, calme dans les jugements; les portions de cet ouvrage qui ont été publiées donneraient à elles senles une haute idée du général Foy. Son élection de 1819 vint l'enlever aux trayaux historiques; il entra enfin dans cette chambre où sa renommée devait tellement s'agrandir. Il ne tarda guere à y prendre place au premier rang des orateurs. Mais l'importance de son rôle ne tenait pas seulement a son talent. Sa vie passée, son caractère, ses opinions, lui donnaient nne position politique qui ne ressemblait à celle de nul nutre. Il était le représentant des souvenirs militaires et de la gloire française. C'était pour lui une sorte de religion qu'il professait avec un enthausiasme sincère et désintéressé : en lni elle se confondait avec l'amour

de la liberté, avec la désense du territoire, avec le sentiment profond de l'indépendance nationale. Dans sa bouche, un tel langage n'avait rien de rhéteur ni de déclamatoire; il ne blessait personne en exprimant avec chaleur ce qu'il sentait avec vérité. D'ailleurs il avait quelque chose de franc, d'onvert, de généreux, qui n'excitait pas les haines politiques, et calmait les irritations passagères de la discussion. Il était doné du dou de plaire, si beureux dans nne assemblée, et qui tranve des sympathies même parmi les adversaires, par la popularité qui s'attacha bientôt à son nom, popularité qu'il aimait et qu'il recherchait, sans toutefois lui sacrifier jamais la considération ; par la plupart de ses relations et de ses sonvenirs, surlont par sa séparation complète du gonvernement de la restauration, il appartenait a la portion la plus libérale de la chambre. Mais son gout ponr le bon ordre, sadroite raison . son espril pralique, son exactitude minutieuse à tonjours savoir le réel et le positif, le distinguaient des petitesses, des violences et des illnsions de l'esprit de parti. Il savait n'en point porter le joug ; il fallait bon gré mal gré que les révolutionnaires de nature ou d'opinion pardon. nassent à lui et à son ami Casimir Périer, d'être des hommes politiques, et de pouvoir devenir ministres. Tont irritable qu'il était par les prétentions aristocratiques et contre-révolutionnaires, il était loin anssi de se laisser compter parmi les fanatiques vulgaires de l'égalité. Personne plus que lui ne voulait l'égalité qui permet à tous de s'élever; personne n'avait plus de dégoût pour l'égalité qui envie et shaisse les supériorités. Pour lui, il les admettait et les aimait toutes. Il se sentait dans sa région

nommé-par le meréchal Gouvion Saint-Cyr, ministre de la guerre, inspecteur général d'infanterie dans les denzième et seisième viviaions militaires; et, quand il ent rempli cette mission, il rentra dans le cadre des géoéraux en disposibilité. «1 parmi l'aristocratie réelle, au milien de ceux que distinguent le mérite, le talent, le savoir on l'esprit, qu'ilinstrent des noms historiques, que décore l'élégance des mœurs on le charme des manières. Une sorte de bienveillance expansive faisait le fond de ses opinions comme de ses relations avec les hommes. Il aimait mieux comprendre que critiquer, et cherchait, non à blamer, mais à sympathiser. Jamais homme, avec un sentiment assez élevé de luimême, ne connut moins le dédain. Il tronvait qu'il n'est personne dont on ne pnisse apprendre quelque chose, et qu'il y a profit à chercher ce que valent les autres, non ce qui leur manque (6). Eu 1824, après le succès de la guerre d'Espagne, la chambre fut dissuute : le découragement d'une opininn vaincue, plus encure que les frandes et les influences de l'administration, amena l'exclusinn presque totale des députés de l'appasition. Le général Foy fat éln par un des arrondissements de Paris, et revint à la chambre continner avec plus de coustance et d'énergie une lutte où le sentiment dn devnir, et non pas l'espnir du snccès, le sontenait ainsi que ses amis. Cette opposition maintint le conrage du pays, l'empêcha de coorber la tête devant la contre - révolution triomphante, lui enseigna à ne point désespérer de l'avenir, à respecter la légalité, à ne pas chercher son recours dans la révolte et les complots. Cette période fut pour la France une véritable éducation politique et morale; elle est un grand titre d'honnenr pour cette minnrité nù le général Fny tenait one si belle place. La discussion sur l'indemnité des émigrés, en 1825, fut le dernier combat que rendit le général Fny, et dans aucun peut-être il n'avait montré tant de talent (7). Cependant la tribune, les émntions de cette vie

(7) Nons devons encore réparer jei quelques

asions importantes que l'euteur de cet e ticle e feites dens la carrière parlementaire du général Foy. Tont le monde se reppelle l'en-

housimme avec lequel It occueillit, dens une

séence du mois de mai 18er, la nouvelle de la revolution qui vensit de s'opèrer à Turin con-

tre le pouvoir royal : « Nons fendissens de joie, a s'écrie-t-il, en voyant partout le civilisation e et le liberté s'elsver contre les institutions a barberes..... Le leodemoin , un députe ayant annonce que les Antrichiens merchaient ayent annonée que les Antrishiens merchaient contre les révalutionosires de Neples, et qu'ils étaient estrès dans les Abruzzes : Tant pis pon-eux, s'écrie le général, ils e'es certimes par. Ce mot, qui fat loin d'être prophétique, est de-vaeu celèbre, et îl ne doit pas être oublié dans l'histoire. Les raisonnements par icsquels le même oreteur voolut s'opposer à le guerre contre les révoloioonaires d'E-pegue, ne fu-rent pes davantege justifiés per l'évènement. « .....Si vous errivre à Madrid, divil, laissew rez-voos vos troupes dons cette capitale, ou s blen les repandrez-vons dans le pays ? Vingt « places de guerre, restées eo errière, vous ema pécheront de jamais asseoir une base d'o-« continuellement harcelés, vos communications Interceptées. Vous essaieres de traiter avec l'ennemi, et l'ennemi ne treitera pas avec vous. Votre état militeire n'aure pas de quoi réparer les breches qu'éprouvers l'ermée d'Espagne; et bientot le moment errivers ou, après des pertes douloorcuses, una retraita a necessire couronocre dignement nue felle et le général Fny n'avait jameis pris encane part aux intrigues et aux complots qui furent dirianx intrigues et aux complots qui l'arent diri-gés deus ce temps-lè contre le gouvernement royei. Cependent son nom fat prononco pin-sieurs fois à le conr des peirs, daos le procés de le conspiration militaire du mois d'eoût a8co, at quelques témoignages la signalèrent

comine n'y éteul pas étranger.

<sup>(6)</sup> L'histoire parlementaire du général Foya dans ses premières ennées, sernit incomplète si ous n'y ajontione le récit de son altercation avec M de Corday, son collègne. Heus la séauce du +3 mars 1846, il s'esprimait erec beauceup d'algreur contre les émigrés, cer hounes, disait-il, que sous event sur dans le poetsière..., lorsque M. de Corday l'invertompit en s'écriant : l'ous étes au insolent! Cette apostrophe fot, des le lendemain, cense d'une rencontre qui dat avoir lien au bois de Boulogne , on se rendirent les deux députés. Mais, erriré sur la terrain, le général Foy decle e qu'il n'avait prétendu insulter ni M. de Corday, ni aucan émigré, et cetta explication mit fin à la querelle. Le même jour, il fit de très-bonue grace, à la tribone, une rétretation solamedle de ses espressions de la vaille contre les émi-grés, et il y ajouta un éloge très-positif du ca-ractère personnel de M. da Corday, M—nj.

agitée, les études assidues auxquelles il se livrait, afiu de ne jamais parler qu'avec connaissance, exactitude et ntilité, sa complaisance pour toos ceux qui avaient besoio de lui, ses journées passées à la chambre et ses nuits an travail, dévoraient rapidement les restes d'uoe santé qu'avaient détruite les blessures et les fatigues de la goerre. Vainement les médecins le pressaient de ménager ses forces : le calme et le repos n'étaient pas compatibles avec cette âme ardente; elle se maintenait infatigable quand le corps était déjà épuisé. Le général Foy mourot le 28 novembre 1825. L'effet de cette mort sur la France ne sera jamais oublié ; cent mille citoyeus suivirent son convoi. Ce n'était point l'empressement d'un vain esprit de parti, recrutaut la foule par les passions. Les sages amis do pays, les hommes graves, les partisaus les plus modérés de la liberté marchaient , dans ce deuil , avec uoe émotiou anssi religiense que la jennesse enthousiaste on l'opposition la plus exaltée. Une souscription fut ouverte pour doter ses enfants, qu'il laissait sans fortune ; elle s'eleva à près d'un million (8). Dans les provinces les plus reculées, on s'empressait de sooscrire à cet acte de recoonaissance nationale. Ce fut une manifestation immense et soudaine de l'opinion et de la force de la Fraoce. Le gouveruement de la restauration. à l'apogée de sa poissaoce, regardait, interdit et troublé, ce sigoe redontable de l'opioion poblique. Pour tout esprit observateur, il fut évident, ce jour-là, que le pays ne se laisserait pas dompter, et qu'il fallait oo s'accommoder avec lui ou succomber.

fut vaincue, et cette victoire cousacra les funérailles de son plus noble adversaire. Les discoors du général Foy furent réunis dans un recueil et imprimés à un très-graod nombre d'exemplaires (Paris, 1826, 2 vol. in-8°). Parloot on voyait son buste et son portrait. Un mouumeot lui fut élevé. Sa veuve, objet de sa vive et constante affection, digne de lui par son caractère et son esprit, ses enfants, qu'il aimait en bon et tendre père de famille, fureut euvironnés d'hommages. Ce fut comme une véritable adoption. Ce culte reudu à sa mémoire, cette proclamation de sa gloire, ne trouvaient ni coutradicteurs ni envieux. Jamais sentiment public ne fut plus nuanime. Quelques années après sa mort, les premiers livres de son Histoire de la guerre d'Espagne out été publiés (Paris , 1827, 4 vol. in-80; trad. en espagnol, ibid., 1827, 8 vol. iu-18). Ou y a trouvé tout le caractère de son talent et de ses opinions. Il est regrettable que ce livre n'ait pas été terminé. Tel qu'il est, il a obtenn et mérité beaucoup de succès. Le général Foy a en outre laissé nne grande quantité de manoscrits. Son activité d'esprit était telle, son ardeur à s'instruire si infatigable, que, pendaut presque toute sa vie, il ne s'est jamais eudormi sans avoir écrit son jouroal. Là trouvaient place le résumé de ses lectores, des conversatious qui lui avaient paru iustructives ou spirituelles, les informations qu'il avait pu recueillir, ses observations, des documents statistiques, militaires, etc. Peut-être en ferait-on des extraits curieux (9). (9) On a public en 1824 : Vernei historiques

(8) La liste des souscripteurs fut imprimée in 4° avec une notice historique et le portrait du général.

<sup>(9)</sup> On a public en 1814 : Fériel historques es puté : par le cherelier Kikki, son ancien condirciple, dédié aux électeurs de 1814 . M-19.

FRACCHI (AMBROISE NOVInio (1)), en latin Fraccus, poète sur lequel on n'a pu recueillir que des renseignements iucomplets, uaquit vers la fin du quinzième siècle, à Ferentino, ville épiscopale de l'état ecclésiastique. Il viut jeune à Rome, et, quoique peu favorisé de la fortune, s'y livra tout entier à la culture des lettres. A l'exemple d'Ovide, il entreprit de décrire dans un poème les fêtes et les usages civils ou religieux que ramèue le cercle de l'anuée. Il nous appreud lui-même qu'il commeuca cet ouvrage sous le pontificat de Léon X, c'est-à-dire au plus tard vers 1520, et qu'il le continua sous ceux d'Adrien VI et de Clément VII. Mais le malheur des temps et la misère dont il était accablé (2) ne lui laissèrent pas tunjours l'esprit assez libre pour écouter les iuspirations de sa muse. Les bienfaits de Paul III relevèrent enfiu son courage, et il put mettre la dernière main à ce poème qui l'avait occupé plus de viugt-ciuq aus. Il parut sous ce titre: Sacrorum fastorum libri XII, cum romanis consuetudinibus per totum annum, etc., Rome, 1547, in - 40. Cette édition, bien exécutée, est très-rare. Fracchi l'a dédiée au pape Paul III, son bieufaiteur. A la tête du poeme est un calendrier qu'on peut en regarder comme l'analyse, puisque l'auteur y donue l'indication des fêtes célébrées de son temps à Rome, et les divertissements auxque's le peuple s'y livrait à certaines époques. Le feuillet suivant contient deux pièces de vers contre les curienx ; puis vient le portrait de Fracchi, médaillon gravé sur

(1) Novidius contraction de noras Oridias

bois, au trait, assez grossièrement. Au revers est une vignette représentant le pape assis sur son trône poutifical, ayant à sa droite l'empereur d'Allemagne, et à sa gauche le roi de France, que l'ou reconuaît à son sceptre surmonté de la fleur de lis. L'auteur, à genonx, leur offre sun poème; mais il ne lenr laisse pas iguorer que cet hommage n'est rieu moins que désintéressé. Car la pièce de vers inscrite au bas de la vignette se termine par ce pentamètre,

Hos ego do vobis, vos mihi quid dabitis?

Comme celui d'Ovide, ce poème est écrit en vers hexamètres et peutametres. Chaque livre est décoré d'une vignelle représentant un des douze apôtres. Il y a de la facilité dans la versification, et l'ou y peut même remarquer quelques épisodes agréables; mais, comme on le devine bien, la distance qui sépare l'auteur moderne de son modèle est immense. Cependant Fracchi n'a pas le moindre doute que sou poème ne doive lui donner l'immortalité. Ouelques catalogues en citent une édition de Milan, 1554, iu-4º, qui ne diffère probablement de celle de Rome que par le frontispice. Mais il a été réimprimé à Anvers, 1559, 1 vol. in 12. W-s.

FRAISNE (PIERRE DE), né à Liège, en 1612, porta l'orfévrerie et la ciselure à la plus graude perfection, dans une ville qui, depuis long-temps, complait des artistes distingués en ce genre, tels que Gérard de Felem, en 1427, Jeau Godele , Henri Zutman , Hermann Horne, Erasme Delle Pierre, vers le milieu du quinzième siècle, et au seizième, Jean Marchon, Martin de Vivier, Jean Houbar, enfin Thierri de Bry, père du célèbre graveut

nouvel Ovide. On voit que Fracchi n'était pas (a) Missriarum eneribus premeier, dit-il dans la dédicace de son poème à Paul III.

Théodore de Bry, connu de toute l'Europe savaute par sa collection des grands et petits voyages. De Fraisne avait pour père un orfevre dont on vantait le talent et le gout; sa mère, fille de Pierre Zutman, desceudait d'un des artistes que l'on vient de nommer. Se sentant des dispositions pour la ciselure, commencaot même à y réussir, il voulut quitter la route battue et agrandir le cercle de ses travaux et de ses idées. Différents voyages dans des villes riches et opnleutes, un séjour à Rome et l'amitié du fameux sculpteur François Duquesnoy, lui en fournirent les moyens. Il excellait suriont à représeuler des enfants, des tritons, des satyres, dont il nrnait les beaux vases qui surtaient de ses mains. On en cite un dont l'ause offrait la figure d'un homme qui semblait en dévorer le conteun des yeux et vouloir s'y plonger tout entier. On voit encore anjuurd'hui, Jans la cathédrale de Liège, une nef de cuivre doré, présentée en 1633. par Jean Tabollet, à l'église de Saint-Lambert, dont il était chanoine. Revenu dans sa patrie, de Fraisne perdit, après quelques aunées de mariage, une femine qu'il aimait beancoup. Il se remaria alors avec la fille de Renier Houbar, autrement Hubart (dont un descendant est actuellement directeur de la poste), et partit avec elle pour la Suede, on la reine Christine l'avait appelé. Peudant son séjour dans ce royaume, il fit quantité de portraits en médaillon, qui ont été modelés et jetés en platre : les amateurs en conservaient à Liège au commencement du dix-huitième siècle. L'abdication de Christine fit rentrer de Fraisne dans son pays. Mais cette princesse, traversant les Pays-Bas pour aller à

Rome, esiges qu'il parit en sa présence, lai moutra une cassette rempile de diamants et lai ordonna d'en choisir dis-buit dont elle lai fit présent. Le goblet d'argent dont se servait Christine étail 'nurrage du ciclear l'iégois, et passiti pour son chéel-d'euvre. Il mourot dans sa ville nalale en 1660. Voy. Villenfagne, Melanges, 1788, 125-26, et Recherches sur Vivistoire de la principauté de Liègo, I. 324-25. R---e.

FRANÇAIS de Nantes (An-TOINE), né le 17 janvier 1756, à Valence en Dauphioé, entra fort jeuoe dans l'administration des donannes, et occupait en 1789, à Naotes, un fort bel emploi dont il ne dut pas voir sans peine la suppression en 1790. Cependant il se montra l'un des plus chauds partisans de la révolution. Elevé dans l'admiration des républiques de Rome et de la Grèce, nourri de la lecture de ces philosophes du XVIIIº siècle, qui ne voyaient rien de beau que ce qui n'était pas, Français trouva tunt admirable dans cette révolution qui ne laissait rien debunt. Deveon l'un des chefs du premier club qui s'établit à Nantes, il se reudit en Angleterre avec une mission de cette société, pour y visiter les clubsmodèles de la Graode-Bretague. Ce fut dans cette mission qu'il se lia avec Priestley, chef des radicaux de l'Angleterre. Revenu à Nantes, il y rendit compte, avec beaucoup d'emphase, des détails de sun voyage. Cette mission ajunta singulièrement à sa popularité; et le département de la Loire-Inférieure le nomma uu de ses députés à l'assemblée législative. Daué de cette loquacité, de cette aboudance d'expressions qui alors passait pour de la véritable éloquence, Français obtint, des le com-

mencement, dans cette assemblée, des succès assez remarquables, surtout dans la séauce du 26 avril 1792, où il fit, au nom de la commission des douze, un long rapport sur les moyens d'extirper les troubles, excités par le fanatisme, le brigandage, etc., el où, le premier, il proposa de déporter les prêtres non assermentes. Huit jours après, à la suite d'une déclamation encore plus violente, il présenta des mesures non moins acerbes contre ces mêmes prêtres, et fut applaudi à outrance, lorsqu'il prononça cette ridicule phrase contre le pape : « Ce prince burlesquement mena-« caut, cherche a prendre l'attitude a du Jupiter-Tonnant. Mais ses « traits impuissants viennent s'é-« mousser contre ce bouclier de la « liberté placé sur le sommet des « Alpes. » Il accusa encore, daus des phrases non moins burlesques, les ministres de la religion, de tous les maux qui affligeaient la France, même du discrédit des assignats, et de beancoup d'autres choses encore... « Depuis que le fanatisme a étendu « sur les campagnes ses crêpes « ensanglantés , dit-il du ton le « plus pathétique, j'ai vu les morts « sans sépulture..... J'ai vn les « liens les plus sacrés rompus, les « flambeaux d'hyméoée ne jeter « qu'une lueur pale et sombre ... « J'ai vu le squelette hidenx de la a superstition s'asseoir jusque daus « la conche nuptiale, se placer « entre la nature et les époux, ara rêter le plus impérieux des pena chauts. » Et toule cette bouffissure fut converted'applaudissements. On interrompit l'orateur plus de trente fois, et l'admirable discours, sippriméaux frais de l'état, fut partout répandu. Français montra cependant

plus de sens et de raison dans la séance du 10 mai suivant, lorsqu'il fut question des assassins d'Avignon. Après avoir comparé le fameux Jour. dau coupe-tête à Néron, il parla avec assez de force et de vérilé contre ces brigands audacieux, qui deux fois avaient forcé les portes des prisons, la première pour en sortir, la seconde pour y assassiner ... Puis, revenantà son langage métaphorique, il caractérisa ces horribles massacres par une comparaison assez juste, et qui était digne d'une autre tribune : « Lorsque la nature afflige la terre, « dit-il, par des hivers longs et ri-« goureux, on voit les bêtes féroces « sortir de leurs cavernes pour er-« rer jusqu'anx portes des villes, a pour y dévorer les hommes. Tel a est l'effet des grandes révolutions; « elles appellent sur la scène du « monde, des scélérats qui, saus elles, « scraient restés dans l'obscurité...» Des paroles si vraies ne furent pas, comme on le pense bien, autant applaudies que l'avaient été les déclamations contre les prêtres; et Français, homme d'esprit et de sens, se garda bien de revenir à de semblables moyens de succès. Dans la séance du 8 juin suivant, il pronouça une longue apologie du docteur Priestley, qui venait de le charger de présenter son fils a l'assemblée nationale, afin d'obtenir pour lui le titre de citoyen français. La maison du savant anglais avait été pillée et dévastée par la populace de Birmingham. Français prétendit que cette émeute étaitl'ouvrage de Pitt et de Bucke, qui avaient ainsi vonlu punir Priestlev de son admiration pour la révolution de France; et, selon l'usage, il termina par un trait assez vif contre les émigrés et les prêtres; « Puisse le peuple frana çais, dit-il , prouver que si, d'une

« part, il est obligé de vomir hors « de son sein les fanatiques et les « traîtres, de l'autre, il ouvre les a bras à des hommes qui l'honorent, « et qu'ainsi la France s'enrichit « en remplaçant le vice par la « vertu...» Nommé président, Francais de Nantes fit en cette qualité, dans la séance du 20 juin, une réponse digne et très-conrageuse, nons devons le dire, à la populace des faubonrgs, qui était venne présenter à la barre une pétition fort insolente, avant d'envahir le palais des Tuileries : « Nous monrrons, s'il le fant » , dit le président à ce vil penple, qui défilait en sa présence, et qui obstruait tontes les parties de la salle, « nons monrrons pour faire res-« pecter les autorités et les lois que « nous avons inré de défendre... « Je vons invite à les respecter... » Ces belles paroles n'empêchèrent pas la populace d'envahir , aussitôt après, le palais de Louis XVI, et d'insulter, de menacer le malbeureux prince, à quelques pas de l'assemblée, sans que son président, sans qu'un seul de ses membres s'exposât à mourir pour le défeudre ; mais, au moins, est-il bien vrai que le président avait fait nne partie de son devoir. On serait tenté de croire qu'il fut éponyanté du conrage qu'il avait déployé dans cette circonstance; car, dès ce moment, il ne prit plus la parole que sur des questions de peu d'importance, et il s'effaça complètement en présence des terribles événements du 10 août et des 2 et 3 septembre, qui suivirent de près. N'ayant pas été réélu député à la Convention nationale, il se retira dans son pays natal, où les opinions qu'il manifesta devinrent d'autant plus démocratiques, qu'il vit le parti de la démocratie et de la terreur

devenir plus puissant. Nommé l'un des administrateurs du département de l'Isère, il s'opposa de tout son pouvoir an sonlèvement qu'on voulnt exciter dans ces contrées contre la Convention nationale, après le 31 mai 1793. Sa conduite pendant le règne de la terrenr fut la conséquence de cette première manifestation . et il en résulta qu'après la chute de Robespierre il fut poprsuivi par les réacteurs. Ce. n'est que lors du triomphe des terroristes au 13 vendémiaire (oct. 1795), qu'il put recouvrer ses fonctions d'administrateur du département de l'Isère. Il ne fut reporté à la représentation nationale qu'après le 18 fructidor an V (sept. 1797), qui fut encore nne victoire du parti révolutionnaire. Français siégea alors an conseil des cinq-cents parmi les démagogues les plus exaltés, et son premier discours fut une diatribe contre les royalistes du Midi qui, de toutes parts, selon lui , égorgeaient les patriotes, « De-« puis ciuq ans, dit-il, nne tombe « immense est onverte... Elle con-« tient les ossements de plus de « trente mille républicains assassi-« nés... » La conclusion de l'orateur fut que la république devait adopter les veuves et les enfauts des patriotes ainsi égorgés. Quelques jours plus tard, il présenta une adresse an penple français sur les dangers de la république alors menacée par une redoutable coalition, et que les victoires de Snwarow et du prince Charles semblaient près d'anéantir. Il prononça encore de fort belles phrases sur la liberté de la presse, sur les services que l'imprimerie avait rendus à l'humanité, et il conclut par la proposition d'une loide restriction et decensnre ... Après avoir pris une part très-active aux in-

trignes qui amenèrent la chnte du Directoire, dans la journée du 30 prairial an VII (1799), il fit adopter un décret de mise hors la loi contre quiconque attenterait à la sureté et à l'indépendance de la représentation nationale, et fut chargé par une commission d'un rapport sur des mesures de salut public, c'est-à-dire sur les moyens que l'assemblée, devait prendre, afin d'assurer les résultats de cette révolution. Son discours fut encore tout empreint des couleurs de l'époque, et il ne manqua pas d'y ajonter quelques traits contre les royalistes et les prêtres, Cependant l'adresse anx Français, qu'il fit adopter le 9 messidor an VII (juin 1799), était remarquable par quelques traits de sagesse assez rares dans un pareil temps. Selon l'asage des partis victorieux, il n'y épargna ni les déceptions, ni les vaincs promesses : « Plus « de régime arbitraire, dit-il, plus « de tyrannie... La liberté, la con-« stitution , voilà notre devoir à « tons ... » Mais le gouvernement qui promettait de si belles choses ne dura pas plus de quatre mois; et l'on ne dit pas que Français de Nantes, qui avait tant fait pour le créer , qui avait si bien parlé en son nom, ait fait beauconp pour le soutenir. Dès que ce gouvernement fut renversé par la révolution du 18 brumaire, on le vit accepter du vainqueur la préfecture de la Chareute, et, pen de temps après, le titre de conseiller d'état. Dès lors, aussi habile, aussi souple courtisan qu'il avait été républicain fougneux, il obtint la direction-générale des octrois; puis, à la fondation des droits-réunis, en 1803, la direction-générale de cette grande administration, et enfin les titres de comte, de grand-officier de la Légion-d'Honneur, de comman-

dant de l'ordre de la Rénnion, etc. Parfaitement réconcilié avec les oobles et les prêtres, il en plaça plusiours dans ses boreaux, et même on le vit aller à la messe... Ménageant habilement son crédit, il jouit de la plus grande faveur pendant toute la durce du gouvernement impérial. Tout ce temps fut réellement ponr lui et pour ceux qui l'entouraient, on doit en convenir, une ère de prospérité. Disposant d'un grand nombre d'emplois, il en donnait aux hommes de tons les rangs et de tous les partis. Il avait même créé des espèces de sinécures fort commodes ponr les gens de lettres, qui ne manquèrent pas de le proclamer lenr mécene. Et Bonaparte, qui n'était pss faché qu'on le prit pour Angoste, tronvait tout cela fort bien. Français était d'ailleurs véritablement un bon administrateur; il adoncissait souvent la rignenr de la siscalité; il se faisait aimer de tous ses employés, et l'on peut dire qu'il moutra réellement alors des idées libérales dans la meilleure acception dn mot. Mais la puissance impériale tomba en 1814, et le directenr-général perdit tout au même instaut ; car le titre de conseiller-d'état, que lui laissa la restanration, ne pouvait le dédommager que bien faiblement, il faut le dire, de l'immense pouvoir qu'il avait perdu. Il rentra sans se plaindre dans l'obsenrité, et ne reparut qu'un iostant au mois de mars 1815, sons les onspices de Napoléon , qui ne lui rendit pas cependant son emploi de directenr-général. Rentré de nonveau dans la vie privée, après le second retour dn roi, Français de Nantes n'en sortit qu'en 1819, par sa nomination à la chambre des députés, où il fut envoyé par le département de l'Isère, en même temps que le fameux Grégoire. (Voy. ce nom, au Snppl.) Tuujours prudent, l'ancien directeurgénéral, ne sachant gnère alors comment finirait la lutte dans laquelle il se voyait engagé, crut devoir, sous un prétexte de santé, s'abstenir de paraître à la séance où son collègue de députation devait être exclu comme régicide. Ses amis de ce temps-là, ou plutôt le parti de l'opposition qui l'avait fait élire, parut fort mécontent d'une telle faiblesse, et quelques journaux la lui reprochèrent amèrement. Du reste, il vota et siégea constamment avec ce parti de l'opposition qui l'avait nommé. N'ayant pas été réélu en 1822, il retourna dans la retraite, où il est mort en 1836. Français de Nantes a publié, sous des noms supposés, quelques écrits en prose et en vers, où l'on rencontre beauconp de traits spirituels, mais dont la poésie et le style sont d'une médiocrité que n'aurait pu faire supporter, même an temps de sa faveur, toute la munificence du directenr-général: L. Le manuscrit de feu M. Jérôme, contenant son œuvre inédite, une Notice biographique sur sa personne, et le portrait de cet illustre contemporain, Paris, 1825, in-8º, II. Recueil de fadaises, composé sur la montagne, à l'usage des habitants de la plaine, par M. Jerome (en son vivant), littérateur distingué, et consommateur accrédité dans le faubourg Saint-Marceau, Paris, 1826, 2 vol. in-8°. III. Voyage dans la vallée des originaux, ibid., 1828, 3 vol. in-12, publiés sous le pseudonyme de feu M. du Condrier. IV. Tableaux de la vie rurale, on l'Agriculture enseignée d'une manière dramatique, ibid., 1829, 3 vol. in-80. V. Plusieurs Memoires, Rap-

ports on Discours prononcés à l'assemblée législative, au conseil des cinq-cents et à la chambre des députés. M—n i.

deputes. M-Dj. FRANCESCHETTI (DOMI-RIQUE-CESAR), né en 1776, à Bastia, dans l'île de Corse, d'une famille alliée à celle de Paoli, fut dès le commencement de la révolution un des officiers de la garde nationale de cette ville, et devint en 1805 capitaine dans nue troupe de Corses qui passa au service de Naples, Bientôt distingué par le roi Joachim Murat, il fot nommé capitaine d'une compagnie de ses gardes, et parvint à nn tel degré de favenr qu'il devint général et que des missions très-importantes lui furent confiées. Après avoir suivi son maître dans son expédition d'Italie en 1814 et 1815, il fut chargé, an moment de la catastrophe qui le renyersa du trône, d'accompagner à Trieste, sur un vaisseau anglais, la reine, sonr de Napoléon. Il la conduisit ensuite à Toulon, où il l'abandonna pour retourner en Corse. Il vivait dans cette île an milien de sa famille, lorsque Murat y débarqua quelques mois plus tard. Il lui donna un asile chez lui, et quand Joachim vonlnt aller de nonveau ressaisir sa couronne, Franceschetti n'hésita pas à l'accompagner dans cette périlleuse entreprise. Étant descenda avec lui sur la côte napolitaine, il échappa par la fuite au sort de son ancien maître, et se réfugia dans les montagnes des Abrusses, où il eut à souffrir longtemps de la faim et de la fatigne. Ne pouvant plus soutenir nne aussi malheurense existence, il prit le parti de se livrer lui-même aux autorités. Le roi Ferdinand IV le fit conduire sur la frontière de France.

où il recouvra la liberté, et fut même

réintégré dans le grade de colonel. C'est alors qu'ayaut appris que Mme Mnrat venaitd'acquérir une propriété en France, sous le nom de comtesse de Lipano, il dirigea contre elle des poursoites judiciaires en paiement d'one somme de 80,000 fraucs qu'il prétendait lui être due par le roi Joachim Murat. La cause fut portée anx tribuoaux de Paris qui doonerent gaio de canse à Mme Mnrat, défeudue par l'avocat Barthe. L'opioion publique se mootra pen favorable à l'aocien favori du roi de Naples, et l'un fut surtont indigné de l'entendre attaquer devant la jostice les mœurs et le caractère d'one femme doot il avait long-temps été le très-humble serviteur. Franceschetti mourut eo Corse en 1835, Il avait publié : Mémoires sur les évènements qui ont précédé la mort de Joachim Ier, roi des Deux-Siciles, suivis de la correspondance privée de ce général avec la reine, comtesse de Lipano, Paris, 1826, in 8º. M-D j.

FRANCIA (FRANC.-MARIE). graveur, né à Bologoe eo 1657, fut l'élève de Franc. Curti, puis de Barthélemi Morelli, surnummé le Pianoro, et se rendit eo pen de temps très-adroit à manier le boriu. Employé par les jésuites à graver les portraits des saints de leur ordre, ou des sujets pieux, d'après les grands maîtres, il oe tarda pas à jooir d'une réputation assez éteodue. Il était si laborieux et travaillait si vite, que le nombre de ses estampes s'étève à plos de quiuze cents. Tootes ne soot pas également estimées ; mais il n'en est pas noe seule daos laquelle on ne tronve, avec la correction du dessio, ooe grande intelligeoce des ombres et des clairs. U commençait ordinairement ses planches à l'eau-

forte, et les terminait au buriu, Il a gravé, dans le Musée de Florence, quatre pertraits d'aocieus peintres. et toutes les viguettes des OEuvres de saint Gaudeoce, daos la belle édition de Brescia, 1732, duonée par le cardinal Quirini. Les auteurs des Notices sur les graveurs iodiquent. I, 261, les estampes de Francia qui sont le plus recherchées. Son chef-d'œuvre est la Conception de la Vierge, d'après Franceschini. Cet artiste mourut dans sa ville natale eo 1735 .- FRANCIA (Dominique), fils du précédent , né à Bologne , en 1702, mootra, des son enfance. une si forte inclination pour la peinture, que son père le plaça d'abord à l'école de Fraoceschini, pour apprendre à dessiner la figure, puis à celle de Bibbieoa (Voy. ce nom . IV , 459 , dont il deviot l'élève le plus distingoé. Il rejoignit, en 1723, a Vienoe, un des fils de Bibbiena, Joseph, qui l'associa à ses trayaux, et le conduisit à Prague pour qo'il l'aidat dans les préparatifs des fêtes do conroonement de Charles VI. De retour à Vienne, Francia fut chargé de différents ouvrages qui lui funrairent l'occasion de mootrer soo admirable talent pour la perspective. Nommé peintre du cabinet du roi de Snêde , il alla, en 1736, à Stockholm, et il y passa hoit aos occupé de décorer les maisous royales. S'étaot marie, il se rendit avec sa femme à Lisbonne, ensuite à Livourne, puis à Rome , laissant partout des traces de soo habileté. Il fit un second voyage a Vicone, pendant lequel il executa de nouveaux travaox, el revint, en 1756, dans sa patrie, avec uoe nombreuse famille. Chargé de peiodre à fresque le mur intérieur du couvent de la Cooceptiun, il eut le malheur de tomber d'uoe échelle.

et mournt quelques jours après, au mois d'août 1758. W-s.

FRANCIS (PRILIPPE), orateur et homme d'état aoglais, naquit le 22 oct. 1740 , à Dublin , et non, comme on l'a dit, daos le comté de Surrey. Son père était on homme de lettres de baut mérite; témoin ses belles traductions de Démosthène et d'Horace (Voy. FRANcis, XV, 435), et avait de fort belles coonaissances parmi les membres de l'aristocratie anglaise. Le fils en profita. Ses premières études achevées au collège de Saint-Paul. it débuta, n'ayant cocore que seize ans, dans les bureaux de la secrétairerie d'état, sous lord Holland; et. quaod cet habile politique fit place an premier Pitt, il conserva sa positioo, grâce à la protection de Woud, secrétaire du nonveau ministre; fut même employé aux écritures du cabinet particulier de Pitt, et vit ainsi, daos uo age bien teodre encore, quelques-uns des rouages occultes de la machine gouvernementale. Il n'était pas de ceux qui ont des yeux puur ne rien distinguer. Pitt, qui savait démêler le talent, s'en apercut vite et le doona, en 1758, comme secrétaire privé, au géoéral Bligh, chargé de coodoire une de ces expéditions imaginées pour fourvoyer l'attention de la France, et poor déterminer le cabinet de Versailles à faire la paix de lassitude. Le commodore, depuis amiral lord Howe, veoait de faire nne descente sur les côtes de la Normandie occidentale et de détruire les travaux commencés du port de Cherbourg. Le général Bligh voulut aller en faire autant en Bretagne, mais ses teotatives furent paralysées par le duc d'Aignillon, qui gouvernait la province, et bientôt la flotte anglaise, attaquée à Saint-Cast, perdit son ar-

rière-garde. Francis, résent à toutes les opérations, en fit le rapport au ministre, qui n'admettait pas sans correctif et saos contrôle les bulletins officiels des intéressés. Peu de temps après (en 1760), Pitt le recommanda pour la place de secrétaire privé du comte de Kinnoul . ambassadeur extraordioaire à la cour de Portugal. On sait que c'est de ce temps que date la haute influence de la Grande-Bretagne sur la politique portogaise. Francis n'y nuisit point pour sa part. An commencement de 1763, il était de retour à Londres ; et cette fois, troquaot la diplomatie pour la goerre, il s'implanta dans une des places les mieux rétribuées de ce dernier mioistère, alors aux mains de Welbore Ellis, qui n'était pas encore lord Mendip. Cette situation le mettait à même de bien savoir beaucoup de choses importantes, et il ne. faut pass'étuoger que lorsque les Lettres de Junius viurent, par un double attrait, fixer l'attention publique et mettre en émoi la curiosité de John Bull en même temps que la bile des ministres, Francis ait été un de ceux auxquels l'opiniou attribua le méfait. Ce doot on ne peut douter do moins, c'est que vers ce temps il insérait dans le Public advertiser des articles sigoés, taotôt Vétéran, taotôt Marcus, ou Junius, on Brutus, et fort goûtés des lecteurs de gazettes ; c'est qu'au ministère, où l'on s'occupait très gravement de découvrir et de punir Junius, on concut sor lui de forts soupçons, et que lord Barriogton, alors chargé du portefeoille de la guerre, le destitua; c'est enfin que le fonctionnaire, remercié, passa le printemps, l'été et l'automne de 1772, sur le continent, et que, pendant ce temps, l'acerbe Junius laissa reposer les ministres. Quoi que l'on en doive penser, Francis fit ronte par la Flandre. l'Allemagne et le Tyrol, insqu'en Italie, fit une pause à Rome, où il vit à Castel-Gandolfo le pape Ganganelli, et revint en Angleterre par la France. Il n'y resta pas long-temps. Suit que l'on reconnût l'injustice commise a son égard et qu'on vonlût lui donner nne compensation, soit qu'on le redoutat et qu'on voulut à tout prix l'éloigner de la métropole, il fut nommé membre du cooseil de Bengale que le gouvernenr-général devail consulter avant de preodre des mesures de quelque importance, et qui était chargé de veiller à ce que les Hindons n'eossent à se plaindre d'aucun abus. Deux antres membres, sir John Clavering et le colonel Monson, avaient été nommés en même temps. C'étaient de belles places, et qui valaient à chacun de leurs titolaires vingt-cioq mille francs par an. Mais leur rôle offrait bien des difficoltés, et ils ne tardèrent pas à s'en apercevoir. En face d'eux. lorsqu'ils arrivèrent anx Indes, ils virent le gouverneur-général Hastiogs, ambitieux, sans foi, sans loi, se jouant des hommes et des choses, marchant à son but en spirale, mais plus irrésistiblement que s'il eût procédé par la ligoe droite, et souffraot impatiemment un contrôle qu'il regardait comme injurienx, un système de modération et de désintéressement qu'il traitait de duperie et d'impuissauce. Il faot avouer que, pour qui n'examine que les résultats, Hastings avait raison; on ne fait pas des conquêtes avec du désintéressement; la puissance de la compagnie des Iodes n'a point dépéri sous lui; et qui prouve que les Hindous, si jusqu'ici ils ne sont pas plus heureux d'obéir aux gentlemen d'Albion que d'être

au grand-Mogol on a leors radiabs. ne sont pas plus près d'on temps de civilisation et de boohenr? Mais telles n'étaient pas les opinions des trois nouveaox membres du conseil. Par. faitement d'accord entre eux et ne formant en quelque sorte qu'un homme en trois personnes, ils votèreot constamment dans le cooseil contre les abus de ponvoir et l'ambition effrénée du gouvernenr ; et comme cinq membres senlement formaient le cooseil. les trois nouveaux venns avaient la majorité. C'est aiosi que l'alliance avec l'infâme Ragobah dut être mise au néant, et que la guerre qu'on préparait contre les Mahrattes fut indéfiniment ajonrnée. C'est ainsi que les indigênes opprimés et spoliés recurent l'invitation de faire connaître les injustices dont ils auraient été victimes. avec promesse d'obtenir bonne et prompte justice. Alarmé de l'audace et de l'activité du triumvirat, Hastings sentit qu'il fallait frapper un grand conp. Un grand de l'Iode , Nandcomar, et son fils le radjah Goudrass, renaient de l'accuser formellement de concussion; ils produisaient a l'appni de leurs charges une leigre de Munoy Begum, qui avait porté les sommes au gouverneur, et ils invonnaient le témoignage de Canton Bébou, le caissier et l'homme d'affaires. Tont-àcoup, par l'ordre du gouverneur, Naodcomar est arrêté sons la préventioo de faux , jeté dans on cachot , jugé , condamné, exécuté, comme si jamais la lord Ecosse contre les fanssaires ent été faite pour l'Asie. Personne, après cela, ne hasarda de plaiotes contre le gouverneur, et il se fit silence en sa présence. Ce n'est pas toot : Clavering, Mansoo, moururent presque coup sur coup ; le triumvirat fut désorganisé, et la majorité passa aux deux membres hastingsistes. Hastings lui-

meine et son amé et féal Barwell. Paralysé par ce revirement inaltendu, et incapable de s'oppuser au triumphe du guuverneur, Francis ne tarda pas à se décider au retour en Angleterre. Ce n'était point la le compte d'Hastings : s'être débarrassé des Mansun, des Clavering, n'était rien si lenr ami allait répandre ses doléances en Europe : il y avait trop d'indiscrets et trop d'échos en Angleterre, et son expéditive manière de se layer d'imputations bles antes n'avail point conrs à Londres. Il écrivit donc à son adversaire une lettre où il l'accusait en termes formels de manquer de foi et d'houneur. Francis répondit par un cartel , et un duel ent lien. Hastings n'eut puint ici son bonheur ordinaire. Sa halle ne fit que blesser eclui qu'il cut vonlu en lerre. Après avuir mis qualre mois à se guérir , Francis partit pour l'Eurone, en déc. 1780. Ciuq mois de séjour à Sainte-Hélène retardèrent son arrivée en Angleterre insqu'au mois d'octobre suivant. Les lettres d'Hastings l'avaient prévenu : en vain il voulut, dès son arrivée, frapper aux portes des ministères; toutes étaient fermées, et les panégyristes du gouverneur de l'Inde portaient la tête haute. Il ne se découragea point, et par ses récils , plus un moins fidèles , il attenua cet engouement et fit cumprendre que tout n'était pas irréprochable dans le héros de la compaguie. Les malversations des chefs, la misère des populations, les noires intrignes avec les radjahs et les nababs, les dépenses sans cesse croissantes de la compagnie, l'enorme dette, étonnèrent et dunerent à penser. Une opinion impartiale, de plus en plus puissante chaque juur, s'élevait contre les adulateurs intéressés du conquérant do Bengale. Francis était cité

comme l'humme d'Angleterre qui savait le mieux l'hindonstan. Cette persuasion lui valut, lors de la dissalution du parlement, en 1784, l'honnenr de faire partie de la nonvelle chambre des communes, comme représentant du bourg d'Yarmouth dans l'île de Wight. Il prit nne part active a plusieurs discussions, où l'on remarqua son talent, son indépendance et ses tendances libérales. Le bill de Pitt, pour exiger des Anglais venant de l'Inde un compte-rendu de leur fortune, trouva en lui un opposant. Sur ces entrefaites Hastings , alarmé peut-être à l'idée que le bill rejeté la première fois pourrait passer à la seconde, quitta le théâtre asialique où il avait amassé tant de gloire, de haines et de rapines. Son arrivée en Angleterre donna le signal d'one lutte acharnée, Le 17 février 1786, Borke lut à la tribune des pièces accusatrices contre l'ex-gouverneur du Bengale, puis, le 4 avril, formula une accusation solennelle. Il est hors de donte que c'est Francis qui s'exprimail alors par sa bouche. et qui lui fournissait les matériaux, Telle était la furce des charges et des faits, que la nécessité de l'enquele fut admise, en 1787, à la majorité de soixante-onze voix contre einquante-ciuq, en dépit de toos les efforts du ministère et des amis de Hastings. Battus sur ce point, ils mireut tout en jeu pour que Francis ne fut point de la commission qui dresserait l'acte d'accusation, et ils réussirent. Toutefois la commission, présidée par Burke, requit officieusemeut les bons conseils et la présence de Francis. Il ne se refusa point à l'invitation, et les éclaircissements. les preuves de toute nature abonderent. Hastings ponrtant échappa, on le sait; et pour qui comprend les

besoins et les ressorts d'un gouvernement, la chose est simple. Au reste, c'est surtout aux mesures dilatoires, aux faux - fuvants légaux qu'il dut ce résultat. L'empeachment dura sent ans. La curiusité publique se blase, la baine s'émousse pendant ce temps; le crime même au bout de tant d'auuées semble la victime d'une persécution. La conduite de Francis, durant le cours de ce grand proces, fut noble et digne. S'il écrivit beaucoup sur les faits de la cause, il écrivit en homme qui se respecte ; s'il déploya de la fermeté , il eut soin qu'elle ne ressemblât point à nne vendetta, il fut calme; attitude d'autant plus belle, que Burke, moins personnellement en guerre avec Hastings, compromettait l'accusation par ses emportements et ses injures. C'était avec le même sang-froid que Francis réfutait annuellement, par des faits et des arguments . les brillants tableaux de Dundas (lord Melville), qui montrait dans un avenir prochain l'impôt pesant d'un poids moins lourd à la Grande-Bretagne, vu les immenses ressources qu'allait présenter l'Inde. Se maîtrisant de même lorsque, au moment où l'Angleterre se mit en guerre avec la révolution française, il prouva l'impolitique et l'impopularité de cette lutte, dont l'issue était incertaine et qui venait donbler la dette déjà trop lourde de la Grande-Brelagne; et puurlant Francis élait le fondateur d'une société populaire, celle des amis du peuple. Son exami Burke le lui reprocba plus tard, Les principes de cette société, d'aillenrs , n'étaient pas subversifs ; ils ne demandaient ni réforme radicale, ni suffrage universel. On n'en était pas encore là. La dissolution de la chambre, en 1796, rendit Francis à la

vie privée. Le ministère parvint à faire échouer sa candidature à Tewkesbury; mais il prit sa revanche aux élections de 1802, où il fut nommé par Appleby. En 1804, il se prononça derechef contre le système de conquêtes et d'usprpations qui se poursuivait dans l'Inde. Son discours et celui qu'en 1796 il prononca pour l'amélioration de la condition des esclaves . sont deux beaux munuments d'éloquence. Peu de temps après il donna sa démission de représentant . et sembla vonloir passer le reste de ses jours étranger au fraças politique et aux coteries. Cependant, lors de l'accession des whigs au ponvoir, en 1806, il fat question de lai conférer le gnuvernement-général de l'Inde. Cette nomination cut été ridicule ; on se ravisa, si tant est qu'on y eût songé, et on le décora de l'ordre du Bain. La vie de Francis, depuis ce temps, ne présente plus d'évènements remarquables. Il ne s'occupait guère que de littérature. En 1817 pourtant, il fit signer, par un meeting de francs-tenanciers du comté de Middlesex, une pétition contre la suspension de l'habeas corpus. Il était alors presque octogénaire. Il mournt l'année suivante, le 22 décembre, On a de Francis : I Plusieurs brochures relatives à lord Hastings, savoir: 1º Observatious sur le récit que fait M. Hastings de ses actes à Bénarès, en 1781, Londres , 1786 , in-8° ; 2º Observations sur la lettre de M. Hastings concernant les présents, 1787; in 80; 30 Observations sur la défense de M. Hastings, in-8°; 4º Discours à la chambre des communes (19 avril 1787) snr le chef d'accusation des revenus, articule contre M. Hastings , avec nn appendice, 1787, in 8°. II. Divers Discours à la chambre des communes (nous avons indiqué les principaux) : on peut y joiudre ceux des 28 février et 2 mars 1791, où il traite de l'origine et des progrès de la guerre dans l'Iode. III. Pièces originales émanant du goaverneur-général et du conseil de Fort-William, sur l'assiette et la perception des revenus du Bengale, avec un plan d'impositions pour l'avenir, Londres, 1782, in 4°. Ce recueil ne manque pas d'intérêt. IV. Questions historiques pobliées d'abord dans le Morning Chronicle de janvier 1818, réimprimées avec additions et corrections, 1818, in 8°. Dans ce dernier écrit, Francis vise à ridiculiser la légitimité. Les questions sont au nombre de donze : « Ouel est le père de « Jacques Ier? A coup sûr ce n'est a pas Henri Darnley; prohablement « c'est David Rizzio», voila sa réponse. Le reste est de cette force. C'est l'ouvrage d'un vicillard qui a eu de l'esprit. P-0T. FRANCK. Voy. FRANK, ci-

après. FRANCKE (JEAN-VALENTIN). savant philologue danois, natif de Husum, dans le duché de Slesvig. avait dix-hnit ans lorsque la nomination de son père à une chaire de l'université de Kiel décida de sa carrière. Jusque-là il avait flotté entre la littérature, qui pour loi n'était pas sans attrait, et la musique, dans laquelle il excellait. Son talent sur la flote était vraiment remarquable. et la manière dont il remplissait sa partie, dans les concerts de la cour du prince Fr .- Chrétien de Sonderburg Augustenhurg, décelait un virtuose futur. Mais la facilité que Francke eut des lors de se livrer à d'antres études, et la perspective

qu'onvrait ponr loi la situation de son père, l'entraînèrent de l'aotre côté. Des succès éclatants, en philosophie surtout, prouverent avec combien de zèle et d'heureuses dispositions il s'était jeté dans cette voie, et semblaient lui garautir ce qu'il souhaitait avec ardeor, nu titulariat à Kiel. En 1816, il recut le bonnet de docteur en philosophie, et, en attendant qu'il se fit un vide au sein de l'université, il ouvrit des coors particuliers. Quoique savant, il eut pen d'auditeurs ; et même le nombre alla toujours déclinant; sa manière n'était point attrayante; il avait trop vu les livres et trop peu le monde. Au bout de quatre années il quitta sa ville natale pour accepter une place inférieure à Flensborg. Cette espèce de désenchantement lui fut utile : il descendit de la sphère scientifique trop hante daos laquelle il s'agitait, el en vint à comprendre le positif, l'usuel. Cette coonaissauce des choses telles qu'elles sont, et du monde comme en réalité il se comporte, ne nuisit point à son érudition, qui n'en ent que plus d'aplomh, en même temps que plus de sooplesse; et les opuscules qu'il publia le firent connaître avantageusement. L'uoiversité russe de Dorpat lui offrit une de ses chaires. Il hésita un moment et fit une tentative pour en obtenir autant à Kiel. Mais enfin , voyant ses efforts inutiles, comme s'il eut été écrit que jamais il ne serait prophète en son pays, il accepta nn pisaller avantageux, et prit la roote de la Livonie avec les titres de conseiller aulique et de professeur ordinaire de philologie, littérature et pédagogique. Cette fois, sa manière fut trèsgoûlée, ci de nombreux élèves snivaient ses cours avec enthousiasme. Il rendit aussi beaucoup de services

comme membre de la commission ponr l'examen des écoles dans les provinces baltiques de la Russie, et introduisit des modifications essentielles daus l'organisation du séminaire philologique. Les travanx littéraires, pour lesquels il tronvait encore du temps an milien de ses occupations, auraient porté heaucoup plus hant sa renommée, si nne mort prématurée, causée par l'opiniâtreté de ses études, ne l'eût enlevé, le 6 oct. 1830, à pen près à la même époque que son ami Ewers (Vor. ce nom, LXIII, 468). Mais, quoique moissonné si jenne, il a laissé assez de monuments pour être classé très-hant comme philologne. Sa science est vaste, son conp d'œil percant, sa critique sure : qu'il juge les textes , qu'il pèse les variantes, qu'il formule les conjectures, on reconnaît toujours la main et l'œil d'un maître. Il v a en lni du Ruhnkenins et du Bentley tout à la fois. Pent-ètre , comme Bentley, est-il quelquefois trop hardi; mais cette hardiesse même est ntile, car elle soulève des idées, et elle jette de la lumière. On a de Francke : I. Callinus, on de l'origine de la poésie élégiaque, Altona, 1816 (en latin, thèse pour le doctorat, mais fort remarquable et hors de la ligne commnne ). II. Lettre au professenr Henri à Kiel, sur nne Recension de la Gazette littéraire universelle de Halle, Kiel, 1816. Ill. Sur une interpolation de Tribonien dans Ulpien, relative au bannissement dans la grande Oasis, Kiel, 1819. III. Examen critique de la vie de Juvenal (en latin), Altona, 1820 (à quoi il faut joindre Seconde question sur la vie de Juvenal, aussi en latin, Dorpat, 1827): il est évident que ces denx morceaux ont été inspirés par les ré-

flexions sur l'exil dans la grande Oasis, IV. Eclaircissements sur la médaille d'or de Basile de Saint-Pétersbourg, Dorpat, 1824 (et dans le Nouve au musée des provinces allemandes de la Russie, 1ex livre). V. Vers latins sur la mort d'Alexandre I'r (Nouvelles archives de philologie, etc., par Seebode, 1826, 1°F liv., p. 157), el vers grecs sur l'avenement de l'empereur Nicolas Ier (même recueil, page 158). On les a anssi tirés à part. VI. Conjectures critiques sur les vers 1-8 de la 10° satire du 1er livre d'Horace ( dans C. Morgenstern , Symb. crit. in grac. loca Platonis et Horatii). VII. Sur une inscription cypriote, en forme de lettre à Morgenstern, dans les Pèlerinages en Orient, de Richter, publiés par Ewers. Cet onvrage était le prélude, le spécimen du suivant. VIII. Inscriptions latines et grecques, Dorpal, 1831. Ces inscriptions avaient été recueillies par Richter. Le savant professenr les explique, les commente avec un talent rare qui fait de son onvrage, imprimé avec un grand luxe typographique, nne mine de sciences philologiques et un modèle ponr les philologues. Aussi est-ce la son titre capital à la renommée et son Exegi monumentum, et on pent le dire d'autant plus qu'en l'élevant il creusa sa tombe, ct que le monument fut posthame. Il avait revu les dernières feuilles de l'ouvrage, et sa veuve en fit hommage à l'empereur Nicolas Ier. Р--от.

FRANCKLIN. Voy. Fran-

REIR, ci-après.

FRANCO (Vénonique), femme célèbre par son espril, par ses charmes et par ses galanteries, était née à Venise en 1554. Douée d'un ta-

lent précoce pour la poésie, elle se perfectiousa par la lecture des chefsd'œuvre et par la fréquentation des beaux esprits, et mérita bientôt d'être comptée parmi les femmes les plus spiritue les de son temps. Au gout des lettres elle joignait celui des arts et donoait des concerts où les virtuoses les plus distingués briguaient l'honoeur de se faire entendre. Sa maison était le rendez-vous des savants et des artistes, tons empressés de lui plaire, et qu'elle captivait par l'espoir de faveurs dont, au surolus, elle ne se montrait pas avare. Henri III, à son retour de Pologne en 1574, voulut vérifier par lui-même si ce qu'on lui avait dit des grâces et de la beauté de Véronique n'était point exagéré : sa curiosité satisfaite. il lui demanda son portrait; et elle put le satisfaire d'autaot plus facilement, que les plus habiles peintres, cotre autres le Tintoret, avaient à l'envi reproduit ses charmes. An don de son portrait elle joignit deux sonnets qui prouveut que le monarque fraocais n'était point avec elle en reste de générosité. Soo portrait fut gravé en 1576 par un habile graveur, que le P. degli Agostini soupçonne être Jacques Franco. Au-dessus est une flamme avec ces mots : Agitata crescit. Dans le nombre de ses adorateurs elle avait distingné Marc Veniero, d'une famille illustre par sa noblesse, par ses diguités et par ses taleuts hereditaires. Il composa pour sa maîtresse quelques pièces de vers pleines de passion qu'elle fit imprimer dans le recueil des Terze rime, in-40. Cette magnifique édit. est sans date; mais ou voit par la dédicace de Véronique à Guillaume Gonzague, duc de Mantoue, du 25 nov. 1575, qu'elle dut paraître cette année. Elle contient yingt-cinq capitoli dont six

anonymes : ce sont ceux de Veniero, qui n'avait pas l'intention d'être conuu, mais son oom se trouve dans l'exemplaire de la Bibliothèque de Marco Foscarini (V. ce hom , XV , 312). A ce volume succédèrent les Lettere familiari a diversi, de Véronique Franco. Ce vol. in 40, non moins rare que le précédent, est également sans date ; mais la dédicace au cardinal Louis d'Este, du 11 août 1580, fixe l'époque de la publication. Montaigne, dans le journal de son séjour à Venise, dit que le 6 oovembre, pendant qu'il était à sonper, « la si-« gnora Véronique Fraoco, gentille « femme vénitience, euroya vers « lui pour lui présenter un petit li-« vre de lettres qu'elle a composé, e et qu'il fit donner deux écus au « porteur. » Véronique, à la fleur de l'age, dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté, avait depnis trois ans renoncé volontairemeot à la vie galante et dissipée qu'elle avait menée jusqu'alors. On ignore la véritable cause du changement subit qui se fit à cette époque dans sa conduite; mais ce qu'il y a de sur, c'est qu'elle s'occupa de réparer autant qu'elle le pouvait le mauvais exemple qu'elle avait donné. Elle parvint même à décider plusieurs dames qui l'avaicot imitée dans ses désordres à l'imiter dans sa réforme. Avec lenr appui elle fonda, pour les filles abandonoées, sons le nom de Sainte - Marie - de - Secours , nn hospice qui subsiste encore. La date de sa mort est incertaine; mais il n'est plus question d'elle après 1591. Outre les deux volumes de Véronique dont on a parlé, on cite neuf sonnets dans un recueil qu'elle a publié, sans date, in 40, sous ce titre : Rime di diversi eccelentissimi au-

tori sulla morte dell' illustr. si-

FRA

gnor Ettore Martinengo, Deux sonnets et denx capitoli de cette femme poète font parlie de la Raccoltà di componimenti poetici de' più illustri rimatori, par la comtesse Bergalli. Le P. degli Agustini lui a consacré une notice dans les Scrittori veneziani. W-s.

FRANÇOIS Ier (Joseph-CHARLES), empereur d'Autriche. né à Florence, le 12 février 1768, était fils de Léopold II et de Marie-Lonise, fille du roi d'Espagne Charles III. Il succeda à son pere le 1º1 mars 1792, dans les états hérèditaires, fut cournnné roi de Hongrie le 6 juin, et roi de Bnhême le 5 août snivant. Il avait été élu empereur des Romains le 7 juillet; et, dans la série des empereurs d'Allemagne, il fut alors nommé François II. Mais, par une sorte de pressentiment de l'avenir, et, après que la France fut devenue un empire, François II, par une praclamation du 6 aout 1806, prit le litre d'empereur héréditaire d'Antriche sous le nom de François Ier, et assura, par celle précaution , à sa personne et à sa maison , sa dignité et son tilre , quand . par la force des évènements, il dut renoucer à la couronne d'empereur d'Allemagne et de roi des Romains, Après avuir recu sa première éducation en Toscane, sous les yeux de son père, il était venu l'achever à Vienne seus la direction de Joseph II, son oncle, qui lui donna les plus liabiles maîtres. Les règnes de Joseph II et de Léopold II, fertiles en évènements, furent une école pour tous les princes; et le jeune archiduc sut fort bien en profiter. On sait que ces deux prédécesseurs de François, entraînés par le goût des innovations, dépassèrent quelquefois l'un et l'antre les limites qui séparent les réformes

des révolutions. C'est dans l'exemple de ces expériences, trop souvent funestes, que le jeune archiduc puisa son allachement aux anciennes institutions. On se rappelle que Léopold Il s'était livré à de si daugereux essais, que ses peuples, el surtont les Hongrois, furent près de se soulever. Ce sut alurs que le vienx Kaunitz. cet babile et prudent conseiller des princes autrichiens, dit à son souverain : « Sire, je suis bien vieux ; mais « si V. M. continue, je la reverrai « encore simple archiduc d'Autri-« che. » Ces paroles du ministre de Marie-Thérèse furent entendues du jenne archiduc, et elles restèrent gravées dans sa mémoire. De la son éloignement pour tontes les invoyations; de la son respect pour les principes et les traditions de l'antique monarchie. Cependant, un prince qui reduntait si franchement les révolutions, qui se montra loujours si disposé n les réprimer , ne devait régner qu'environné de troubles et de revolutions Et, ce qui n'est pas moins remarquable, c'est que ce même prince, qui n'avait aucun penchant pour les armes, dont tout le bonheur aurait été de vivre en paix , fut condainné à passer sa vie an milieu de toutes les calamités de la guerre. Des l'ago de vingt ans, entraîné par son oncle dans une expédition contre les Turcs, il se muntra d'un caractère soumis et persévérant, mais on ne vit en lui aucune disposition pour les armes. Joseph II voulut cependant que, dans la seconde année (1789), il commandat l'armée impériale sous la direction de Laudon, et, bien que l'Autriche obtant alors quelques succès, le jeune archiduc n'en manifesta pas plus de goût pour la guerre. Reveun à Vienne, des que la paix eut été signée , il y fut témoin de la mort de Joseph II, qu'il pleura sincèrement; car il aimait ce prince sprituel, de toute la tendresse d'un fils, quoiqu'il n'approuvât pas son système de gouvernement. En attendant l'arrivée de son père, il tint pendant quelques mois les rênes de l'état, et des lors il donna des preuves de cette prudence . de cette haute sagesse qui ont caractérisé son règne. Déjà l'on voyait s'amonceler contre les rois tous les nuages de guerre et de révolution prêts à les renverser. La tempête avait éclaté lorsque François monta sur le trône après la mort de Léopold, le 1er mars 1792. Il déclara aussitôt que sa pulitique serait celle de son prédécesseur (Voy. Léopold, XXIV, 194); et, certes, la circonspection et les incertitudes que celui-ci venait de manifester, dans ses rapports avec la France, étaient bien dans le caractère du jeune empereur. Cependant quelques engagements d'alliance et de coalition avaient été pris à Mantone et surtout à Pilnitz; et lorsque la France constitutionnelle déclara la gnerre à l'emperenr d'Allemagne, le 20 avril 1792, Francois était déjà l'allié de la Prusse. Quoique cette guerre parut exclusivement dirigée contre l'Autriche , le roi Frédéric-Guillaume n'hésita pas à y prendre part, et même il fut convenn qu'il y jouerait le principal role. Le duc de Brunswick, que tons les liens attachaient à la cour de Berlin, fut le généralissime de cette coalition, et l'empereur n'envoya à son armée qu'un corps très-faible, et qui ne put être, dans la célèbre campagne de France, en 1792, que le speciatenr impassible des opérations qui en furent le résultat (Voy. DUMOURIEZ, LXIII . 145). L'nn de ces résultats fut que bientôt tout le poids des ar-

mées de la France tomba sur l'Autriche, et il s'en fallait de beaucoup que cette puissance se trouvât en mesnre de le supporter. Elle avait à peine vingt mille hommes pour convrir toute la frontière des Pays-Bas, et quand le duc de Saxe-Teschen. qui, avec de si faibles moyens, avait osé entreprendre le siège de Lille, fut obligé de l'abandonner précipitamment, pour aller défendre la position de Mons, il s'y trouva en présence de cinquante mille Français, perdit la bataille de Jemmapes, et fut contraint de se retirer sur la Mense. C'est alors que le jenne empereur parut sentir le danger de sa position, et, qu'assisté des conseils du vieux Kaunitz, qui, au déclin de sa carrière, était encore l'oracle du cabinet de Vienne, il se décida à faire les plus grands efforts pour soutenir une lutte qui devait être si terrible et si longue! Soixante mille hommes furent réunis sur le Bas-Rhin, sous les ordres du prince de Saxe-Cobourg, et, dès le 1er mars 1793, fondant sur les corps isolés et disséminés de l'armée française, ce général la rejeta en peu de jours sur ses frontières, où elle suffisait à peine pour compléter les garnisons, lorsque la défection de Dimouriez vint rendre encore plus faciles les opérations du général autrichien. On ne peut nier que, sur plusieurs points, les portes de la France ne lui fussent entièrement onvertes, et qu'il n'ent pu y pénétrer aussi facilement que les Prussiens l'avaient fait six mois auparavant. Mais l'histoire doit dire que la politique de Vienne n'était ni plus franche, ni plus loyale que celle de Berlin. Pour saisir le fil des événements de cette époque et de ceux qui l'ont snivie, il faut bien com-

prendre que les deux cabinets n'a-

condée par l'Angleterre et la Hol-

vaieut, l'un comme l'autre, ni compris la nature de cette guerre, ni prévu ses résultats. Les puissances qui avaient pris une si large part an partage de la Pologne, qui avaient si adroitement, si utilement pour elles, profité des dissensions, des révolutions de la nation polonaise, crurent tout simplement que la révolution de France était une occasion facile d'eu agir à son égard de la même manière. Si l'on observe bien tous les mouvements, toutes les opérations de cette guerre, on verra one, dans toutes les occasions, cette pensée en fut le secret mobile (1). Nous n'accuserous pas cependant le jeune empereur, de tous les torts de cette machiavélique politique; elle était de tradition dans le cabinet de Vienne et dans beaucoup d'autres. Kaunitz, Thugut et leurs successeurs n'en sont que les continuateurs; elle y est inhérente au pouvoir, et le sonverain lui-même ne pourrait pas s'y soustraire. Le prince de Cobourg, qui n'avait pas sans doute pénétré tous ces secrets. et qui pensait que le but de la guerre était réellement le rétablissement de la monarchie française, étant entré eu négociation avec Dumouriez. s'engagea de bonne soi à conconrir au rétablissement du fils de Louis XVI, et il promit même de ne jouer, dans cette difficile entreprise, que le rôle d'anxiliaire; mais, dès que le cabinet autrichien eut connaissance de cet engagement, le traité fut annulé, le géuéralissime obligé de se rétracter, et il ne fut plus question dans auenn acte public ni de Louis XVII, ni d'aucun autre Bourbon. Ou prit

lande, l'armée autrichienne s'empara ainsi de quatre des principales places de la Flandre; et la Belgique se trouva parfaitement converte sur ce point. Mais, pendant ce temps, toute la France s'était armée. Ponssée par le désespoir et la terreur, cette nation était devenue invincible, et déjà ce n'était plus de la dépouiller, de la partager qu'il allait être question. Le cabinet de Vienne s'en apercut alors, et il reconnut sou errenr. Ne voyant pas d'antre moyen de conjurer l'orage, il se hâta d'ouvrir, à l'insu de ses alliés, une négociation avec le gouvernement révolutionnaire ; et cette négociation fut commencée à Bruxelles, par le marquis de Mercy-d'Argentean et le comte Trauttmansdorff. François II fut même appelé dans les Pays-Bas , beaucoup plus sans doute pour l'appuyer de sa présence et de son autorité, que pour la diriger. Toute la politique autrichienne était alors conduite par Thugnt, qui veuait de succéder à Kaunitz; et le nouveau ministre avait accompagné le jenne empereur dans son voyage. On a vu combien le tumulte des armées convenail peu au caractère simple et paisible de ce prince; et, certes, on ne pent pas donter que, s'il avait consulté son gout pour venir visiter ses snjets des Pays-Bas, il n'eût pas pris le moment où cette contrée se trouvait livrée à toutes les calamités de la guerre. Il fut reçu par eux avec toutes les démonstrations de la joie la plus vive, et son couronnement comme duc de Brabant se fit à Bruxelles au milieu des applaudissements d'un peuple qu'il allait aban-

<sup>(</sup>x) Tantes les combinaisons et toutes les suite de ce système d'envahissement et de couquétes, sont parfaitement établies dans le corieux ouvrage . initalé Mémoires d'un house d'état, dont on sait que les principaux matériaux vienneut de l'étrouger.

412 donner! Les indices de la négociation qui déjà était commencée n'échapperent pas à la vigilance du cabinet prussien , et il envoya aussitot à Bruxelles un diplomate habile , le comte Duhm ( Voy. ce nom , LXII, 517), qui bientôt lui fit connaître qu'en effet des rapports secrets existaient entre l'Autriche et le fameux comité de salut public présidé par Robespierre; que déja un point capital était arrêté, celui de la cession des Pays-Bas. Mais la chute de Robespierre vint donner aux affaires une autre direction. Cenx qui lui succédèrent au pouvoir ne chaugèrent pas, il est vrai, complètement de pulitique; mais on sent que les questions de persunnes ne fureut plus les memes. Et d'ail'enre les forces toujours craissautes de la république, les victoires de Pichegru et de Jourdau y apportèrent des changements encure plus nutables. Il fallut abandouuer réellement les Pays-· Bas, qu'on avait proposé de céder : François II retourna à Vienne, et ses armées se réfugièrent derrière le Rhin , puis ; l'aunée suivante (1795), dans la Franconie et la Bavière. Pendant ce temps la Prusse, qui n'avait fait qu'une guerre d'observa-' tion et de politique, qui n'avait pas cessé d'entretenir, de son côté, de secrets rapports avec la république française, s'était ouvertement séparée de ses alliés, et venait de conclure à Bale nne paix définitive. L'Espaque, quelques états de l'Italie et de l'Allemagne , suivirent cet exemple; et l'Autriche se trouva seule sur le champ de bataille, en présence d'armées nombreuses et très-aguerries. Son attitude, dans cette circonstance critique, fut, on ne peut le nier, aussi digne que courageuse. Ses armées, presque partout infé-

rienres par le nombre, obtinrent cependant, sons les ordres de Clerfayt et de l'archiduc Charles, des avantages asses remarquables, et ce prince fut proclamé le sauveur de l'Allemague. Mais alors parut sur la scène politique, aiusi qu'une comète, pour nous servir de l'expression de Dumouriez, un adversaire bien antrement rednutable que tous ceux qui l'avaient précédé. Ce fut an muis d'avril 1796 que le général Bonaparte, à la tête de l'armée d'Italie, parvint, dès les premiers combats, à mettre en suite l'armée antrichienne, à la séparer des Piémuntais, ses alliés, et à la chasser de la Lombardie. Cette armée, qui ne lui avait, il faut le dire, que faiblement disputé ces conquêtes, parut en ce moment en sentir toute l'importance : elle se rallia autour de Mantone, et cette place, à laquelle jusqu'alors on avait à princ songé, mise aussitot en état de désense et occupée par une armée tuut entière, offrit pendant plus d'un an d'un siège acharué, le spectacle de l'une des opérations de guerre les plus admirables que l'on trouve dans l'histuire (Voy. Napoléon, au Supp.). Lorsque enfin elle eut capitnlé, le jeune chef des armées républicaines, ne voyant devant lui aucun obstacle, s'avança jusque sous les murs de Vienne. Encore deux jonrs de marche, et il allait entrer dans eette capitale, ou succomber au milien de toutes les forces réunies de la monarchie autrichienne, quand tout-à-coup il fut arrêté par des propositions de paix que son gouvernement ne l'avait point auturisé à accepter, mais que déjà il était assez pnissant pour signer et conclure sans antre pouvoir que sa volonté. Le Directoire, en recevant son rapport , vit

avec peine qu'il cut promis eu même temps de reudre Mantoue et de livrer Venise, et ces préliminaires ne furent pas d'abord ratifiés. Il fallut même plus tard que daus le traité définitif, couclu à Campo-Formio, la première de ces conditions fut supprimée. On y laissa les articles secrets pour la cession de Venise, qui ne coutait rien à la France. et pour la cession à celle-ci de la place de Mayence, ce boulevart de l'Allemague, dont l'empereur n'était que le gardien ou le dépositaire, et qu'il livra sans scrupule à l'enuemi commun (2). Et François II a été considéré comme l'un des princes les plus sages , les plus justes de notre époque! Comme nons l'avons dit, la politique de son cabinet était iuvariable; il n'en avait pas établi les priucipes ni les bases, et, dans ses guerres avec la France révolutionnaire, il fut plus que jamais contraint de ne point s'en écarter. La Prusse, son enuemie naturelle, n'employait pas des moyens plus équitables, et, toujonrs en négociation secrète avec les républicains français, cette puissance épiait sans cesse les fautes de son rival pour les mettre à profit. Ce fut surtout au congrès de Rastadt, où durent être traités les intérêts de l'empire germanique, que se découvrirent avec le plus d'évidence les symptômes et les moyens occultes de cette funeste rivalité. On ne peut plus douter aujourd'hui que la catastrophe qui le termina n'ait eu pour principal but de connaître les secrètes négociations du cabinet de Berliu avec la France (Voy. Donm, LXII, 519, et LEHRBACH, au Supp.). L'Au-

triche avait alors réussi à former nne nouvelle coalition. Sontenue par les subsides de l'Angleterre, et profitaut habilement du chevaleresque enthousiasme de l'empereur de Russie Paul Ier, elle eut bientôt reconquis ses états d'Italie. Déjà même elle pouvait tenter une invasion sur le territoire français, et le généralissime Souwarow qui, selon les instructious de son souverain, voulait franchement rétablir la monarchie de Louis XVI, était fort disposé à cette entreprise ; mais tel n'était pas évidemment le but de la cour de Vienne. Après avoir reconquis tous ses états d'Italie, lorsque ses troupes péuétrerent dans ceux du roi de Sardaigue, elle refusa, malgré les plaintes du général russe, d'y rétablir l'autorité de ce prince ; et quand nne seconde armée russe vint en Suisse, sous les ordres de Korsakoff, ponr achever la défaite des républicains et pénétrer en France avec le corps du prince de Coudé, l'archiduc Charles s'éloigna de cette frontière, et il conduisit ses troupes dans le Brisgaw, où rien ne semblait exiger leur présence. Korsacoff resté seul fut défait par Masséna, et Suwarow accouru pour le secourir ne put que protéger ses débris et couvrir sa retraite. Alors, indigné contre l'Autriche, ce généralissime exprima tont haut son méconlentement, et il conduisit ses troupes en Bavière. La, il reudit compte à son souveraiu, et il attendit ses ordres. Paul ler le ranpela aussitot en Russie; il rappela en même temps de Vienue son ambassadenr, et rien ne put le faire rentrer dans l'alliance de cette cour, Restée seule en présence de toute la puissauce républicaine, l'Autriche put d'autant moins résister à de nouvelles altaques, qu'elles înrent encore diri-

<sup>(</sup>a) Par le traité de Campo-Formio, qui fat signé le 17 octobre 1797, l'Autriche abandoma la Belgique, toutes ses saciences postessions es Relic. Elle reçut en échage l'istre, la Dalmatie, les lles vénitiennes et tout l'état de Venise.

414

gées par Bonaparte devenu premier consul. La bataille de Marengo, que Mélas avait d'abord gagnée et qu'il perdit par son impéritie, obligea encore une fois l'armée autrichieune d'abandonuer l'Italie. Ce fut en vaiu qu'elle essaya de nouveau, un peu plus tard, de recouvrer ses belles possessions de la Péninsule ; la victoire de Morean à Hobenlinden et sa marche sur Vienne amenèrent une nouvelle capitulation; et le traité de Lunéville (3), l'un des plus malheureux qu'ait signés l'Antriche, assura au moins quelques années de repos au pacifique François II. Ce repos dura jusqu'à ce que ce prince, voyant son oppresseur occupé de préparatifs contre l'Angleterre, et ayant réussi à former une troisième coalition avec la Russie et l'Augleterre. fit exécuter, sous les ordres du trop fameux général Mack, une irruption en Bavière, et provoqua aiusi, de la part du terrible Napoléon une vengeauce dont les effets furent aussi prompts que fuuestes. Après les honteuses défaites d'Ulm et d'Austerlitz, François se sépara brusquement de l'emperent Alexandre, qui voulait et qui pouvait combattre encore; il vint, eu suppliant, demander grâce à Napoléon à son bivouac, et sig ua bientôt, à Presbourg, un traité de paix encore plus désastreux que ceux qui l'avaient précédé (22 déc. 1805). L'abaudou de Venise et du Tyrol, la Bavière érigée en royaume, et bientôt la coufédération du Rhin , sous le protectorat du

nouvel empereur des Français, en furent les principales conséquences. Et, pour comble d'humiliation, Francois se vit obligé d'éloigner de sa personne le comte de Stadiou, et ceux de ses ministres qui l'avaient le mieux servi. Alors, l'Autriche, restée sans force et sans alliés, n'eut plus qu'à dévorer en silence ses chagrins, à préparer en secret les moyens de se soustraire à un joug si houteux. On pnt croire que l'occasion s'en présentait dans l'année suivante, lorsque Napoléon, combattant les Prussiens avec la presque totalité de ses troupes, fut encore attaqué par une puissante armée que commaudait l'empereur Alexandre lui-même. Mais la victoire des Français fut si subite . l'Autriche éprouvait d'ailleurs un si graud besoin de repos, et elle avait si peu de raison de secourir un allié qui l'avait tant de fois abandonnée, qui avait tout récemment laissé échapper une si belle occasion de lui être utile, que la paix de Tilsitt fut signée, et la Prusse soumise à un démembrement , à la plus fuueste oppression, avant que l'Autriche cut fait la moindre démonstration en sa faveur. Après ce traité de Tilsitt, qui laissa tout le continent européen au pouvoir des deux potentats qui le signèrent, le rôle de l'Autriche devint encore plus péuible et plus embarrassant. L'accroissement de la Russie et celni de la France l'épouvantaient également. Si ces deux puissances restaient unies, elles s'entendraient ponr l'opprimer, ponr consommer sa ruine; si elles venaient à se diviser , l'une d'elles l'obligerait à combattre sous ses drapeaux, et lui ferait subir ses malbeurs, si elle était vaiucue ; si . au contraire, elle était victorieuse, elle l'opprimerait avec plus d'orgueil, avec plus de rigueur encore.

<sup>(3)</sup> Par le traité de Lanéville, dont les prélimi-naires furent signés le 3 février 1801, l'Au-triche abandonna plusieurs contrées de la rive gaoche du Rhin. Les frontières de la ocuvelle suphilique gissilonrepublique elasipine furent reculces; l'entique coostinition de l'empire germaniquo renverse, el les dacs de Modene et de Tocane, parent de l'empereur, chiigés de renoncer à leurs

C'est dans une position anssi péoible que voyant, au commencement de 1809, Napoléou eogagé dans sa guerre d'Espagne avec l'élite de ses troopes, ioformé que déjà il y avait fait des pertes coosidérables, l'empereur François crut que le moment était venu de secouer le joug, et qu'il se prépara décidément à la guerre. Voulant éviter jusqu'aux apparences d'uoe injuste agressioo, il publia, des le 27 mars, uoe apologie de sa cooduite. Si quelques torts de son cabinet y sont omis on dissimulés, si ceux de Napoléon y sont quelquefois exagérés, il est au moins sur que celle pièce importante offre le tableau le plus exact et le plus vrai de la politique européenoe à cette époque. Ainsi, l'histoire doit eo requeillir textuellement les bases. « L'empereur d'Ao-« triche, est-il dit dans cette décla-« ration, eo consentant, par le « traité conclo à Preshourg le 26 « décembre 1805, à la cession « d'une partie très-importante de « ses états et à des stipulations oné-« reuses à sa monarchie, avait espé-« ré tronver la compensation de « tant de sacrifices dans le rétablis-« sement siocère de la bonne harmo-« nie entre la cour de Vienne et « celle des Tuileries... Cependant « le traité était à peine ratifié, que « l'empereor se vit trompé dans son attente .... Les articles qui as-« suraient aux princes poînés de la « maison d'Autriche des établisse-« ments fort inférieurs aux pertes « qu'ils avaient faites, n'eurent « point et n'ont pas co, josqo'a « présent, leur entière exécution. « Le terme fixé pour l'évacuation « des provinces autrichieunes, et « celui de la rentrée des prisonniers « de guerre, ne furent point obser-

« vés, Il avait été stipulé que l'ar-« mée française n'aurait, sous au-« con titre, plus rien à exiger des « provinces autrichieooes : l'empe-« renr, ne consultant que le repos « de ses peuples, avait même con-« senti à donoer quarante millions « de livres en numéraire, poor as-« surer l'exécution de cet article « important. Néanmoins des exac-« tioos de tous genres eurent lieo, « avec la promesse de les acquit-« ter, et d'indemniser les sujets « de S. M. Le gooveroement au-« trichieo avait cédé encore, de gré a à gré, dans lesprovinces d'Italie . a divers objets au goovernement « français: mais quand il a été a question de payer ses comptes, « qui s'élevaient à vingt-quatre mil-« lions de florios, la cour de Fran-« ce, en contraveolion à ses coga-« gemeots réitérés et formels, n'a « pas même voulu cotrer en poura parler. La première anoée, après a le traité, ne se fit remarquer que « par l'exigence du cabinet frao-« cais, el par nne suite de condes-« cendaoces de celui de Vienoe. «. Une partie des troupes fraoçaises a n'eut pas plus tôt quitté les états « de l'empereor, en conservant « néanmoins des positions mena-« cantes le long de leors frontières « vers l'Allemagne, que le cabinet « des Tuileries força le gouverne-« ment autrichieo à une convention « cootraire au traité de Presbourg, « et par laquelle il fut établi, pour a les tronpes italiennes, nne route a d'étapes à travers les provinces « maritimes de l'Antriche. En vain « la cour de Vienne fit-elle valoir « la lettre du traité et l'observance « à laquelle l'aocienne répoblique « de Venise avait tonjours été sou-« mise : la menace de reporter

FRA « de nouveau, dans les places « de l'Autriche , les malheurs de « la guerre, fut la seule réponse « du gonvernement français. Dans « ce même temps, un incident, que « la cour de France ne pouvait impua ter qu'à elle-même, servit encore « de motif à une nouvelle infrac-« tion de la paix. Les bouches du « Caltaro devaient être rendues « dans le terme de six semaines « après les ratifications. Les com-« missaires autrichiens inviterent « plusieurs fois les commandants « français à en preudre possession : « ceux-cien retarderent le moment. « et, dans l'intervalle, une escadre « russe s'ampara de ce district. Le a cabinet des Tuileries trouva bieu-« tôt, dans cet évènement, le préa texte d'une foule de prétentions « et de demandes. Non-seulement « il se maintint en possession de « la ville de Braunau, qu'il s'était « engagé d'évacuer; mais, faisant « rentrer ses troupes dans la partie « du Frionl située sur la rive droite « de l'Isouzo, il reprit de fait un « territoire qui, par le traité de « Presbourg, appartenait à l'Au-« triche; enfin, il força la cour de « Vienne à fermer ses ports de l'A-« driatique aux vaisseaux russes et « anglais, et à porter par-là le a plus grand préjudice à son coma merce maritime. L'empereur n'eut « que le choix de céder ou de voir a ses ports occupés par des troupes « françaises, et ses états exposés « dereches à tons les fléaux de la a guerre. C'est ainsi que le cabinet « français tenait la conr de Vienne « daos un état uon interrompu d'aa larmes et d'inquiétudes. La paix a avait été signées mais cette si-« tuation n'en élait pas moins un « état de guerre continuel; et bien-

a tôt les évènements qui surviurent « en Allemagne développèrent de « nonvelles combinaisons politiques, « qui ne pouvaient être pour l'Autri-« che qu'une source de nouveaux « daugers. Un acte signé à Paris. « le 12 juillet 1806 (4), apéantit « un grand empire, qui avait résisté « aux révolutions de dix siècles. « Cet antique édifice était remplacé a par une association nouvelle qui, a par ses conséquences, étendait « d'un seul trait la puissance de " l'empereur Napoléon jusqu'aux « fruntières et dans le cour de « l'Autriche; et, quoique la paix de « Presbourg eut sanctionné l'existen-« ce de l'empire d'Allemagne, et « reconnu S. M. I. et R. pour le « chef de cet empire, ce changea ment ne s'en fit pas moins, au « mépris du droit des geus, saus « l'y appeler, et au milieu de la sé-« curité de la paix. La demande a faite à l'empereur , de renoucer à « la couroune d'Allemagne, suivit de « près ce bonleversement. S. M. I. « et R. l'avait prévenu. Les attria butions de cette conroune avaient a passé au protecteur de la nouvelle a association rhénane; et, quelle « que fut l'étendue de ce sacrifice, a l'empereur, n'ayant que l'alternaa tive de céder ou de faire la guerre, préféra encore, dans cette occaa sion, l'espoir d'ameuer eufin un « réritable état de paix et de tran-« quillité pour sa mouarchie, aux a nouveaux et dangereux efforts « qu'une conduite différente aurait « rotrainés. Huit mois s'étaieut « éconlés depnis la paix de Presa bourg. L'état de guerre avait cona tioné sens interruption, les ar-

(4) Le traité de la confedération du Rhin , qui, sous le protectorat da Rapoleon, renversa l'empire germanique.

FRA « mées françaises bordaient encore « toute la frontière occidentale de « l'Autriche. La guerre qui écla-« ta, peu de temps après, au nord a de l'Allemague, et qui s'éten-« dit dans le nord de l'Europe, eut « pour suite la retraite momeuta-« née d'une grande partie des trou-« pes françaises de la frontière de a l'Autriche : mais la ville de Brau-« nau et la rive droite de l'Isonzo « n'en restèrent pas moins occupées « par des garnisons françaises...... « La paix de Tilsitt fut signée; elle « produisit un changement essentiel a dans les relations de l'Europe; « elle établit le pouvoir politique α de l'empereur Napoléou sur tuute « la ligne des frontières occidenta-« les et septentrionales de la monar-« chie autrichienne. Les troupes « françaises reviurent en Allemague : elles fureut cantonnées dans « la plupart des pays dont le traité z de Tilsitt avait disposé; et par « les positions qu'elles prirent, en « ceruant la monarchie sur les « points les plus essentiels de sa « défeuse, l'Antriche se tronva placée dans une situation aussi a précaire que dangereuse. La cour « des Tuileries ue tarda pas à s'en a prévaloir. La reconnaissance des « rois établis par le traité de Tilsitt « fut impérativement exigée (5), « La remise des bouches du Cattaro « avait eu lieu en suite du traité de « Tilsitt; et cependant S. M. I. « dut se soumettre à une nouvelle « convention, pour obtenir l'évacua-« tion de la ville de Braunau et la a conservation d'une partie du

« était assurée par letraité de Presa bourg. Cette cnavention, signée « à Fontainebleau le 10 août 1807. « imposa à l'Autriche de nouvelles « cessions et une nouvelle perte de territoire; et la cession de Mon-« tefalcone n'en était qu'une vaine « compensation. Non content de tous ces sacrifices , l'empereur Napoléou insista bientôt après « sur la cessation de toute relation « diplomatique et commerciale de l'Autriche avec la Graude-Breta-« gue: elle contraignait ainsi la « cour de Vienne à tarir les sources « de la prospérité d'une partie très-« intéressante de ses états.... Dans « le même temps que sa navigation « fut exposée ainsi au ressentiment « de la marine anglaise, les arma-« teurs italiens, sous la protection « de leurs autorités, se livraient, « contre les navires de l'Autriche . « à tous les geures de rapine et « d'insulte. Il en est résulté une perte immense; et toute satisfac-« tion a été refusée. .... S. M. « vit à regret que, tont en restant « fidèle au système qui l'avait guidée « jusqu'alors, elle ne ponvait ce-« pendant tronver à l'avenir la sû-« reté et la conservation de ses états « que dans l'emploi sage et mesuré des moyens de défense que lui « offraient l'attachement de ses peuples et le patriotisme des provin-« ces de son empire..... La pré-« voyance de S. M. fut bientôt jus-« tifiée; car à peine s'occupait-elle « de la première organisation de « ces institutions intérieures, que « de nouvelles circonstances vinreut « lui en moutrer l'urgeute nécessité. « C'est, en effet, dans ce même temps que le cabinet des Tuileries fit à Vienue des insinuations a tendant à engager S. M. dans des

LKIV.

<sup>«</sup> Friuul, an lieu de la possession a entière de cette province, qui lui (5) C'était la reconnaissance des rois de Hollande, de Westphalie, d'Espagne et de Neples , qui tous appartensient à la famille de Bonsparte.

418 " projets contre un état voisin, dont « la conservation fait partie de son « système po itique (6), projets a qui, en occupant les forces de « l'Autriche sur une partie éloignée « de ses frontières, auraient laissé « ses provinces allemandes sans dé-« fense, et ouvert toutes les routes d et 'tous les points de la monara chie aux armées françaises. C'est « encore dans ce même temps que a l'exemple d'un prince voisin (7), « allié de la France, qui tombait « victime de son amitié et de sa « confiance envers l'empereur des « Fraoçais, indiquoit à l'Autriche « le sort qui lui était réservé, si elle « ne trouvait pas en elle-même « la garantie de son existence. « Plus les mesures défensives étaient « propres a maintenir la paix, « plus le cabinet des Tuileries y « tronva des raisons de s'en plaina dre. Une note que le ministre « des relations extérieures adressa a de Bordeaux, le 30 juillet 1808, « à l'ambassadeur comte de Mete ternich, à Paris, porte la déclaration précise, « que, si S. M. « I. et R. n'arretait, ne révoquait a pas ces mesures et ne prenait des « mesures dans nn sens tout contrai-« re, la guerre était inévitable. » Des effets suivirent ansitôt celle a menace; la déclaration fut suivie tont à-la-fois de l'ordre donné à a tous les princes de la confédéra-« tion d'assembler, dans un très-« court espace de temps, leurs con-« tingents, et de mouvements des « troupes françaises stationnées en « Silésie et le long de l'Elbe. La (6) B s'agit fei de l'empire ottoman, dont Na-

« ne l'avait provoquée. Il était mêa me impossible de l'éviter; car, a par cette déclaration du 30 juillet. « le cabinet des Tuileries ne laissait « à l'empereur que l'alternative de « la guerre ou d'une déclaration « par laquelle S. M. renoncerait a pour toujonrs à tonte possibilité « de défense... L'empereur se vit « donc forcé par le plus rigonreux « devoir, non-seulement de conti-« nuer les mesnres de défense qu'il « avait ordonnées, mais de rassema bler tous ses moyens contre me « invasion sondaine... Le cabinet des « Tuileries, de son côté, persistant « dans ses desseins, puisque la dé-« claration du 30 juillet n'était pas « révoquée, et réduit senlement à « différer l'agression contre l'Au-« triche, n'eu devint que plus actif « à préparer les armes qu'il voulait « employer contre elle. Le voyage « de l'empereur Napoléon en Alle-« magoe et le séjour qu'il fit à Erfort, eurent principalement a pour but de chercher à l'Autriche « de nouveaux ennemis et de, lui a faire, nne nouvelle demande « celle de la reconnaissance imméa diale du frère de l'empereur des « Français, comme roi d'Espagne. a fut mise en avant pour multiplier a les embarras de la cour de Vienne. En retour de cette reconnaissance, « l'empereur Napoléon promettait « de retirer ses troupes de la Silé-« sie prussienne et de les stationner « sur l'Elhe: mais cette mesure « était déjà dans ses plans militai-« res; elle changeait un des points a de l'attaque, el n'en écartait pas « le danger. Depuis ce moment, les « délais de l'agression ont été abré-« ges, autant que les circonstances

oleon avait propose le partage à la cour de

<sup>(7)</sup> Ce passage est relatif au roi d'Espagne, que Napoléon vennit de détréeer et d'emprison-ner (Per, Cuantes IV, LX, 468).

« ont pn le permettre. L'empereur « Napoléon était à peine parvenn à « faire rentrer son frère dans Maa drid, et à se rendre maître des « côtes du nord de l'Espagne, que « de son quartier général de Valla-« dolid il a décidé la guerre. Le « ministre français n'a plus même « vouln d'explication de celui de « Vienne. Il n'y avait effectivement « pas matière à en demander. Les a mesures défensives de l'Autriche, a quoique continuées pendant l'hi-« ver et pressées avec activité, se a renfermaient dans ce que la dé-« fense du pays exige, et ne pré-" taient pas même à une interpréa talion différente; mais le cabinet a des Tuileries avait trop longa temps médité ses projets pour en a chaoger: nne circulaire, partie « de Valladolid, a donc ordonné « aux prioces de la confédération du « Rhin de rassembler, avec célérité, a leurs contingents an plus grand a complet; les conscrits ont été ap-« pelés pour compléter les armea ments contre l'Antriche, et toutes « ces mesures hostiles ont été encore « accélérées par le retour de l'emperenr des Français dans sa capitale. En uo mot, chaque jonr a « apporté et apporte encore, à la « cour de Vienne, la nouvelle des a dispositions que l'on prend pour « l'attaque résoloe contre elle. En « même temps, le signal a été donné a aux journalistes d'inonder la « France et l'Allemagne des para-« graphes les plus injurieux et les a plus calomnieux contre l'empea renr, contre son auguste famille, « contre la nation aotrichienne. Ces « paragraphes, sortis des presses « de Paris, décèlent l'intention la « moins équivoque d'égarer l'opi-« nion publique en Antriche et de

« faire perdre au gouvernement la « confiance du peuple. On y prêche a ouvertement la désobéissance aux « lois et la révolte; et l'on vondrait « ainsi préparer la guerre des ar-« mes par la dissolution de tons les « liens moraux qui attachent les a sujets a leur prince ... » Oo voit assez daos cette pièce par le tableau de la position des armées que, quelque nombreuses que fussent les troupes françaises envoyées en Espagne, il en élait resté encore assez dans le nord, ponr cerner et environner de toutes parts les états autrichiens. Cependant on a lien de croire que si l'archiduc Charles, déployant tout-à-coup des forces préparées secrètement depuis long temps, eut envahi snbitement la Bavière, s'il eut couduit avec plus de vigueur cette première attaque, il pouvait aisément arriver josqu'au Rhin , prendre snr ce fleuve une position favorable, et d'où il eut protégé un soulèvement général, déjà près d'éclater sur tous les points de l'Allemagne. Le roi de Prusse Ini-même avait répondu aux secrètes propositions de François Ier : Portez un grand coup, et je pourrai me décider. Mais ce grand coup ne fut pas porté; on laissa à Napoléon le temps de revenir d'Espagne, de réunir ses troupes, et l'armée antrichienne repoussée à Ratishonne, à Eckmuhl ne put même pas défendre sa capitale. Napoléon, des le 10 mai, était anx portes de Vienne; et ce fut alors que, dans un de ses hulletins, il insulta grossièrement le malheurenz François (8). L'armée autrichienne, rejetée sur la rive gauche du Danube, y

<sup>(5) «</sup> L'empereur d'Autriche a quitté Vienne « et a signe, en partent, une proclametion rédi-« gée par Geutz, donn l'esprit des plus sots li-» belies. Il est difficile de trouver un prince « plus débite et plus faux...»

repoussa cependant avec vigueur de téméraires attaques, et elle obtint à Essling un avantage important, mais dont, selon sacoutame, elle ne profita pas. Après être resté immobile pendant près d'un mois daus une position où il dominait le cours du fleuve, après avoir laissé paisiblement son ennemi préparer des movens de passer sur la rive ganche et de venir le combattre, le prince Charles sontint pendant denx jours à Wagram des allaques aussi acharnées que menttrières, et dont le résultat cependant n'ent point été décisif si le lendemain il n'avait pas demandé une trève; et si cette trève, que l'empereur François refusa d'abord de ratifier, n'eut pas été snivie de négociations de paix. La famille impériale était alors, on ne peut le dissimuler, livrée à des divisions funestes, et ces divisions avaient évidemment contribué anx revers des armées. L'archiduc Jean, qui commandait celle d'Italie, s'était peu hâté de venir au secours de Vienne; et lorsqu'enfin il lui fut ordonné de passer le Danube, pour former l'aile ganche de la grande armée, il n'exécuta pas ce mouvement, qui eut assuré la victoire à la journée de Wagram. L'archiduc Charles, désespéré, offrit alors sa démission qui fut acceptée; et l'emperenr voulant mettre fin à ces dissensions, déclara qu'il allait lui-même prendre le commandement de ses armées. Un tel rôle était, on ne peut le nier, bien loin de ses goûts, de son caractère, et tout-à-fait au-dessns de ses forces; mais le parti de la paix et des concessions, à la tête duquel était le prince de Lichtenstein, l'ent bientôt entraîné dans un autre système. Des plénipotentiaires furent nommés, et, après trois mois d'incertitudes et d'hésitations, François Ier

consentit, le 14 octobre 1809, à la paix la plus dure, la plus humiliante que l'Autriche eut jamais subie. Par ce traité de Schonbrunn, tous les rois de la famille de Napoléou, même cens qui pourraient survenir, furent de nouveau reconnus et légitimés. L'Autriche, après avoir cunsenti à une contribution de quatrevingts millions, céda en toute propriété Salzbourg, Goritz, Trieste, la Carinthie, la Croatie, la Gallicie; l'empereur Alexandre lui-même eut une part dans ses déponilles. Francois confirma encore l'abandon de Venise et du Tyrol. Tont ce qu'il obtiut en faveur des fidèles habitants de ce dernier pays, c'est qu'il leur serait accordé un pardon plein et entier, et qu'ils ne pourraient être recherchés, ni dans leurs personnes ni dans leurs propriétés. Et le trailé était à peine signé que le malheureux Holer fut arrêté, fusillé par ordre de Napoléon (Voy. Hofen, XX, 449), sans que son ancien maitre, qu'il avait servi avec tant de zèle, osat réclamer pour lui l'exécution d'un acte aussi solennel! Ce fut bien long-tem; s après que le monarque autrichien rendit un hommage tardif au héros de la fidélité tyrolienne, qu'il accurda une pension à sa veuve et qu'il lui fit élever no monument sur le théâtre de sa gloire, L'article le plus important du traité de Vienne fut un article secret, nne clause que Napoléon a niée, même long-temps après sou exécution, mais qu'il n'est plus possible de contester aujourd'hui. On conçoit quelle raison il eut de dire que la main de Marie-Louise lui avait été donnée spontané. ment et proposée sans contrainte : cette version flattait davaulage son orgueil; mais, par une de ces contradictions fréquentes dans ses Mé-

moires, ou lui fait dire ailleurs (9) que ce mariage empêcha le démembrement de la monarchie autrichienne, qu'il avait résolu ; et, il est aujourd'hui bien prouvé que ce démembrement fut alors mis en question, et que l'emperent Alexandre s'y opposa de tout son ponvoir. Napoléon a même dit ailleurs, ce que nous ne croyons pas, que denz princes autrichiens, frères de l'empereur, lui demandèrent, à la même époque, une part dans les dépouilles de leur illustre maison. Le plus pénible des sacrifices que Frauçois Ier fit par-le traité de Vienne fut donc celui de sa fille, Marie-Luuise; et ce prince l'a déclaré lui-même (manifeste de 1813). a Dans les conjonctures critiques « où l'état se tronvait, une paix de « ce genre ne ponvait être obtenue « que par une résolution extraordia naire. L'empereur le sentit, il prit « cetterésolution S. M. donna (10) « par l'intérêt le plus sacré de l'hu-« manité, et pour écarter des manx « incalculables, comme gage d'un « meilleur ordre de choses, ce qui « était le plus cher à son cœur. Le « fut dans ces sentiments élevés au-« dessus des considérations ordinai-« res, ce fut en s'armaut contre les

« fauses interprétations du moment « que l'on serra un nœud qui , après « les désastres résultant d'une lutte « inégale, devait relever la partie faible et sonfirante, et porter la partie forte et victurieure à la « modération et la justie». L'em « peren était d'autant plus fondé à « concevoir de pareilles espérances, qu'à l'époque du clien fit formé, « qu'à l'époque du clien fit formé,

(9) Mimorial de Sainte-Hélène.
(10) Le mon donne no rend pas très-bien le mot de l'Original inguên : secréte serait trop fort; ifera serait plus exact.

« à ce point où l'affermissement de « ce que l'on a acquis , devieut plus a désirable que des efforts conti-« nuels ponr acquérir «ucore... » Tous ces calculs de prudeuce et de résignation du monarque autrichien ne furent pas entièrement décus ; et, après la paix de Vienne, ceux de ses états qui lui étaient restés jouirent de quelque repos. Cependant il failut encore payer des contributions de guerre, et les troupes françaises restées en Allemagne continuèrent d'occuper les mêmes positions, d'entourer, de menacer l'Autriche à peu près de la même manière; et Napoléon deveun l'allié, le parent de l'illustre maison de Lorraine, continua, comme par le passé, d'augmenter sa puissance, d'étendre son empire. C'est dans ce temps que la Hullande, le nord de l'Allemagne, et toutes les villes anséatiques furent transformés en départements français. Et, tandis que des flots de sang coulaient encore ponr lui sonmettre l'Espagne, il occupait tonjunrs la Pologne par une puissante armée; enfin, tonchant à l'empire russe, il ne lui restait plus que cette puissance à soumettre. C'est ce dont il s'occupa sérieusement en 1812; et alors il laissa quelque répit aux peuples qu'il avait vainens, les obligeant tontefois à le seconder dans cette gigantesque entreprise. Comme les antres princes, ses tributaires, Francois Ier fut appelé à cette rénnion de rois qui viut s'humilier devant lui a Dresde, et la il fut contraint d'adhérer au traité d'alliance qui l'obligea de joindre trente mille hommes à la grande armée de Napoléon. On peut croire que le sage et prudent Schwarzenberg, qui eut le commandement de ce corps d'armée, reçut des ordres et des instructions tels qu'il

ne dut point se compromettre, et même on sait que le cabinet autrichien ne cessa pas un instant d'avoir des rapports secrets avec l'empereur Alexandre. Il en eut aussi avec la cour de Berlin, et, des la fin de 1812, l'empereur François écrivait au roi Frédéric-Guillaume, pour l'engager à seconder la Russie, lui donnant l'assurance qu'il ne separerait pas ses intéréts de ceux de la Prusse (11). Ainsi dans la terrible invasion de la Russie, que Napoléon exécula à la fin de 1812, le corps autrichien, qui formait sa droite, dut se tenir constamment sur la réserve ; et aussitôt que l'armée française eut péri presque tout entière, dans sa désastreuse retraite de Moskow, une convention secrète, signée par l'envoyé de Russie Anstetten, fit cesser pour l'Autriche jusqu'aux apparences des hostilités. Un peu plus tard (17 mars 1813), par suite d'une autre convention, que signèrent à Kalisch le comte de Nesselrode et le chevalier de Lebzeltern (12), le prince de Schwarzenberg fit définitivement rentrer ses troupes dans les états autrichiens. Le cabinet de Vienne revint donc alors complètement à la position de neutralité dont on l'avait forcé de sortir; et on ne peut pas donter que ce fut à cette époque qu'il donna nne nouvelle activité à ses négociations avec la Russie, la Prusse et l'Angleterre. Dès le commencement de 1813, un envoyé de Vienne s'était rendn à Londres pour savoir sur quel subside on ponrrait compter en cas de guerre avec la France. La réponse sut selon

(11) Le roi de Prusse, dans un ordre du jou du 7 mai 1813, déclare à son tour que seu peu une eutre puissence se joindrait à la couse des

(10) Voy. les Ménoires d'un homme d'état, tom. XII, page 76.

les vœux du cabinet autrichien; et des lors les préparatifs furent poussés avec la plus grande vigueur. Vers le commencement de juin, deux cent mille hommes étaient dirigés sur la Bohême avec une immense artillerie, et l'empercur François luimême se rendaît dans cette contrée accompagné du plus habile de ses ministres, le comte de Metternich. Après des batailles sanglantes et dont le résultat semblait peu décisif, les denx partis avaient l'un et l'autre également besoin d'être secourus, et chacun d'eux redoubla d'efforts pour entraîner l'Antriche dans son alliance. Ainsi, après tant d'humiliations et de sacrifices, l'empereur François se tronvait enfin dans la plus beureuse position; il allait être l'arbitre de l'Europe, et il tenait dans ses mains le sort des nations. C'était le fruit d'une longue prévoyance, le résultat des calculs les plus habiles, et il en profita admirablement. Ce fut d'abord sous les apparences d'une médiation armée que l'Autriche parut sur la scène. La Prusse et la Russie, qui savaient à quoi s'en tenir sur ses intentions secrètes, n'hésitèrent point à accepter cette médiation; et Napuléon lui-même, qui avait fait de vains efforts pour obtenir la neutralité de son beau-père, qui avait offert de lui rendre les provinces illyriennes, et même de lui donner la Silésie dont il eut dépouillé la Prusse, se vit obligé de reconnaître ponr médiateur celui dont il avait été si près de démembrer l'empire! Un armislice fut convenu, et un congrès fut ouvert à Prague, ponr y discuter la pair que personne sans donte ue voulait sincèrement. Après un mois de tracasseries et de vaines discussions de formes, le terme de l'armistice

arriva sans qu'on cût rien conclu; et il fallut recommencer les hostilités, que de toutes parts on n'avail pas cessé de préparer. L'Autriche se déclara alors hautement pour les alliés, et l'énorme poids qu'elle mit dans la balance dut être décisif. Cependant les premiers résultats n'en forent pas beureux; et la bataille de Dresde, où ses troupes jouèrent le principa! rôle, doit être considérée comme une des victoires les plus brillantes qu'aient obtenues les armes de la France. Mais Napoléon en profita peu. S'obstinant à défendre la ligne de l'Elbe où il ne lui était plus possible de se maintenir, il alla, après divers mouvements décousus et lort incohéreuts. s'établir dans la mauvaise position de Leipzig , où les alliés le forcèrent d'accepter cette bataille terrible, qui dura trois jours (16, 17 et 18 oct. 1813), et qui décida le sort du monde. Les troupes autrichiennes y jouèrent encore le principal rôle, et le généralissime, Schwarzenberg, n'y commandait pas moins de trois cent mille hommes! Peu de jours auparavant un traité avait été signé entre l'Autriche et la Bavière : et une armée, formée aussitut par les troupes des deux puissauces, sous les ordres dn maréchal Wrede, s'étant dirigée sur la Franconie, fut près de couper toote retraite à l'armée française. Mais Napoléon trouva encore assez de forces pour lui résister, et avec ses débris il obtint à Hanan la victoire la :plus nécessaire, la plus utile qu'il eut jamais remportée. L'empereur François, qui était retonrné daos sa capitale, vint rejoindre ses alliés à Francfort; et la, ils envoyèrent de nouveau à Napoléon des propositions de paix qui ne farent pas acceptées. Alors ils publièrent sous le titre de Déclara-

tion une espèce de manifeste, dirigé principalement cootre la personne de Bonaparte, et portant que ce n'était puint à la France qu'ils faisaient la guerre, mais à un pouvoir que, pour le malheur de l'Europe et de la France elle-même, Napoléon avait trop long-temps exerce. L'invasion de la France tarda peu, et les troupes autrichiennes, formant la ganche des alliés, occuperent la Franche Comté et la Bourgogne. Elles pénétrèrent ensuite jusqu'à Lyon. L'empereur François suivit tous leurs mouvements, el tunjours à portée des autres souverains ses alliés, il prit part à toutes les négociations. Gependant il se tint plus éloigné, lorsqu'il les vit s'approcher de Paris. Alors il est probable qu'il ne voulut pas être témoin des évenements qui allaient briser le trône de sa fille , et que ce fut pour ce motif qu'il resta à Dijon. Ce n'est que le 15 avril, et quand tout fut consommé qu'il entra dans la capitale, où il alla occuper un modeste logement dans le faubourg Saint-Honoré. Quatre jours après, M. de Talleyraod étant venu le complimenter à la tête du sénat, ce prince répondit : « Je recois avec a sensibilité l'expression de vos sen-« timents. Le repos et le bonhenr a de la France sont intimement liés « au bonheur et au repos de mon penple. Les époques les plus heureuses pour l'Autriche et pour

« la France sont celles où leurs a princes étaient unis par les liens « de l'amitié ... J'ai combattu « pendant vingt ans ces principes u qui ont desolé l'univers ... Par « le mariage de ma fille, j'ai fait, « comme souverain et comme père,

« un immense sacrifice au désir de

« mettre fin anx malheurs de l'Eu-

« rope. Le sacrifice a été fait en « vain; mais je ne regretterai ja-« mais d'avoir fait mon devoir. La « paix , si récemment impossible , « va devenir facile et stable sons le « gonvernement régulier et paternel " rétabli en France. Que tous les « partis se rallient autour du roi : « qu'un seul sentiment anime la na-" tion; et mes efforts, réunis à « ceux de mes puissants et généreux « alliés, seront conronnés du plus « grand succès que j'ambilionne : « la France sera puissante, tran-« quille et henreuse. » Les senateurs français, dont le plus grand nombre appartenait au parti de la révolution, refusèrent d'inscrire sur leurs registres la réponse de l'empereur, à cause de la phrase qui en condamnait si positivement les principes. On remarqua que, bien différent de l'empereur Alexandre, François ne dit à cette époque que des mots pleins de sens et de bonté, et que surtuut il se montra dans toutes les occasions furt opposé aux innovations révolutionnaires. Il visita tous les établissements, tous les objets d'utilité publique, et partout il recneillit avec soin ce qui pouvait être de quelque avantage pour ses peuples. Simple et modeste, on le vit souvent a pied dans les rues, allant à la messe, ou visitant les bibliothèques, les hospices, les fabriques, enfin tout ce qu'il ponyait découvrir de curieux et d'utile. Il se rendit plusieurs sois à Rambonillet, pour y voir sa fille Marie-Louise, et il sut lui faire accepter avec résignation sa nouvelle destinée. Dans les négociations qui devaient fixer le sort du monde et surtout celui de la France, oubliant les rivalités, les vienx errements de la politique autrichienne, il se montra aussi généreux que désintéressé.

Ce n'est que l'année suivante, après la seconde invasion, que ses ministres tentèrent en vain de faire revivre sur quelques provinces de France les anciennes prétentions de la maison de Lorraine. On sait qu'en 1814, les intérêts de tant de puissances n'ayant pu se concilier à Paris, il avait été convenu que tout se déciderait par un congrès; et ce congrès s'ouvrit à Vienne le 25 novembre suivant. Toutes les puissances de l'Europe y eureut leurs représentants, et les plus graves questions y furent discutées : celle de la Pologne que la Russie voulait tout entière, et celle de la Saxe que la Prusse voulait également. Ce fut ponr s'opposer a ces deux projets que M. de Talleyraud essaya de former secrèlement une alliance entre l'Autriche. la France et l'Angleterre. Tant de prétentions et d'intérêts divers rendaient fort difficile la marche des affaires, et l'on n'était pas encore arrivé à la moindre solution, lorsque Bonaparte, échappé de l'île d'Elhe, vint de nouveau changer la sace du monde. Toutes les armées étaient encore sur pied, et les mêmes alliances, les memes traités unissaient les souverains : ils n'hésitèrent point à les suivre; et l'emperent Prançois fut pent-être celni qui y mit le plus de franchise et d'empressement. Ce fut en vain que Napoléon fit plusienrs tentatives ponr détacher son beau-père de la grande alliance, ou pour que, du moins, Marie-Louise et son fils lui fussent rendus. L'Autriche mit encore nne fois en campagne ses numbreuses cohortes, et dans cette seconde invasion elles occuperent à pen pres les mêmes contrées que l'anoce précédente. François Ier vint également à Paris. Mais, comme ceux de ses alliés,

FRA

ses discours ne furent plus les mèmes, et sa politique cessa d'être généreuse. C'est par ses ordres, et par les mains de ses soldats, que l'ou vit tous nos musées, tous nos monuments dépouilles de taut de précienx objets, conquis par nos victoires dans toutes les contrées, même dans les états de Venise, que la France avait donnés à l'Autriche, et qu'ainsi cette puissance n'avait aucun droit de revendigner. Dans le même temps, elle insistait eucore pour de fortes contributions de guerre, pour la cession de beauconp de places et de plusienrs provinces; ce que, du moins, elle n'obtint qu'en partie. Mais dans tout cela, cependant, nous devons le dire, François Ier ne fut pas le plus sévère ni le plus exigeant. Il faut voir dans la délibération des puissances, dans les opinions qu'exprimerent alors leurs ministres , jusqu'où allèrent les prétentions de la Prusse, de l'Angleterre et des Pays-Bas (13). Les uns voulaient le partage et l'anéantissement, d'autres quelques provinces, des garanties et des contributions ... Et tout cela, pour punir les Français d'un tort qui avait tout an plus été celui d'un parti, peut-être celui des alliés eux-mêmes , qui avaient pris si peu de précautious coutre l'ennemi commun, qui avaient laissé le ponvoir dans des mains si faibles, qui avaient tout fait pour les affaiblir encore! Quand on eut décidé la quotité des sommes que la France devait payer , quand il fut hieu arrêté de quel poids devait être le fardeau qu'on lui ferait porter, tontes les antres questions devinrent faciles entre les alliés, et ils n'enrent plus besoin de se réunir en congrès.

Par le traité qui fot conclu à Paris, le 23 novembre 1814, l'Autriche obtiut d'immenses contributions. La Tuscane et le Parmesan furent rendus à des princes de sa maison; elle conserva les états de Venise, et devint ainsi maîrresse des trois quarts de l'Italie; elle obtint eucore quelques agrandissements en Allemagne et en Pologne; enfin, elle porta sa population et l'étendue de son territoire , au-delà de ce qu'elle avait possédé sous Charles Quint. Revenu dans sa capitale, François I'T s'y occupa de la prospérité de ses immenses états; il ne songea plus qu'à réparer, pour ses sujets, les maux causés par des guerres si longues et si funestes; et, dans ce but, les meilleurs plaus de finances, les plus sages réglements d'administration furen; adoptés et exécutés. Des codes longtemps médités, et qui passent aujonrd'hui pour les meilleurs de l'Europe. furent mis en activité; les procurenrs furent parlout supp inies, et l'on vit presque entièrement disparaître la lèpre de la chicaue. Francois Ier ordonna aussi des mesnres sérères contre les propagandistes, qu'il avait toujours singulièrement détestés, et l'on doit remarquer qu'alors, comme toujours, ses peuples furent les plus paisibles, les mienx préservés des agitations révolutiounaires. Ce ne fut pas ponr réprimer des troubles et des rébellions dans ses propres états, que ce prince se rendit au congrès de Véronne en 1820, puis à celui de Laybach, l'année suivante, mais ce fut pour y aviser, de concert avec ses puissants alliés, à des moyens de rétablir en Espagne, à Naples et dans le Piémont , l'autorité royale qui venait d'y tomber (Voy. FERDINAND IV, FERDINAND VII, dans ce vol.,

<sup>(13)</sup> Toutes les pièces de cette discussion pe litique ont été imprimées récemment dans le tome XIII des Mémoires d'un homme d'état.

VICTOR-ENMANUEL, XLVIII, 411, CHARLES-FÉLIX, LX, 476). Plus qu'aocun antre, intéressé au maintien de l'ordre dans la Péninsule, François I'r se chargea de faire marcher des troupes contre les insurgés de Naples et da Piemont. Quelques régiments autrichiens, sons les ordres de Bubna, suffirent en Piemont, et l'ai mee qui se rendit à Naples eut à peine besoin de quelques démonstrations hostiles. (Voy. FRIMONT, dans ce volume). Francois Ier ordonna scrupulcosement à son armée d'évacuer ce royaume, d'en restituer les places, des que l'ordre y fut rétabli; et cette guerre fut la dernière qu'eut à soutenir un monarque qui avait si longtemps fait d'inutiles vœux pour la paix. Livré alors sans réserve à ses gouls pacifiques, il se consacra Inut enfier au honneur de ses peuples; et par sa bonté, sa bienfaisance el surtont par la fermeté de son caraclère. la rectitode de son jugement, il sut sans contredit celui des princes contemporains qui remplit le micox un bot aussi lonable. Aucun rni n'était d'un abord plus facile, et ne se rendait plus bienveillant et plus populaire dans la meilleure acception do mot. Il donnait le jeudi de chaque semaine une audience à laquelle tons ses sujets étaient admis indistinctement, et c'est la qu'il rendait la justice comme un véritable juge de paix, ou plutôt comme un excellent père de famille. Etdetels soins u'empêchaient pas que, dans les grandes affaires, lorsqu'il s'agissait de prononcer sur les intérêts de l'état, sur l'avenir de la monarchie, il ne déployat autant de fermeté que de prévoyance. Ce fut en vain que, dans les derniers temps de sa vie, on voulut le faire consentir à des dispositions leslamentaires qui enssent interverti l'ordre de la succession an trône im-

périal. Frappé des maux qu'avaient caosés dans toutes les parties de l'Europe tant de ridicules essais, tant de funestes innovatinos, il redoutait par-dessus tout les changements dans l'état, et il hésita même quelquefois poor les plus indispensables; il se refusa constamment a tons ceox qu'il crol dangereux. Son amour du repos lui faisait craindre toos les déplacements, et l'nn a vo qu'il ne fit guère d'autres vnyages que cenx dont les circonstances politiques lui imposèrent la nécessité. Il n'était pas retourné en Italie depuis son départ de Finrence, avant son avenement a l'empire. Il voulnt cependant, en 1819, voir une contrée dont il avait conservé les plus agréables souvenirs, et ch sa domination venait de s'accroître si prodigieusement. « Je suis « né en Italie, dit-il un jour à M. de « Metternich, et je n'ai pas encore « vo Sajut-Pierre de Rome ... Ce mot fut décisif, el François partit peu de jours oprès. Partout, à Milau, à Venise, il fut accurilli par les démonstrations d'one joie onanime. A Rome, le pape Pie VII entoura de respects et d'hommages touchants le plus grand roi de la chrétienté. Ce prince moorut à Vienne, le 2 mars 1835, et son fils aîpé lui succéda soos le nom de Ferdinand II. Françuis Ier avait eo quatre femmes : la première était une princesse de Wortemberg, qui, deslinée des l'enfance à ce brillant avenir, avait été élevée dans la religion catholique. Elle mourol en 1790, sans laisser de postérité. La seconde fenime de François ful une princesse de Naples, qui lui douua treize ensants, et qui était la mère de l'emperent régnant; elle moorut en 1807. François I'' se maria ponr la troisième fois; en 1808, avec une princesse de Modène, qui mournt,

sans laisser d'enfants, au commencement de 1816. Dès la fin de la même année, l'empercur épousa en quatrièmes noces nne priucesse de Bavière, qui avait été fiancée au duc de Wurlemberg, et qui est aujourd'hui l'impératrice douairière.

M-pi. FRANÇOIS Ier (plus exactement FRANÇOIS-JANVIER - JOSEPH), roi des Deux Siciles, naquit à Naples, le 19 août 1777, de Ferdinand IV , roi de Naples , et de l'ar-, chiduchesse Caroline d'Autriche, sa femme. Il n'était que priné des fils du roi; mais la mort de Charles-Titus, sou frère aîné, lui donna, le 17 déc. 1778, le rang d'héritier présomptif de la courenne. Ses premières années n'offrirent rieu d'extraordinaire, à moins qu'on ne veuille remarquer que son éducation fut moins mal dirigée que celle de tant d'autres Bourbons à cette époque; qu'il ne resta étranger ni au mouvement des idées ni aux éléments du gonveruement, et qu'il n'avait en horreur ni le travail du cabinet ni les armes. En 1797 (25 juin) il épousa sa consine, l'archiduchesse Marie-Clémentine, fille de l'empereur Léopold II, qui, l'année suivante, le rendit pere de la future duchesse de Berri. L'ayant perdue en 1801, il se remaria, le 6 juillet 1802, à l'infante Isabelle, fille de Charles IV, et pareillement sa cousine, dont il cut douze enfants . entre autres Ferdinand-Charles, roi depuis 1830, sous le nom de Ferdinand II, et denx filles dont l'une, l'ainée, éponsa le plus jeune infant d'Espagne, François de Paule, tandis que l'autre, Marie-Christine, née le 27 avril 1806, et quatrième femme du roi d'Espague Ferdinand VII, existe encore et exerce la régence au nom de sa fille, la jeune

reine Isabelle II. Long-temps le prince royal de Naples ue prit aucnne part aux affaires, dont l'éloignait rigoureusement la jalousie de sa mère. Il en résulta naturellement qu'il vit d'asses mauvais œil la ligne suivie par cette altière princesse, et qu'il s'attacha de préserence aux idées contraires. Or, dans le commencement, le contraire des idées maternelles, ce fut une tendance aux doctrines constitutionuelles. et, plus tard, à partir de 1807 et 1808, ce fut une vive haine pour les Anglais. Ces deux penchants se coonciliaient parfaitement, puisque les Auglais, et cette fois ce n'était point pour affail·lir le trop faible royaume de Sicile, songeaient à donner à l'île une autre constitution. L'appui que le prince prétait an vœu des Auglais et au parti de la réforme n'était un secret pour personne. Son jeune frère, au contraire, le duc Léopold, tenait pour sa mère et ponr l'aucien régime. La Graude-Bretagne l'emporta ; Caroline quitta la Sicile . et François fut pour quelque chose dans ce succès : le sentiment de l'héritier du trône était, aux yeux de bien des Sicilieus, d'un grand poids dans la balance. La reine avait d'abord demandé que Léopold la suivît. C'eût été un antagoniste de moins pour le parti auglais. Aussi sa demande futelle bientôt retirée, et Léopold resta. Les querelles ne firent que s'envenimer; les deux princes continuèrent à être comme les drapeaux des deux opinious rivales; et comme les oscillations perpétuelles du roi, très-ialoux de son autorité, mais toujours cédant anx conseils du premier venn, rendaient toute solution impossible, Bentinck, d'accord avec le prince royal , s'y prit de mauière a ce qu'il abdiquat temporairement l'autorité et conférat la lieutenancegénérale du royaume, en termes techniques , l'alter ego , à François. C'est ce qui ent lien le 16 janvier 1812. Aussitôt se multiplièrent ces changements fondamentaux que sollicitait l'état du pays. Bentinck, en même temps capitaine des forces siciliennes et chef des troupes anglaises anxiliaires, était en état de comprimer tontes les résistances intérienres, et le général Mac Farlane, dont le corps occupait Palerme, tenait eu respect la capitale. C'est sous ces auspices que l'on procéda aux modifications politiques désirées. Le ministère renouvelé se composa en partie de Siciliens et mérita l'épithète de national, tandis que jusque la des Napolitains seuls s'étaient distribué les porteleuilles. On allégea, pour l'instant du moius, les impôts les plus onéreux au peuple. Les grau is en exil ou en fuite recurent permission de revoir leur patrie. La liberté de la presse fut instituée en principe, mais avec ces restrictions qui, indispensables peut être lurs de l'intruduction d'un régime nouveau, paralysent tout-à fait les concessions nominales. Le parlement, réuni d'après les formes autiques, mais avec des idées un peu plus nouvelles, se muntra docile aux désirs dn vicaire-général et de Bentinck. Du reste, des ce début dans la carrière représentative, les Siciliens parurent furt aples à toutes les roueries parlementaires. Nobles, ecclésiastiques, employés, courtisans, firent joner toutes leurs machines, soit pour maintenir ce qui leur était favorable, soit ponr se faire attribuer des avantages nouveaux. Cependant il faut reconnaître que beaucoup de nobles, en cette occasion, firent preuve de désintéressement, de patriotisme et de lumières. Ils sonscrivirent à l'abolition d'usages ou d'abus dont ils profitaient : le servage de corps fut supprimé, les substitutions et les majorats recurent une grave atteinte, les biens féodaux furent transformés en alleux, de telle sorte que, si le propriétaire cessait d'être le vassal d'un suzerain, en revanche il perdait ses vassaux. Le fléau des juridictions seignenriales et ecclésiastiques cessa de compliquer et de rendre impossible toute bonne administration de la justice : tous les Siciliens furent également citoyens et soumis aux mêmes lois; ils devincent justiciables des mêmes tribunaux. Aux tentatives de révolte, à la hante trahison, furent réservés des tribnnaux spéciaux. Quaut aux points fondamentaux, c'étaient les mêmes que dans presque toutes les constitutions modernes, la séparation du ponvoir en deux branches, le législatif et le judiciaire, double ou triple part faite à la royauté qu'on investissait à elle seule de tout le pouvoir exécutif et judiciaire, et d'une partie de la puissance législative, responsabilité des ministres et inviolabilité de la personne ruvale. Bien que toutes ces dispositions fusseut de nature à rendre la Sicile henrense, ponr pen qu'on voulut y introduire des modifications en barmonie avec l'humeur et le goût des Siciliens, l'opinium publique ne les ratifia pas sincèrement: la Charte était d'origine étrangère, tort que ne pardonnent pas les snsceptibilités nationales, Nul donte puur nous, cependant, que c'eût été le bonheur de la Sicile, non pas à l'instant même, mais dans un avenir prochain, que la consulidation du régime constitutionnel. Un sol si riche, tant de facilités pour le cummerce, promettent à cette île une prospérité en quelque sorte sans bornes, pour

peu qu'ua gouvernement économe et clairvoyant sache en développer les immenses ressources. Francois le sentait et le voulait sincerement. Mais la réforme qu'il se proposait d'opéier ne recut qu'un commencement d'exécution. Il y avait, ainsi que partout, des résistances à vaincre, et les évenements marchèrent trop vite pour que rien fut achevé. Dès le milieu de janvier 1813, le roi voulut reprendre les rênes de l'état et même les reprit un instant; il falint le compliment un peu brutal de Bentinck (Voy FERninand IV, dans ce vol. p. 66) pour le dégoûter de cette envie. Puis, quand ce despotique protecteur de la Sicile fut parti pour prendre part aux opérations navales contre l'empire de Napoléon aux abois, un autre décret royal, à la date du 13 novembre 1813, retira l'alter ego à François, et cassa le parlement sans toutefois abrover la constitution. François, dessaisi, tomba en disgrace ; son frère fut tout : Beatinck, de retour, fut moins puis sant, car, depnis la chute de Napoléun, la protection anglaise était inutile. L'année suivante fut plus décisive encore : Murat, tombé par son imprudence, laissa vacant le trône de Naples, que le congrès de Vienne rendit soudain à Ferdinand. A cette nouvelle, e'est Léopold et non Francois qui fut chargé d'aller à Naples présider à l'administration, et se concerter avec Neipperg en attendant le retour de Ferdinand. Plus tard encore, c'est à lui que fut confié le ministère de la gnerre. Cette défaveur ne fit que rendre le nom de François plus cher aux constitutionnels. La Sicile, qui, de temps immémorial, semble travaillée du désir de lormer nn royaume à part, ou du moins d'avoir chez elle la capitale du royanme,

était un fover de mécontentement depuis le départ du roi. On se récriait, et sur les exportations d'argent faites à l'occasion de ce départ, et sur la perspective d'impôts sans fin passant à Naples, et sur la dédaigneuse négligence avec laquelle la cour, revenue sur le continent, voyait les besoins et la détresse des iusulaires qui, seuls, étaient restés fidèles au jour du malheur. Comme sa constitution était encore en vie quoique agonisante, ceux même qui naguère étaient contre elle s'y cramponnaient comme à une planche de salut, et au nom de cette loi fondamentale, consentie par le pouvoir, se promettaient de refuser l'impôt. On regrettait aussi le prince royal que, quelque temps auparavaul, poursuivaient tant d'amères censures. Les esprits se monterent au point que le cabinet reconnut la nécessité de ne pas heurter de front une irritation bien peu éloignée de la révolte. Le duc de Calabre, tel est le titre que portait François depuis plusieurs mois, reparut à Palerme avec le titre de gouverneur de la Sicile. Sa tâche était délicate : ne pas trop prendre aux Siciliens, et cependant donner beaucoup au fisc napolitain, ne pas aller contre les instructious du cabinet qu'épouvautait le nom seul du parlement, et complaire à ses administrés, qui, dans leur désespoir, croyaient la tenne du parlement une panacée, tels étaient les problèmes qu'il avait à résoudre, Ne pouvant procéder par grandes mesures, puisque de Naples on lui l'ait les mains, et aussi pent être parce qu'il n'osait ou ne savait, il fit du moins, quoique dans nne spbère moins large et moins féconde, beaucoup de bien. Il ne convoqua pas le parlement, mais il s'entoura des plus sages avis, éconta les doléances,

étudia les besoins, établit partout des conseils de préfecture et de municipalité, fit fixer un maximum de contribution foucière, au-delà duquel ou ue pourrait rieu demander sans convoquer le parlement, allégea le poids des charges par l'ordre et l'économie, releva le crédit, encouragea le commerce et l'agriculture. provoqua l'ordonnance qui, satisfaisant à demi les vanités féodales, permit l'exécution des majorats, mais sous conditions et dans certaines limites, et s'y prit de telle manière, qu'en fait les Sicilieus jouireut d'one vraie et sage liberté. C'est grâce à lui que, lors de la loi foudamentale qui rénnit les deux états de Naples et de Sicile en un royaume nu et iudivisible (1816), il fut stipulé que les Siciliens scraient en tout assimilés aux Napolitaius, sanf pour les emplois ecclésiastiques et civils, anxquels n'auraient droit que les habitants de l'île. Il fut posé en principe que, comme, calcul fait de la population du royaume, la Sicile se trouvait à elle seule en former le quart, un quart des emplois serait occupé par des Siciliens. Il fut promis que, taut que le roi résiderait à Naples, la Sicile aurait en quelque sorte sa cour à elle et serait sous le gouvernement d'un prince du sang. Enfin , malgré le décret d'union , il fut déclaré que, provisoirement et jusqu'à l'établissement d'un code auquel on allait travailler , l'ordre indiciaire en Sicile continuerait à se régir par d'autres lois que dans le reste du royaume. Généralement. on rendait justice an prince royal; son zele consciencieux pour le bonheur du grand nombre était compris, son aménité goûtée, on l'aimait, On l'eut porté plus haut encore, si l'on eut su combien, lors des

deux borribles tremblements de terre qui bouleversèrent la Sicile en 1818 et 1819, ou lui fut redevable. Le gouvernement napolitain, après avoir donné un mot au désastre de la Sicile, n'en parlait plus et l'eut oubliée, sauf dans les occasions où il s'agissait d'en arracher de l'argent. Les éuergiques réclamations de Francois obtinrent alors pour ce pays des secours, trop faibles sans doute, et dont la répartition prêtait beauconp à la critique, mais qui, enfiu, étaient préférables à un abandon absolu : il distribua ainsi viogt-huit mille deux cent cinquante onces taut aux nécessiteux et à ceux qui ne pouvaient relever leurs maisons, qu'aux foudations monastiques et aux églises. Ces efforts et l'opinion du prince royal avaient daus tout le royaume des Deux-Siciles un retentissement d'autant plus grand, qu'appelé au trône par le droit de sa naissance, et y touchant en quelque sorte, vu l'âge avancé de son père, il semblait destiné à réaliser sous peu, au moins dans sou rovaume, les vœux des Italieus pour une réforme gouvernementale et sociale devenue indispensable au pouvoir lui-même. C'aurait dû être un motif pour les impatients carbonari de laisser encore un au on deux murir leurs projets de changements, dont une partie au moins se serait exécutée sous Frauçois saus que les prissances étrangères s'en effarouchassent et y opposassent leur véto. Mais l'explosion instantanée de la révolution espaguole avait enivré tous les partisaus des idées libérales, et l'on ne doutait de rien. De la l'insurrection de Nola et d'Avellino, devant laquelle le cabinet de Ferdinaud se trouva pris an dépourvu et recula. Non-seulement les ministres donnérent tous leur dé-

FRA

mission, mais bientôt le roi luimême, après avoir nommé un nouvenn ministère, s'eutendant demander immédiatement l'acceptation de la constitution des cortes, abdiqua momentanément, et, ainsi qu'en 1812, prétextant la faiblesse de sa santé, déclara le duc de Calabre sou vicaire-général, avec la clause illimitée de l'alter ego. Ce prince n'était alors sur le continent que depuis fort peu de temps; l'imminence d'un danger qu'un sentait vaguement, mais sans savoir de quelle manière le conjurer, avait décidé l'ancien cabinet à le rappeler, et le général Naselli, chargé de le suppléer eu son absence, venait à peine de s'installer à Palerme lorsque le télégraphe y porta la nouvelle de la révolutioo. Il fut heureux que le prince se trouvât là : sans cette circonstance on ne peut dire à quelles mesures se serait, dans les premiers moments, portée l'effervescence populaire. Ainsi Francois était pour la deuxième fois placé par son étoile à la tête d'une révolution libérale détestée de son père, et qui se faisait encore an nom d'une constitution étrangère. Tontefois sa position était bien plus arque a Naples en 1820, qu'à Palerme en 1812. D'abord la constitution britannique qu'apportait Bentinck était de celles qui ne bouleversent pas de fond en comble l'état social, et dont l'expérience a montré, soit les avantages, soit les vices ; et la constitution des cortes, œuvre de démocratie, d'inexpérieuce, était de celles qui pe penvent ni plaire à quelque prince que ce soit , ni cadrer avec les molles habitudes papolitaines, ni faciliter une révolution pacifique comme celle que l'on revait. Ensuite à Palerme Francois avait à sun service la seule force armée qui fit la loi en Sicile, les trou-

pes anglaises. A Naples, l'armée était aux carbonari, et la milice, que déjà il s'agissait de lever, devait être eucore plus exaltée dans le sens républicain, Puis, la sphère dans laquelle il s'agissait d'opérer était plus vaste : c'étaient les Deux-Siciles et non la Sicile; et que d'énormes différences entre les deux pays! Puis, encore, aucune puissance étrangère ne s'immisçait dans l'intérieur de la Sicile : mais depuis la paix, depuis la mode des congrès, c'était le contraire, et les états du second ordre n'agissaient que sous le bon plaisir des grandes puissances. Un nouvel accident vint aggraver les embarras. Ce fut la révulte de la Sicile, qui, tonjours pénétrée de ses vieux us, et maîtrisée par un égoïsme national étroit, avait rêvé le rétablissement de l'ancienne constitution et la reconnaissance d'une existence politique à part, bien que sous le même roi que Naples. François fit face bravement à ces embarras. Il décida son père à une dernière publication, par laquelle le roi déclara qu'il ratifiait d'avance tous les actes de son fils bien-aimé, relatifs à l'exécution de la constitution, publication nécessaire ponr calmer les méfiauces. Alors François décréta l'adoption de la constitution des cortes, sauf les modifications à intervenir, et nomma pne junte provisoire de quinze membres; il investit da gouvernement de Naples le général Filangieri, et du commandement de l'armée des Deux-Siciles le général Guillaume Pépé, qui remplaçait, dans cette fonction, le général autrichien Nugent. Ensuite il preta serment, aiusi que le prince de Salerne, sonfrère, à la constitution (13 juillet). convoqua le parlement ponr le 1er octobre, créa deux juntes pour préparer une organisation nouvelle de l'armée, et, par un simple ordre du

432 juur, supprima tous les réglements militaires de Nugent, eu y substituaut les réglements français, tels qu'ils avaient existé sous Murat. Un nouveau ministère remplaca la juute : les hommes mudérés y dominaient. La liberté de la presse fit naître une multitude de juurnaux et de pamphlets. On parla de la diminution des charges publiques. Mais on sait que la réalisation de ces beaux plans n'est qu'un rêve aux époques de commotinus politiques : les crises sociales, si elles développent parfois des ressources pour l'avenir, en tarissent aussi beaucoup pour l'instaut, et les dépenses ne peuvent mauquer de s'accruître quand on lutte contre l'iutérieur et contre l'étranger, contre le parti vaiucu et contre les vainqueurs. François eut bien vonlu éviter ces luttes. Quand les deux enclaves ecclésiastiques . Ponte-Corvo et Beneveut, essayerent aussi de l'émeute sous Véliante, et demaudèreut au prince vicaire-général leur réunion à la couronne de Naples, il refusa, et défendit aux Napolitains toute intervention dans les affaires des puissances voisines; et si plus tard, sur l'invitation des rebelles, il se porta médiateur entre elles et le pape, sa médiation fut si tiède qu'elle ne produisit aucun effet, et que les denx principautés s'organisérent en républiques. Cette modération évidente n'empêcha pas que les graudes puissances de l'Europe ne fussent unanimes à refuser de reconuaître le nouveau gonvernement. De même, lorsque les négociations tentées à la suite de l'iusurrection de Palerme enrent échoué devant la ténacité des députés palermitains à vouloir nu parlement séparé et à dissoudre l'union, il ne tarda plus à déployer la riguenr nécessaire pour réduire ces provin-

cianx. Florestan Pépé, à la tête de quatre mille hommes et de ce qu'il trouva en Sicile de garnisons napolitaines, livra plusieurs combats avec avantage, notamment près de Caltanisetta; recut la snumission de presque toutes les villes, et bombarda Palerme, qui, le 6 octobre, fut occupée en vertu d'un traité. Mais comme cette convention ne tranchait pas la questinn, et qu'elle stipulait que la majorité des votes des Siciliens, légalement convoqués, déciderait de l'unité ou de la séparation des deux parties intégrantes du royaume, docile au vœu du carbonarisme, il annula la capitulation et envoya en Sicile six mille bommes et Coletta, qui firent cesser tonte résistance, désarmèrent la population et imposèreut à la ville une cuntribution de quatre-vingt-dix mille onces. Mais si d'un côté le nœud làché un moment se renouait, de l'antre, chaque juur ajoutait à la dissidence des partis. De tous côtés réguait la discorde, discorde entre les militaires et les citoyeus, discorde entre les différents corps de l'armée, selon qu'ils avaient ou non pris part à la révolution, discorde entre les carbonari et les modérés. Pour ceux-ci était le prince héréditaire, appuyé des généraux Filangieri et Carascosa : mais ceuxlà étaient ou devenaient les plus forts, et leur exaltation, c'est une loi fatale, s'augmentait par la résistance. Aux carbonari, le parti de l'ancien ré-gine opposait les calderari (ou chaudronniers), secte mystérieuse comme la première et que l'ascendant du carbonarisme avait écrasée, mais que, depuis que le carbonarisme avait le pouvoir, s'était rauimée au souffle des mécantents. Le mal était que ni les uns ni les autres u'étaient de force à battre et réduire au silence

leurs ennemis. On dénoncait les ministres dans les loges, on ne ponvait les renverser : de telle snrte qu'on ne se présentait an munde ni avec la force calme de la mudération, ni avec la force fébrile de l'élan révolutionnaire. Le problème qui récapitulait les autres, au mois d'octobre et lors de l'ouverture de la session, était celni des mudifications à faire à la constitution. Le roi, qui fit en personne l'onverture du parlement le 7 octobre (non-sens bizarre, après la délégatinn qu'il avait faite de l'exercice de la royanté), insista sur la nécessité de ne pas affaiblir le pnnvoir : le président Gallo répondit en regrettant que la santé du mnnarque ne lui permît pas de reprendre les rênes du gouvernement, c'est-à-dire que le carbonarisme préférait encure le prince héréditaire an roi, mais c'esta-dire, an fund, qu'il ne vunlait de personne, et dans son système il avait raison. Sans donte il fant que le ponvnir soit fort, et qui a jamais été plus vignurensement tyran que la force papulaire lorsqu'elle est prédestinée à gagner la bataille? mais il fant qu'on crnie au pnuvoir. Or le carbonarisme ne croyait pnint à la sincérité du père, point à l'énergie dn fils. François n'était pas de ces génies aventureux qui, comme Danton, s'écrient : «De l'audace, de l'audace et encore de l'audace! » Il était sensé, prudent. Avec ces denx qualités on n'est souvent que médiocre en présence des grands évènements. Les députés appartenaient en majnrité aux nuances exaltées; le carbonarisme eut donc bientôt achevé de déborder le vicaire-général. Tonte modification nn pen prnfonde à la constitution des cortès devenait impossible. Les intentions connues du congrès, alors réuni, promettaient aux

rnyalistes le primpt rétablissement de l'ordre de choses ancien, sans correctifs. En vain le rni, toujnnrs jonant son rôle dans la coulisse, fit exposer, d'accord sans doute avec son fils, dans nne seance du parlement, qu'il était en mesure de prévenir l'invasion autrichienne par la médiatinn du roi de France, mnyennant six changements dans la constitution : 1º établissement d'une chambre des pairs: 2º abolition de la députation permanente da parlement; 3º choix de conseillers-d'État an gré dn roi ; 4º vétn royal illimité; 5° initiative dn budget et des lois au monarque : 60 droit de dissulution du parlement. L'onvertnre fut vivement rejetée, bien qu'nn ne se dissimulat point la gravité des circonstances, et que le message en réponse an roi finît par un tablean chargé des plus sombres coulenrs, et fait pour sonlever encore les passinns. L'irritatinn monta au cumble lorsque, invité par les lettres autographes des sonveraius, à se rendre au prncbain congrès de Laybach . Ferdinand sulficita l'agrément de la législature (7 déc.) pour ce vnyage. En l'abtenant et pour l'obtenir au bont de cinq jours de messages amers de part et d'autre, il se crut obligé de remplacer le ministère, nbjet des attaques des carbonari, par un nouveau cabinet, et de laisser le parlement déférer an prince. pour tout le temps que durerait son absence, non le titre de vicaire-général, mais celui de régent du rnyanme. A partir de cet instant, il fut clair que la révolution était manquée. On savait que le roi, à Laybach, ne plaiderait pas ponr la constitution espagnole; et les préparatifs pour résister aux Autrichiens n'étaient que de bien faibles remparts. Tont ce qui suivit fut une vraie comédie, dans laquelle on se demande comment les acteurs nouvaient s'entre-regarder sans rire. François secondait, consciencieusement sans doute, les mesures des chefs de la révolution pour la défense du nouveau régime; mais est-ce qu'il croyait, est-ce que ces chefs ponyaient croire à l'efficacité de ces mesures? c'est donc que personne n'osait dire le premier qu'il fallait renoucer à des rêves , ou bien qu'on attendait un miracle. En attendant, milices et gardes nationales recevaient des encouragements qui, même, donnérent de la jalonsie anx troupes de ligne. Civitella del Tronto, Gaete furent mises en état de défense : l'armée, forte de quatre vingt-dix mille hommes, dont denz cinquièmes de troupes de ligne, se porta, divisée en trois corps, dans les plus fortes positions, le chemin d'Itri, le passage de San-Germano, les Abruzzes; une escadre, composée de frégates et chaloupes canonnières, se mit en devoir d'intercepter les convois des Autrichiens dans l'Adriatique. Mais l'organisation de toutes ces troupes était bien faible; pas d'esprit militaire, et à quelques exceptions près, pas d'habitude des armes, pas d'expérience de la guerre, puis pas de grand général et surton! pas de direction suprême, unique et forte. Le parlement s'était séparé après diverses mesures de finances, et la députation permanente était en fonction anprès du prince régent quand vint la lettre de Laybach, du 18 janvier, par laquelle Ferdinand annoneait à son fils la décision irrévocable de l'Autriche de faire cesser immédiatement par la force des armes le régime constitutionnel. Le régent communiqua cette notification à la députation permanente, en exprimant l'idée que son père était à Lay-

bach en état de contrainte; et il lui fut réponda dans le même sens, avec cette imperturbabilité romaine, sublime, lorsyn'elle est accompagnée d'une grande puissance on de la ferme volonté de tout un peuple, de mourir plutôt que de céder, mais très-ridicule quand on làche pied au premier son de la trompette. A chaque instant les déclamations des exaltés devenaient de plus en plus furibondes dans les journanx, dans les clubs, à mesnre que le dénonement approchait; déclamations vides, car elles ne faisaient lever aucun défensenr, et tout ce qui en résulta, ce fut, dans Naples, une espèce de stupeur silencieuse de la population movenne. Frimont (Voyez ce nom , dans ce volume ), à la tête des Antrichiens, avançait. L'arrivée des fuyards à Capone apprit an prince régeut que la faiblesse de l'armée constitutionnelle passait encore tout ce qu'on aurait pu en angurer; et que la résistance serait, non pas insuffisante, mais totalement mille. Pendant ce temps, l'anarchie régnait a Naples où quelques forcenés et des bandits se livraient aux plus affreux désordres. Carascosa même, qui se repliait sur Capone, ent peine à comprimer ces mouvements. Enfin, le 26 mars, les Autrichiens occupérent la capitale, et un gouvernement provisoire, mit fin à la régence du prince François. Il se rendit alors a Caserte et y passa plusieurs semaines an sein de sa famille, tandis que Ferdinand séjonrnait à Florence. Puis, quand ce roi se mit en marche pour son royaume, il se tronva sur son passage à Rome. Il y eut entre eux nne scène très-vive au palais Farnèse; mais enfin le père pardonna au fils et lui rendit son amitié. On les vit, avec un pen de

surprise, faire leur entrée ensemble à Naples, an milien des uniformes autricbiens et sous un arc-de-triomphe. Et, bien qu'on trouvât tout simple que le prince fût las de ses iugouvernables amis, les carbonari, on blâma sa trop prompte jonction aux ennemis de la veille. Reste à décider s'il devait par son absence se constituer en hostilité avec sa famille, avec l'Autriche, dangereuse protectrice qui ne demandait qu'un prétexte pour rester indéfiniment à Naples. Du reste, sou influence fut nulle pendant les quatre années que dura encore le règne de Ferdinand : on eut dit même qu'il cherchait à s'effacer, ne participant d'aucune façon aux mesures réactionnaires, mais n'essayant point d'opposition. Dire si décidément il avait reuoncé aux principes constitutionnels pour admirer l'absolutisme, ou bien s'il crovait prudent d'établir d'abord du calme afin de voir partir ces sontiens de la restauration, serait difficile aujourd'hui. Le fait est que sou avènement au trône en 1825 ne changea rien à la conduite du gouvernement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur : il assura la cour de Vienue de sa persévérance à suivre la même ligne que son père, et il fit preuve d'un zele au moins égal à celui de Ferdinand pour le maintien de la prérogative royale et de l'ordre établi. Toutefois il insista sur la nécessité de préciser le moment de l'évacuation du royaume des Denx-Siciles. L'île et le continent, dit-il, sont assez tranquilles pour qu'il suffise des forces indigenes afin de comprimer les projets des rebelles. Ces observations amenèrent la signatnre de la convention de Milan, par laquelle il fut arrêté qu'à moins d'évènements imprévus et sur la requête du roi, le corps autrichien évacue-

rait an commencement de 1827 le midi de l'Italie continentale. Déjà (9 avril) les six mille bommes qui, sous le comte de Lilienhorn, occupaient la Sicile, s'étajent retirés, les uns vers Naples, les antres vers Trieste et Venise. Pour tranquilliser le cabinet antricbien sur les snites de ce retrait de la force armée, nne ordonnance en quelque sorte du même jour que le traité (24 mai 1825) institua deux juntes d'état , l'une à Naples, l'autre à Palerme, et dans toutes les provinces des commissions chargées de juger les prévenus de conspirations et trames contre la sécurité de l'état , par forme sommaire, en ne s'attachant qu'à la vérité des faits, et en n'admettant de jurisprudence et de règle que les instructions annexées à l'ordonnance. Mais les juntes et commissions ne rendant point assez expéditivement et assez sévèrement la justice, comme l'entendaient les Autrichiens, il leur fut enjoint de mettre moins d'impartialité dans l'instruction des affaires et en général dans tout ce qui tenait à l'administration. a Dans leur conduite pu-« blique et privée, disait la cir-« culaire, les antorités doivent ou-« vertement distinguer les sujets « religieux, de bonnes mænrs, fi-« dèles, manifestement dévoués au « trône, de ceux qui persistent dans « leurs opinions pernicieuses; elles « doivent proléger avec amour les « premiers, les préférer ponr tou-« tes les charges et être bienveillan-« tes pour enx , de manière à mani-« fester la faveur entière du gonver-" nement à leur avantage : elles doi-« vent constamment rejeter les faca tieux...; elles doivent en proposer « snr-le-champ la destitution. En-« nemis des autels, du trône, d'eux« mêmes et du bien commun, ces « malheurenz cesseront de faire par-« tie de la grande masse des sujets « fidèles et aimés de S. M., et le « rni veut qu'ils soient considérés « comme indigues de ses grâces. » Enfin l'année suivante, de janvier à mars, les dix mille Antrichiens qui restaient encure dans la partie continentale du royaume de Naples reprirent le chemin du Nurd. Le calme qui suivit lenr départ prouva combien pen leur présence était indispensable. En 1828 seulement eut lieu, presque sans méditation. nne échanffourée ridicule. Proscrits en 1821, et depnis ce temps réfugiés dans les montagnes nú ils débaient tuutes les recherches, et d'où, à la tête d'une bande, ils répandaient la terreur dans tunt le pays, trnis frères du mm de Capozzuli descendirent dans la petite ville de Bosco (Principauté-Citérieure), et y proclamèrent la charte française. Le monvement insurrectionnel ne s'étendit que jusqu'à Palerme. Le télégraphe de Palinure abattu, a San-Ginvanni-a-Piro où les révoltés rencuntrèrent de la résistance, quelques scènes de massacre et de pillage qui décelaient des habitudes de baudits plus que des idées de révolutinns politiques, furent les principaux expluits des hérus de cette émeute, à laquelle sans duute regrettèrent de s'être associés certains noms honnrables, qu'on est étonné d'y trnuver. Français déploya de la célérité à la nouvelle du mouvement, et de la fermeté à la nuvelle de sa victnire. Au premier mnt des évènements de Boscn, il mit des forces supérieures à la disposition du maréchal del Carretto. qui sans perdre un instant marcha anx rebelles. Se vnyant sur le pnint d'être enveloppés, et ne trauvant paint dans

la population l'appni qu'ils s'étaient promis, cens-ci jeterent leurs armes et se débandèrent. Buscu fut rasé et sun territoire rénni à celui de la commune de San-Giovanni-a-Pirn; vingt a vingl-cinq cumpables furent exécutés : les frères Capuzzoli échapperent pour l'instant, mais forent repris l'année suivante et passés par les armes. Le même sort attendait leur ami Galotti, qui par un beureux hasard avait trnuvé moyen de se réfngier en Corse : son extradition fut sollicitée et obtenne même, et déjà elle allait être exécutée, lorsque l'insurrectinn de la presse française, prenant le prisonnier sons son égide, fit reculer le gnuvernement de Charles X. D'autres actes méritèrent an rni Francuis un honorable souvenir. Canjointement avec le ministre Médici, il essaya de remettre de l'ordre dans les finances, fit toucher couragensement la plaie à tous, en montrant et le déficit annuel et la nécessité d'augmenter les impôts; fixa, à compter du 12 janvier 1827, nn fonds perpétnel d'amortissement paur la dette des états en deça du phare (le capital de la dette élait de quatre cent quarante-un millions), et dunna au budget une publicité sans exemple dans une monarchie absolne. Ces mesures et d'autres encore élevèrent beaucnup le cours des rentes de Naples sur tontes les places de l'Europe. Francois eut aussi le mérite de vanlair se snustraire à l'insulence des avanies des Barbaresques. Dès 1825, il avait refusé la prétendue redevance impusée par le bey de Tripoli à sun père, et pendant deux ans la querelle en resta la. Les réclamatinns étant devenues plus impérienses en 1828, le rni de Naples y répondit, en envnyant nue escadre, composée d'un vaisseau de ligne et d'une douzaine

de galiotes, bombarder Tripoli. Malheureusement cet armement élait trop faible. Les batteries et la flottille tripolitaines répondirent aux bombes par des boulets, et au bout de trois jours de bruit sans graud dommage de part ni d'autre, l'escadre reviut sans résultat. Il fallut alors admettre, suivant l'usage avec toutes les natious, excepté la France, l'Autriche et l'Angleterre, le principe d'une redevance déguisée par le nom de préseut, el négocier sur cette base un traité qui fut signé le 28 octobre, à Tripoli. Eufin, au milieu même des rigueurs déployées coutre les adhé rents des Capozzoli, François déclara (1828) qu'il voulait éterniser son règue par une restauration complète daus l'esprit de la nouvelle civilisation. Quelques réglements avaient déjà préludé aux améliorations et annoucaient qu'il allait suivre d'autres errements que ceux de l'Autricbe, quaud, en 1829, Naples eut la visite de deux têtes courounées, le roi de Bavière au mois de février, le roi de Sardaigne au mois de mai. Il ue paraît pas que le premier eut autre chose en vue qu'un pelerinage, en même temps artistique et scientifique, sur cette terre si curieuse pour le géologue et le poète, si fécoude en souvenirs et eu chefs-d'œuvre. Mais ou peut tenir pour certain que le voyage du roi de Sardaigue avait un but politique, et probablement ce but était de s'opposer à la fédération italique, dont l'Autriche couvait toujours l'idée , et qui, sous le titre modeste de protectorat , lui créerait un veritable empire d'un bout à l'autre de l'Italie. Le coucours de la France aux mesures des souverains italiens pour leur iudépendauce était nécessaire. François se chargea de s'assurer lui-même des vues du cabinet des Tuileries sur cette affaire délicate; et tel est le motif véritable du voyage et du séjour un peu prolongé qu'il fit en France à la suite de ces ouvertures. Il est vrai qu'il se ménagea un prétexte et mêmeplus d'un prétexte, afin de sembler comme entraîué par le hasard à cette démarche et de donner le change aux sonpcons des diplomates. D'abord à Paris n'avait-il pas sa sœur (la duchesse d'Orléaus, aujourd'hui lareine)? n'avait-il pas sa fille (la duchesse de Berri)? mais il y eut eucore mieux que cela : Ferdinand VII d'Espagne lui demandait la maiu de Marie-Christine. François voulut conduire lui-même sa fille bien-aimée à son époux; et au lieu de prendre la route de mer, la plus directe et la plus usitée, il s'achemina par Rome, Florence, Turiu et Grenoble (31 octobre), où il fut reçu, d'abord par le duc de Blacas, eusuite par la duchesse de Berri, puis par le duc et la duchesse d'Orléans, et d'où il mit ouze jours à passer en Espagne. Les fêtes du mariage fiuies, il vint à Paris où son arrivée fit sensation. Le voile couvre encore les conférences politiques qui purent avoir lieu entre Charles X et Frauçois Ier, et qui sans doute ne produisirent rieu de définitif, vu l'occupaliou que donnait alors au roi de France l'attitude plus hostile que jamais du libéralisme. Ce qu'il y eut de plus positif daus toute cette diplomatie, ce fut l'argent jeté, ce fui la maguificeuce des fêtes. La plus belle sans contredit fut celle que douna le duc d'Orléans, et à laquelle Charles X lui-même parut. Un mot fut dit à cette occasion: « C'est « bieu véritablement une fête napoa litaine, nous dansons sur un vol-

« can, » mot qui s'est plus d'une fois repété dans la suite, non sans à propos, mais anquel l'évenement n'a iamais donné raison avec autant d'éclat. L'émente qui devait si prochainement renverser le trône de Charles X, commença ce jour-là même, en présence des deux rois , à essayer ses forces dans le jardin du Palais-Royal. François était de retour dans son royaume lorsque survint la révolution de juillet. Il ne survécut que pen de temps à cet évenement qui allait jeter tant de complications dans la diplomatie de l'Europe : le 8 nov. 1830 mit fiu à son règne et à sa vie. Son fils Ferdinand lui succéda.

Р-от. FRANCOIS (LOUIS-JEAN), prêtre de la congrégation de Saint-Lazare et supérieur du séminaire Saint-Firmin, à Paris, qui était dirigé par les lazaristes, se montra, des le principe, fort opposé aux innovations religieuses introduites par l'assemblée constituaute, et refusa de prêter serment à la constitution civile du clergé. Incarcéré en 1792, dans son séminaire, transformé alors en prison, il fut massacré le 3 septembre, avec tous les ecclésiastiques qui s'y trouvaient détenus. Ou a de lui : I. Opinion sur les biens ecclésiastiques. II. Examen de l'instruction de l'assemblée nationale sur la constitution civile du clergé, sans date, in-8º de 38 pag. III. Mon apologie d'après le serment civique, 1791, in-8°. IV. Défense de mon apologie, contre M. H. Gregoire, 1791, in 80, 70 édition. V. Point de démission, 1791, in-8°. VI. Reflexions sur la crainte du schisme, par laquelle on essaie de justifier le serment, in-8°. VII. Il est encore temps, in-8°. VIII. Re-

ponse à M. Camus , dans laquelle l'abbé François prend la désense des brefs de Pie VI, du 10 mars et du 13 avril 1791, que Camus (Voy. ce nom, VI, 661), l'un des principaux rédacteurs de la constitution civile du clergé, avait attaqués dans ses Observations sur deux brefs, etc. IX. Trois Lettres sur la juridiction épiscopale. C'est une réfutation des cerits que Gratien (Voy. ce nom , XVIII, 336), ancien lazariste et alors évêque constitutionnel de Rouen, avait publiés en faveur du schisme. X. Apologie du velo apposé par le roi au décret concernant la déportation des prêtres , 1792. M. Quérard et quelques autres bibliographes attribuent à l'abbé François un Discours pour la fête séculaire de Saint-Cyr, et une Oraison funébre de madame Louise de France, carmélite; mais ces deux ouvrages appartiennent a Dusserre-Figon (Vor. ce nom, LXIII, 253), d'après Barbier, Examen critique , page 295, et d'après M. Quérard lui-même, Francelittéraire, II, 735 .- FRANcots, avocat a Mâcon, avant la révo-Intion, fut du petit nombre des membres de cet ordre qui ne s'en montrèreut pas partisans, et vint à Paris vers la fin de 1790, pour réclamer la liberté du comte de Bussy, arrêté près de Villefranche. L'ayant obtenue à force de zèle, il suivit ce gentilhomme à Turin, où il concourut à l'éducation des ducs d'Angonlème et de Berri. Revenu à Paris secrètemeut en 1795, François y fut employé auprès des commissaires du'roi Brotier et Villeurnoy, et se condit ensuite en Augleterre, d'où il revint avec une mission du comte d'Artois. Arrêté par les agents de la police , il allait périr sur l'échafaud , lorsqu'il racheta sa viè par une somme considé-

rable (denx cent mille francs), et l'engagement de servir la police. Il ne recouvra cependant pas la liberté, et resta détenn an Temple jusqu'après le 18 brumaire. Fouché le fit alors sortir, et l'employa dans son cabinet partienlier à la rédaction du bulletin de chaque jonr. François s'acquitta de ces fonctions à la satisfaction du ministre ; et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il faisait parvenir les parties les plus importantes de ses bulletins à Louis XVIII en Angleterre; que ce prince lui en fit témoigner sa satisfaction, et qu'il l'accueillit parfaitement quand il lui fnt présenté à son retour, en 1814. François continua même à être employé dans les bureaux de la police. Lorsqu'il prit sa retraite en 1820, le roi lui fit une pension snr la liste civile; mais M. Decazes lui en refusa une sur les fonds de son ministère, sous prétexte qu'il ayait dévoilé les secrets de la police, et que c'était un tort irrémissible, bien que ce fut au profit du roi légitime. François est mort à Paris vers 1830. P-c-T et P-RT.

FRANCOIS de Neufchâteau (NICOLAS-LOUIS), fut un de ces hommes très-nombreux parmi les contemporains, dont la vie politique et les travaux littéraires méritent également d'être remarqués. Il naquit à Saffais en Vosges, province de Lorraine, le 17 octobre 1750. Quoiqu'on ait publié qu'il était enfant de l'amour (1), la version la plus accré-

ditée sur sa naissance, long-temps enveloppée de nuages, lui donne pour père un instituteur de village. Des gens riches et pnissants étaient alors une providence pour les enfants de familles panyres. Le jeune François ressentit de honne heure les effets de la bienveillance toute particulière du bailli d'Alsace (d'Hénin-Liétard), qui habitait la ville de Neufchâteau. Eleve par les soins de ce seigneur, il fit des progrès si rapides dans ses études que, des l'age de douze ans, il put adresser à son bienfaiteur un remerciment en vers et composer d'autres poésies qui lui méritèrent l'honneur d'être recn, à l'age de treize ans, dans les academies de Dijon, de Lyon, de Marseille et de Nancy, favenr précoce dont il jouit en personne, sous les auspices de son protectenr. L'année suivante on publia ses premiers opuscules, sous le titre de Pièces fugitives de M. Francois de Neufchâteau, en Lorraine, agé de quatorze ans, Neufchâteau, 1766, in-8°. Ces poésies se ressentent de l'extrême jeunesse de l'auteur ; faibles d'invention et de coloris, elles se relevaient par les graces de la diction. L'auteur adressa son recueil à Voltaire qui, en le remerciant dans le langage qui lui était le plus familier, celui des vers et des compliments, alla jusqu'à lui

Il fant bien que l'on me succède . Et j'aime en vous mon béritier.

Pent-être le jeune adepte des Muses prit-il au sérienx une de ces byperboles qui ne coutaient rien au malin vieillard, quand il vonlait plaire et railler à la fois. Il ne reconnut sans

<sup>(1)</sup> L'auteur d'un Essai sur la vie et les écrits de François de Neufehâteau, entremélé de quelques consails qu'un lui donne me son ministère, par un ermita de Seioc-et-Marna (Dorat - Cubières), Paris, en VII, in-8°, dit air commencement de cet écrit biographique i « Des-braits out cours « que, pour le naissauce, il e eu avec trois » hommes célèbres, Segér, d'Alembert et

a chamfort, une resemblance qui sous le a règne des préjoges, aureit pu loi foire tort,

a et qui ne peot que l'honorer depois le re-

e volution. Fai employé tous mes efferts pour e découvrir si ces bruits étaieut foodés ou con e et, u'syaot pu recueillir jusqu'à ce moment « que des traditions vagues et incertaines, je « suis sucore dens le doute. s

doute plus pour son héritier celui qui, le jour de la cinquième représentation d'Irène (1778) lui demandait deux billets, en une longue supplique qui se terminait ainsi :

Ma muse à tol se recommande; Mais tout l'ubjet da ma demande Sout deux billets pour ta soir.

Les premières œuvres de l'enfantpoète n'avaient dû une partie de leur succès qu'à l'âge de l'auteur. Cet intérêt s'affaiblit, lorsque, deux années plus tard, il mit au jour, en société avec M, de Mailli, les Poésies diverses de deux amis. 1768, in-8°. En 1770 il lut, à la distribution des prix du collège de Saint-Claude, à Toul, une ode qui recut de vifs applaudissements (2), et qui lui valnt une chaire d'éloquence et de poésie que M. Drouas, évêque de Toul, s'empressa de lui offrir. Mais il n'occupa que peu de temps ce poste. On l'accusa de déisme, d'encyclopédisme, et le prélat se crut obligé de lui retirer sa confiance (3). Eloigné du professorat, François dut prendre un antre parti. L'église et le barreau attiraient à eux les jeunes gens de mérite que leur naissance ou le défaut de fortune écartait des emplois réservés aux classes privilégiées. Il préféra le barreau et se rendit à Paris pour suivre les cours de la faculté de droit, tout en continuant de

cultiver la poésie. Il demandait, en 1772, à M. de Solignac, sou agrément pour solliciter la survivance de la place de secrétaire perpétuel de l'académie de Nancy. « Parmi « les différentes perspectives de for-« tone et d'établissement que m'of-« frent les mains puissantes dont je « suis la direction, je présère celles « qui pourraient me rapprocher de « ma patrie, quoique la capitale me « présentat peut-être un théatre plus « vaste et de plus graudes scènes. « Des noms chers à mon cœur me « conduisent en Lorraine, et les « mains supérieures qui me dirigent « venlent bien se prêter à mes vœux « et m'ouvrir la carrière de la ma-« gistrature à Nancy; mais ce n'est a pas assez pour moi, je suis jaa loux de réunir les roses de la « littérature aux épines de la « jurisprudence.... J'ambitionne « l'honueur de donner à ma patrie « un orateur et uu littérateur. Elle « a tronvé en vous, mon cher maî-« tre, nu nouveau Fontenelle. Le « dirai-je? je voudrais qu'on pùt « revoir en moi un autre Soli-« gnac (4).» Mais M. de Sivry (5), avait déjà obtenu du roi, à l'insu de l'académie, un brevet qui l'appelait à la survivance de M. de Solignac. La compagnie prit feu, parce que cette manière d'agir la dépouillait du droit qui lui était conféré, par ses statuts, d'élire le secrétaire perpétuel. Elle témoigna sa mauvaise humeut à M. de Sivry, qui comprit la nécessité de se départir d'une favenr contraire aux privilèges de ses confrères. Aussi , l'anuée suivante , après la mort de M. de Solignac, il fut

<sup>(2)</sup> Ode sur la distribution solennelle des Les vieres distribution solumelle des pris de séminaire épiscopil de Saint Clauda, a nforma de collège et de pensionnat, funde en 1-69, per M. Drouss, éréput-conte de Tool, Toul, 1770, in-4° et in-8°. in-4° et in-8°.
(3) François de Neufchâteau commit la fants

<sup>(3)</sup> François da Neufchâteau commit la facta d'attirer, qualques années après, l'attention de d'attirer, qualques années après, l'attentior de papile aur des faits qui l'étaient posses dans l'intérieur de seémoiner, an publiant uns jatte et à M. Cabbis Drissas ffeite de l'évêque du Toul, et vicaitres général du discolte, j'a feccarion des truits répasadas contre le séminaire de Toul, et vicaitre, juin-d'à de 5 pag. Ces braits tendainnt à la faire cunsidérar comme la cause du disconsegue de la faire de la faire cunsidérar comme la cause du disconsegue de la faire de la faire cunsidérar comme la cause du disconsegue de la faire de la faire cunsidérar comme la cause du disconsegue de la faire de la faire cunsidérar comme la cause du disconsegue de la faire du dérangement qu'on avait remarqué dans la conduite des élèvas de cetta maison,

choisi pour le remplacer. Le jeune François fut donc obligé de tourner (4) Lettre inédite du 9 juin 1772. (5) M. da Sivry, père de Mad. de Vannoz.

ses vnes d'un antre côté. Avant été reçu docteur en droit à Reims, il se disposait à suivre le barrean de la capitale, sous le patronage de Linguel, devern son ami, quand la première restauration de la magistrature vint encore |ni enlever l'espérance de se créer nn état indépendant, Il fut cité devant le conseil de l'ordre des avocats, qui, parmi plusieurs griefs, lni reprochait d'avoir composé une ode à la lonange du chancelier Manpeon (6), et de s'être fait recevoir docteur, à la seule recommandation de ce ministre, sans avoir acquitté les droits de l'université. Il y avait quelque chose de vrai dans ces inculpations; mais il était évident qu'on ne les produisait qu'en baine du régime qui venait de finir. Le jenne stagiaire se tira de ce mauvais pas, par d'adroites réponses, et en fut quitte pour une sévère réprimande. Il publia plusieurs mémoires judiciaires qui eurent quelque réputation. On doit distinguer parmi ces factum celui qu'il lança contre les comédiens français, au nom du sieur Lonvay de la Saussaye, antenr d'une mauvaise pièce intitulée : Alcidonis , ou la Journée lacédémonienne, drame 3 en actes et en prose, 1773, iu-8°. On croit qu'il eut aussi beaucoup de part à la rédaction des Mémoires qui parurent à diverses époques sous le nom de Mirbeck, son ami, avocat aux couseils. En 1775, il épousa mademoiselle Dubns, fille d'un ancien danseur de l'Opéra, et nièce de Préville. Cette union, qui lui assurait une fortune indépendante, fut considérée comme nne mésalliance par le conseil de l'ordre, et il fut rayé du tableau. En vain chercha-t-il à s'introduire parmi les avocats aux conseils, (6) Ode sur les parlements crees , 1771, in-80.

dont l'office était vénal, ils reponssèrent un homme que les avocats en parlement avaient rejeté. Linguet l'excitait fortement à attaquer ces deux redontables corporations, qui n'auraient pu triompher sans recevoir plus d'une meurtrissure; mais, fidèle au caractère de prudence qu'il déploya dans toutes les occasions difficiles, François préféra le parti de la retraite. N'ayant pn être avocat, et trouvant l'accès de la magistrature plus facile, il acheta fort cher la charge de lieutenant-général an bailliage de Mirecourt. Sa jenne épouse, canse involontaire de ses disgrâces, se voyait avec peine obligée de quitter Paris. Triste aussi des chagrins de son mari, elle contracta une maladie de languent qui la conduisit an tombeau le 18 avril 1776. Ayant été mis en possession de sa charge, Francois, qui s'était fait antoriser, par un arrêt du parlement de Nancy, à icindre à son nom celui de Neufchâteau, sembla d'abord se vouer tout entier à ses devoirs et négliger les roses de la littérature ; mais la ville de Mirecourt n'était qu'à douze lienes d'une capitale célèbre par l'amonr des beanx arts, où des cercles polis (7) conservaient avec une délicatesse d'esprit tonte francaise les traditions d'nrbanité de la cour de Léopold et de Stanislas, qu nne académie, fondée par ce dernier prince, offrait avec orgneil les noms de Saint-Lambert, de Boufflers, de Tressan. C'étaient trop de séductions pour le jeune François : le magistrat aurait du y résister ; le poète y succomba. Dès lors, on le vil assister plus sonvent anx séances de l'académie qu'aux audiences du

(7) Ses cercles si polis... 

présidial de Mirecourt (8). Accueilli par toutes les personnes distinguées, il cultiva, surtout pour leur plaire, cette branche de la poésie dans laquelle nous ne reconnaissons point de maîtres, et que nutre légèreté s'est bornée à appeler fugitive. Marchant sur les traces de Chaulieu et de Voltaire, il sut tonruer avec facilité une foule de vers, où la coquetterie du style, imitant les grâces un peu étudiées du monde d'alors, étouffait sous ses ornements le naturel qui fait le principal charme de ce genre de composition. Il n'en recueillit pas moins les applandissements du public et des sociétés littéraires dout il était membre. Mais ces petits succès ne pouvaient suffire à son âme avide de gloire. Une composition plus vaste occupait sa pensée, il ne s'agissait rien moins que de faire passer dans notre langue les beautés presque inimitables du Roland furicux. « Traduire l'Arioste en vers, a c'est créer, et je crois cette créaa tion nn pen difficile pour M. Fran-« çois», a dit un célèbre critique (9), qui trouva d'ailleurs « les premières « strophes bieu reudnes, mais le « reste faible et négligé. » En 1778 et 1779, il lut successivement la traduction des neuf premiers chants, dans les séances publiques de l'académie de Nancy. Le Journal littégaire de cette ville, rédigé avec un talent remarquable par Therrin, et l'Almanach des muses de 1780, recueillirent quelques fragments de cette version, qui donnent une idée avantageuse du reste de l'ouvrage, mais d'après lesquels il serait injuste de prononcer un jugement sur celle

Harangae (sur la considération publique) qui a

(8) Il prononça à la rentrée de ce siège un (9) La Herpe. Correspondance littéraire, tom. 2, p. 322. [Tomo XI des OEurres complètes.] traduction, dont le manuscrit a été perdu depuis dans le naufrage que l'auteur fit à Saint-Domingue. Comme à cette époque les fonctions administratives et judiciaires ponvaient être réunies dans la même main, François de Neufchâtean fnt nommé, en 1781, par M. de La Porte, intendant de la Lorraine, dont il avait été le secrétaire, subdélégué de la province, à Mirecourt (10). Il forma les nænds d'un nouvel hymen, eu 1782, avec une dame du pays, Mais cette nnion ne fut pas heureuse ; ils vécurent presque toujours séparés, et son épouse périt misérablement assassinée à Vicherey, vingt-trois années après. En 1783, M. de La Porte contribua à le faire nommer procureur-général au conseil supérieur du Cap, à Saint-Domingue. En sortant de Châtelleranit . pendant la nuit, il vit sa voiture se briser et fut obligé d'aller à pied insqu'an gîte le plus voisin. A Angoulème il fut empoisonné par un plat de champignons. Il arriva trèsmalade à Bordeaux, où les soins que réclamait sa situation le retinrent jusqu'au 8 novembre 1783; et ; par une fatalité qui devait l'atteindre réellement plus tard, on annonca que la chalonne qui le portait avait fait naufrage dans la rivière de Bordeaux. Linguel fit de cet évenement l'objet d'un article qu'il inséra dans ses Annales , sous le titre de Mort de M.

<sup>(</sup>ro) Le sejour de la petite ville de Mirecourt ne plaisant d'ailleurs que stédiocrement au lieu-tenant-general du baillinge. On ne pent en douter an lisant ses vors qu'il àdressa à M. da Gamendi, lors de sou passage en ceste ville: Mais er climat un pen sauvage, Aux enfants du dieu des beuux-arts

No peut offrir aueun hommage.

Mirecourt a ses violons Dont on estime la cadence

Mais c'est à la belle Proyence
De produire des Apollops.

Almanach des Muses de 1782, p. 101.

François de Neufchâteau (11). Et pendant ce temps l'abbé Geoffroy publiait a Paris un novrage do défunt qui n'était pas murt, le Dialogue de Métrocle et Cratès, Il promettait, dans l'avertissement, de donner une édition des ouvrages posthumes de son ami. Tandis qu'on faisait ainsi courir à Paris le bruit de sa murt, Francois de Neuschâteau arrivait beureusement a Saint-Domingne. Mais la fièvre qui l'attendait sur le sul dévurant d'Haiti le mit aux portes du tombeau. Dès qu'il pot exercer ses fonctions, il commenca par faire abolir la coutome inhumaine cuanue sons le com de Baptéme du tropique, et redressa quelques antres abus dans l'administration de la justice. Il porta aussi son attention sur des objets d'intérêt général pour la culooie. Après avoir séjourné trois ans dans l'île , il apprit par les gazettes (12) que le ministère lui avait accordé un cungé, pour venir en France rétablir sa santé altérée par le travail et le climat des Antilles. C'était satisfaire le plus vif de ses désirs (13). Il s'embarqua le 3 septembre 1786, sur la frégate du commerge le Maréchal de Mouchy. Dans la nuit du 4 au 5 , le navire toucha sur les roches de l'île de Mogao et échoua à ciuquante lieues du Cap. Ilfaut le laisser lui-même rendre comple de ce cruel évènement. « Le « capitaine avait perdu la tête, et « l'horrenr do naofrage a été accrue

« par les désastres, le pillage, la fao mine, la soif et mille autres mal-« heurs endurés sept jours et sept « noits sur les rocs pointus et stériles « de cette île déserte, un l'on man-« que d'eao donce, nù j'ai couché sur a des cailloux, avec des légions d'in-« sectes dévorants, où j'ai reçu plu-« sienrs coops de soleil, où il m'a « fallu faire quarante lienes à pied, « sans bas et sans sonliers , où j'ai « été réduit à manger des escargots « crus et des lésards. Nons devions « y périr ; Dico nous a envoyé un a brave capitaine anglais, qui nons a « presque tous sauvés sur un petit " bateau, et le mercredi 13 de ce mois, nons sommes descendas « dans le bourg de Limbé. Les ma-« teluts n'ont rien laissé anx passa-« gers; grâce à la loi du plus fort. « Il me reste ma place, et je vais la a reprendre. J'emportais avec moi mes porte-feoilles remplis d'un a travail pour les bureaux du minis-« tère, d'un aotre pour la Haute-« Guvenne, fait d'après la demande a des états du pays, dix-buit chants a de mon Arioste, elc.; je trioma phais en espérance !... (14), » Le conseil supérieur du Cap avant été supprimé', il revint en France', ne sejuorna que peu de temps à Paris, et alla se fixer à Vicherey, où il prit pour l'agriculture uu goût qu'il conserva jusqu'à la fin de sa carrière. Il partageait d'ailleurs son temps entre les soins qu'exigeait sa santé et quelques travaux littéraires. Mais dejà grondaient les broits précursenrs de l'orage qui allait éclater sur la France. Les discussions de l'assemblée des notables ; l'exil des parlements et leur seconde restauration occuperent vivement tons les esprits ;

(14) Extrait d'one lettre de 15 septembre 1786, edressée à Med. François de Neufchâteau.

<sup>.(15)</sup> Annales politiques, airdes et littiraires du XVIII nicele, Londres, 177 , 1 - 2, p. 7. 1 (17) Lette du 7-juillet 1785, fainant pertle de la coltection d'autographes de l'acteur de cet orticle.

(3) 11 mandoit à un de see muis (jettre du (3) 11 mandoit à un de see muis (jettre du

<sup>(3) &#</sup>x27;Il cambdit à un de ses mair [settre do a suril 1956) » de vois parir svec peine M. et Mad. de Fontanges. Quand je reffeches que je reite à deux millo leune de ches moi, » Jei besoio de me tenir à quatre pour ne pas e anoter sur leur vaiure une mentire evec eux; « mais mon heure n'est pas venue. »

et, quand ces grands corps disparurent devant le redoutable auxiliaire qu'ils avaient enx-mêmes appelé, M. François de Neuschateau monta sa lyre, pour célébrer ces triomphes et ces chutes, comme il avait autrefois chanté le parlement Maupeou! La révolution trouva en lui un de ses plus zélés partisans. Elu dépnté suppléant aux Etats-généraux, il ne fut point appelé à sièger dans cette assemblée. Son activité patriotique se développa sur un plus petit théâtre. Les communes du bailliage de Toul avant député des commissaires qui devaient se rénnir dans celle de Bicquilley, au mois d'août 1789, pour délibérer sur différents objets d'intérêt public , le lieuteuant de roi à Toul fit arrêter par la maréchaussée quatre de ces commissaires, au nombre desquels François de Neufchâteau. Ils furent transférés dans les prisons de Tonl, puis à Metz, pour y être jugés prévôtalement, comme auteurs et fauteurs d'un attroupement illicite et d'une assemblée illégale. Mais le marquis de Bouillé, qui commandait dans cette proviuce, ne jngeant pas à propos de donner suite à l'affaire , ordonna la mise en liberté des commissaires, avant leur arrivée à Metr. François de Neufchâteau se rendit dans cette ville, « moins pour justia fier , dit-il , nne conduite reconnue « iunocente que pour céder an vif dé-« sir que j'avais de voir de plus près « le général dont les exploits m'a-« vaient frappé en Amérique, dont « les îles anglaises out loné le gouvera nement par des hommages libres, « dont Frédéric le-Grand a appré-« cié la valeur, dont enfin cette pro-« vince benit aujourd'hai la sa-« gesse. Ce n'est pas un léger con-« traste que le même homme qui

« Ini avait été adressé ponr être jngé « prévôtalement ait en l'honnenr « de s'asseoir dans son cabinet, de « dîner à sa table, de partager les « charmes de sa conversation spiria tuelle et piquante, et d'être même « admis à lui communiquer sa façon « de penser sur des objets essen-« tiels. » (15). Nommé juge de paix du canton de Vicherey et ensuite membre du directoire du département des Vosges, il remplit peu de temps ces deux fonctions. Avant été élu député à l'assemblée législative, il fit partie du bureau, comme secrétaire, le 3 octobre 1791, et fut appelé à la présidence le 28 décembre. Il présenta an nom du comité de législation, un projet de décret pour comprimer les troubles religienx, en rendant responsables les prêtres non assermentés de tous les désordres de ce genre, et en provoquaut, contre les réfractaires, des mesures de sévérité. Il proposa la vente des édifices qui ne seraient point affectés an culte salarié, et la suppression de la messe de minuit. Ce fut sous sa présidence qu'on abolit anssi la cérémonie du iour de l'an. Il communiqua la déclaration de l'assemblée générale de Saint - Domingue snr les rapports politiques de cette colonie avec la France. En 1792, il provoqua l'ajournement indéfini d'nn projet sur le mode de constater l'état civil des citoyens; il appnya l'amnistie demandée pour tous les délits commis à Avignon, depuis la révolution. Il dénonça des intrigues qui avaient ponr bnt d'empêcher que la Conven-

<sup>(15)</sup> Ces détails sont extraits d'un Compte-rendu it ausemblée des communes du buillings de Toul, par M. de Nosfeloiteux, de l'outrege fait aux communes du buillings en la persanse de quatre de leur dépatie , 1746, 1, 18<sup>3</sup> de 5 p., avec de bleaux. Cet écrit est resté incomm sux bibliographes.

tion nationale ne se réunit à Paris, et proposa à ses collègnes de rester à leur poste jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée. Les progrès de l'armée prussienne imprimaient à cette résolution nne sorte de conrage que ne partageaient pas certains députés, qui s'étaient empressés de prendre leurs passe-ports. Il termina sa carrière législative , en demandant que les membres de l'assemblée dissonte servissent de garde à la Convention nationale, le jour de son installation. Nommé par elle ministre de la justice, le 6 octobre 1792, il refusa ce poste, en allégnant sa manvaise santé. Quel qu'ait été le motif de cette détermination, elle le sauva de l'horrible nécessité où il se fut trouvé, au mois de janvier 1793, de notifier à Louis XVI le décret qui le condamnait à mort. Rendu par la politique à la littérature, François de Neufchâtean mit la dernière main à sa comédie de Paméla, on la Vertu récompensée, qu'il avait lue lui-même an lycée, en 1791. Quoiqu'il possédat le talent si rare de lire parfaitement les vers, et surtont les siens, il n'avait produit alors on une faible sensation. Il fut plus heurenx à la représentation qui eut lieu au théâtre de la République le 1 raout 1793. Boissy et La Chaussée avaient échoué en traitant le snjet de Paméla (16), Voltaire l'avait henreusement ébauché dans Nanine. Le dernier venu, en suivant les traces de Goldoni ( Pamela maritata), répandit plus d'intérêt sur l'action, et obtint surtont par l'élégance du style un succès auquel le jeu plein de vérité et de grâces de Fleury et

de mademoiselle Lange ne fut pas non plus étranger. Après les désastres qui venaient de frapper, dans les grands, l'orgneil et les prérogatives de la naissance, il semblait que le poète dramatique n'eût plus aucun coup a leur porter. Sous cet aspect l'auteur ne décocha ancnn trait nouveau contre la noblesse. Le pnblic d'alors en trouva encore d'assez piquants pour y applaudir. Mais le comité de salut public ne fut pas de son avis, et jugeaut la pièce trop feodale, exigea des corrections que l'autenr s'empressa de faire. Cette terrible autorité, qui avait dérogéen s'abaissant au rôle de censenr, reprit bientôt le caractère qui lui convenait mieux, en ordounaut l'arrestation de l'auteur, dont la docilité ne lui parut pas assez complète. Cette mesure fut d'ailleurs principalement motivée sur son modérantisme. Les comédiens français, pour avoir représenté Pamela, subirent le même sort. En vain François de Neufchàteau chercha-t-il à se justifier avec eux dans un écrit intitulé : M. Francois à la Convention nationale, 1793, in-8°; le comité, influencé surtont par Barrère, maintint sa décisjon. Ce ne fut qu'après le 9 thermidor qu'il reconvra sa liberté. Il avait composé dans cet intervalle des chansons dites anacréontiques, des hymnes républicains , notamment nne prière que le dictatent Robespierre lni avait commandée pour sa fête de l'Être-suprême. La peur est nne mauvaise conseillere. C'est à elle qu'il faut sans doute aussi attribuer cette triste inspiration qui lui dicta le Porc-épic, fable dans laquelle le roi, la reine et le dauphin étaient indignement travestis. Il célébra sa sortie de la nuit des tombeaux, par nn remerciment en vers

<sup>(15)</sup> Godard d'Aucour fit représenter aux Italiens, en 1743, une comédie critique de ces pièces sous le titre de la Déroute des Pamélas.

qu'il adressa au citoyen B\*\*\* (17), auteur principal de sa disgrâce, mais que le 9 thermidor semblait avoir transformé en homme benin :

Des suffreges du camibé
Béanir l'unanimité,
C'est obtenir justice entière;
L'ecomptais bies sur l'équité:
L'estime qui s'y joint read la feveur plus chère,
Et c'est un unuvenu charme ajonté par B\*\*\*
Au cherme de ma liberté.

Dans cette même anoée 1793, l'activité de son esprit s'était déployée sur d'autres matières qui touchaient de plus près à l'intérêt public. C'est ainsi qu'il avait offert à la Convention deux mémoires dont elle ordonna l'impression : l'uo sor l'établissement des greniers d'ahoodance, l'autre sur les moyens de suppléer au défaut de bras pour les récoltes. Il avait été aussi porté au mioistère de l'intérienr, concorremment avec Paré, par les suffrages de l'assemblée cooventionnelle. Peu de temps après sa mise en liberté, il fut nommé juse au tribunal de cassation, et à la fin de 1794, commissaire du Directoire exécutif dans le département des Vosges, où il ne se montra pas tonjonrs fidèle à cet esprit de modération goi lui avait été reproché sous le régime précédent, et dont il manqua surtout eovers les prêtres insermeotés. C'est à Epinal qu'il mit la dernière main à son poème des Vosges. Il voulut chanter ces montagnes, comme Haller avait célébré les Alpes; mais il est resté bien loin de son modèle pour la verve et l'éclat des pensées. A l'imitation des anciens poètes de la Grèce, François de Neufchâteau récita son ouvrage devant le penple assemblé, le 1er vendémiaire an V, jour anoiversaire de la fondation de la république. Comme œnvre patriotique et produit du terroir, le poème sit beauconp de sensation. Mais quelques beaotés de détail pooyaieot-elles racheter le défaut de plan (18), de coloris et la sécheresse des descriptions? Le style de l'aoteur ordinairement facile et élégant a contracté un certain air d'apreté et de raideor, tandis que le séjour de ces mêmes montagnes inspirait à l'abbé Delille, alors retiré à Saint-Dié, les vers les plus coulants qui soient sortis de sa plume. Le poème des Vosges fut d'abord imprime daos cette ville, en caractères microscopiques (an V, in-16 de 32 p.). Cette jolie édition est devenue fort rare ; l'aoteur en poblia nne autre, revue et augmentée, Paris, Desenne, an V, in-8° de 48 p. Elle contient de plus que la première un très-long épisode, déoué d'intérêt, sur les amours de deux chanoinesses de Remiremont, et un grand nombre de notes, la plupart très-superficielles, sor les sites remarquables, les productions naturelles et les hommes célèbres du pays. Le 28 thermidor an V (16 juillet 1797); François de Neufchâteau fut nommé ministre de l'intérieur, en remplacement de Bénezech. Mais à peine était-il iostallé dans ce nouvel emploi qu'il fut élu membre du Directoire exécutif, à la place de Carnot, que la loi du 19 fructidor venait de frap. per. Il n'exerca ces haotes fonctions que jusqu'au 20 floréal an VI. Pendant cet intervalle, il tâcha de s'effacer et d'ahandonoerà ses collègues.

<sup>(17)</sup> Au citoren B\*\*\* (Barrère), l'un de ceux qui ent proposé de rendre ( 20 thermider ) à l'euteur na liberté. Almanach des Muses, am III, 1795, p. 26.

<sup>(18)</sup> Plutieurs transitions furcées ou ridicales n'accusent que trop l'absence totale de plun: « De nos chaumes Grayère evairais les fro-« mages; « Touteois mon pinorau cherche d'autres

Toutefois man pinceau cherelle d'autres
 minges;
 L'humanité souffrante a des droits sur mon
 « corar, »

plos dévorés que lui de l'apre soif de la domination, sa part du ponvoir supreme. Naturellement douxet modéré, il ne voulut pas lutter contre des hommes qui avaient retenn du gouvernement révolutionnaire quelque chose de ses fureurs, et du 9 thermidor ses hypocrisies. La coopération de François de Neufchâteau ao goovernement de l'état eut donc peu de retentissement au debors. On remarqua seulement que les proclamations et les messages furent rédigés en style plus fleuri et plus châtié qu'à l'ordinaire, mérite dont on lui fit généralement honneor, sans que personne s'avisât de l'attribuer à La Revellière, ou à Merlin, ses collègues Aux termes de la constitution de l'an III, le sort devait désigner celui des directeurs qui serait remplacé. Le public, qui semblait dans la confidence des arrêts du destin, annooçait hautement que, lors du premier tirage, le bulletin d'exclusion tomberait à François de Neufchâteau. L'évècement confirma cet horoscope. A la vérité on répandit avec beaucoup de vraisemblance qo'on traité secrét, arrangé entre les parties, avait fixé le destin, et qu'un dédommagement suffisant était le prix du sacrifice augoel le dernier directeur s'était prêté de l'oone grâce. On l'envoyad'abord'a Seltz, où il fut chargé d'nne négociation avec le comte de Cobentzl, ministre d'Autriche, relativement à l'émeute populaire qui avait forcé Bernadotte, notre ambassadeur, à quitter Vienne. Ces conférences n'eorent aucon résultat, puisque l'examen des questions qu'elles avaient soulevées fut renvoyé au congrès de Radstadt. Cependant on a lien de croire que des objets d'une hante importance furent traités par les négociateurs. Il paraît que le comte

de Cohental alla josqu'à proposer au Directoire de partager l'Italie entre la France et l'Autriche (19), ce que la pentarchie refusa avec une apparence de modération assez remarquable. Les conférences de Seltz dorerent à peine an mois, au bont duquel temps François de Neofchâteau fot appelé à reprendre le porte-feoille de l'intérieur. C'est ici la plus belle époque de sa vie. On se ferait difficilement uoe idée de l'activité qu'il sut imprimer à ce ministère si important. Quoiqu'il ne l'ait occupé qo'une année, il est peu d'objets d'iotérêt public qui n'aient attiré son attention et dont sa haute iutelligence n'ait mesuré l'étendue; tout cela est d'autant plus digne d'éloge que ce fut à une des périodes les plus difficiles et les plus facheuses de la révolution que Francois de Neofchâteau adoucit, an moins sous quelques rapports, les calamités dont gémissait la France. « Il avait « multiplié les instructions pour ré-« gulariser l'administration et la « comptabilité des départements et « des communes, pour obtenir les

« renseignements qui ont servi à « la description statistique de plu-« sieurs départements, pour amélio-« rer les hopitaox et les prisons, pour a perfectionner l'instruction dans « les écoles centrales et primaires,

« pour la rédaction des ouvrages « élémentaires, pour la propaga-« tion des nouveaux poids et meso-« res; il a favorisé les utiles entre-

« prises littéraires et scientifiques ; « il a cherché à multiplier et entre-« teuir par des rootes et par des ca-« naux des communications faciles

« poor le commerce. Il concut et « exécuta le premier le projet de « lier aux fêtes annuelles uue expo-

« sition publique des produits les (19) Voy. les Men. d'un homme d'Etat, lome V.

448 « plus remarquables de l'industrie « manufacturière, et ce fut une des « pensées vivifiantes de sun admi-« nistration dont il a conservé tou-« jours un plus donx souvenir. Mais « l'agriculture, qu'il considérait « comme la base la plus importante « de la prospérité des nations, fut « pendant son ministère l'objet de sa « prédilection (20).» Il nous a laissé un monument de ses travaux dans tontes les parties de l'administration, qui étonne par l'étendue des conuaissances qu'il y déveluppe, la diversité des matières qu'il embrasse, la justesse des vues et l'henreuse facilité dn style. C'est le Recueil des lettres, circulaires, instructions, programmes, discours et autres actes publics, émanés du citoyen Francois de Neufchâteau, pendant ses deux exercices du ministère de l'intérieur, au VII (1799), 2 vol. in-4° (21). Il donna plus de décence et d'éclat véritable aux fêtes publiques. On cite encore, comme des mudèles du bon guût renaissant, celles qui surent célébrées, pour la réception des monuments des arts, conquis en Italie, et la cérémonie sunèbre en l'honneur du général Hoche: mais c'est surtont en lui que les savants et les gens de lettres tronvèrent le premier homme du pouvoir né de la révolution, qui sût comprendre leur position. Surti de leurs rangs, il n'oublia pas qu'il avait été leur égal. Des encouragements furent prodigués à leurs travaux, et des secuurs noblement distribués viurent

en aide à ceux qui avaient encourn les disgrâces de la fortune. Pourraitun oublier aujuurd'hui que c'est à son zèle éclairé qu'est due la conservation de la cathégrale de Reims dout il fit suspendre la veute, et qu'il sauva aiusi du marteau destructeur de la bande noire? A l'appruche des élections de l'an VII, il adressa aux administrations centrales une circulaire relative à la direction qu'il convenait d'imprimer aux esprits, contre le royalisme et l'anarchie. Cet acte ministériel fut dénoncé par Quirot au Cunseil des cinq-ceuts et par Marbot au Conseil des anciens, comme attentatoire à la souveraineté du penple. Il fut défendn par Garat contre ces inculpations. Mais si les Conseils passèrent à l'ordre du jour, son crédit politique n'en fut pas moins ébranlé. Marbot alla jusqu'à lui reprocher d'avuir chanté, dans ses vers, Marat, Chalier et Robespierre; tandis qu'il désignait aujourd'hui les républicains aux poignards du royalisme. Une nunvelle dénonciation de Garreau, de Genissieux et de Briot acheva de lui porter le dernier cuup. On l'accusa surtout de pervertir l'esprit public, en faisant représenter des pièces de théâtre, anti-républicaines, telles que l'opéra d'Adrien , puur la mise en scène desquelles il empluyait les fonds de son ministère. Quuique le rapport qui fut fait snr cette dénonciation le justifiat completement, il n'en fut pas moins remplacé peu de temps après par Quiuette, lors dn mouvement du 30 prairial, qui expulsa du Directoire Merlin et Rewbell. Il n'attendit que jusqu'an 18 brnmaire de l'année suivante pour ressaisir sun rêle politique et rentrer dans la voie des grandeurs. Appelé à faire partie du sénat conservateur, il en fot nommé

<sup>(30)</sup> Extrait de la Notice biographique sur M. le comte François de Neufchâteau, par M. le baron Silvestre, insérée dans les Mémoires de la société royale et centrale d'agriculture, 1825,

tome 1, p. EXIX.
(21) M. Quérard a commie une double erreur (France littéraire, tome 3 , p. 196), en portent le nombre des volumes de cet ouvrege à sept , et l'année de l'impression à 1800.

secrétaire le 25 mars 1801, et président annuel, le 19 mai 1804. Ce fut lni qui rédigea l'adresse (22) que le sénat en corps présenta au premier consul pour le supplier de donner au peuple des institutions tellement combinées que leur système lui survécût. Il eut une occasion plus heureuse de développer cette pensée dans la longue harangue (23) qu'il prononça le 1er déc. 1804, quand le sénat vint apporter à l'empereur le résultat des votes de la nation (24), pour l'hérédité dn ponvoir, qu'elle remettait entre ses mains. Dans ce disconrs remarquable, à beauconp d'égards, le sénateur s'efforca de concilier le dogme de la sonveraineté du peuple avec le besoin d'un pouvoir plus concentré. Les formes adulatrices y furent d'ailleurs épuisées, pour peindre l'admiration de ces pères conscrits appelés les premiers à se trouver présents, lors du serment que l'empereur doit prêter au peuple français. Quoique, depnis cette époque, on ait encore reculé les bornes de l'art d'encenser les princes, François de Neufchâteau fut a la fois le devancier et le maître de tons les haranguenrs officiels, lorsque, parmi d'autres compliments hyperboliques, il ne craignit pas de dire à Napoléon : Dieu protège la France, puisqu'il vous a créé pour elle. Malgré la gravité de la circonstance. l'oratenr arracha plus d'un sonrire, quand il vint à citer La Brnyère, pour avoir dit qu'il ne faut ni art as) Mém. de Bourrienne, VI, 68.

ni science pour exercer la 1yrannie. A la même époque il fut admis anprès du saint - père, et le félicita d'avoir été désigné par la Providence pour sacrer Napoléon. On retronve le même caractère d'exagération dans tous les disconrs qui furent prononcés par le président du sénat. Tantôt « Na-« poléon est le premier qu'nne « pitié profonde ponr les malheurs publics ait engagé à s'arrêter sur le chemin de la victoire..... Il « a droit à des autels, à des tem-« ples... » Une antre fois, par une de ces réminiscences de collège dont François de Nenfchâtean ne se défendait pas tonjonrs, le panégyriste adressait à son héros cette invocation où il le comparait an soleil: « Monarque auguste, que « les Français sont fiers de t'obéir! « tn n'as plus de conquêtes à « faire, ni hors de nos limites, ni « dans le sein de ton empire; tons « les cœurs sont à toi. .. Comme l'as-« tre du jonr fait tont vivre de sa « chaleur et tout briller de sa lu-« mière, ainsi, antour de toi, ton « mouvement s'imprime et tesrayons « se communiquent ... » Après la campagne de 1805 et le traité de Presbourg, « Napoléon allait devenir « l'ami des penples et le père du « genre humain.» Tant de dévonement et d'humilité ne ponvait rester sans récompense. Dans le partage des sénatoreries, François de Neufchâtean fut pourvn de celle de Dijon ; il recut anssi les titres de comte de l'empire et de grand-officier de la Légion-d'Honnenr. La présidence du sénat lui fut néanmoins enlevée le 19 mai 1806, mais on l'en dédommagea anssitôt, en le nommant titnlaire de la sénatorerie de Bruxelles, Au mois de novembre de la même

<sup>(</sup>a) M., p. a) set 195, v. Le discours de François de Neuchènean non a paru dispe d'etsention, perce qu'il présente d'une monière
brillante, quoique isnanguase, le tebleen
« succinct des grands érènements qui evraient
à déjà, à cette époque, marqué la carrière de
Napoléon. «
(as) Soffrage universel, selon François de Neuf-

année, il fut chargé de se rendre à Berlin avec ses collegnes, d'Aremberg et Colchen, pour féliciter l'empereur sur ses victoires. Cette démarche flatta singulièrement Napoléon, qui fit aux députés l'accueil le plus gracieux, et les chargea de rap porter à Paris trois cent quarante diapeaux enlevés aux ampées prussiennes, l'épée, l'écharpe , le haussecol et le cordon du Grand-Frédéric, pour être déposés à l'hôtel des Invalides. A son retour à Paris, François de Neufchâteau, affranchi du travail et des soins de la présidence du sénat, consacra surtout ses loisirs à la science agricole. Il fournit beaucoup de notes pour la nouvelle édition de l'ouvrage d'Olivier de Serres, et fut uommé, en 1808, président de la société centrale d'agriculture. Il y fit un rapport sur le conconrs ouvert pour le perfectionnement de la charrue, et appela l'attention des babitants de la campagne sur l'art de multiplier les grains et sur la culture du maïs. Il est à regretter qu'il n'ait pas fait dans la sénatorerie de Bruxelles, dont il était pourvn. les mêmes excursions qui nous ont valu la relation de son Voyage agronomique dans la sénatorerie de Dijon, 1806, in-4°. Il aurait sans donte enrichi nos méthodes par des applications de cette belle culture flamande, qui est d'ailleurs si favorisée par la fécondité du sol. Les évènements de 1814 trouvèrent François de Neufchâteau disposé à se rallier an gouvernement royal. Des le 3 avril, il fit connaître son adhésion aux actes du sénat qui avait prononcé la déchéance de cet empereur qu'il avait tant loné, tant admiré. Au mois de mai, il fut admis auprès de Louis XVIII, à la tête d'nne députation de la société d'agriculture.

Après avoir offert au roi les seize volumes de ses Mémoires, il ajouta: « Voilà, sire, une partie des effort « que la société a faits dans des a temps bien difficiles; que ne fera-t-« elle pas sous le gouvernement « tutélaire d'un père de famille qui « nous est enfin rendu!... » Malgré le vif désir qu'il en avait, François de Neuschâteau ne fut pas compris au nombre des sénateurs qui furent créés pairs de France le 4 juin snivant. On ne peut se dissimuler que cette faveur, si enviée par lui, n'ait été accordée à des hommes qui, dans le cours de nos discordes civiles, avaient montré moins de modération, et qu'il surpassait de beanconp par l'éclat du talent. Il y a lieu de croire que cette exclusion eut surtont pour motif le discours au'il avait prononcé avant le conronnement de l'emperenr, et qui avait, ponr ainsi dire, donné à la dynastie impériale sa consécration politique. Dés-lors il se réfugia entièrement dans la culture des lettres, et y trouva les consolations qui ne manquèrent jamais à ceux qui ne leur furent point infidèles au temps des grandeurs. Il n'avait pas été nommé membre de l'Institut lors de sa création; on lui avait donné seulement le titre d'associé-correspondant (section de poésie). Compris dans la réorganisation de l'académie française; par l'ordonnance royale du 21 mars 1816, il lut dans les séances particulières de cette compagnie des morceaux de prose et des pièces de vers dont les premiers surtout inrent goûtés. François de Neufchâteau pent être considéré comme un des derniers écrivains du XVIIIe siècle dout le style toujours, pur et facile, avait conservé à notre langue son véritable caractère, la clarté. Ayant s'éen arec les littérateurs les plas distingués de l'Époque et d'uns un monde d'élite, il avait puisé dans cette fréquestation me fleur de politeise que le contact rérobitionsaire actie frequestation me fleur de politeise que le contact rérobitionsaire per le lieure que le contact rérobitionsaire de littération de l'est de l'

Arnoult seule déesse au thélire des dieux. Il ent aussi beaucoup d'amis, mais on lui a reproché de ne pas lenr avoir été plus fidèle qu'il ne l'était à ses maîtresses. Ses derniers jours s'écoulèrent paisiblement bercés entre les rêves de la poésie, la réalité des affections qui l'attachaient encore icibas et les souvenirs d'une vie agitée, mais irréprochable à beaucoup d'égards. Il mournt le 10 janvier 1828. Indépendamment des ouvrages cités dans le corps de cet article, François de Neufchâtean a publié : I. Epitre à madame la comtesse d'Alsace sur l'éducation de son fils, Neufchatean, 1770, in-8° de 64 p. II. Le mois d'Auguste, épître à Voltaire, el Ode sur le prix de l'académie de Marseille, Paris, 1774, in-8°. III. Le desinteressement de Phocion, dialogue en vers, Nancy, 1778, in-8°. IV. Discours sur la manière de lire les vers, Paris, 1775, in-8°; 4° édit., an VII, (1799), in-8°. C'est nn des meilleurs ouvrages en vers de l'autenr. Il put donner à la fois le précepte et l'exemple, car aucun littérateur de son temps ne lisait aussi bien que lni ; et plus d'une fois il prêta à ses collègues de l'académie le secours d'un talent et d'un organe qui leur manquaient. V. Nouveaux contes moraux en vers, par un arrièreneven de Guillaume Vadé, 1781,

in-12. Ces contes prétendus moraux sont an contraire assez licencieux. VI. Anthologie morale, ou Choix de quatrains et de distiques, pour exercer la memoire, pour orner l'esprit et former le cœur des jeunes gens, Paris, 1784et 1798, in-12, VII. Recueil authentique des anciennes ordonuances de Lorraine. Nancy, 1784, in-4°. M. Mory d'El. vange a publié sur ce recueil des observations où il cherche à prouver que la plupart des ordonnances qu'il contient ne sont pas authentiques. On ne peut du moins contester à l'éditeur le mérite d'avoir fait connal. tre d'anciens monumen!s de notre législation, qui ont d'ailleurs un certain intérêt historique. VIII. Les études du magistrat, disconts prononce à la rentrée du conseil supérieur du Cap, suivi d'un morceau de l'histoire critique de la vie civile, au Cap Français, 1786, in-8°. IX. Memoire en forme de discours sur la disette du numeraire à Saint-Domingue et sur les moyens d'y remedier, nonvelle édition, à Metz. sur l'imprimé au Cap Français, 1788, in-80. X. Les Lectures du citoyen, ou suite de Memoires sur des objets de bien public , Toul , 1798, in-8°. XI. L'Origine ancienne des principes modernes, ou les Décrets constitutionnels conférés avec les maximes des sages de l'antiquité, 1791, in-8°. XII. Epftre au ci-devant Coor, député, sur son voyage de Paris à Neufchâtel, Paris, an IV, 1796, in 80. XIII. Des Améliorations dont la paix doit etre l'époque, Paris, 1797, in-8°. XIV. L'Institution des enfants, on Conseils d'un père à son sils, imités de Muret. Paris, 1798, 1801 et 1827, in-12; Parme, Bodoni, 1801, in-8°. C'est

un des opuseules de l'autour qui ont eu le plus de succès, XV. Le Conservateur, ou Recueil de . morceaux d'histoire, de politique, de littérature et de philosophie dont la plupart sont publies pour la première fois, Paris, 1800, 2 vol. in-8°. Il y a beancoup de variété dans le choix des morceanx de cette collection, nne des plus intéressantes dans ce genre. On y trouve des lettres on des écrits de Voltaire. de J .- J. Roussean, de Buffon, d'Helvétius, de Dupaty, de Bailly, etc., la traduction du quatrième livre de l'Enéide en vers hexamètres, par Turgot, déjà publiée, mais devenue fort rare, des poésies de Gresset, etc. XVI. Rapport sur le perfectionnement des charrues, fait à la société d'agriculture, Paris, 1801, in-8°. XVII. Essai sur la nécessité et les moyens de faire entrer dans l'instruction publique l'enseignement de l'agriculture, ibid., 1802, in-8°, XVIII. Analyse des statistiques du département du Bas-Rhin, ibid., 1802, in-8°. XIX. Lettre sur le Robinier, on Faux Acacia, ibid., 1803, in-12. XX. Tableau des vues que se propose a politique anglaise dans toutes les parties du monde, ibid., 1804, in-8°. XXI. Histoire de l'occupation de la Bavière par les Autrichiens, en 1778 et 1779, contenant les détails de la guerre et des négociations qui furent terminées par la paix de Teschen, ibid., 1805, in-8°. XXII. Art de multiplier les grains, ou Tableau des expériences qui ont eu pour objet d'améliorer la culture des céréales, ibid., 1809, 2 parties, in 12. On retrouve dans cet onvrage utile quelques-nnes des idées que l'auteur avait dejà émises dans une

brochure qu'il fit paraître en 1795, sous le titre de Dix épis de blé pour un, on la Pierre philosophale de la republique française, in 80. XXIII. Fables et contes en vers, suivis des poèmes de la Lupiade et de la Vulpéide, dédiés à Esope, Paris, P. Didot, 1814, 2 vol. in-12. Le laux-titre porte : OEuvres de M. François de Neufchâteau. ce qui donnerait à penser que l'anteur avait l'intention de réunir ses poésies ou opnscules en corps d'ouvrage, et qu'il en fut détourné par le pen de succès de son recueil de fables. XXIV. Les Tropes, ou les Figures de mots, poème en 4 chanis avec des notes, Paris, 1817, in-12, XXV. Supplément au mémoire de M. Parmentier sur le maïs, ibid., 1817, in-8°. XXVI. Le Jubile académique, on la Cinquantième année d'une association litteraire, Lyon, 1818, in-8°. XXVII. Lettre à M. Suard, sur la nouvelle édition de sa traduction de l'histoire de Charles V et sur quelques oublis de Robertson, Paris, 1819, in-8°. XXVIII. Rapport à la société royale et centrale d'agriculture, sur l'agriculture et la civilisation du Ban-de-la-Roche, ibid., 1818, in-8°. XXIX. Lettre à M. Joyant, collaborateur de M. Maugard, ibid., 1818, in-8°. XXX. Les Trois nuits d'un goutteux, poème en 3 chants, ibid., 1819, in-8°. XXXI. Esprit du grand Corneille, on Extrait raisonné de ceux des ouvrages de Corneille qui ne font pas partie du recueil de ses chefs. d'œuvre, ibid., 1819, 2 vol. in-8°. XXXII. Epître à M. le comte de Rochefort d'Ally, en lui adressant une épître à M. Viennes sur l'avenir de l'agriculture en France, ibid., 1821, in-8°. XXXIII. Mémoire sur la manière d'étudier et d'enseigner l'agriculture, Blois, 1827, in-8°. Cette longne énnmération est sans doute encore incomplète, quoique nons ayons même indiqué un certain nombre d'onvrages qui avaient été omis par M. Quérard dans sa France littéraire. Mais l'immensité des travaux dont la vie de Francois de Nenfchâteau a été remplie donne lien de croire que plusieurs de ses écrits ont échappé à nos recherches. Il a fait insérer beanconp d'articles dans les journanx. Les Mémoires de l'Institut, ceux de la société centrale d'agriculture lui doivent des pièces de vers on des dissertations qui mériteraient d'être publiées à part, avec un choix des œuvres de l'autenr dans lequel on ferait entrer quelques-nns de ses opuscules inédits et des fragments de sa correspondance. Parmi les derniers morceaux que l'on doit à sa plume féconde, on a remarqué nn Examen des Lettres provinciales et des sources de la perfection du style de Pascal, qui a été imprimé à la tête d'une nouvelle édition de ce livre. Il a fait anssi paraître, comme éditeur, les œuvres posthumes de Mancini Nivernais, Paris, 1807, 2 vol. in-8° (25); et, en 1820, le Gilblas , qu'il a enrichi d'nn examen de la question de savoir si Lesage est auteur de ce roman, ous'ill'a tiré de l'espagnol. Il n'est guère d'entreprises ntiles anx gens de lettres auxquelles il n'ait pris part. En l'an XI, il présida nne société établie en faveur des savants ;

(a5) François de Neufebâteau n'a pas contin des Mémoires secrets pour servir à l'histoire du règne de Louis XF, qui méritaient braucoup plos de vuir le jour qu'un grand sombre de pièces midiocres, dont il a grossi les deux volumes d'œuvres posthames du duc de Nivernais. et prononça pour l'ouverture de la permèter assemblé de cette société, teune à la préfecture de la Seine\*, un diacours qui a été imprimé en 1803, in-8°. Il prononça anasi des discours funêtres aux obsèques de plusieurs s'ésulenters, sotiamment à celles de Trouchet, l'un des défenseurs de Louis XVI. L.m.-v. de

FRANCOLIN (JEAN DE), béraldiste, né, vers 1520, à Besauçon, alors ville impériale, d'une famille bonorable, fut député par ses compatriotes en Allemagne, ponr y soutenir leurs intérêts, et employé dans diverses affaires importantes. Ayant été revêtu par l'emperenr Ferdinand Ier de la dignité de héraut d'armes au titre de Hongrie, il ent des-lors la direction des fêtes et des tournois célébrés à la conr de Vienne, et fut regardé comme l'un des meilleurs inges en matière d'étiquette. Le premier , il fit graver en bois les armoiries des princes et des maisons nobles d'Allemagne; mais le Recueil qu'il en dat publier est devenn si rare, qu'on ne le tronve cité dans ancnn catalogne. Il fut; en 1565, chargé par les magistrats de Besancon de solliciter l'agrément de l'em-" pereur ponr l'érection , dans cette ville , d'nne université; mais diverses circonstances empêchèrent l'exécution d'un projet pour lequel les citoyens, disposés anx plus grands sacrifices, avaient d'ailleurs eu soin d'obtenir l'antorisation du sonverain pontife. On voit, par différents passages des Mémoires de Granvelle (tome 20), que Francolin était soupconné de favoriser secrètement les partisans de la réforme. On connaît de lui la Description, en latin et en allemand, du tonrnoi célébré devant Vienne, ponr l'élection de l'empereur Ferdinand comme roi de Bohême, 1561, in-fol., fig .- Description de la cérémonie de l'investituro de ses états conférée à Auguste de Saxe par l'empereur Maximilien II, 1566, in-fol., fig. Ces deux vol. sont très-rares. La solennité dont il est ici question fut la dernière de ce gepre en Allemagne. (Voy. Auguste, III, 44.) W-8 ...

FRANCON, anti-pape. Voy. BENOTE VI, I. IV, 181, et BONIFACE

VII, t. V, 110. FRANK (JEAN-PIERBE), l'un des plus célèbres médecins de l'Allemagne, était issu d'une famille française. Son grand-père, fournisseur des armées, fut tué par les ennemis, dans la guerre de la succession d'Espagne, et dépouillé de tout ce qu'il possédait. Un fils unique, qu'il laissait sans ressource, excita la compassion des officiers, qui le menèrent avec eux jusqu'à Ladenbourg, près de Heidelberg. La, l'enfant s'échappa du régiment. Comme il errait dans les champs, manquant de nourriture , un marchand de la petite ville de Kaiserslautern en eut pitié et le prit chez lui, poor enseigner le français à ses fils, quoiqu'il ne sût ni lire ni écrire. Après diverses aventures, cet enfant se maria avec la fille d'un habitant de Rotalben, dans le margraviat de Bade-Baden-Gravensteio. Il se fixa dans ce bourg et parvint, par ses économies, a y acquérir quelques terres qu'il cultiva de ses mains. Il eut quatorze enfauts : l'un d'eax fut Jean-Pierre, qui naquit à Rotalben, le 19 mars 1745. La faiblesse de sa constitution empêcha ses parents de le destiner à l'agriculture, An reste, cette faiblesse vengit peutêtre de la manière dure dont il fut élevé par ses premiers maîtres d'école et par son père, qui était violent et emporté, quoique doué de qualités

estimables. Dans sa vie, écrite parlnimême, Frank rapporte qu'il était âgé de neuferois, lorsque son père, irrité des cris qu'il poussait, dans les bras de sa mère, ordonna à cette dernière de sortir. Comme elle n'obéissait pas assez promptement, il le prit, furieux, et le jeta au milieu de la rue. Le père ne tarda pas à se repentir de cette brusquerie; mais l'enfant fut saisi de convulsions qui durèrent sept semaines. Dès ses premières années, il fut sujet à des attaques d'asthme et à des difficultés d'nriner. Sa mêre, qui avait beaucoup de tendresse pour loi, voyant cet état maladif, conçut le projet de le faire ecclesiastique, et, dans ce dessein, elle le fit entrer à l'école des Piaristes de Rastadt. Plus tard, on le plaça chez les Jésuites de Bouquenoo, en Lorraine. Il y fit des progrès ; mais il avait, dit-il, de la difficulté à réciter ses lecons par cœur, quoiqu'il en sút bien le sens. Il fit sa rhétorique à Baden. On conseilla à ses parents de l'envoyer en France, pour y terminer ses études. En 1761, il étudia la philosophie à Metz, et, l'année. suivante, la physique à Pont-à-Mousson, sons le père Barlet, jesuite. Cette ville possédait un beau cabinet de physique; il prit du goût pour cette science, et les succès qu'il y obtint déterminèrent sa vocation pour la médecine : mais ce ne fut pas sans de grands obstacles qu'il parvint à embrasser cette profession. Sa mere désirait ardemment qu'il fut prêtre, et son père craignait la dépense que nécessitaient les études médicales. Enfin, par les sollicitations d'un de ses frères, il parvint à vaincre la répugnance de ses parents, et il partit pour Heidelberg , afin d'y étudier l'art de guérir. Il eut le bonheur d'y gagner la bienveillance et l'amilie

du professeur Gattenhof, En 1765. Frank se rendit à Strasbonrg, pour continuer ses cours de médecine. Il y suivit les leçons de Spielmann, Rieffinger, Lobstein, et revint ensnite à Heidelberg, où il soutint, le 28 août 1766, sa thèse sur la manière d'élever les enfants. Après sa réception, un de ses frères qui habitait la petite ville de Bitch, en Lorraine, l'engagea à aller s'y établir : mais, pour exercer l'art de guérir dans un pays français, il fut obligé de prendre de nouveaux grades à la faculté de Pont-a-Mousson, où il présenta la thèse qu'il avait soutenue a Heidelberg, en en changeant seulement le frontispice. Frank ne réus-. sit pas à Bitch. Un chirurgien-barbier ignorant avail gagné la confiance des habitants, et celui qui devait arriver au premier rang des médecins de sou siècle ne put supplanter un tel rival. Pendant son sejour dans ce pays, il épousa la fille d'un négociant de l'ont-a-Mousson, pour laquelle il avait conçu une vive inclination, pendant qu'il étudiait la physique dans cette ville. Frank quitta Bitch, où il ne ponvait gagner de quoi subsister, après y avoir demeuré deux ans, et il essavà de se fixer à Baden, où il trouva quelque occupation, sans cependant échapper à la gêne; mais il ent le malheur d'y perdre sa semme, qui mourut des suites de couches de son premier enfant. En 1769, il fut nommé médecin de la cour du margrave à Rastadt, avec les modiques appointements de deux ceuts flurins pur an. Il commenca à y voir beaucoup de malades, put consulter la bibliothèque du prince, et apprit la langue italienne. Le 12 juin 1770, il contracta un second mariage avec Marianne Vitlinsbach, fille d'un des premiers

employés de la chancellerie de Rastadt. Peu de temps après, il essuva une maladie grave, et il perdit son pere et sa mere. L'héritage qu'il en recneillit fnt peu considérable, vu qu'on le forca de tenir comple à ses frères et sœurs de ce qu'il avait depensé ponr apprendre la médecine Le 23 décembre 1771, il ent le bonheur de voir naître son premier fils . Joseph Frank . qui devait suutenir un jour la brillante réputation de son père. Après la mort du mar grave de Baden, le prince-évêque d-Spire donna à Frank, en 1772, le place de médecin de laville et du can ton de Bruchsal. Il devait visiter. l'hôpital de la garnison, une maison considérable de correction et les malades pauvres de trente-six villages; ce qui le mit à même d'acquérir de grandes connaissances pratiques. Il fut aussi nommé médecin de l'évêque et médecin des eaux de Reisenhusen, avec un traitement de huit cents flurins. Pendant son sejour à Bruchsal . on y établit un hopital qui lui fut confié, et dans lequel il donna des lecons d'anatomie, de physiologie et de bojanique. Il y fit aussi des cuurs d'acconchement pour les sages-femmes, et l'instruction qu'elles y puiserent diminua de beaucoup la mortalité parmi les femmes. En 1779, Frank fit paraître lo tome premier de sa Police médicale, ouvrage qui a le plus contribué à sa réputation. Déjà ; au sortir de ses études médicales, il avail remarque que les médecins sont rarement en élat de détruire certaines canses morbides qui agissent en grand sur les populations, et que les. soins et les précautions des magistrats sont seuls sapables de parvenir à cet heureux résultat. Il communiqua ses vues sur cet objet au professenr Obercamp, qui les approuva pleine-

ment; et il pensa qu'une science qui contiendrait un recueil systématique de toutes les règles propres à maintenir la salubrité publique devrait être appelée Police médicale. Dès lors, sa vocation pour cette branche si importante des connaissances médicales fut irrévocablement fixée, et il ne cessa de s'en occuper an milieu de ses occupations pratiques. Il dit lui-même que le tome premier de cet ouvrage lui coûta dix ans d'études et de recherches. La publication des premiers volumes de la Police médicale porta au plus hant degré la réputation de Frank : il fut nommé membre des académies de Mayence et d'Erfurt; et , comme il n'était pas très-satisfait des procédés du prince-évêque de Spire à son égard, il résolut de quitter Bruchsal. Des places de professeur dans les universités de Mayence. de Pavie et de Gottingue, lui furent offertes presque en même temps. Il se décida pour la chaire de médecine pratique à Gœttingue, où il succéda à Baldinger. Les motifs de sa décision forent la célébrité de cette école, l'honneur qu'il croyait trouver à être nommé, quoique catholique, professeur d'une université protestante, enfin l'avantage qu'il anrait de profiter de la riche bibliothèque de cette ville. Le roi d'Angleterre le nomma conseiller aulique. Il prit possession de sa chaire le 6 mai 1784, et prononça à cette occasion un discours qui a pour titre : De instituendo ad praxim medico. Les travaux de l'enseignement auxquels Frank se Iivra avec trop d'ardenr lui causèrent bientôt nne affection de l'estomac. Ayant ensuite reconnn l'impossibilité de fonder une clinique à Gœttingue, il accepta la chaire de professeur de médecine pratique à

Pavie, vacante par la démission de Tissot, et qui lui avait déjà été offerte l'année précédente. Parti de Gættingue le 25 mars 1785, il se rendit à Vienne, y visita les hôpitaux et les établissements scientifiques, et fut présenté à l'empereur Joseph II. Il arriva le 18 mai à Pavie où l'université, déjà célèbre par les leçons de Borsieri et de Tissot, avait perdu le plus grand nombre de ses élèves depuis le départ de ce dernier. A l'arrivée de Frank , tout changea de face. L'empereur Joseph II, qui fit alors un voyage à Pavie, visita l'hôpital et y fit faire tous les changements nécessaires pour le rendre moins insalubre. La clinique ent aussi des agrandissements : on y ajonta une salle de femmes. Des professeurs d'un baut mérite, an nombre desquels on pent compter Scarpa, Carminati, Marabelli, Scopoli, enseignèrent les diverses branches des sciences médicales; et cette école acquit bientôt nne grande célébrité. En 1786 . Frank fut nommé proto-médecin, inspectenr-général de la médecine et de la pharmacie dans la Lombardie, et chargé de présenter un plan pour la constitution de ces denx sciences. Pendant son professorat de Pavie sa santé épronva de graves atteintes. Il fit avec son fils Joseph plusieurs voyages dans diverses parties de l'Italie, ainsi qu'à Salzbourg, à Vienne et en Suisse : il y visita les sayants', entre autres, Tissot, Odier Sennebier, Bonnet, Cabanis, Rahn, Lavater, Usteri, Fontana. Un grand nombre de personnages de distinction venaient le consulter de divers pays. Cependant les honneurs dont il était comblé excitèrent l'envie : des accusations calomnieuses furent lancées contre lui auprès de l'empereur. Il parvint

enfin à en démontrer la fausselé et à obtenir justice. Ce fut pendant le séjour de Frank en Italie que le système de Brown (Voy. ce nom, VI, 59) y fut importé, et y opéra anssitôt une révolution médicale. L'habile professeur sut se garantir de l'engouement général; il fit cependant de larges concessions à la nonvelle doctrine, dont son fils Joseph fut nn des plus ardents pronenrs. Le 15 janvier 1795, Frank recut de l'empereur l'ordre de se rendre à Vienne. ponr y régler diverses améliorations dans le service médical des armées. Pendant ce voyage, il chargea son fils, qui avait déjà été nommé son assistant, de faire le conrs de clinique à Pavie. Quand il eut réglé le service de santé des armées, l'empereur, voulant le fixer dans sa capitale, le nomma conseiller aulique, directenr de l'hôpital-général et professeur de clinique à l'université de Vienne, avec un traitement de cinq mille florins; et son fils Joseph fnt choisi pour le remplacer à Pavie. Frank opéra de nombrenses réformes dans le service de la clinique de Vienne : il obtint qu'on augmentât le nombre des lits; il fit construire des amphithéâtres spacieux, et fonda un muséum d'anatomie pathologique, qui, en moins de dix ans, devint un des premiers de l'Enrope. Mais à peine avait-il rempli ses nouvelles fonctions pendant un an , qu'il ent la donleur de perdre François Frank, son second fils, qui était déjà reçn docteur, et qui venait d'être nommé assistant de la clinique. Ce jenne homme fut victime d'nne maladie épidémique, qui régnait dans l'hôpital. Durant les neuf années que Frank enseigna la clinique dans la capitale de l'Autriche, sa réputation alla toujonrs croissant, et ses savantes lecons attirèrent à Vienne nn grand concoursd'élèves. Il fut chargé en 1804, par l'emperenr Alexandre, de fonder la clinique de Wilna, dont son fils Joseph fut le premier professenr. De là , il se rendit à Saint-Pétersbourg, afin d'y enseigner la clinique. Alexandre le nomma conseiller d'état, et le choisit pour son premier médecin; mais ne pouvant supporter le climat, il fut obligé de quitter la Russie. L'empereur lui donna nne pension de trois mille roubles, et fit acheter sa riche bibliothèque, ponr la placer dans l'université qui avait été fondée depnis pen à Kazan. Pendant son voyage, l'impératrice-mère le chargea de visiter les hôpitanx qu'elle venait d'établir à Moscon. Il se rendit de la a Vienne, où Napoléon le consulta sonvent sur sa santé, ainsi que sur la blessure du maréchal Lannes, qui, malhenrensement, était mortelle. Il lui offrit , pour l'attirer en France, no magnifique traitement; mais Frank refusa, désirant désormais vivre dans la retraite. Ce fut dans ce dessein qu'il se rendit à Fribonrg en Brisgau, où il arriva en povembre 1809, avant le projet d'y résider auprès de sa fille Caroline, qui y avait épousé un magistrat. Les habitants de Fribonrg lui firent beanconp d'accneil, et le nommèrent citoyen de leur ville; mais, sa fille chérie élaut morte inopinément en 1811, il se vit contraint de quitter sa nonvelle résidence, et revint dans la capitale de l'Antriche. En 1814, l'archidnchesse Marie-Lonise I'v consulta sur sa santé et sur celle de son fils, et lui accorda la croix de commandant de l'ordre de Saint-Georges. Frank passa le reste de ses jours à Vienne, où il jouit de la considération la plus brillante, et où

il monrat le 24 avril 1821, des suites d'une apoplexie, emportant les regrets universels. Il joignait à une science profonde une immense experience, et il était de plus homme d'esprit. Dans les derniers jours de sa maladie, ses collègues s'étaient rassemblés plusieurs fuis par jour ches lui, et lui prodiguaient à l'envi les soins les plus empressés. Pen de temps avant sa mort, voyant auprès de son lit huit médecins en consultation, il leur dit en riant : « Ceci me « rappelle la fin d'un soldat français, « blessé de huit conps de feu à la ba-« taille de Wagram : Morbleu! di-« sait-il en expirant, il ne fallait pas « moins de huit balles pour tuer « un grenadier français! » Voici la liste de ses écrits: I. Dissertatio inauguralis medica curas infantum physico-medicas exhibens, Heidelberg , 1766; réimprimée dans le Delectus opusculorum, 10m. XII. C'est la thèse que soutjut Frank lorsqu'il prit le grade de docteur en médecine; il avoua cependant que le principal auteur de cette dissertation est le professenr Gattenhof. Elle a été traduite en allemand. et c'est sur cette version qu'a été faite la traduction française de Bæhrer , sons ce titre : Traite sur la manière d'élever sainement les enfants, Paris, in-8°. Il. Epistola invitatoria ad eruditos de communicandis quæ ad politiam medicam spectant, principum et legislatorum decretis, Mauheim, 1776, in-8°; réimprimé dans le Delectus opusculorum, tom. I'r (en allemand). III. Système complet de police medicale, Manheim, tom. Ier, 1779, tom. II, 1780, tom. III, 1783, tom. IV, 1788, tom. Y, 1813, tom. VI, part. 1-3, Vienne, 1816-1819, in-8°. Les

premiers volumes ont eu plusienrs éditions avec des augmentations; l'une d'elles a été enrichie de notes par Vasserberg. Ils ont été traduits en hullandais par le docteur Bake, Leyde, 1787-1793, in-8°; le tom. Ier int aussi traduit en italien par Rotigni, Milan, 1786. Enfin il a été publié une traduction italienne complète de la Police médicale par Pozzi, Milan, 1807-1830, 19 vol. in-8°. A l'époque où parat ce grand ouvrage, il n'existait qu'un petit nombre de traités très-abrégés sur cette branche si importante des connaissances médicales. Frank a publié le premier traité cumplet dans lequel la police médicale et l'hygiène publique se trouvent réunies. Si ces sciences, dont les applications sont si utiles à l'humanité, ont fait depuis, surtout en Allemagne, de si grands progrès, c'est à lui qu'on en est redevable; car il leur a donné la piemiere impulsion. Mais ce grand et beau travail n'est pas sans défauts. Les volumes qui le composent avant paru à des intervalles de temps trèsconsidérables, on peut dire que le livre a vieilli avant d'être terminé. Les premiers tomes ne sont nullement en rapport avec les conuaissances actuelles. On peut encore lui reprocher des longueurs et quelques vnes hasardées. Cependant, malgre ses défauts, la Police médicale est un monument éleyé à la science, et I'un doit vivement desirer que M. Jourdan publie la traduction française qu'il ena annoncée depuis longtemps. IV. Lettre d'un medecin des bords du Rhin sur quelques questions émises par le coffège des médecins de Munster (en allem.), Manheim, 1776, in-8°, opuscule qui parut sans nom d'auteur. V. Observationes medico-chirurgica de

singulari abscessu hepatico, de sectione symphysis ossium pubis. et de paracenthesi in ascitica nuuliere gravida, Erfort, 1783, in-4°. Ces observations se tronvent dans les actes de l'académie de Mayence. VI. Oratio de instituendo ad praxim medico, Gattingue, 1784, in-4°; réimprimé dans le Delectus opusculor., tom. III. VII. Programma de larvis morborum biliosis., Gettingue, 1784, in-4º (dans le Delectus, tom, Ier), VIII. Programme sur la manière dont l'institut clinique de Gættingue doit être réforme pour le bien des malades et l'instruction pratique des médecins (en allem.), Gættingue, 1784, in-4°. IX. Dissertatio de magistratu medico felicissimo, Gættingue, 1784, in-4° (dans le Delectus, tom. V). X. Delectus opusculorum medicorum antehac in Germaniæ diversis academiis editorum, Pavie, 1785-1793, 12 vol. in-8°. Collection estimée, qui a été réimprimée à Venise et en partie à Leipzig. Dans les cinq premiers volumes, l'auteur ajonte des notes assez fréquentes aux opuseules qu'il publie ; dans les volumes smyants, ces notesse tronvent tres rarement. Frank aréimprimé, dans cette collection, les discours et mémoires qu'il avait précédemment publiés, ce qui nous dispensera de donner ici les titres de quelques nuns de ces opuscules. XI. Sermo academicus de civis mediciin republica conditione, Pavie, 1786 (dans le Delectus, tom. II). XII. Opuscula medici argumenti antehac seorsim edita, Leipzig, 1790, in-8°. On y trouve qualorze opuscules qui sont aussi la plupart dans le Delectus opusculorum. XIII. Orațio de populorum miserid morborum genitrice, 1790

(dans le Delectus, tom. IX). XIV. Oratio de signis morborum ex diversa positione corporis et partium ejus petendis, Pavie, 1788, in-80 (dans le Delectus, tom. VI). XV. Pland'ecole clinique, ou Methode d'enseigner la pratique de la médecine dans un hópital académique, Vienne, 1790, in-80; traduit en italien par Careno, Crémone, 1790, in-8°, XVI. Orațio de periodicarum affectionum ordinandis familiis, Pavie, 1791 (dans le Delectus, tom, X). XVII. De circumscribendis morborum historiis, Pavie, 1792 (dans le Delectus, tom. X). XVIII. De vertebralis columnæ in morbis dignitate (dans le Delectus, tom. XI). XIX. De curandis hominum morbis epitome. prælectionibus academicis dicata, liv. I-V, Manheim, 1792-1807, 5 vol. in-8°; liv. VI, part. 1re, Tubingue, 1811; part. 2e, Vienne, 1820; part. 3", Vienne, 1821, in-8°. Cet ouvrage a élé très-souvent réimprimé en Italie, notamment à Milan, à Venise, à Turin. Il en a paru plusieurs traductions allemandes et plusieurs traductions italiennes; epfig il a été aussi traduit en français par M. Goudarcau, Paris, 1820-1823, 5 vol. in 8°, sous le titre de Médecine pratique. C'est, après la Police medicale, le plus considérable des ouvrages de Frank. Il s'y montre bon praticien. Les maladies v sont très bien décrites : l'auteur emploie un style concis, et ne fait jamais de citations. Il suppléait à cette lacone dans ses lecons; mais, distrait par ses nombreuses occupations et par les places qu'il a eues dans divers pays, il est mort avant d'avoir pu terminer son livre. M. Goudareau a voulu y suppléer par un sixième volume ajonté à sa traduction;

mais ce volume ne complète même pas l'oovrage, puisqu'il y manqoe eocore la phthisie pulmonaire, les scrophules, les syphilis, etc. On peut loi faire les memes reproches qu'à la Police médicale, c'est-a-dire d'avoir paru à des intervalles trop éloignés. Le commencement o'est plus en rapport avec la fin. On peut aussi sui reprocher une trop grande disproportion entre les premières parties et les dernières. Ainsi, le sixième livre, qui contient les rétentions et qui ne traite que d'un très-petit nombre de maladies, occupe plus du tiers de l'ouvrage. Cepeodaot, telle qu'elle est, la Médecine pratique de Frank mérite de grands éloges; la lecture en sera toujours très-utile aux praticiens. XX. Piano di regolamento del direttorio medicocirurgico di Pavia, Milan, 1788, in-4°, XXI. Piano di regolamento della farmacia della Lombardia, Milan, 1788, in-4°. Ces deux opuscules ont été tradoits eo allemand par Titius, Leipzig, 1794, in-8°. XXII. Biographie du docteur J .-P. Frank, écrite par lui-même (en allemand), Vicone, 1802, in-8°; tradoite en italien, Milan, 1802, io-8°. L'aoteur rapporte en détail. dans cet onvrage, toutes les circoostances de sa vie depuis sa plus tendre enfance jusqu'au 24 décembre 1801. Nous en avons extrait la plupart des détails de cette notice. XXIII. Interpretationes clinica observationum selectarum, part, 1re, Tobingne, 1811, in-8°, fig.; réimprimé à Milan, 1812, in-8°. Cet ouvrage contieut suixante-dixneuf observations particulières de maladies, propres à servir d'éclaircissement au traité De curandis hominum morbis; chaque observation est accompagnée de remarques pratiques très-instructives. Le livre n'a pas été continné ; il n'en a parn que la première partie. XXIV. Opera posthuma edita a Josepho filio. Vienne, 1824, iu-8°, fig.; réimprimé à Tarin, 1825, in-8°. Ce volome contient: 1º nne partie de la classe des nevroses pour faire suite à l'onviage De curandis hominum morbis; 2º goelgoes observations médicales destioées à servir de continuation aux Interpretationes clinica: 30 une dissertation iotitulée De clavis pedum caute secandis; 4º un discours sur l'aphorisme d'Hippocrate vita brevis, ars longa. Frank a encore laissé plusieurs mémoires ou observations on'oo tronve dans des journanx d'Allemagne, ou dans les recueils de quelques sociétés académiques. Il a en outre placé à la tête de l'oovrage de son fils, Acta instituti clinici Ticinensis , nne préface où il donne son opinion sur le système de Brown. G-T-R.

FRANKENAU (ERASME), médecin danois, né en 1767, exerça la médecine à Copenhague et monrnt en 1815. Il a publié eu laogne danoise : I. Pyremont et ses eaux minérales dans l'été de 1798, Copenhague, 1798, in-8°; traduit en allemand, Leipzig, 1799, in-80. C'est un écrit satirique contre les eanx de Pyremont. II. Traité de la peste, Copenhague, 1800, in-80. III. La police médicale dans un gouvernement éclairé ; ouvrage principalement applicable au Danemark et à sa capitale, ibid., 1801 : traduit en allemand par Fangel, ibid., 1804, in-8°. Fraokenau a encore laissé quelques écrits de médecine populaire, des articles dans une Feuille de santé qui s'imprimait à Copenhague, et divers mémoires ou observations, qu'on trouve dans les

FRA

Acta societatis medica Hafnien-G-T-B.

FRANKLIN (GUILLAUME), médecin, né à Londres en 1763, étndia la médecine malgré son père qui voulait le faire huissier ou procureur, et qui, pendant denx ans, le contraignit de rester à l'Hôtel des douanes grossoyant des jugements, pliant sous le faix des dossiers, et qui, lorsque enfin vaincu par ses instances il lui permit de quitter la caverne de Thémis, lui notifia qu'il ne devait plus compter sur la bonrse paternelle. Fort heureusement Franklin avisa qu'il avait nn oncle dans l'aisance et plus traitable. Il alla lui conter son embarras. Madax (c'était le nom de ce parent) le rassura, se chargea de le défrayer, et le plaça chez le pharmacien Macklellan, en qualité d'élève. Franklin avait alors dix-linit ans. Deux ans plus tard Il alla visiter Édimbourg, qui était l'école de médecine la plus renommée de l'Eurupe. Nombre d'étrangers, d'Américains surtout, y suivaient les lecons des Black, des Cullen, des Gregory, des Monro. Franklin y mit les instants à profit, et se hata de revenir dans la capitale de la Grande-Bretagne, où il s'attacha anx denx habiles médecins Saunders et Blizard, et insensiblement se forma une clientèle qui finit par être nombreuse et riche. En 1787 il fut attaché comme chirurgien-adjoint au 43° régiment, que bientôt il snivit anx Indes. La mort, qui moissonnait tant d'Européens autour de lui, facilita son avancement, et en 1796 il revint en Angleterre avec le titre d'inspecteur-adjoint. A peine arrivé, il fut dirigé vers l'armée d'invasion dn dnc d'York, en Hollande, et plus particulièrement vers le corps de sir Ralph Abercromby, an Hel-

der. De retour dans sa patrie, il alla recevoir le bonnet de doctenr en médecine à Édimhonrg. Nons le retronvons ensuite, de 1802 à 1810, avec l'armée anglaise de Malte et de Sicile, infatigable, circonspect, hardi parfois et toujours avec bonheur , intrépide d'ailleurs et ne craignant pas de s'exposer sur le champ de bataille pour remplir les devoirs de sa profession. Il se montra surtont avec éclat à l'action devant Maida (dans le royaume de Naples), en 1806, et mérita, par son conrageux dévouement, la mention honorable du général en chef, sir John Stnart, et une médaille d'or. La mort du docteur Théodore Gordon avant laissé un vide dans le bureau médical de Londres, Franklin, malgré son abseuce et sans avoir fait de sollicitations, fot nommé à la place vacante. Personne n'était plus digne que lui de cette belle position. Il se rendit en Angleterre par Cadix, examinant tout sur son passage, et ajoutant sans cesse à la masse des documents recueillis par son expérience de vingt-quatre aus sur des points bien différents du globe. Fort de la connaissance de tant de faits . pénétré de l'importance de la mission du médecin des armées, et partant de ce principe, aujourd'hui devenu axiome fondamental, que le canon et l'arme blanche tuent pen de monde comparativement à ce qu'en enlevent l'hôpital et les privations, il vint siéger au bureau médical avec la volonté ferme de perfectionner le service dans tontes ses branches. Il n'ent pas de peine à faire partager ses idées à ses collègnes Ker et Weir. Il faut dire que nulle part ce service n'était mieux organisé que dans les armées britanniques; car nulle part plus qu'en Augleterre le gouvernement n'économise les hommes. Il n'en restait pas moins une foule d'améliorations à introduire. Les trois médecins. Franklin à lenr tête, ne cessèrent d'y travailler, et tontes les branches du service furent retouchées ou refondues, et recurent nne vigoureuse impulsion. On peut dire sans beauconn d'exagération que l'Angleterre, dans cette lutte de vie et de mort qu'elle soutint contre Bonaparte, dut autant à ses médecins qu'à ses généraux, et Franklin ent une part essentielle à cet élément grave de la supériorité britaunique : de tels services valent plns que bien des victoires. L'activité de Franklin fut récompensée en 1823 par le titre de knight (chevalier) que lui conféra le roi Georges IV; Gnillaume IV, en 1832, le nomma commandenr de l'ordre de Guelfe, et l'éleva au rang d'inspecteur-général. Franklin ne survécut gnère à ce dernier honneur. La fameuse influenza de 1833 le contraignit à s'aliter; il guérit, mais mal, et le 29 oct., an retour d'un voyage à Brighton, il expira. On n'a de lui aucun ouvrage. P-07.

FRANKLIN (miss Anna-Eléo-NORE PORDEN, ensuite mistriss), femme-poète anglaise, naquit en juillet 1785. Son pere était un architecte fort habile, qui travailla quarante années pour la maisou de Grosvenor, et qui, entre autres ouvrages remarquables, a construit le château d'Eaton-Hall, dans le comté de Chester, et les écuries royales de Brighton. Miss Anna savait fort bien dessiner, non-seulement les épures et les ornements d'architecture, que souvent lui imposait son père, mais anssi le paysage et la figure. Tontefois c'est surtout vers les études littéraires, ou voisines de la littéra-

ture, que se porta de préférence son activité. Donée de la mémoire la plus henrense, elle embrassait et approfondissait tout, le plus sonvent sans maître. A onze ans et avant d'avoir la moindre teinture du latin, pour lequel elle avait pris de l'antipathie, elle s'avisa de vouloir appreudre le grec, et en dépit des difficultés, en dépit du manque presque absolu de dictionnaires et de traductions où le grec ne soit pas expliqué par le latin, elle eu vint à son honneur. Il est vrai que, cette fois, elle fut obligée de recourir aux lumières comme à la complaisance d'un ami de son père : par ses conseils et sons ses auspices, elle se fit un lexique grecauglais, et, passant en revue de cette facon tous les mots de la langue, elle devint habile helléniste. Plus tard, elle descendit au latin, qui ne fut qu'un jen pour elle. Elle écrivait et parlait le français avec antant d'aisance que de pureté. Son père était nn des souscripteurs à l'Institution rovale. Auditrice assidue des professeurs que la Grande-Bretagne applaudissait dans cette enceinte, elle y acquit des notions en même temps justes et piquantes, étendnes et profondes, sur une foule d'objets auxquels son sexe reste trop souvent étranger. La botanique, la géologie, la chimie lui étaient surtont familieres : en un mot, à l'exception des mathématiques, elle connaissait, snperficiellement au moins, toutes les principales branches des sciences. Cette espèce de savoir encyclopédique est ici un trait essentiel, car l'on en retrouve partout des traces dans les œnvres de mistriss Franklin, et c'est à ce caractère de sou talent que sont dues ces conleurs variées. brillantes, qui émaillent sa versification, ces images empruntées à toutes les sciences, à tous les temps, et qui donnent à sa manière une originalité réelle. Déjà ces qualités se distinguent dans les bluettes légères que composait miss Porden à quinze ans, et qui parurent, soit dans la Bolte à the, soit dans la Bolte athenienne, deux feuilles dont elle fut successivement directrice, où n'étaient admises que les productions scientifiques on littéraires d'un cercle d'amis choisis, qui se réunissait toutes les quinzaines chez son père. C'était le temps où des Etoniens venaient de faire paraître lenr Boite à sel, dont évidemment la Boîte à thé n'est qu'une imitation. Diverses pièces de celle-ei obtinrent un vrai snecès, et commençerent à faire connaître la jeune miss. Tel fut surinut son petit poème intitulé les Voiles, ou le Triomphe de la constance. Les applandissements que recut ce morceau lui inspirerent l'idée de le retnucher et d'y introduire des développements. Le sujet par lui-même n'est rien : une jenue fille ramasse des coquillages sur le bord de la mer, le vent enlève son voile. Mais cette donnée si frêle devient le prétexte de descriptions charmantes où brillent en même temps un vit coloris poétique et un savoir posilif ; l'auleur enchaîne gracieusement des épisodes qui tour-a-tour offrent la peinture et de faits empiriques nu peu secs en eux-mêmes, et de sentiments dont le voisinage adoucit on dissimple l'aridité des détails scientifiques. On peut bien dire que la mythologie des esprits élémentaires, employée par miss Porden, à l'exemple de Pope, de Darwin, est, dans notre siècle, un pen surannée; on pent tronver assez hétérogène le pêlemèle des noms grecs que miss Porden donne aux personnifications de minéraux, et de noms anglais, allemands on autres qu'elle a été obligée de laisser aux substances qui les portent. Ces remarques ne nuisirent pas an succès de l'ouvrage publié en 1815, en six chants, et dédié à la comtesse Spencer. Cette sympathie do grand monde pour les essais de miss Porden, ne pouvait qu'encourager sa vocation poétique. Elle se livra plus ardemment aux inspirations de son talent; et au bout de sept ans, interrompus tantôt par quelques publications légères, tantôt par des voyages sur le continent (à Paris ou en Suisse), elle fit paraître son Courde Lion, on la Troisième croisade, poème épique bien consciencieux, en seize grands chants. S'il ne fallait pour être la , pour être goûté de nos jours, qu'une versification mélodieuse, un style en meme temps brillant et correct, le choix d'un sujet national, des tableaux variés, de belles descriptions, des épisodes, des batailles, des amours, et des notes à la fin de l'ouvrage, Cœur-de-Lion aurait reçu de l'Angleterre l'accueil le plus favorable, car il a de tout cela autant on plus que les poèmes épignes placés immédiatement après les cinq on six chefs-d'œnvre du genre, La variété même y est plus grande; et la fidélité des peintures, l'exacte observation des costumes, la mise en scène non-senlement des caractères et des passions individuelles, mais des passions et de l'esprit de tonte l'époque, prouvent un talent de combinaison, une flexibilité, une érudition qu'il est fort rare de tronver rénnies dans une même tête. Malheureusement l'épopée n'est pas en hausse par le temps qui conrt, à moins qu'on ne venille gratifier du nom d'épopée les contes, nouvelles et romans. Tont a son temps; les croisades ont eu le

leur, le poème épique a eu le sien. Les vers, s'ils veulent être tolérés aujourd'hui, ne doivent pas se présenter en masse; il faut qu'ils aient l'air d'un court récit , d'un vade-mecum , d'une effusion lyrique, qui commence chaudement et finisse vite. Miss Porden n'était sans donte pas sans remarquer l'immense difficulté que le génie éprouve aujourd'bui à faire adopter par un public superficiel, parce qu'il est impatient et dédaigneux, une œuvre grande et consciencieuse. En pesant ce qu'elle avait fait à vingt-sept ans, et ce qu'elle portait de ressources en elle-même, on ne doutera pas qu'elle n'eut trouvé dans la bauteur et la souplesse de son intelligence les moyens de conquérir, non une froide estime, mais l'enthousiasme du public, si elle n'eût été marquée par le destin pour une mort prématurée. Maladive depuis son enfance, elle eut surtout beaucoup à souffrir pendant les derniers moments de son père, qu'elle ramena monrant de Paris, et elle fut elle-même plusienrs semaines entre la vie et la mort (1822). L'année suivante elle épousa le capitaine Franklin, connu par ses déconvertes dans la région polaire du Nord. Admiratrice de tout ce qui était grand et bean, elle avait, dès 1818, à la suite d'une visite à bord des denx vaisseaux de déconverte, l'Isabelle et l'Alexandre, chanté l'Expédition arctique, et loin de regarder avec effroi les préparatifs du départ de son mari pour une nouvelle exploration, elle s'associait de tous ses vœux à des efforts qu'elle espérait voir couronner par un succès glorienx à la fois pour l'Augleterre et pour le nom qu'elle portait. Mais elle ne devait pas être témoin du retour de son mari: l'affection pulmonaire qui de-

pois des amées la minait cruellement, et que n'avait pas diminuée la naissance d'une fille (piun 1824), l'emporta ciuq jours après le scoond départ de son mari, le 22 février 1825. Les poésies de mistriss Franlin, moins Caur-de-Léon, outté réunies en un volume, Londres, 1827. Parmi cess uncreaux, plan 1827. Parmi cess uncreaux, plan part charmants, le Roitelet mérie surtout d'être distinces. Percita-

FRANZINI (JERÔME), libraire, exerçait sa profession à Rome vers la fin du XVIe siècle. On a de lui l'ouvrage suivant : Antiquitates romanæ urbis; Rome, 1588, pet. in-8°; 1596 on 1599, in-12. Il est divisé en quatre parties : la première contient les monuments anciens; la seconde, les temples et les églises : la troisième, les palais, et la quatrième, les statues antiques. L'auteur a beaucoup profité des recherches de ses devanciers, et, entre autres, de Barthél. Marlaino; mais à leurs observations, il en a joint nn assez grand nombre qui sont le fruit de ses propres études et dont on loue l'exactitude ; l'édition de 1599 est devenue rare. Les curieux la recherchent encore à raison des jolies estampes en bois dont elle est ornée. L'ouvrage de Franzini a été traduit en italien, Rome, 1594, in-8°, et en espaguol, ibid., 1589, sous ce titre: Las cosas maravilliosas de la ciudad de Roma. W-s.

FRAUNHOFER (Joszu), célèbre opticien bavarois, naquit en 1787, à biranbing, de parents pauvres; ci, après avoir passé apremière enfance aux prises avec un traise aux manuel, derint orpbelin à once ans. On le mit en apprensisage ches un maitte très-exigeant, et qui regardait les minutes dounées à l'étude comme un vol qu'on lui faisait. En

dépit des obstacles que suscitaient à son ardeur de s'instruire les avares calculs de son patron, Fraunhofer parvint à s'instruire sans maîtres, Il apprit d'abord à lire, à écrire, puis les mathématiques qu'il poussa très-loin. Et pourtant, après avoir figuré le jour entier dans un atelier, il ne se retirait la nuit que dans un cabinet sans fenêtres, où il lui était défendu d'avoir de la lumière. Dans l'intervalle de ces courageuses et opiniâtres études, il avait un moment fixé sur lui la curiosité publique, grâce à un accident dont peu s'en fallut qu'il ne devînt victime. La vieille et gothique maison dans laquelle il avait son domicile croula, et il fut enseveli sous les débris : un miracle l'en dégagea, et plusicurs personnes baut placées par la fortune ou par lenr mérite, entre autres le roi Maximilien-Joseph, reconnurent ses dispositiuns et vuulurent les seconder. Le jeuue homme n'usa pourtant qu'avec la plus grande réserve des secours qu'on lni offrait. A viugt ans il fut reçu dans le bel établissement d'instruments de mathématiques et d'ontique qu'avaient créé Reichenbach et Utzschneider. Il y marcha de succès en succès, se plaça, par son habileté tant à exécuter qu'à diriger et surlout à imaginer les travaux, à la tête des opticiens les plus illustres de l'Allemagne, angmenta infiniment la réputation et la fortune de la maison, et finit par en devenir le propriétaire. Ce qui mérite a Fraunbofer une place distingnée au milieu de ses confrères, c'est qu'il possédait à fond l'exacte théorie de ce qu'il opérait, c'est que comme mathématicien, comme physicien, comme astronome, il savait immensément, c'est enfin qu'il a fait des déconvertes et reculé les bornes de la

science. L'académie de Mnnich, l'institution astronomique d'Edimbourg, l'université d'Erlangen et plusieurs autres sociétés savantes le comptaient parmi leurs membres. La première, en 1822, le nomma conservateur de son cabinet de physique. Le roi de Bavière lui conféra l'ordre du mérite civil, et il recut du roi de Danemark la décoration de l'ordre de Danebrog. Enfin il mit le comble à sa gloire, en achevant le superbe télescope de l'université de Dorpat, auquel déjà l'astronomic doit d'importantes vérités, et qui sans doute est destiné à en révéler encore bien d'autres. Frannhofer monrot encore jeune en 1826. On a de lui divers mémoires dans les Astronomische Nachrichten, de Schumacher. entre autres : 1º Théories des halos, des parhelies et de tous les phénomènes analogues, avec explications à l'appui; 2º Nouvelle modification de la lumière: 30 Description du grand télescope dioptrique de Dorpat ; 4º Determination des pouvoirs, réfringent et dispersif, des différentes espèces de verres. Les deux derniers sont les plus intéressants. On en tronve des extraits dans la Bibliothèque universelle de Genève, section des sciences et aris, tome XXX. La description du télescope se trouve dans les nos 74, 75, 76, des Astronomische Nachrichten, L'objectif du télescope est en verre. Tous cenz qui ont quelque teinture de physique et d'astronomie saveut combien les miroirs métalliques sout inférieurs, pour les observations astronomiques, à cenx de verre : le métal absorbe nne partie de la lnmière incidente et u'en réfracte que le reste; le verre au contraire renvuic presque entièrement la lumière incidente, et même corrige l'aberration des rayons par sa sphéricité : de la l'immense avautage des télescopes de dimensions très-ordinaires sur les gigantesques lunettes de la génération qui nous a précédés. Les dimensions de l'objectif de Dorpat sunt de cent hnit lignes d'nuverture et de cent spixaute-donze ponces de distance focale. Le verre est composé de denx plaques, l'nue en flint-glass, l'autre en crown-glass : la combinaison de ces deux espèces de verre corrige non seulement l'aberration de réfrangibilité, mais encore l'aberration de sphéricité par la rétraction. Afin d'éviter l'inconvénient des télescopes ordinaires, qui ne laissent voir un astre que le temps qu'il met à passer dans le champ de l'instrument (et ce temps est excessivement court puur les étoiles voisines de l'équateur), l'axe de déclinaison de l'instrument est muni d'un appareil qui le met en mouvement, et ce mnuvement est précisément celui de la terre, c'est-à-dire qu'il achève un tour en vingt-quatre heures; de sorte que toute étoile reste daus le champ de la lunette aussi lung-temps qu'elle est sur l'horizon, et qu'il est loisible à l'observatent de la suivre tout ce temps. L'axe de déclinaison et l'axe horaire portent chacun un cercle divisé qui donne, l'un les dix secondes de degré, l'autre les quatre secondes de temps. Enfin, à l'intérieur de l'instrument sont sept micromètres, dont uu à fil, un circulaire à lampe avec quatre oculaires, un réticule à lampe avec trois oculaires, et quatre aunulaires. Grace à cette multiplicité de moyens, le télescope de Dorpat donne des distauces angulaires d'nne à deux secondes : la plus petite distance jusqu'alors appréciée l'avait été par Herschell dans Hercule, et

était de trois secondes. La pierre de touche d'un télescope est, comme on le sait, l'observation des étoiles multiples. Schreeter avec son grand télescope catoptrique avait signalé dans Orion douze ou treize étoiles. Bien qu'Orion se trouve à Dorpat plus près de l'horizon qu'à Litthenthal, Struve, à l'aide du télescope de Franuhofer, non senlement a distinctement reconn la treizième étoile, mais encore il en a vn trois antres. Ce qui ajonte au mérite de Fraunhofer, dans la confection de ce bel instrument, c'est qu'il est en partie l'inventeur de la combinaison de flint-glass et de crownglass qu'il employa pour l'objectif. Le quatrième des Mémoires que nous avons indiqués contient la description de ses recherches, et les résultats de ses expériences sur un sujet de la plus haute importance pour le constructeur d'objectifs, snjet à peine efflenré avant lui : la détermination des pouvoirs, réfringent et dispersif, des substances qui peuvent entrer dans cette construction. P-or.

FRÉDÉRIC, duc de Souabe (1), second fils de l'emperenr Frédéric Ier, dit Barberousse, et de Béatrix, fille du comte Renault de Bourgogne, fut investi du duché de Souabe, dans l'année 1167, et de l'héritage de Welfun et des domaines de Rodolphe, comte de Phullendorf. Son frère aîné Henri et lui recurent uue éducation distinguée. Leur père les fit iustruire daus les sciences et les lettres. Dans nne assemblée teuue à Mayence en 1184, où se trouvèrent tous les princes de l'empire, les grauds des royaumes voisins et nne multitude incroyable de geus de di-

<sup>(</sup>z) Nons donnons ici quelques details intéreseants sur la troisième croisade, qui sont omis dans l'article de Fannane Barberousse, t. XV, 543.

verses natious, l'empereur les arma tous deux chevaliers. Henri était déja roi désigné. L'assemblée se tint hors de la ville, dans une plaine, où l'ou avait construit en bois un palais avec un très-grand oratoire. Rien u'y manquait, dit l'auteur qui nous donne ces détails, soit pour l'abondance des provisious, soit pour la variété des habits, soit pour le harnachement des chevaux, soit eufin pour l'agrément des spectacles. Trois aus après cette brillante cérémonie, l'Occident retentit du bruit des désastres qui venaient d'arriver au royanme de Jérusalem, et des malheurs dont les conquêtes de Saladiu accablaient les chrétiens d'Orient. Le pape appela les rois et les princes d'Europe au secours de la Terre-Sainte. Des légats vinrent en Allemagne réchauffer le zèle des fidèles. L'empereur, dans une assemblée solenuelle teuue à Mayence, prit la croix aiusi que son fils le duc de Souabe, et résolut de partir l'aquée suivante (1189). On fit de toutes parts d'immeuses préparatifs pour cette expédition. Frédéric, fit partir plusieurs ambassadeurs chargés de connaître les dispositions des princes dont il devait traverser les états, tels que le roi de Hongrie, l'empereur grec , Isaac l'Ange, et le sultan d'Icone : tous trois montrèrent des dispositions favorables. L'empereur grec envoya des députés à Nuremberg, où l'on traita de l'affaire du passage. Frédéric, pour donner au traité qui y fut conclu plus de force et de solidité, reuvoya à Constantinople de nouveaux ambassadeurs, et, voyant tout l'Orient bien disposé poor lui, ne s'inquiéta pas des difficultés qui arrêtaient les autres princes de l'Occi . deut; il partit, le 5 des ides de mai 1189, de Ratisboune, en descendant le Danube. Son armée, forte de plus de cent mille hommes, abondamment approvisionnée, soumise à une discipline sévère, brave et dévouée, fut généreusement accueillie en Hongrie, où elle se grossit encore de plusieurs troupes de croisés. Frédéric, duc de Sonabe, marchait en tête, avec dix mille cavaliers et onze mille piétous. Arrivé à Brandeis sur la Morava, l'empereur renvoya ses vaisseaux, qui ne lui étaient plus utiles , l'armée n'ayant besoin que de chariots. Le duc de Braudeis et les principaux de la province viurent complimenter Frédéric, et lui montrèrent tous les dehors de l'amitié: mais, en le quittant, le duc, qui portait secrètement envie aux croisés, se hata d'aller troover l'empereur de Constantinople pour l'exciter contre eux. Isaac n'avait pas besoin de ces exhortations ; car, pendant qu'il témoignait envers Frédéric des dispositions toutes pacifiques, il fit passer secrètement une armée de Bulgares et de Valaques dans une vaste foret au-dela des montagues de la Bulgarie, où ils se mirent en embuscade, après avoir coupé des arbres dout ils embarrasserent toutes les issues. Ils avaient pour chef Michel, protosebaste et frère d'Isaac. Sur les ordres réitérés de ce dernier, le gouverneur de Bulgarie avait, en outre. construit des fortifications à l'entrée des défilés de la forêt. L'armée des croisés ne fut pas plutôt arrivée dans la Bulgarie, qu'elle éprouva, de la part des habitants, des contrariétés de toute espèce. L'empereur, se défiant de la perfidie des Grecs, divisa son armée par pelits corps. Le premier, composé de Hougrois et de Bohêmes, fut chargé de reconnaître les lieux et l'état des routes. Le secoud avait à sa tête le duc de Souabe et l'évêque de Ratisbonne. Dans le

FRE FRE

troisième étaient les évêques de Wurtzbourg et de Bale. L'empereur commandait le quatrième corps, où se trouvait la principale force de l'armée. Ce fut dans cet ordre que les Allemands traversèrent la foret, sans cesse harcelés, attaqués par les Bolgares, ou par des tronpes de brigaods, aux ordres du duc de Brandeis, et par le duc lui-même oo par ses fils. On peut lire dans la lettre de Dietpold, évêque de Passaw, les détails qu'il donne sur ce passage difficile. Arrivés à Stralitz, les cruisés apprirent qu'une armée innombrable de Grecs se préparait à leur disputer le passage des portes de Saint-Basile. C'était le troisième défilé qu'on avait à traverser pour sortir de la Bulgarie: c'était aussi le mieux fortifié. La fourberie des Grecs n'étant plus donteuse, l'emperenr fit ses dispositions avec sa prudence el sun habileté ordinaires. Son fils, le duc de Souabe, qui marchait le premier, choisit cing cents cavaliers armés de cuirasses, et dont les chevanx étaient converts de fer. Cette fronge, dont l'armore jetait un grand éclat, s'avança en bon ordre. Les premiers Grecs qui l'apercurent furent saisis de crainte, et s'en relournèrent an plus vite, en publiant que les Allemands arrivaient sur des chevaux couverts de fer comme eux, et qu'il valait mieux prendre la fuite que d'attendre ces terribles ennemis. L'armée des Grecs, partageant leur frayeor, retourna sur ses pas et se rendit à Philippopolis, belle métropole située à l'entrée de la Macédoine. Les croisés arrivèrent devant cette ville, le 9 des calendes de septembre. Ce fut la que l'empereur Frédéric apprit l'emprison nement de ses ambassadeurs à Constantinople, et qu'il reçut, de la part d'Isaac, des

lettres pleines d'arrogance, par lesquelles ce prince demandait la moitié des conquêtes que les croisés feraient sur les Sarrasins; de plns, que Frédéric lui fit hommage de l'empire des Romains, ct qu'à ces conditions il aurait sureté pour traverser le pays, ct liberté pour acheter des provisions. - Toute l'armée frémit, dit le pretre Ansbert, historien, témoin des évènements, et des lors elle pilla librement les biens des Grecs, et ravagea le reste. » Elle occupa Philippopolis. Le duc de Snuabe, apprenant que l'armée des Grecs était dans le voisinage, ponr épier l'occasion de dresser des embûches anx croisés, et de piller cenx qui s'éloigneraient improdemment du comp, prit avec lui une troupe d'élite, et marche pendant la nuit vers les Grecs. Au point du ionr il les attaqua, tua leur porteétendard et cinquante des Alains. pilla le pays et revint triomphant au camp. Quelques jours après, il marcha sur la ville de Veroy, où l'on sut que venait d'arriver une nonvelle armée de Grecs. Ceux-ci, instroits de son anproche, surtent en ordre de bataille. comme pour engager one action; mais, eu voyant de près les armes brillantes des Allemands, ils fnient vers les montagnes. Le duc de Sonabe entre dans la ville, s'enrichit de butin, et retourne victorienx à Philippopolis. Isasc, à la vue de son empire livré à la dévastation, envoya des ambassadeurs ponr traiter de la paix. Mais comme on n'ajootait plus de foi aux promesses des Grecs, tant que les ambassadeurs de Frédéric ne seraient pas rendus à la liberté, ils s'en retournerent sans avoir rien conclu. Oo commençait à désespérer du retour des ambassadeurs, quand on annonça qu'ils revenaient accompagnés do chancelier de l'empire grec, le même qui

était venu à Nuremberg , et de quatre autres personnages en dignité. La joie fut grande au camp des croisés. Le duc de Sonabe , à la tête de trois cents cavaliers d'élite, alla au devant de ces honorables victimes de la persidie d'Isaac. L'empereur les recnt les larmes aux yeux, et dit : « Je rends grâces à Dicu, car mes fils qui étaient murts , sont ressuscités; ils étaient perdus, je les ai retrouvés. » Le ton de fermeté, mélé de menaces et d'ironie , avec lequel il accueillit ensuite les envoyés grecs, les fit trembler ; ils crurent que le supplice de la prison leur était réservé : mais l'empereur se bâta de les rassurer ; seulement il leur dit qu'il n'attendait qu'une chose de leur maître, c'était qu'il rendit tout ce qu'il retenait des effets et des déponilles de ses ambassadeurs ; et les envoyés s'en retournèrent à Constantinople, sans avoir encore rien terminé pour la paix. Suivant l'évêque de Passaw, telle était alors la position des croisés : tonte la Macédoine et la Thrace, jusqu'anx murs de Constantinople, leur étaient sonmises; ils occupaient les villes et les châteaux ; les Arméniens leur étaient fidèles; tout abondait dans l'armée. L'empereur, décidé à passer l'hiver à Philippopolis, partagea ses tronpes en trois quartiers. Le duc de Souabe retourna à Veroy preudre le sien. Au bout de trois mois, les cruisés vinrent à Constantine, où un nouveau messager présenia à l'empereur des lettres d'Isaac, encore remplies do menaces. Il n'iguorail pas cependant que les croisés s'avançaient à la Ineur de l'incendie, que sou armée reculait devant eux; que le duc de Sonabe s'était rendu maître de Dymotique, après avoir tué quinze cents Grecs et Alaius ; qu'il mettait en fuite une troupe de

Comans , sous les murs d'Archadiopolis, dout il s'emparait; qu'enfin tout l'empire grec tombait pièce à pièce sous les coups des Allemands, et que sa capitale succomberait ellemême , s'il ne se hâtait de traiter de bonne foi. Frédéric, en effet, comme on le voit par la lettre qu'il avait écrite de Philippopolis à son fils Henri, lettre rapportée par le prétre Ansbert, prenait des mesures pour altaquer Constantinople par terre et par mer. Isaac envoya donc de nouveaux députés, qui demanderent humblement les conditions qu'il avait d'abord exigées avec tant d'arrogance. Le traité fut conclu à Audrinople, puis juré de nouveau à Constantinople, et l'emperenr grec , pour gages de ses promesses, livra quatorze olages. Les vaisseaux qu'il devait fournir pour le passage du detroit étant prêts, le duc de Souabe arriva a Gallipoli, où il abandonna ses chariots, et passa la mer avec ses troupes. Le passage de l'armée dura sept jours, et tonte la flotte grecque retentil , pendant ce temps, du bruit des trompettes, des flites et de divers instruments. Les croisés, après avoir traversé les campagnes de l'ancienne Lydie, arrivèrent dans les plaines de Laodicée, où ils tronvèrent un bon marché de toutes les provisious, mais un triste souvenir, celui de la défaite de Louis VII, roi de France, qui, lors de la denxième croisade, les avait précédés dans ces lienx. En entraut sur les terres des Tures, ils s'alicudaient, d'après les belles promesses du sultan d'Icoue, promesses qui venaient de leur être renouvelées à Audrinople par ses ambassadeurs, à trouver du soulagement et des amis ; mais ils n'y rencontrérent que des ennemis cruels qui, sortant des mon-

tagnes, se réunirent bientôt par troupes, comme pour préluder au combat. Ils abovaient autour d'eux comme des chiens, dit Tageaou. Les jours' suivants, ils parurent en tronpes inuombrables. L'empereur en tua un grand nombre dans une embuscade, Son fils, le duc de Sonabe, en abattit quatre cents dans un defilé. Cependant l'armée manquait de guide ; un prisonnier turc en servit. Il mena les tronpes à travers des montagnes dont la peute était si difficile, que beancoup de chevanx et de bêtes de somme tombèrent dans des précipices, avec les vivres et les bagages qu'ils portaient. L'empereur, suivant sa coutume, se tenait sur les derrières de l'armée', et protégeait la descente en écartant les ennemis. Mais il se vit lui-même dans la nécessité de demander du secours pour repousser les assants. Le duc, son fils. vint & lui : ou combattit avec ardeur : quelques-uns des croisés furent blessés; un chevalier fot tué; le duc luimême eut une dent brisee. Enfin , les chrétiens l'emporterent; les ennemis, forces de fuir, laisserent sur la place soixaute de leurs plus braves guerriers. Ce combat cut lieu le jour de l'Ascension, de l'année 1190. Fréderic , regardant son fils , lui dit en sonriant : « La cicatrice de votre blessure sera pour vous une preuve honorable de votre valeur, et un témoignage que vous avez combatto pour Dieu...» L'armée se remit en marche, et, an bout de quatre jours, arriva devant Philuminium. Une multitude d'ennemis viut l'y attaquer. Ils croyaient les croisés épnisés par la faim, par la disette, et se regardaient comme surs du triomphe. Mais ils furent vigourensement reçus, et, depuis le coucher du saleil jusque fort avant dans la nuit, on se battit entre

la ville et le camp, Cinq mille Torcs périreut. D'après un édit du soudan, les ennemis avaient caché leurs vivres, où les avaient transportés an loin dans les forêts on dans les montagnes; et les Turcs étaieut si nombreux, que les croisés ne pouvaient se diviser, pour aller chercher des provisious, sans courir de grands risques. La famine augmenta au point que les plus distingnés se virent forcés de manger de la chair d'ane ou de cheval. « J'eu mangeai comme beancoup d'autres, dit un témoin oculaire; les chevaux mouraient aossi de faim. Nons ne tronvions ni grain, ni moisson; les Turcs nous serraient de si près, jour et nuit, que personne n'osait sortir du camp. » Quelques-uns avaient fait des gâteanx de miel, pendant qu'ils étaient dans l'abondance, et ils se soulenaient avec cette nourriture. D'autres n'avant plus la force de marcher, tombaient la face contre terre, pour recevoir le martyre, car les ennemis se précipitaient sur enx et les massacraient sans pitié. Plusieors apostasièrent, et se sonmirent à la servitude. D'autres enfin', abandonuèrent à leurs camarades ce qu'ils possédaient, et, s'étendant à terre, les bras en croix, se livrerent au martyre, en laissant passer l'armée sur leur corps. Enfin les croisés arrivèrent à un fleuve qui se déchargeait dans un lac voisin : le duc de Souabe, qui vit qu'ils étaient suivis de près, se portavers son père, et tous deux , faisant volte face, fondirent sur les Turcs, en abattirent une centaine du premier choc, et, coupant la retraite aux autres, les forcerent à se jeter dans le lac, où tous se noverent. Non loin de la, s'élevait, au milieu de la plaine, une montagne au pied de laquelle l'avantgarde passait, attaquée d'en haut par

les eunemis; les croisés montent rapidement la colline , battent les Turcs de tous côtés, eu tuent deux cents, et leur enlèvent leurs provisions et leurs armes. Les Allemands célébrèrent la Pentecôte dans un endroit stérile et saus pâtnrages, et ils apprirent là que le fils du soudan venait avec une uombrense cavalerie pour s'opposer à leur passage. L'évêque de Wurtzbourg et l'empereur exhortèrent l'armée au combat. On célébra la messe; chacun communia, et l'empereur disposa son armée en triangle. Les évêques de Munster et de Wurtzbourg commaudaient le premier côté; l'empereur commandait la droite ; le duc de Souabe la gauche. Mélich, fils du soudan', se purtant avec toutes ses forces sur l'empereur, ce prince fit arrêter les siens, appela le duc de Sonabe à son secours , et lui ordonna de ne pas différer l'attaque. Les croisés pénétrèrent dans les bataillons tures, les rompireut et tuèreut tont ce qui s'opposait à eux. Mélich prit la fuite et se reudit à Icone par des chemins détournés. Le Turc qui, jusque-la, avait servi de guide à l'armée chrétienne , la conduisit perfidement, pendant la nuit suivante, vers des lieux déserts, où elle eut à souffrir tous les tourments de la faim et de la soif. Après un jonr et une nnit de marche et de fatigue, durant lesquels ils abandonuèrent les chevaux et les bêtes de somme, qui succombaieut aux mêmes besoins qu'enx, ils arrivèrent à un étang dont l'eau était marécagense et corrompue. Mais l'ardeur de la soif la fit paraître délicieuse. Ils trouverent aussi là du gazon ponr se rafraîchir, et y passèrent deux nuits , non sans avoir à se défeudre des attaques de l'ennemi. Manquant de bois ponr faire du feu , ils en firent avec leurs

vêtements, avec les selles de leurs chevaux, les toiles de leurs teutes, et firent enire, comme ils pnrent, la viande de cheval ou d'ane dout ils mangerent, grands et petits. Quelques-uns se contenterent d'herbes et de racines, qu'ils arrachaient de terre. Dans cette situation déplorable, l'emperenr reçut des députés du soudau, qui lui offrirent la paix, movement trois mille pièces d'or, ou le combat pour le leudemain. Frédéric répondit que ce n'étail pas sa coutume de se soumettre à payer tribut à qui que ce fût, et qu'il ne paraissait pas convenable à sa dignité d'acheter , à prix d'argent, la route des pèlerius du Christ. Après cette réponse, l'armée marcha sur Icone, cumbattant toujours les Turcs, dont elle tua nn grand nombre; elle arriva eufin à un pare très-agréable, euclos de murs et voisin de la ville. Frédéric divisa son armée eu denx troupes : l'une fut cuufiée au duc de Souabe, chargé d'attaquer Icone: l'autre, sous les ordres de l'empereur ; devait s'opposer, au dehors, à l'armée des Tures. Les bagages, et les geus faibles ou infirmes, furent laissés exposés anx évènements de la furtupe, L'empereur adressa alors ces paroles au duc son fils : « Un grand fardeau uous est imposé à tous deux ; à vous l'attaque de la ville, a moi celle de tent d'ennemis qui sont an dehors. Quelque succès ou quelque revers qui nous arrive à tous denx, je ne vons porterai ancun secours, et je n'en altendrai aucun de vous. Faites donc tont ce que la nécessité et votre bravoure vous invitent à faire pour le salut de l'armée. » Ce discours exprimait assez la résulution du désespoir. Le duc de Souabe s'avança vers la ville, et les Tures venaut à

472 lui se formèreot devant l'entrée; mais bientat ils prirent la fuite, et les croisés, brisant ou escaladant les portes, passant au fil de l'épée tous cenx qu'ils rencoutraient, pénétrèrent dans la . ville. Le duc de Sonabe poursuivit les Turcs jusqu'anx portes du château où le sultan s'était renfermé avec son trésor et ses provisious. Pendant ce temps, l'empereur, aux prises avec les Turcs du dehors, fondait sur eux comme un liou, les forcait à tourner le dos et eu renversait près de dix mille sur le champ de bataille. Sans la fatigue et l'épuisement des cruisés, le château cut été emporté pendant la nuit. Après cette victoire, Frédéric fit sou entrée dans Icone : il y fut reçu magoifiquement par son fils. Le butin qu'on trouva apaisa la faim des croisés. On enleva, dans le seul palais de Mélich, dix mille marcs que Saladin avait envoyés pour faire des levées de troupes. Au bout de cinq jours , le siltan demauda à traiter, en rejetant la faute sur son fils : l'empercur lui accorda la paix moyeupant vingt olages. Le 10 des calendes de juin, l'armée sortit d'Icoue, et hieutôt elle arriva à Larenda, belle ville qui séparait la Cilicie et l'Arméoie de la Lycaonie. Le 5 des ides de juin, elle se mit en marche par un chemin si étroit et si difficile, que les raogs ne furent plus observés, chacun s'efforçant de devancer sou camarade. Tantôt on gravissait des moutagnes, tantôt on traversait de profondes vallées, en suivant le fleuve qui coule devant la ville appelée Selef (Séleucie). On avançait avec beaucoup de peine; des évêques malades étaient portés sur des litières, et les chevaux qui servaient à cet usage mettaient en grand danger les maîtres et les serviteurs. D'autres grimpaient avec les pieds el

les mains, comme des quadrupèdes, ayaut un précipice à leur droite et le danger de périr à leur gauche. L'empereur et ceux qui étaient auprès de lui, pour éviter les périls de la mootague, d'après l'avis de geus du pays, descendirent sur le rivage de cette rivière. Mais ils n'éprouvèreot pas moins de difficultés que les autres. Le 4 des ides de juiu, l'armée alla camper ensin dans les plaines de Séleucie. Là, tandis que tous les pèlerins se reposaient de tant de fatigues, l'empereur, qui était resté en arrière, soit go'il voulût se rafraîchir, soit qu'il voulut traverser la rivière à la nage, se jeta dans l'eau et y périt misérablement, malgré les prompts secours qu'on lni porta. Cette mort, aussi désastrense qu'inopinée, et que les historiens ont si diversement racoutée, jeta le trouble et la consternation dans l'armée, Après avoir célébré les funérailles de l'empereur, on abandonoa au plus vile ce lieu funeste. On orna sou corps avec toute la pompe royale, pour le conduire à Autioche. Ses os. séparés des chairs, furent envoyés par mer à Tyr, pour être de là transportés à Jérusalem. Le duc de Sonabe fut déclaré chef de l'armée du Christ, et il la conduisit jusqu'à Tarse, où elle se divisa en deux corps. L'un marcha vers Tripoli, ville au pouvoir des chrétiens, l'autre vers Autioche, sous la conduite du duc. Là. une nouvelle calamité vint accabler les croisés. La maladie fit périr les plus braves guerriers. Des évêques, des clercs, des princes et une multitude incombrable de pelerios, suivirent l'empereur au tombeau. Le duc de Souabe se rendit par mer ao siège d'Acre; et , lorsqu'il se disposait à combattre devant cette place, il fut lui-même enlevé par une mort prématurée. Un historien arabe dit qu'il n'amena que cinq mille hommes à Acre. de toute cette grande armée qui était partie de l'Allemagne. Tel sut le triste dénonement de cette expédition, qui avait causé tant d'effroi anx musulmans et tant d'alarmes à l'empepereur grec. Il est probable, en effet, que si Frédéric-Barberousse avait pu se rénnir, devant Acre, aux rois Philippe-Auguste et Richard-Cœur-de-Lion, les affaires des colonies chrétiennes en Orient auraient pris une autre face. Du reste, nous ferons observer, comme une des singularités uni caractérisent cette expédition , la diversité de récits chez les historiens d'Orient et d'Occident, qui en ont transmis le souvenir : diversité dans le nombre des troupes qui composaient l'armée de Frédéric, et dans celui des forces que les Turcs leur opposèrent (l'exagération est manifeste des deux côtés); diversité encore dans une foule de détails sur lesquels les auteurs du même pays ne sont pas d'accord, surtout dans les circonstauces de la mort de Barbe-

D-B-E. rousse. FRÉDÉRIC-AUGUSTE III ou I'T, d'abord électeur, ensuite roi de Saxe, était le fils aîné du prince électoral de Saxe, Frédéric-Chrétien, marié à la princesse de Bavière Marie-Antonie, fille de l'empereur Charles III. Il naquit le 25 décembre 1750 à Dresde. L'excessive délicatesse de sa santé fit que, primitivement, on s'occupa moius du développement de son intelligence que de celui de ses forces physiques. Mais lorsque les exercices corporels eurent modifié avantageusement sa complexion, on s'occupa de regagner le temps perdu pour l'instruction ; et les hommes habiles dout on l'environna y parvinrent aisement. Bur-

gsdorf et Gutschmid, que depnis il fit ses ministres, étaient de ce nombre. S'ils ne firent pas de lenr élève un monarque transcendant, du moins le virent-ils sortir de lenrs mains parfaitement instruit de tont ce qu'un prince doit savoir, très-apte anx travaux politiques, et surtout pénétré profondément de l'obligation qu'un souverain a d'être inste, et d'augmenter sans cesse la somme de bonheur de ceux qu'il gouverne. Il n'allait encore avoir que treize ans, loreque l'apoplexie qui fondroya son aïcul Frédéric-Anguste II (5 oct. 1763), et la mort prématurée de son père, après un règne de dix semaines (17 déc. 1763), l'investirent du titre électoral. L'aîné de ses oncles, le prince Xavier, prit anssitôt les rênes da gouvernement, et, il fant le dire, gouverna fort mal les Saxons, auxquels il eut fallu une administration sage, ponr cicatriser les plaies de la guerre de sept-ans. Enfin, le 15 sept. 1768, le jeune électeur se mit luimême à la tête des affaires, et grâce à sou esprit d'ordre et d'économie, grace à sa probité, grace aussi à son ministre Gutschmid, dont l'habileté secondait ses louables intentions, il chaugea bientôt la face du pays. Une de ses premières mesures fut l'abolition des hantes taxes imposées anx marchandises étrangères; et cette règle, qu'il se fit et qu'il observa toujours, autant que possible, de n'intervenir ni dans l'importation ni dans l'exportation, devint pour la Saxe, et même pour toute l'Allemagne, le principe d'un développement commercial bien plus intense que par le passé. C'est à cette sage précaution sartout que Leipzig doit sa rapide prospérité. Il augmenta aussi la richesse nationale, en améliorant la qualité des laines saxonnes par l'in-

FRE

474 troduction des béliers espagnols. Il reudit navigable, au moyeu d'écloses, l'Unstrutt, depuis Artern jusqu'à son embouchure dans la Saale, et celle-ci jusqu'à Weissenfels: celle opération couta ciuq cent et quelques mille reichsthalers. Quelques mois de règue avaient suffi pour que le papier-mounaie, naguère en discrédit, s'élevât au-delà même de sa valeur nominale: ce phénomène, qui eût semblé un miracle aux gouvernements précédents, était le prélude d'un état florissant des finances. L'électeur, bien convaincu de la nécessité d'avoir toujours des ressources disponibles pour opérer le bien, pour parer au mal, ne cessa, pendant vingt aus, de chercher les moyens de donuer à cette partie de l'administration le plus d'ordre et de simplicité possibles. Une commission fut instituée sous la direction du ministre de Wurmb. pour aviser à diminuer les impôts et à en rendre moins dispendieux le reconvrement. Conformément à ses propositions, il créa, en 1773, la caisse générale dans laquelle viurent s'absorber, en 1778, le collège général des accises, et, en 1782, la chambre et le département des mines: aiusi naquit le collège iutime des finances, ceutre unique on, comme antant de rayons, aboutirent les branches diverses des recettes et des dépenses publiques. Frédéric-Auguste porta aussi ses regards sur la justice. L'ancien code criminel saxon, fameux par son excessive rigueur, subit des modifications nécessitées par l'adoucissement des mœurs, et plus en harmouie avec les idées modernes. La torture fut abolié le 2 décembre 1770. Tout préoccupé de ces soins pacifiques, l'électeur avait pent-être un peu négligé le militaire : loin d'augmenter l'armée,

ainsi que l'avaient voulu ses prédécesseurs, il la diminua. Nul doute ponrtant que, dans l'état actuel des choses, la Saxe ne dut se tenir prête à présenter un médiateur ou uu auxiliaire respectable dans les conflits entre la monarchie autrichienne et la Prusse. Quelquefois même, dans ses intérêts, soit pécumaires, soit moraux, Frédéric-Auguste put sentir que quelques mille hommes de plus peuvent ne point être inutiles pour faire respecter des droits réels. Ainsi le couste de Schonburg-Glauchau affectait l'immédiateté pour ses possessions naguère vassales du roi de Bohême, et traitait de nuls les denx recez de 1740, sous prétexte que ni l'emperenr et l'empire, nileroide Bohême, seigneurs directs, u'avaient ratifié ces conventious, La cour féodale de Prague appuya ce système, et le comte, fort de cette approbation, obtint du conseil aulique un mandat favorable. Alors la cour électorale , qui jusqu'à cet instant avait usé de ménagements, ordouna contre le vassal récalcitrant l'exécution militaire. Mais le comte, au lieu de se tenir pour battn, conrut à Vienne, embrassa le catholicisme, recut le titre de couseiller jutime, et reviut dans ses domaines accompagné d'une commission impériale qui, sous la protection d'un bataillou d'infanterie autrichienne, s'établit à Glauchan et aunula le traité de 1740 (1777). Frédéric-Auguste dut donner à ses troupes l'ordre de se retirer : il ne ponyait se mettre en révolte contre l'autorité de l'empereur. Mais, indubitablement, s'il eut été conuu comme belliqueux, si ses troupes plus nombreuses, plus alertes, eussent arrêté le comte rebelle, ce dernier n'eût pas jeté si commodément l'empereur dans son parti. Ce

dénouement, au reste, n'était que provisoire. Bientôt la ligne ludovicienne de la maison de Bavière s'éteignit: sœur de Maximilien-Joseph, l'électrice douairière réclama la totalité de la succession allodiale à laquelle on donnait en Saxe beauconp d'extension, car on la faisait monter à quarante-sept millions de florins. Marie-Antonie céda tontes ses prétentions à son fils, mieux qu'elle en état de les soutenir, et se contenta d'une angmentation de pension. Mais autre chose était de se faire céder les biens par l'héritier, autre chose était de s'en mettre en possessiou. Déjà l'électeur palatin avait jeté son dévolu sur le lout; et d'autre part Marie-Thérèse prétendait, en vertu de son droit de regrédience, primersnr Marie-Antonie. Singulière inadvertance de la chancellerie autrichienne, puisque c'est à la plus proche parenté du dernier possessenr que les lois reconnaissent le droit de regrédience. Dans l'impossibilité de resister à sa trop puissante rivale, Frédéric-Auguste appela le roi de Prusse à son secours; et alors éclata ce qu'on appelle la guerre de la succession de Bavière. On soit que cette guerre ne fut pas longue. Tandis que le grand Frédéric entrait en Bohême par le comté de Glatz, son frère, le prince Henri, se portait en Saxe, pour mettre ce pays à l'abri d'une invasion, et grossissait son armée par l'adjonction de vingt-denx mille Saxons. Grace à la circonspection de Laudon, retranché derrière l'Iser, dans nue position formidable, la campagne se passa en manœuvres insignifiantes et en négociations. Le prince Henri rentra en Saxe le 2 oct.; et, quelque temps après, s'ouvrirent les conférences que termina la paix de Teschen. L'électeur de Saxe obtint, pour toutes ses

prétentions à la charge de la Bavière, la somme de six millions de florins, payables en douze ans ; de plus l'impératrice-reine fit cession à l'électenr palatin du domaine direct de la conronne de Bohême sur les seignenries de Glauchan, Waldenbourg, Lichtenstein, pour qu'il les transférât à Frédéric-Auguste : cette double mutation mit fin aux débats avec la maison de Schenbourg-Glanchau. Si l'on en excepte cette ombre de guerre, la Saxe jouit d'un calme profond dans toute cette première période du règne de Frédéric-Anguste, qui précède l'explosion de la révolution française. La cour de Dresde deviut le théâtre de quelques intrigues, dont le but était de donner des favoris à l'électenr. La seule qui fut un pen sérieuse était dirigée en secret par l'électrice-mère, qui cachait mal son mécontentement de n'exercer aucune influence. Un colonel, du nom d'Agdolo, était l'agent de ce complot contre la personne de l'électeur : henreusement la cour de Berlin pénétra le secret de l'affaire, et avertit Frédéric-Anguste assez à temps pour qu'il déjouât la tentative par l'incarcération du colonel (1776). Ce bon office ne pouvait que resserrer les liens entre la Prusse et la Saxe, liens dont la guerre de sept-ans avait pronvé l'utilité pour la dernière. L'extinction de la maison de Mansfeld, en 1780, donna anx deux princes le comté de ce nom à partager : les denx cinquièmes seulement de ces possessions revinrent an roi de Prusse; à Frédéric-Auguste éclinrent les trois cinquièmes restants, Eisleben, Arnstein, Artern, etc., qui depnis 1570 étaient sous le séquestre électoral. En 1785, l'électeur conclut à Berlin avec Frédéric II, comme électeur de Brandebourg, et avec l'électeur de Hanovre, la fameuse confédération des princes (Furstenbund), dont le but était de s'opposer anx empiètements de la maison d'Autriche. Nul doute que, par cette coopération au système prussien, Frederic-Auguste n'eut surtout en vne de se ménager nu prolecteur pour atteindre à la couronne de Pologne : et nul doute anssi que cet appui n'ait formellement été promis par la Prosse, et plus tard même par l'Autriche (a Pilnita en 1791). Les deux monarques alors, s'ils eussent été sincères, auraient été bien inspirés pour eux-mêmes; mais, au fond, des arrière-pensées ambilieuses les travaillaient tous deux: tons denx se proposaieut encore d'arracher quelques lambeaux à la Pologne. Ni l'un ni l'autre ne voulaient pleinement une Pologne forte par son territoire, ses armées, sa coustitution : c'est-à-dire que ui l'nn ni l'autre n'avaient de système : la Russie, an contraire, en avait un, la destruction de la Pologne. Quant à Frédéric-Auguste, trop faible de puissance et de génie pour jouer les grands conps. il n'osait, il ne savait se passer de protecteurs; il s'effrayait des sacrifices que couterait à la Saxe l'honneur de donner un troisième souverain à la Pologne; il avail raison: avec son caractère et ses facultés, la tâche était au-dessus de ses forces. El pourtant s'il eut été politique un peu bardi, militaire aimant un peu le jeu des batailles, la tâche était facile. Instruits enfin par lant de malheurs, les Polonais se montraient sages et mudérés en cet instant; et si l'on songe à cette bravoure, à cet enthousiasme que bientôt ils développèrent, si l'on pense aux indécisions des deux cabinets occidentanx, on ne doutera

pas que la régénération polonaise ne se fut accomplie sans efforts désespérés. Mais ces qualités, premiers éléments du grand homme, manquaient à Frédéric-Anguste, l'hommé le plus honnête de son électorat et de toute l'Allemagne. Cette incapacité d'un rôle qui consistait, en quelque sorte, à se sacrer roi soimême, ne l'empêcha pas de faire agir la diplomatie et l'intrigne, ponr obtenir l'expectative de la couronne, après la mort de Stanislas-Anguste. Il l'obtint en effet, et non seulement c'était la conronne pour lui , c'était anssi la couronne pour sa maison : sa fille devait régner après lui, ct fouder nne dynastie dans cette Pologne enfin revenue de la monarchie élective. Mais lorsque le prince Czartoryski vint ostensiblemeut, au rom de la diète et du roi, faire l'offrande de cette brillante expectative, Frédéric ne répondit que d'une mauière évasive : il déclara qu'avant de prendre nne détermination, il avait besoin de voir régler différentes conditions relatives aux pacta conventa ; il parla de la nécessité de bien connaître où la république en était avec les conrs de St.-Petersbourg, de Vienne et de Berlin (179 a). C'était, en d'autres termes, avouer que, trop faible pour lutter avec des puissances de cette force, il ne voulait réguer qu'avec l'assentiment de toules les trois, on bien qu'il voulait au moins être soulenu vigoureusement par une d'elles. En vain la même démarche fut tentée, à diverses reprises, auprès de l'électeur ; jamais on ne put le faire sortir de ces réponses équivoques. C'était évidemment par les conseils de l'Autriche et de la Prusse qu'il se renfermait dans ce système de temporisation, le scul qui put, disaient ces puissances, ne pas rendre la Russie éternellement hostile au choix que venait de faire la Pulugne, le seul à l'aide duquel Léupold pût un jour rendre l'impératrice favorable à l'électeur. Ainsi, du moins, parlait le monarque autrichien à ces fameuses conférences de Pilnitz, où tour-à-tour s'agitèrent les denx grandes questions européennes, la Pologne et la France, et où se trouvèrent les princes francais émiggés. Bien qu'il ne se fit point d'illusion sur les plans d'aggression alors débattus contre les révolutionnaires, Frédéric-Auguste accueillit gracieusement son cousin, le comte d'Artois : il lui donna même de l'argent; mais sans adhérer, pour sa part, à ce qu'on appela depuis, en Fraoce, la conspiration de Pilnitz. C'est ce que l'on vit surtout, lorsque les dispositions hostiles firent place à la déclaration de guerre. Le général prussien Bischoffswerder était venu lui demander, de la part de Frédéric-Guillaume, son accession à la prochaine levée de boucliers: il refusa et déclara qu'il ne fournirait de troupes que, comme prince d'empire, à une gnerre étrangère aux intérêts de la Saxe, Aiosi Frédéric-Auguste ne joignit aucune partie de ses troupes à l'armée prussienne qui pénétra en France en 1792; mais, lorsque l'armée francaise, après avoir envahi les Pays-Bas, se répandit dans les provinces du Rhin, il dut faire marcher son contingent, et il coopéra, pendant trois ans, aux opérations militaires. Ses troupes se firent surtout remarquer à la reprise de Mayence, en juillet 1793, et à Kaiserslautern à la fin de la même année. La paix de Bale, en 1795, attiedit ses efforts, ainsi que ceux de tous les petits états d'empire, bon gré mal gré forcés de graviter autour des deux puissances supérieures; et quand Jourdan, en 1796, pénétra dans la Franconie, l'électeur de Saxe signa bien vite un armistice, et se contenta d'entretenir, sur les frontières méridionales de ses états, un cordon qui fit respecter sa neutralité. L'année suivante fut annoncé le congrès de Rastadt : Frédéric-Auguste fut un des membres de la députation d'empire chargée de mettre en harmonie l'intégrité, la sûreté de l'Allemagne avec les clauses , tant patentes que secrètes, des traités de Bale et de Campo-Formio. On sait jusqu'à quel point cette barmonie était possible, et combien de difficultés, de lenteurs embarrassèrent la marche des négocialeurs. Frédéric-Auguste fut pour beaucoup daos ces lenteurs : il résistait de toutes ses forces à la mutilation de l'empire. C'était le fait d'un homme loyal et probe, qui ne donnait pas ce qu'il était chargé de désendre. Mais à quoi ponyait servir la résistance? Ou l'empire cederait, trahi, livré qu'il était par l'empereur; ou la goerre, une guerre déplorable, dont tôt ou tard l'Allemagne paierait les frais, se rallumerait. C'est ce qui nc manqua pas d'arriver. Heureusement pour Frédéric-Auguste, il put demeurer étranger à cette prompte récrudescence de la guerre, et il ne reparnt sur la scène de la pulitique générale qu'en 1802 et 1803, lorsqu'il fut nommé nu des huit membres du hant-comité chargé de régler les indemnités. Sa conduite, dans cette occasion, lui valut l'estime de tous les intéressés au parlage; 'et ceux même que contrariaient son inflexible amour du juste, et son respect pour les droits acquis, ne purent lui refuser des louanges. Bonaparte lui-même concut presque de la vénération pour son caractère, et lui pardonna de s'être mis au nombre de ses enuemis. En 1805, il ne prit, il est vrai, aucune part à la guerre de l'Autriche contre la Frauce; et il se contenta de couvrir ses frontières du sud par un corps de quinze mille hommes. Mais l'année suivante, lorsque le vainquent d'Austerlitz ent déclaré le saint-empire germanique dissons, et formé la confédération du Rhin, l'électeur se jeta du côté de la Prusse, envoya vingt-deux mille hommes joindre les Prussiens en Thuringe, et permit à son allié le passage par ses états. Le reploiement dn corps du prince de Hohenlohe sur l'armée principale ouvrit les plaines de la Saxe aux Français (8 oct. 1806). Les journées d'Auerstædt et d'Iéna rompirent les forces alliées, et partont les Saxons firent ce que faisaient les Prussiens, ils se rendirent. Napoléon, avant de passer outre, se bâta de détacher l'électeur de l'alliance prussienne, et de preparer son incorporation à la confération du Rhin. Il fit jurer aux prisonniers saxons de ne plus servir contre lui, et les reuvoya libres, mais démontés et désarmés ; il fit dire à l'électeur qui se disposait à prendre la route de Prague, qu'il ponvait rester en Saxe, et que ce n'était pas à lui qu'il faisait la guerre (Vov. Funck.dans cevol.); puis il signa la convention de Dresde qui reconnaissait la neutralité de la Saxe, mais à condition que la Saxe subirait l'occupation, les réquisitions et l'indemnité de guerre : tons objets d'autant plus indispensables, que Napoléon, suivant sa coutnme de faire la guerre aux dépens des vaincus. était parti sans argent et sans magasins. Les réquisitions forent accablantes, la contribution de vingt-cinq millions de francs, payables dans l'année, Frédéric-Auguste adoucit de son mieux l'amertume de ces sacrifices.

en en assumant sur lui la plus grande partie : il fit charger ses domaines des plus fortes fournitures à livrer aux vainqueurs; il avança aux villes, aux corps, des sommes importantes sur sa caisse particulière. Enfinil se rendit à Berlin (27 oct.), pour conclure définitivement la paix avec l'empereur des Français; et, comme déjà celuici était parti ponr Posen, il lui dépêcha son ministre le comte de Bose; et faute de mieux il s'assura l'appui de Berthier et de M. de Talleyrand, qui étaient restés dans cette capitale. Le 11 déc. suivant, la paix fut signée. Par ce traité de Posen, Frédéric-Anguste garda ses états en entier, à cela près qu'il abandonna au royanme de Westphalie partie du comté de Mansfeld, le comté de Berby, le bailliage de Gommern, et qu'il acquit en échange le comté de Cotbus. D'un antre côté il recut le titre de roi de Saze, au lieu de celui d'electeur, qui n'avait plus de sens, depuis qu'il n'y avait plus d'élu; enfin il accéda à la confédération du Rhin, et par conséquent fit alliance offensive et défensive avec la France impériale. Il va sans dire que nominalement il recut la plénitude de la souveraineté, autant que souveraineté il y ayait sons la main d'un protecteur telque Napoléon. Probablement anssi, des cette époque, il était question de lui donner la part de Pologne échue à la Prusse, lors des démembrements de cette contrée. Mais, avant de réaliser cette combinaison, il fallait la campagne de 1807. Les troupes saxonnes y parurent comme alliées de Napoléon : six mille hommes , sous le commandement du général de Solenz, allerent prendre part au siége de Dantzig, et bientôt (13 iuin) à cette rade bataille de Friedland, dont la conségnence fut la paix de Tilsitt (9 juillet). Une des stipulations de cette pair, qui fisiai de l'Exorpe confineatie d'exp prits, une pour Alexandre, nue pour Napeléen, int l'érection du grand-dubé de Varsovie en faveur do roi de Saxece choix a c'isti redoutable ui pour les Polouais ni pour aucus des contractants; car ancun nom n'étoit capable de mieux rallier tous les partis en Pologue que celui de Frédéric-Auguste. Il est à regretter que Napoléon n'ait pas toujours placé les couronnes sur des têtes aussi digues de les porter (1).

(1) Quolques lettres autographes de Napoléon, que nous evous sous les yeux, prouvent e quel degré de confiance le roi de Saxe etei parvenu daus son esprit. C'est en maréchel Devoust, chargé de commander en Pologne evec un corps de quetre-vingt millo hommes , qu'elles sont edressees'. « Mon intention, écrivait-il à son licuteueot, le as octobre 1807, « est que vous vous mettiez hien avec le gone vernement de la Soxe. Leissez-le faire. Il est a naturel que les Pologeis desireut ne plus a avoir de troupes françaises chez cux. Je dé-« sire plus qu'eux les retirer, ot du moment « quo les affaires de l'russe soront finies, et a quo les choses auront pris un pli, je les ree tirerai; c'est einsi que vous devez vous en « expliquer. Le roi do Sexe est un bomsue de « sena; faites lout en qu'il est possible pour a lni être egréable. » Et trois mois plus tard (4 janvier 1808) 1 « Mon cousin, j'ai vu evec a pleisir tout ce quo vous avez l'eit pour lo roi e do Saxe, et la bonno opinion que vous evez « do ce sonversin. Poudaut le pen do temps que e j'ei passe à Dresde, j'ai conçu pour lui one « grando estime. » (12 janvier 1508): «J'ei été « fort satisfait de le conquite que vous evez te-« nne envers le roi de Saxe, qui me parait en etre enssi satisfait que moi; einsi vous ever parfeltement rempli mes intentions. > Le 25 mai 1808, Napoléon écrivait encore de Boyonne « Mon coutin, táchez de hien vivre evec le gouvernement et les entorités saxonces. Si vous creignez que les Polonaie ne vivrat mel ovec les Rosses, vous pourries placer eax avent-postes na régiment saxon. Il n'y e « rien à craindre pour le l'ologue; d'eilleurs cele regarde le roi de Sose, qui euverre autant de troupes saxoones qu'il sera nécessaire a J'ei entendu que yous commandiez on clief de ce côté-là, afin d'arnir frequemment des « rapports de Dentzick et de Varsovie. Je suis en mieux evec le Russies je n'ei rien à craina dre des Autrichiens ; meis, dans tout etat de « cause, mon intention est de concentrer de « plus en plus mes tronpes...» (Velladolid, sa janvier (809)) « Accordez à le Saxe plesne a liberté sur l'eutretien et la nourriture de ses « troupes. Leissez le roi ae nourrir et s'eppro-« visionner comme il l'eulend. On demande « trop pour mon armée ... » M-oj.

Depuis ce temps, le roi de Saxe se partagea entre son royaume héréditaire et son grand-duché, tonjours visant à faire disparaître les abus d'un régime suranné et les traces des plaies de la guerre. Mais cette chimère d'une belle âme ne ponvait se réaliser, au milieu des convulsions qu'avait encore à subir l'Europe. Eu 1809, quand l'Autriche recommença la guerre avec la France, Bernadotte vint prendre en Saxe le contingent de vingt mille bommes dù à Napoléon par son allié; et cette tronpe, qui se mit en mouvement dès l'ouverture de la campagne, se montra fort bien aux journées de Lintz et de Wagram. Mais, pendant ce temps, la Saxerestait sans movens de défense : un corps d'Autrichiens et les hussards du duc de Brunswick-Œls (Voy. ce nom, LIX, 387) y pénétrèrent sans tronver de résistance. Le roi quitta successivement Dresde pour Leipzig, Leipzig pour Naumbourg, Naumbourg pour Francfort-sur-le-Mein : il fit de la paraître deux proclamations qu'on croirait plutôt dictées par Napoléon que par lui, l'une au peuple saxon (18 juin), l'autre à ses sujets polonais (le 24). Tel avait anssi été le style de la proclamation par laquelle. au début de la campagne, il annoncait la guerre à l'Autriche. Malgré cela, ses états furent ménagés par les troupes autrichiennes: habile politique du cabinet de Vienne. qui vonlait faire contraster la modération de l'ennemi et les exigences de l'allié! Enfin, le 20 août, il put revenir dans sa capitale. La paix de Preshourg, signée deux mois plus tard, lui valut bientôt un double accroissement de territoire, l'un en Saxe même, mais peu considérable (quelques localités démembrées de

la Haute-Lusace), l'autre beaucoup plus vaste, mais dans le grand-duché de Varsovie, et se composant de la Galicie occidentale, du cercle de Zamose, de Cracovie, portant la surface totale du grand-duché à trois mille milles carrés, habités par trois millions cing cent mille ames. Le 1er novembre suivant, il prit la route de Paris ponr assister, ainsi que tous les princes de la coofédératiun, aux fêtes somptneuses de l'anniversaire du couronnement ; et . forcé ainsi de faire cortège au maître de l'Occident, il sut du moins concilier , pendant ce séjnur , les nécessités de sa position et le soin de sa dignité. Napoléon pensait encore à faire et défaire beaucoup en Europe ; et le roi de Saxe, dunt les possessions à l'ouest et à l'est touchaient la Prisse, à l'est touchaient la Russie, était un des éléments essentiels à la rénssite de ses plans. Il redonbla puur lui de marques d'amitié, d'estime; il lui fit entrevoir dans l'avenir des agrandissements pour son royaume, de prochaines améliorations pour ses peuples. En attendant, il lui demanda, c'est dire il lui urdouna de nouveaux sacrifices. Il fallut donner à l'armée une organisation nouvelle, il fallut élever à grands frais une forteresse à Torgau, il fallut, en 1812, indépendamment des contingents annuels, de plus en plus onereux à mesure que l'on avançait vers la catastrophe, donner à d'immenses corps fraoçais le logement, les vivres, etc. Les exigences étaient sans fin. Toutes ces mesures tarissaieot dans ses sources la prospérité publique; le plos pur do revenu y passail : force fut d'émettre des billets de caisse jusqu'à concorrence de cinq millions de rthl., puis d'onvrie un emprunt perpétuel au capital de

six millions de rthl., enfin de couvoquer les élats pour leur demander encore trente millions de thalers. Ce qui mit le comble anx maux de la Saxe, c'est que, crnellement atteinte, ainsi que presque tont le commerço européen, par le système contineotal de Napoléon, et par cette réserve ou cette gêne universelle que traîne la guerre derrière soi , elle était dans la plus déplorable pénurie, et que, lui demander de l'argent, c'était vraiment lui demander ce qu'elle n'avait plus. Anssi ne peut-on s'étonner que la haine des Saxons poor Napoléon , après avoir passé par toutes les phases, soit devenne de la furenr en 1813. Le roi lui-même ne ponyait se dissimuler que le régime napoléonien était bien loin de réaliser ces vonx si chers à son cœur, le bien-être public, l'abaissement de l'impôt, l'augmentation progressive des sources de la richesse nationale. Mais tunjours fidèle à sa parole, et persuadé que la raisun autant que l'honneur veut qu'on persévère dans son système, coovainen qu'on n'arrive enfin ao bien que par beaucoup de mal, il se résignait, s'astreignant lui-même à de dures privations, et allégeant, autaot que possible, le poids des malheurs auxquels la Saxe était en proie. Napoléon avait en lui la plus haute confiance. Dans soo apparition à Dresde, en juillet 1807, il ne fut accompagné d'aucune troupe française, et se montra en toos lieux environné de suldats saxons. C'est dans les possessions du roi de Saxe qu'il aimait à recevoir sa cour d'altesses et de majestés. C'est à Erfurt qu'en 1809 il fit joner Talma devant un parterre de rois. C'est à Dresde qu'en 1812, ao momeot de marcher contre le colosse moscovite, il vil se presser autour de lui tous les

auxiliaires, ses protégés, ses créatures ou ses vassaux, auxquels et plus que jamais il fit seutir le poids de sa puissance. Et, ce qui élait une preuve de confiance encore bien plus grande , c'est que ce fut à Dresde que , le 10 déc., il descendit du traîneau de Smorgonié. Frédéric-Auguste fut pour le fugitif, veuf de sou demimillion de soldats, ce qu'il avait été pour le tout-puissant empereur. D'un mot il pouvait se rendre maître de sa personne, et mettre fin à la gnerre : il eut ainsi, nous ne disons pas cousolidé sa puissance en Allemagne, mais sauvé la Saxe de bien des malheurs. Mais rieu, pas même cette perspective , n'eut voilé à ses yeux la làcheté d'une trabison. En vain l'année snivante la Saxe, tour-à-tour perdue, reprise, puis définitivement et complètement perdue pour la France, deveuait le champ de bataille le plus sinistre, et veyait chaque jour s'épuiser son saug, ses forces, ses restes de richesses; en vain les alliés de Napoléon se détachaient de sa cause les nus après les autres, et formaient un cercle qui traquait son isolement; en vain les Saxons enx-mêmes cessèrent d'obéir aux ordres qui leur prescrivaient de suivre les aigles de Napoléon : seul , de lous ces grands persounages, le roi de Saxe persévéra dans la ligne qu'il s'était tracée. « Le plus bonnéte homme qui ait « jamais tenu un sceptre, le roi de « Saxe, a dit Napoléon à Saintea Hélène, me resta fidèle jusqu'à exa tinction, » Pendant le cours de cette année si féconde en vicissitades, Frédéric-Auguste avait d'abord manifesté à Napoléou lui-même qu'il désirait suivre la politique de l'Autriche; mais, lorsqu'il vit cette puissauce se déclarer contre la France, il refusa de l'imiter. Forcé de quit-

ter Dresde, il babita successivement Planen, Ratisbonue, Lintx, Prague, fnt ramené par les victoires de Lutzen et de Bautzen dans sa capitale. puis réduit par les succès de la coalition à se réfugier dans Leipzig, où il vit ses troupes abaudonner en sa présence, sur le champ de bataille, la cause de Napoléon, pour se joindre aux alliés. Au moment de fuir de cette ville le 19 oct., après la perte de la bataille, l'empereur des Français lui fit dans son palais une dernière visite, et proposa de l'emmener avec lui jusqu'à Weisseufels, pour que de là il eutrat en arrangement avec les vainquenrs. C'est alors que ce prince développa toute la noblesse de son caractère. « Je resterai, dit-il, et « je ue traiterai pas : j'attendrai mon a sort. > Quelques heures plus tard, le prince royal de Suède (Bernadotte) était au palais, et lui tenait un langage respectueux et cordial, mais qui n'en élail pas moins celui d'un vainqueur. Puis l'emperent de Russie lai fit dire qu'il devait se regarder comme prisonnier de guerre, aiusi que sa femme, sa fille, et se préparer à partir pour la résidence qui lui serait désiguée. En effet, le 23 oct. au matin, il prit la route de Berlin, sous l'escorte de cent vingt Gosaques, et il recut pour prison le grand château de cette ville, qu'il ne quitta que dans l'été de 1814, pour celui de Friedrichsseld. A cette époque le grand drame de l'empire était fini, et il ne s'agissait plus que du partage des dépouilles. Suivant la Prusse et la Russie, suivant la France et l'Angleterre, la Saxe en était une, et la conquete avait ravi au roi de Saxe sa sonveraineté: théorie commode, qu'à peine Bonaparte, à l'apogée de sa grandeur, avait osé proclamer tout haut, et qu'invoquaient à présent

cenx qui s'étaient déclarés les protecteurs des opprimés et les vengeors des insolences de la conquête. Nul donte que toute ou presque toute la Saxe n'eût été promise an roi de Prusse par Alexandre, le 24 mars 1813, à leors conférences de Kalich, et qu'en récompense la Prosse n'eût promis d'appuyer de toutes ses forces les entreprises que la Russie ponrrait diriger sur l'empire ottoman. Bien que ces mystères de la diplomatie ne finssent conous à fond que de quelques personnes, il en transpirait assez pour donner l'éveil. D'ailleurs, le prince Repoin, qui gouvernait la Saxe au nom de la Russie. déclara, le 27 oct. 1814, qu'il avait l'ordre d'en remettre l'administration à des commissaires prussiens, et de faire remplacer les troupes russes par des troupes prassiennes; puis (le 10 nov.) , les deux commissaires mis en possession adresserent, sons forme de proclamation, leur programme aux habitants, en faisant sonner treshaut « les desseins bienfaisants que « leur auguste maître avait concus a pour le rovaome de Saxe. Louis XVIII aussi voulait que le roi de Saxe fut puni par la confiscation de son royaume, on, font au plus qu'on lui fit un petit établissement à la gauche du Rhin : son principal motif était d'éviter d'avoir des fronfières communes avec, la Prusse et il l'évitait en donnant à cette puissance les possessions du royanme de Saxe, ce qui dispensait de loi faire des concessions sur le Rhin, et laissait à la France l'espoir de s'étendre encorequiourjusqu'ace fleuve. L'Autriche seule, parmi les grands états. voyait d'un œil défiant et jaloux on agrandissement qui rendait la Prasse compacte et sans solution de continuité. Les petits souverains de

l'Allemagne impronvaient l'idée d'un arrangement qui, en anéantissant un état, semblait le prélude de la destruction de toutes ces petites principantés dont l'Allemagne est semée. Le roi de Saxe exploita fort habilement ces méfiances et ces antipathies. Il protesta solennellement, le 4 nov. contre la déclaration de Repnin; et, deux jours auparavant, parnt un memoire an nom de la France, mais évidemment dicté par lui, où l'on réfutait les principes iuvognés à l'appui de la spoliation; où l'on démontrait ce que la cession projetée avait d'effrayant pour l'existence des états secondaires de l'Allemagne, et pour le maintien de la paix entre les deux monarchies prépondérantes; où enfin on faisait instice de cette assertion que la Prusse, accrue de cette partie des dépouilles, serait one barrière contre la Russie. Mais comment ce mémoire. comment l'appui de la France', forent-ils acquis au roi de Saxe? tout ami qu'il était des voies de l'honneur et de la verto, ce prince comprenait parfaitement qu'on ne règne pas par des niopies, et que la justice est une si belle chose qu'on ne sanrait l'acheter trop cher. Grace à cette économie sur laquelle déjà nous nons sommes étendus, il avait en réserve des arguments irrésistibles en quantité suffisante; et les pièces qu'il fournit aux plenipotentiaires de France, à l'appoide ses réclamations, les déterminerent à tailler leur plume d'une autre facon. On a parle de quatre millions habilement distribues, ou plutot donnés à l'un des personnages importants du congres. Tootefois il ne reconvra pas l'intégralité de son terrifoire, que le congres diminua de trois cent soixante-treize milles carrés, portant une population de buit cent quarante cinq mille ames, c'est à dire les denx cinquièmes de son royaume. Frédéric-Auguste, qui s'était rendu à Preshourg pour en finir, qui sans doute savait déjà son sort, joua la surprise, fit ostensiblement les réclainations les plus vives contre cette résolution, remit une note négative au cougrès par son ministre le comte d'Einsiedel, et sembla ne se soumettre à la nécessité que sur les représentations de MM. de Metternich et de Talleyrand, auxquelles le duc de Wellington joignit les siennes; et il lui fut signifié solennellement, au nom dn congrès, que « Vu « sa réunion an plus cruel ennemi de « l'Allemagne, par la remise qu'il lui a avait faite de la forteresse de Tora gau, la Prusse devait se mettre in-« continent eu possession de la por-« tion de la Saxe qui lui ayait été « dévolne ; qu'on se réservait de jus-" tifier la conduite tenue envers Fréw déric-Auguste en donnant un exa posé de la sienne, et en réfutant ses a plaintes , pour qu'elles ne corroma pisseut pas l'opinion. » Ce fut en valu que les envoyés du congrès pressèrent le roi de Saxe de signer son adhésion à un si grand sacrifice ; mais il est évident qu'il y adhéra réellement de fait en retournant dans sa capitale, en y represant le gouvernement de la portion de ses états qui lui restait, et en procedant a nne nouvelle limitation avee les commissaires de la Prusse. Ainsi rendu à ses sujets, Frédéric-Auguste reprit l'œuvre violemment interrompue par les excursions de la révolution francaise hors de France, et s'appliqua sans relache à cicatriser les plaies saignantes. Détailler ici les améliorations qu'il introduisit dans presque toutes les branches du service nous entraînerait trop loin. Qu'il nous suffise de dire que, mieux que Titus, il eut dreit de

dire, chaque jour où il n'avait pas pris une mesure, pas fait une création utile: « Mes amis, j'ai perdu ma « jonrnée. » Mais il en perdait peu. Les finances et la dette, les établissements d'instruction, la canalisation, obtinrent surtout son attention. Des 1816, il avait déjà brûlé, partant soldé, des billets de caisse pour pae somme de deux cent mille rthl; et il annonçait que, par des remboursements graduels et opiniatres, il allait réduire la dette à deux millions cinq cent mille rthl. L'université, les collèges de Leipzig , furent mis sur un meilleur pied; Strappe, près Pyrna, recut uu établissement pour les enfants de troupes, au lieu de celui d'Annabourg (dorénavant à la Prusse); le collège de chirurgie et de médecine (medico-chirurgicum), et l'école militaire (de génie et art mililaire) furent réorganisés sur d'autres bases : le perfectionnement des laines, déja porté frès-haut, le fut encore davantage par l'achat qu'il fit du troupean de mérinos de l'ex-impératrice Joséphine. Doué d'antant de bonté que de lumières, Frédéric-Auguste aimait à donner, et donnait sans qu'on l'implorat : il regardait comme un des devoirs de la royauté de deviner le mal avant qu'ou vînt chercher le médecin, et d'appliquer immédiatement le remède. C'est ainsi qu'en 1816, pour alléger les effets de la manvaise récolte, il distribua, entre ses sujets nécessiteux, une somme de plus de deux cent mille rthl. Pour tant de bienfaits, il ne demandait aux Saxons que de l'aimer. On voulait élever en son honneur nn monnment, lors de la fète de son jubilé, le 15 septembre 1818; mais il refusa, disant que le seul monument qu'il ambitionnat était dans le cour des siens. Jamais you ne fut plus complètement exaucé. Presque sepluagénaire à cette époque, le roi de Saxe survécut encore près de dix ans à cette fête. Sa mort n'eut lieu que le 5 mai 1827. De sa femme, Marie-Amélie-Augusta, princesse palatine de Deux-Ponts, il n'avait eu qu'nne fille, Augusta, qu'en 1791 les Polouais désignaient comme sou héritière présomptive pour la couronne de Pologne; mais qui ne pouvait hériter de celle de Saxe : ce fut Autoine, son frère, né en 1755, qui loi succéda. P-or.

FREDERIC I'T (FRÉDÉRIC-GUILLAUME-CHARLES, COUDU d'abord sons le nom de Frévéric II, puis sons celui de ), roi de Wurtemberg, et le premier de sa maison qui ait porté ce titre, était le neveu de Charles-Eugène qui régua de 1737 à 1793, et qui eut pour successeurs ses deux frères Louis-Eugène et Frédéric-Eugène. Fils de ce dernier, Frédéric-Guillaume-Charles naquit à Treptow en Poméranie, où son père, alors an service de Prusse, se tronvait en quartier, le 6 novembre 1754. Le grand-duc Frédéric vonlut qu'il fût élevé dans la foi luthérieune, bien que le catholicisme fut celle de son père, et le calvinisme celle de Sophie-Dorothée de Braudebourg-Schwedt, sa mère. Du reste, jusqu'en 1763, il ne recut qu'une éducation assez auomale pour un prince , les vicissitudes de la guerre de sept-aus faisant flotter la résidence maternelle de Treptow on de Schwedt à Stettin, de Stettin à Berlin. Partout, cependant, ou prenait pour lui les meilleurs maîtres; mais ces chaugements fréquents ne furent pas saus influence sur cette versatilité d'humeur qu'ou est en droit de lui reprocher. Eufin il eut un gonvernenr et deux professeurs , dout un était le docte prélat d'Eless. Doué d'une mé-

moire et d'une perspicacité rares, Frédéric-Guillaume-Charles réussit à tout , latin et mathématiques , histoire naturelle et littérature. Il parlait surtout fort bieu le frauçais , langue indispensable à la cour du grand-Frédéric. Son éducation , d'ailleurs , était française plus qu'allemande; brillautes, superficielles et variées . ses counaissances n'étaient ni trèssolides, ni fort complètes. Si quelque but le préoccupait, il n'appréciait pas les obstacles, il ne calculait pas les forces à déployer pour l'atteindre. Ses mépris pour des classes entières de savants lui faisaient des ennemis : pour lui les écrivains étaient des scribes , les savauts des magisters, les médecins des barbiers; et ces vieux sarcasmes froissaient d'autaut plus que nul ne lui contestait de l'esprit. Frédéric Guillaume-Charles venait de passer trois ans à Lausaune, se fraucisant de jour eu jour un peu plus. lorsque, de retour en Prusse, il entra dans la carrière militaire en qualité de colonel. Bientôt éclata la courte guerre pour la succession de Bavière : il eut le temps d'y déployer du courage, quelque habileté, et mérita du roi le titre de généralmajor. Sur ces entrefaites eut lieu le voyage du grand-duc Paul, son beaufrère, en Allemague, en Italie, en Suisse et en France. Frédéric-Guillaume-Charles se joignit à la graude. duchesse, et les suivit lorsqu'ils retournerent à Saint-Pétersbourg. Gracieusement accueilli par l'impératrice, il quitta le service prussieu pour celui de la Russie, et deviut bieutot lieutenant-général et gouverneur de la Finlande. Il n'y resta pourtant que jusqu'en 1786, et, soit conscience du peu de progrès qu'il faisait dans les bounes graces de Catherine, soit par suite de la perspective qui s'ouvrait à

lui par la certitude enfin avouée que les denx aînés de son frère n'auraient pas de desceudance mâle, il brisa les liens qui l'attachaient à la Russie, et revint en Allemagne se délasser de ses fatigues dans la charmante villa de Monrepos, pnis à Bodenheim, dans les environs de Mayeuce. On le vit ensuite en Hollande et en France, où l'assemblée des étatsgénéraux venait de donner le signal de la révolution. A son retour, il se fixa dans le Wurtemberg, et, malgré le vœu bien prononcé de son oncle, à Ludwigsbourg même. Sa conduite, tour-à-tour hargueuse et moqueuse, justifia les répugnances du vieux duc, et il faut ajouter que celui-ci n'était pas seul à le redouter et à le hair. Son ton tranchant, ses formes brusques et despotiques, son mépris pour les Allemands, son luxe, ses dettes épouvantaient et la parcimonie des états et la nébonnaireté du prince, d'autant plus que l'on prévoyait déjà des orages du côté de la France. Dépossessionnée en Alsace, ainsi que lant d'autres, la maison de Wurtemberg sc tronyait naturellement des ennemies de la révolution. Frédéric-Guillaume-Charles préluda en quelque sorte à ce rôle, en allant, au nom du corps électoral germanique, remettre à François Ier le diplôme de son élection à l'empire (1792). Trois ans après, le Wurtemberg était du nombre des contrées envahies par les armécs françaises. Ce fut lui qui conduisit le contingent wartembergeois dans la Forêt - Noire; mais bientôt il battit en retraite; puis la conclusion du traité de Bale, entre la France et la Prusse, amena dans le gouvernement wurtembergeois la vel-léité de traiter partiellement à son tour sous la médiation de la Prasse. C'est dans cette vue que l'assesseur de Kampft se rendit à Bale avec les pouvoirs du duc Charles-Eugène, et qu'il entra en étroite liaison avec Hardenberg. Le succès de Clerfayt, qui fit reculer les Français insque sur la gauche du Rhin, et l'avenement de Frédéric-Engène coupèrent court à ce projet. D'Anspach, d'abord sa retraite, Frédéric-Guillaume-Charles se rendit à Vienne, et là il s'attacha plus décidément à la cause anti-française. Son mariage avec la princesse d'Angleterre, Charlotte-Auguste-Mathilde (18 mai 1797), ne pouvait que le confirmer daus cette voie. Aussi, malgré la marche rapide des évènements, cut-il le temps de faire assez de démonstrations hostiles, pour reudre fort problématiques, et son existence de prince régnant et celle du duché. Son père vensit de mourir le 23 décembre 1797. Lié comme il l'était avec l'Autriche, tout près du rendez-vous diplomatique du jour, et plein de pénétration, il n'ignora pas long temps que le congrès de Rastadt ne terminerait rien, et que la guerre allait sons peu recommencer. Soutenu par les subsides de l'Augleterre, il se hâta de joindre ses forces à celles de la seconde coalition. Le sort sembla d'abord favoriser les ennemis de la Frauce; réunis anx Autrichiens, les Wurtembergeois repoussèrent, eu août et octobre 1799, les Français, dout le Wurtemberg avait derechef subi l'invasion. A cette époque Frédéric eut de violents et fréquents démélés avec les états de Wurtemberg, où l'on remarquait beaucoup de parlisans des opinious françaises, et il défendit son pouvoir avec beaucoup d'énergie. Il ent meme à réprimer quelques complots; et l'on prétendit dans le temps que le prince héréditaire avait pris part à l'nn de ces complots contre son père, qui se vit contraint de le faire arrêter, ainsi que le chambellan Pfohl. Mais les évenements de la guerre, et surlout l'avenement de Bonaparie vinrent bientôt donner à tontes les affaires une nouvelle face. Moreau, à la tête de l'armée du Rhin , reprit l'offensive au commencement de 1800; le Wurtemberg fut occupé d'un bout à l'antre, cette fois, et dut payer ponr sa part nne contribution de guerre de six millions. Frédéric, réfugié à Erlangen, ne ponvait repousser les vainqueurs, et bientôt il fut obligé de se sauver de cette ville à Vienne. C'est de la qu'il écrivit à sa sœur l'impératrice de Russie, pour solliciter l'intervention du cabinet de Saint-Pétersbourg, et qu'en attendant il envoya un ambassadeur à Paris. Il n'était question de rien moins que de démembrer le duché d'après le cours du Necker, et d'enrichir Bade du lambeau à l'ouest, la Bavière du lambeau oriental, et de donner au prince spolié une indemnité en Hanovre. L'eût-il eue, cette indemnité? c'est encore ce dont on peut douter, s'il n'eut uni , à cette fermeté d'esprit qui sait tronver partout des moyens et des ressources, cette flexibilité à laquelle on pent donner des noms moins nobles. Voyant la Prusse, l'Autriche, la Russie, impuissantes à protéger leurs amis, on peu soncieuses de les dédommager, il comprit que mieux valait être des amis de la France. D'ailleurs l'instant était venu où l'on allait procéder au dépècement de la riche curée de principautés ecclésiastiques, électorats, évêchés, abbayes, et compléter, la sécularisation commençée par la réforme et le traité d'Osnabruck. La paix de Lunéville promit au duc la conservation de ce qu'il possedait

à l'est du Rhiu; et l'accord du 11 octobre 1801, entre la Russie et la France, lui assura une part de l'indemnité, pour ce que celle-ci gardait des possessions wurlembergeoises à l'ouest ( Montbéliard , etc. ). Enfin , le 25 février 1803 fut signé le recez de l'empire, par lequel il obtint, avec le titre d'électeur, les neuf villes impériales de Reutlingen , Weil , Rolweil, Esslingen, Giengen, Aa-len. Hall, Gemund, Heillbronn, la prévoté d'Ellwangen, les convents de Zwiefalten, Rothmünster, Heiligenkreuzthal, Schenbourg, Combourg et le village de Margarethausen. Ce dédommagement était un énorme accroissement : au lieu de quarante et quelques mille âmes qu'il avait perdues, le duc, ou, pour lui donner son nouvean titre, l'électeur en recevait cent dix mille, et ses possessions se tronvaient bien moius éparses que par le passé. C'était le prix de l'empressement que, désormais, il mettait à se proclamer l'ami de la France; c'était, de la part de la France, l'annonce de ce qu'elle ponvait faire pour ses partisans. Cette angmentation de territoire offrait encore au nonvel électeur un avantage inappréciable à ses yeux , celui de briser les entraves constitutionnelles, qui, depuis le regne du prodigue Ulric, pesaient sur les ducs de Wurtemberg, et les traînaient à la remorque des états. Frédéric, qui, comme Louis XI, voulait mettre la souverainelé hors de page, prélada au changement fondamental, pensée de toute sa vie, en rénnissant toutes ses possessions nouvelles en une masse unique, qu'il nomma Nouveau - Wurlemberg, et qui, n'étant point incorporée au duché tel qu'il existait aniérieurement, ne pouvait parliciper aux memes

FRE

franchises et ne se liait par ancun antécédent fâcheux. On verra plus bas de quelle manière il s'y prit pour assimiler ensuite l'ancien état au nonveau, et biffer le contrat social réel passé en 1514 entre son aïeul et ses sujets. De nouvelles accessions de territoire lui facilitèrent cette tâche; car l'Allemague, une fois déjà pétrie par la main de la conquête, allait encore à deux on trois reprises subir de profonds remaniements, à mesure que la guerre remettait en question ce qui avait été statué; et à tous ces bonleversements, sauf au découement de 1814, Frédéric devait gagner, non sans sacrifices il est vrai. Dès le commencement de la troisième guerre entre la monarchie antrichienne et la France, le Wurtemberg se vit iuondé de troupes des deux puissances, et les Autrichiens poussèrent des partis jusqu'aux environs de Stuttgard , tandis que l'ooest du pays fut couvert de Français. Napoléon en personoe était , le 2 octobre 1805, à Ludwigsbourg, où, pour la première fois, il vit l'électeur. Il sui l'apprécier, et lui témoigna toujours depuis ce temps une considération, flatteuse surtout en ce qu'elle s'adressait à sa personne plutôt qu'au souverain; car, aux yeux de Napoléou, que pesait le Wurtemberg? Bientot Frédéric renonca au système de neutralité que jusque-la il avait proclamé, peu sincerement peut-être ; et il joigoit aux troupes françaises buit mille hommes, qui marcherent aussitôt, et qui eurent une part active à la campagne d'Austerlitz. Les récompenses ne se firent point attendre ! la paix de Presbonrg lui conféra cinq villes danubiennes, jadis à l'Autriche, la portion du Brisgau, qui faisait enclave au milieu des possessions wur-

tembergeoises , le comté d'Hohenberg, l'avouerie de Nellembonrg et celle d'Altdorf; enfin les villes de Villingen et de Breonlingen. Un pen plus tard ce lot se grossit de comté de Bondorf, que possédait l'ordre de Saint-Jean; et toutes les autres propriétés que l'ordre avait, à l'intérieur du périmètre wurtembergeois, furent assujéties à sa domination. Une autre clause de la nonvelle paix substitua an titre de duc celui de roi , et lui reconnut la plénitude de la sonveraineté. Mais déjà, quinxe jonrs avant la signature de ce traité, Napoléon avait de sa pleine autorité, par la convention de Brünn, du 12 décembre, élevé les électorats de Wurtemberg et de Bavière au rang de royaume, et donné à ces majestés nouvelles le droit de régner despotiquement sur toute classe de personues possessionuées dans leurs souverainetés anciennes ou nouvelles ; et , le 19 décembre, par uo ordre daté de Schenbrunn, il commaoda à diverses divisions françaises, semées dans ces états, de maintenir les deux rois et le grand-duc de Bade dans cette autorité absolue qu'ils tenaient de lui seul. Frédéric prit solennellement son nouvean titre le 1" anvier 1806, et, des ce moment, laissa encorc plus nettement apercevoir qo'il comptait sur les droits que lui conférait le vainqueur de l'Autri che, cu nivelant impitoyablement toutes les grandeurs féodales, et même tous les pouvoirs constitutionnels, qu'il enveloppait dans le même mépris. Il ne faut pas demander s'il fot des, premiers à signer la confédération du Rhin. Cette organisation nouvelles. qui consommait la ruine du vieil édifice germanique, avait été fabriquée, de concert avec les trois puissances de l'Allemagne sud-ouest. Divers ac-

quels et revirements s'opérèrent encore à cette necasion. En échange du comté de Bondorf, et de quelques villes cédées au grand-duché de Bade , Frédéric obtint Biberach avec son district. La Bavière lui donna la seigneurie de Wiesensteig qui, deux fois dans les siècles précédents, avait été à la maison de Wurtemberg. Quantité de dynastes, privés de l'immédiateté, devinrent, eux et leurs possessions, ses sujets. Tels furent les princes et comtes Trnchsess de Waldbourg, les comtes de Bendt, de Guttenzell, d'Egloff, les princes de Hoheulohe, les princes de la Tour-et-Taxis, pour la presque totalité de lenrs possessions, les seigneurs de Furstenberg, ponr Gundelfingen et Neufra, et d'autres encure. Ces acquisitions donnérent lieu, peudant les années snivantes, à quelques différends entre les trois cours de Carlsruhe, de Stuttgart et de Munich. Survint alors la guerre avec la Prusse. Le contingent du Wurtemberg avait été fixé à douze mille hommes. Napoléou ne manqua pas de les requérir, et les mit sous le commandement de son frère Jérôme : guidés par ce jeune général, ils déployèrent de l'intrépidité à la prise de Glogau et de Breslan , daus les engagements avec le prince d'Anhalt-Pletz, et à l'action par laquelle fut emporté le camp de Glatz. Napoléon, après cela, voulant marier Jérôme, laissa tomber son choix sor une fille que Frédéric avait de son premier lit. Plus inflexible que son père, celle-ci ue voulait pas de cet époux; et il fallnt que Frédéric usat de toute son autorité et enfiu se déclarat dans l'impuissance d'aller contre la volonté de l'empereur, pour qu'elle donnat le consentement qu'on exigeait d'elle. La célébration de son

FRE mariage ne changea rien a son antipathie pour ce qu'elle regardait comme une mésalliance. Mais on sait anssi avec combien de grandeur d'ame, en 1814, elle refusa de laisser dissoudre cette union contractée en dépit d'elle. A cette époque Fréiléric croyait à la solidité de la dynastie Bonaparte, et indubitablement il souhaitait qu'elle se maintînt, tont en redontant cette immense prépondérance que chaque jour accroissait. En 1808, il vint grossir la cour impériale, et il évita de donuer un contingent pour la guerre d'Espagne, en annonçant à Napoléon (il n'était pas seul du reste à faire ces révélations) que l'Autriche préparait en silence une quatrième gnerre. Le résultat de ces avis fut que les Bavarois, les Wurtembergeois et les Saxons resterent comme avant-garde napoléonienne dans lenr pays. L'année suivante l'orage éclata : le contingent wurtembergeois, sous les ordres de Vandamme, se fit remarquer par sa bonne tenue et sa brayoure. Pendant ce temps, le roi lui -même se préparait à faire aussi sa campagne. Presque tous les peuples, que les souverains de l'Allemagne s'étaient distribués comme des troupeaux, étaient très-mal disposés à l'égard de leurs nonveaux maîtres, et ne demandaient qu'à se soulever. Déjà le roi avait eu à comprimer une insurrection deshabitants de Mergentheim. A l'exemple des Tyroliens, les habitants du Vorarlberg s'insurgèrent et marchèrent sur la Haute - Souabe wurtembergeoise; et celle-ci semblait ne pas répugner à faire cause commune avec eux. Frédéric se mit, en lâte, à la tête de sa garde, des rétérans et de tont ce qui élait resté de troupes en Wurtemberg , et sa présence en Haute-Sonabe suffit

pour empêcher la défection. La nouvelle de la bataille de Wagram et de l'armistice de Znaïm fut plus décisive encore : tontes les armes tamhèrent des mains des insurgés, et le roi n'eut plus qu'à punir. Il y mit une sévérité d'autant plus grande que ce n'était pas la première révolte, et qu'il en entrevnyait de nonvelles dans l'avenir. Il se rendit ensuite à Paris où, comme presque tous les princes de la confédération, il avait été mandé pour assister au mariage de Napoléon avec Marie-Lnuise; et, tont en donuant ainsi la preuve de sa déférence pour de toutes-puissantes volontés, il laissa percer son humeur indépendante et fière, du moins en fait de petites choses, puisque c'étaient les seules que permît Napolénn. Dans le chœur de Notre-Dame avait été dressée une barrière, laquelle ne devait s'onvrir que pour le couple impérial : les autres têtes conronnées avaient à passer à droite on a gauche. Un estafier en fit l'observation au roi Frédéric: « Moi , dit le monarque wurtemhergeois, je passe parlout; » et, quoique d'une curpulence démesurée, il enjamba furt dextrement la harrière, et gagna sa place par cette route prohibée. Bunaparte, à qui ce trait fut raconté, lui dit le soir an cercle : « Il est fort heureux que V. M. n'ait pas deux cent mille hummes; il paraît que je la tronverais souvent sur mon chemin. > Il y avait dans ce mot de l'estime encore plus que de l'amerinme ; et la preuve , c'est que Frédéric ent encure, cette fnis, à se féliciter d'une augmentation de territoire. Il recut ponr sun lot la majeure partie de la graude-maîtrise de Mergentheim et diverses parcelles détachées de la Bavière, qui, elle-même, recevait un accroissement aux dépens de la mo-

narchie autrichienne. Ce fnrent, entre antres districts, ceux de Buchhorn, Wangen, Ravensbourg, Leutkirch, auxquels il joignit encure la ville d'Ulm et la souveraineté sur les domaines de Hnhenlnhe-Kirchberg et d'autres maisons. En revanche, il dut céder au grand-duché de Bade plusieurs de ses anciennes acquisitions. Mais eufin, balance faite, il gagna encore cent dix mille ames. Tnut cela, saus doute, ne composait pas encore une monarchie hien vaste; et, en France, où toujours l'on a aimé le mnt plaisant, on disait que le Wurtemberg et snn roi étaient nne antithèse; car, de tous les rois, le plus gras gauvernait de tans les royanmes le plus mince. Non content d'avoir donné à Napolénn, pour l'expédition de Russie, un contingent de quinze mille hommes, c'est-à-dire plus qu'il ne devait en sa qualité de membre de la confédération du Rhin, Frédéric se serra près de l'empereur, lors du désastre de Moskou, soit qu'il crut encure à son étnile, soit qu'il ne vonlut pas prématurément abandonner un bienfaiteur. Ses troupes se hattirent encure pour Napoléon à Bantzen , à Lutzelbourg ; et si , à Leipzig, deux de ses régiments de cavalerie passèrent à l'ennemi, il punit très-sévèrement cette défection. Enfin, pourtant, il fallut reconnaître que la victoire se prononçait pour la cnalitinn ; et des-Inrs il sut faire ses arrangements avec elle. Soit aveuglement sur sa position, suit croyance en cet adage, qu'il faut demander plus pour obtenir moins, il sembla d'ahord vuuloir se faire acheter sun accession par la promesse d'un nouvel accroissement; prétentinn burlesque, et qui , cumme on le pense, fut péremptoirement repoussée. On

voulut bien, grâce sans donte à l'empereur Alexandre, Ini garantir l'intégralité de ses possessious, par la convention de Fulda , du 6 novembre 1813. Son ministre, le comte de Zeppelin, anguel il avait recommandé de ne point traiter sans quelque nonvel avantage territorial, fut réprimandé, à son retour, pour avoir signé cet acte. Toutefois Frédéric finit par faire comme lui, donna saratification et se transporta au quartiergénéral des alliés, à Francfort-sur-le-Mein. La conduite des Wurtembergeois, que commandait le prince royal son fils, pendant la campagne de France, fut très-brillante et rendit des services essentiels à la coalition, principalement à Brienne, à Monterean, a Bar-sur-Auhe. Le plein soccès de cette avant-dernière lutte européenne le satisfit-elle complètement. et n'eut-il jamais de regrets pour Napoléon, qui permettait si franchement le despotisme aux sonverains subalternes dont il s'environnait? On va en juger. Imbu des idées françaises modernes, élevé à l'école du grand Frédéric, militaire enfin, un prince anssi spirituel que Frédéric, ne pouvait tronver le sens commun au labyrinthe d'inégalités et de privilèges de tout genre, qui, à chaque instant, embarrassaient le pouvoir d'un bont à l'autre de l'Allemagne. Les villes libres, la noblesse immédiate, ces décombres du muyen-age, étaientpour lui en même temps des absordités , des ennemis à réduire; et nulle part, on le soit, ces décombres ne chargeaient le sol plus qu'en Sonabe. Lors done que la France, résumée par Napoléon, eut commencé à souller sur ce chaos, dont jamais la formaliste et raisonnante Allemagne ne se sut débarrassée à elle senle, Frédéric dut sympathiser

avec ce régime nouvean, qui favorisait son idée et sa passion, l'ordre et le despotisme. An dehors, sans doute, il n'était pas maître : un plus pnissant que lui réglait sa politique; mais c'est le sort inévitable de toute petite puissance, jusqu'à ce qu'elle se soit faite grande à son tour. On a vu quel art il mit à faire d'abord deux catégories de ses états, l'Ancien-Wurtemberg, le Nonveau-Wurtemberg. Ce dernier état était régi par no gouvernement à part, libre de toutes les entraves qui îni liaient les mains dans l'administration du premier. Et comme chaque accroissement ajoutait à l'importance du dernier, insensiblement le premier devait s'effacer et s'absorber dans l'antre. Aussi fit-il, dès le 30 décembre 1805, sous l'influence de la victoire d'Austerlitz et du décret de Napoléon, qui lui conférait souveraineté plénière, casser les états de Wurtemberg. Une loi sage, quoique nn pen tyrannique, enjoignit anx princes et comtes médiatisés, si mieux ils n'aimaient perdre un quart de lenrs revenns, de passer annuellement au moins trois mois à Stullgart. La tolérance religieuse fut proclamée pour tout le royanme. Les diverses branches de l'administration, la justice et les finances surtout, furent remaniées profondément : l'instruction publique et l'ordre religienx subirent moins d'altération, à ceci près pourtant que nulle corporation ne leva d'impôts pour elle a quelque titre que ce fut, et que des chambres particulières, dépendant directement de l'état, verserent tons les revenus dans une caisse unique, Le roi nommail à tontes les places, minimes même. Beancoup de lois ou ordounances nouvelles modifièrent les dispositions du vieux droit wur-

tembergeois, qui continuait à régir le pays. Mais il eut fallu donner du bien-être à tontes ces masses qui comprennent si tardivement les mesures bienfaitrices, du bien-être aux anciens sujets spoliés de leurs franchises, du bien-être aux sujets conquis, afin de se faire pardonner la conquête; c'est ce qu'on ne fit point. Les impôts restereut énormes, et la manière de les lever fut plus oppressive que par le passé. Tous les habitants furent désarmes , les anciens , comme méconteuts incorrigibles, les nouveaux, comme désaffectionnés. Plus vif que profond, Frédéric improvisait trop lestement des lois, et, ontre que ses dispositions n'étaient pas toujours la sagesse et la justice mêmes, elles se contredisaient le plus sonvent : de sorte que, l'esprit avide d'ordre et de simplicaté il n'arrivait qu'à compliquer le dedale de la législation, et que les pauvres Wurtembergeois ne savaieut plus où donner de la tête, car tout était devenu matière à litige. Bonaparte tombé, tout fut quelque temps remis en question en Allemagne : et il n'est pas de non-sens qui n'ait été plus ou moins nettement articulé, pendant la tenne du congres de Vienne. Frédéric était présent à cette mémorable assemblée. On y parla de la restauration du 'saint-empire! Ce point écarté, on y parla de donner à la noblesse immédiate une position et des droits. C'est-à-dire que les denx grandes phissances allemandes, de longne main à pen près maîtresses chez elles, étaient bien aises que les petits sunversins ne marchassent que tenns en lisières. Frédéric n'eut pas la patience d'entendre jusqu'au bont ce verbiage résurrectionnel; et il partit de Vienne en fureur, recommandant sur toutes choses à son

ministre de n'asquiescer à nulle clause qui tendît à restreindre la prérogative des souverains dans l'intérieur de leurs états, et annonçaut qu'il allait octroyer à ses sujets, en remplacement de la vieille constitution, désormais inapplicable et usée, qu'ils avaient ene, une constitution en harmonie avec l'état actuel. Effectivement il y travailla sur-lechamp, et il convoqua, pour le 15 février 1815, les états composés de représentants du pays, élus suivant nu nouveau mode, des princes et come tes qui jadis avaient l'immédiateté, du chancelier de l'université de Tubingue, du plus ancien prélat Inthérien, de l'évêque catholique et d'un second prêtre catholique. Cette assemblée fut loin d'être favorable aux vues du roi. Ses membres eurent connaissance de la constitution avant qu'elle leur fût présentée, et prirent instaulanément la résolution de la repousser. Tel était l'esprit irascible et impérieux du roi, que personne n'avait osé l'informer de cette résolution, en quelque sorte publique, et que, le matin même du 15 lévrier, il se figurait encore que cette journée serait la plus glorieuse de sa vie. Elle en fut pent-être la plus amère , tant il y ent d'accord et d'enthousiasme dans la désapprobation, d'amertume et d'apreté dans les réclamations. A partir de ce jour , il v ent guerre ouverte entre les états et le roi; toutes les classes furent contre lui, et c'est en vain qu'il vonlut former au sein de sa chambre un parti royaliste : on redemandait la constitution abolie, on voulait qu'elle devînt commune à tout le royaume, on blamait l'administration , la dépense, la recette, on s'apitoyait sur l'état déplorable du Wurtemberg, on tracait, et la matière ne prêtait que trop, un tableau effrayant des extravagances et des vices dn roi. Finalement, après avoir long-temps flotté, Fréderic cassa encore les états, mais pour les convoquer derechef au mois d'octobre. Il venait alors de signer, contre son gré, l'acte de la confédération germanique ( 1er septembre 1815), et, prenant nu milieu entre son projet primitif et les demandes de ses sujets, il offrit à la nouvelle assemblée, non pas nne constitution, mais quatorze points fondamentans d'après lesquels il travaillerait de concert avec eux à la future constitution. Bien que ces points fussent loin de les satisfaire, les élals les approuvèrent et fireut bien. Cette fois le roi était plus sage qu'eux, et l'Allemagne instruite concut d'heureux augures du projet. Immédiatement les commissaires de la chambre et ceux du roi se mirent à l'œuvre. Mais c'est au successeur de Frédéric que le sort réservait la gloire de voir son nom attaché à la rédaction d'une loi constitutionnelle foudamentale, Frédéric mourut presque subitement le 30 oct. 1816. C'était un prince remarquable par une partie des qualités qui font les grands rois , la pénétration, la variété des connaissances, l'aptitude au travail , l'esprit militaire, la fermeté, la magnificence; mais cette magnificence allait jusqu'à la folie , vu l'exiguité du budget. Ses chasses superbes étaient à la fois de la démence et de l'oppression. Son goût pour les beaux-arts ne se manifesta que par quelques caprices sans portée et sans grand avenir : sa justice fut souvent à la turque, et, en mainte occasion, sa fermeté dégénéra en taquinerie. Il était bel homme an temps de sa jeunesse, mais son obésité devint de boune heure proverbiale : ou le surnommait l'Elèphant. Il y a quelques années, ou voyait en-

core, à l'Hôtel-de-Ville de Paris, la vaste échancrire pratignée à une des tables, pour y loger le gros ventre de S. M. de Wurtemberg, lors du bauquet donné en l'honneur du mariage de Marie-Lonise. Il avait été marié denx fois : la deuxième , ainsi qu'un l'a vu, à une princesse anglaise; la première (23 oct. 1780), à Auguste-Caroline de Brunswick-Wolfenbüttel, qu'il perdit en 1787. C'est de celle-ci qu'il eut, outre un prince et deux princesses, le prince royal qui lni succéda sons le nom de Guillaume Ier. М-р j. et P-от.

FREGE (CHRÉTIEN), écrivain allemand, né le 15 sept. 1759, à Zwichau, fut successivement pasteur à Laas, près d'Oschatz en 1788. à Striegnitz près de Lommatzsch, en 1800, à Zwichau en 1805, devint pasteur émérite en 1833, et monrut le 23 déc. 1834. On a de lui : I. Histoire de Saxe, de Thuringe et de Misnie, en tableaux synchroniques et genéalogiques , Leipzig, 1786. II. Manuel géographique pour la lecture des livres saints et des autres ouvrages oùilest question de la terre promise, Leipzig, 1788 et 89, 2 vol. III. Introduction à la connaissance des plantes nuisibles et vénéneuses, à l'usage des écoles de ville et de campagne, Copenhagne, 1796. IV. D'où vient que l'introduction de nouveaux livres de chant trouve tant de difficultés et de résistance (ouvrage par lettres), Leipzig, 1798. V. Essai d'une classification des vins d'après les vignes qui les produisent, Meissen, 1804. VI. Essai d'un dictionnaire botanique universel portatif, en latin et en allemand, Zeitz, 1808, 4 pl. VII. Le petit jardinier d'agrement, Leipnig, 1809. VIII.

Manuel de Botanique (Botanisches Taschenbuch), à l'usage des amateurs de la phytographie allemande, Zeitz, 1809-1814, 4 vol. Cette enmpilating, rédigée d'après Hoffmann, Roth, Schkuhr et autres botanistes célèbres, ne contient que la phanérogamie. Les deux derniers volumes ont été anssi publiés à part, sons le titre de Flore des jardins (Gartenfina), on Description des plantes et fleurs du domaine de l'horticulture, 2 vnl. IX. L'étoile miraculeuse de la naissance du Sauveur, Zeitz, 1812 ; 2° édit. en 1818, sous le titre de La comète de 1759. Frege, ainsi qu'on pent le deviner, en comparant les deux titres successivement donnés à l'ouvrage, prétend que la comète de 1759 est cette étnile miráculeuse que snivirent les rois mages; et il la suit de siècle en siècle , tâcbant partont de montrer quelque parité entre les observations faites par les astronomes du dix-huitième siècle et celles des antres époques. Ce livre fit quelque brnit, mais ne persuada puint les astronomes, bien que Frege qualifiat son paradoxe de Grande découverte astronomique. X. Livre élémentaire d'astronomie pour les écoles populaires etl'autodidaxie, Zeitz, 1813, 2 pl. XI. Livre élementaire de géographie mathématique pour les écoles, etc. Zeitz, 1814. XII. Histoiredela Passion, avec des chants nouveaux, 1818. XIII. Une traduction allemande de l'ouvrage latin d'Agrippa de Nettesbeim , sur la noblesse et l'excellence de la femme relativement à Phomme, Copenhague, 1796 (avec nn appendice prubablement de Wieland). XIV. Une édition de l'unvrage de Kant intitulé : Histoire natu-

relle universelle, et Théorie du ciel , Francî. et Leipsig, 1797, 4\* édit., Zeitz, 1808. XV. Des articles dans les Annonces savantes de Dressée. Cest à Frege qu'est due la table des Stunden der Andacht, traduites en français, sons le titre de Méditations religieuses. P—or.

FREGEVILLE (GAU de). né à Réalmont dans le XVIIe siècle, prenait sun suruom d'un château situé aux bords du Dadon. Il cultiva avec succès la géographie, l'astronomie, et publia un traité de cosmngraphie dunt un faisait grand cas à cette époque .- Frégeville (Henri, marquis de), l'un de ses descendants, naquit, en 1740, au village de Frégeville près de Castres. Entré fort jeune dans la carrière militaire, il était capitaine de dragons lursque la révulution éclata. Il en embrassa les principes et combattit, en 1792, snns les nrdres de Lafavette et de Dumnuriez. Enveyé plus tard à l'armée des Pyrénées-Orientales avec le grade de général de brigade, il s'y distingna, et ensuite fut employé dans la Vendée. Nommé député au conseil des cinq-cents par le département de l'Hérault, en 1798, il s'y lia avec Lucien Bunaparte, et seconda les projets de son frère an 18 brumaire. Cependant, en favorisant l'élévation de Bonaparte au consulat, Fregeville crut ne servir que la liberté, car il était loin de voulnir contribuer à l'établissement du despotisme. Plus tard il devint membre du nuveau corps législatif, qu'il abandonna ensuite pour rentrer dans la carrière militaire. Il obtint successivement divers commandements, fut fait général de division, et mournt en 1803. - Son frère, le marquis Charles de Frégeville, a été, comme lui, général de division sous III , 179). FREIRE D'ANDRAGE (GOMES), général portugais, d'une famille célèbre (Voy. ANDRADA, II, 118), naquil en 1762, à Vienne en Autriche, où son père était ambassadeur de Portugal, et il embrassa très-jenne la carrière des armes. Lors de la guerre entre la Russie et la Porte-Ottomane, en 1788, il obtint de la reine Marie la permission d'aller servir dans l'armée russe, et se rendit à St-Pétersbourg, d'où, avec l'agrément de Catherine, il rejoignit l'armée de Potemkin. Au siège d'Ockzakoff, il monta un des premiers à l'assant de la place, aiusi qu'à celui d'Ismail; mérita les éloges de Souwarow, et reent une décoration avec une épée de la main de l'impératrice. De retour en Portngal, il rentra au service, fit avec beancoup de distinction, en 1794, la campagne dn Ronssillon dans le corps anxiliaire portugais, et, après la paix conclue eutre l'Espagne et la république française, fut nommé colonel d'infanterie, puis lieutenantgénéral. Pendant la courte guerre de 1800, il commandait dans le Minho, et fit une tentative infructueuse ponr s'emparer de Monterrev par un coup de main; le général espagnol, averti à temps, se mit en mesure et reponssa les Portugais. Très-disposé en faveur des Français, et lié d'amitié avec le marquis d'Alorna, dont il partageait les opinions, Freire accepta un commandement dans le corps de troupes portugaises que Junot organisa au commencement de 1808, et se trouva avec une partie de ce corps au premier siége de SaraFRE

gosse. Arrivé en France, il ne fut pas d'abord employé dans le service actif: mais, en 1812, il fit la campagne de Russie, et fut nommé gonverneur de Dresde en 1813. Fait prisonuier, lors de la capitulation du maréchal Gonvion-Saint Cyr, il ne rentra en France qu'en 1814. Après la chute de Napoléon il ne voulut pas servir le gouvernement qui lui succéda, donna sa démission, et quitta Paris en mars 1815, avant le retour de l'empereur, Revenua Lisbonne, il parut ne vouloir plus vivre que dans la retraite, Cependant il se tronva bientot compromis dans une conspiration contre le maréchal Beresford, qui lui couta la vie ainsi qu'à d'autres officiers retirés comme lui. Condamné à être pendu, il fut exécuté sur le glacis du fort Saint-Julien , à Lisbonne, le 18 oct. 1817. C'est le premier noble d'un rang si élevé dans l'armée qui ail péri par cet ignominieux supplice. Il avait demandé no sursis pour faire des révélations à la Régeuce; on ne voulut pas le lui accorder. Peut-être craignit-on qu'il ne révélât des faits qui auraient compromis de hauts personnages. La procédure ayant été secrète, le public ne pnt l'apprécier ; mais, après la révolution de 1820, une commission ayant été chargée d'examiner les pièces, les membres déclarerent à l'unanimité qu'il n'existait aucune preuve d'un véritable complot, et que tout se bornait à des propos vagues. Sur cette déclaration, le congrès réhabilita la mémoire de Gomes Freire d'Audrada, Il avait publié en 1807, à Lisbonne, un ouyrage estimé sur l'organisation militaire du Portugal, ouvrage que Beresford et Wellington ont consulté avec profit : il est intitulé: Essai sur la manière d'organiser l'armée en Portugal, 1 vol. in 80. C-v.

FREIRE D'ANDRADA (BER-NARDIN), cousin du précédent, né à Lisbonne vers 1764, entra de honne heure dans la carrière des armes, et fit en 1792, contre les Français, la campagne du Roussillon, où il fut blessé. A son retour en Portngal, il fut nommé colonel d'on régiment d'infanterie, et parvint rapidement au grade de lientenant général. Lors du licenciement de l'armée portugaise opéré par Junot, en 1808, il ne quitta point sa patrie, et ne tarda pas à se mettre à la tête de l'armée nationale qui commença à s'organiser après le sonlèvement de la ville de Porto, au mois de juin 1808. Lorsque sir Arthur Wellesley eut débarqué sou armée, au commencement de mois d'août, ce général se rendit a Montemor-o-Velho, pour conférer avec Freire, auguel il donna des armes et des munitions pour cinq mille hommes. Le général Freire voulait engager Wellesley à se réunir à lui popr commencer des opérations offensives, en s'éloignant de la côte et en pénétrant dans la province de Beira; mais le général anglais préféra, avec raison, se tenir à portée de ses vaisseanx. Freire échona également auprès de sir Arthur, lorsqu'il le pressa de marcher sur Leiria, pour empêcher qu'un dépôt considérable de provisions ne tombat au pouvoir des Français, et les denx generanx se separèrent. Cependant Freire occupait Leiria avec six mille Portngais, le 11 août, au moment on les avant-postes anglais y arriverent, et il s'empara des magasins, sans en faire ancune distribution anx troupes anglaises. Le général portugais, mécontent, résolut alors de ne pas s'avancer an dela de Leiria. Sir Arthur voyant le peu d'envie que Freire avait de concourir à ses opé-

rations, prit un parti mitoven et l'engagea à se tenir sur les derrières, attendant le résultat du combat. Cette offre fut acceptée par Freire, qui consentit à mettre sous le commandement de sir A. Wellesley qualorze mille hommes d'infanterie et quinze cents chevaux. Cependant il n'y eut qu'un petit nombre de troupes portugaises engagées dans le combat de Roliça, et à la bataille de Vimeiro. Dans nne première entrevue avec le général anglais Dalrymple, Freire s'était opposé à l'armistice qu'on venait de conclure à la suite de la bataille de Vimeiro; il envoya plus tard Ayres Pinto de Sousa an quartier-général anglais, ponr y défendre les intérêts du Portugal dans les conférences qui devaient avoir lieu. Les historiens anglais, et notamment Napier, dans son Histoire de la guerre de la Péninsule de 1807 à 1814, prétendent que l'envové de Freire fut a bientôt informé « que l'on s'occupait d'nn traité défia nitif, et que son général, et lui-même. a étaient invités à présenter leurs vues avant que l'on allat plus loin. » Napier ajoute: a Ni 1'on ni l'autre ne a pararent faire attention à celte in-« vitation ; mais, lorsque le traité a fut conclu, ils jeterent les hauls a cris. » Le fait est que les généraux anglais s'empressèrent de signer le traité, qui les mit en possession de Lisbonne et de tout le Portngal, et qu'ils se sont jonés des Portugais en cette occasion comme en tant d'autres. Freire protesta contre l'abandon des intérêts de son pays, et sir Henri Dalrymple ne lui opposa que de pitoyables raisons. Les Anglais ne songèrent pas même à stipuler le renvoi en Portugal des troupes qui étaient parties pour la France, au commencement de 1808, sous le

496 commandement du marquis d'Alorna! Freire resta dans nne inaction sorcée jusqu'à l'année suivante : à l'approche du maréchal Soult, qui menaçait la ville de Porto et le nord du Portugal, il fut nommé par la junte de cette ville, présidée par l'évêque, commandant en chef de la province d'entre Douro et Minho; mais l'insubordination regnail parmi les Portugais, et tous les généraux, voulant être iudépendants, ne reconnaissaient en Freire aucnne autorité snr les forces qu'ils dirigenient. Cependant ayant atteint le Cavado avec un petit corps de troupes réglées, il fut anssitôt rejoint par environ quinze mille hommes de milices et ordenanças (espèce de landsturm ou de garde nationale rendue mubile en temps de guerre). Il fixa sun quartier-général à Braga, envoya des détachements occuper les postes de Salamonde et de Ruivaens, qui étaient sor son front; et, malheureusement pour lui, il voulut empêcher ses troupes de consommer les munitions en faisant une fusillade inutile dans les rues et sur les grands chemins. Les troupes indisciplinées en conservèrent de la haine : l'évêque de Porto et la faction dont il était le chef résolorent de sacrifier ce général, dont l'attachement pour la régence était connu; on le désigna anx troupes comme suspect, et bientôt on l'accusa de trahison. Freire réunit à Braga vingt-cinq mille hommes, dout six mille seulement étaient armés de fusils, et quatorze pièces d'artillerie. Son avant-garde occupait les défilés de Venda-Nova à Ruivaens, et il avait aussi, sur la roote de Montalegre, un détachement commandé par le baron d'Eben, officier hanovrien au service de l'Angleterre; mais, le 14 mars, il le rappela auprès de lni. Le 16, les Français,

sous Franceschi, forcerent les défilés de Venda-Nova; le 17, ce général s'empara du pont de Ruivaens et entra dans la Salamonde. Sur ces entrefaites, Freire, n'ayant pu rétablir l'ordre dans les bandes indisciplinées dont se composait son armée, avait résolu d'effectuer sa retraite ; et, ponr cela , il avait rappelé Eben , et enioint aux commandants des postes en avant de Braga de se retirer à l'approche de l'ennemi. Cette résolotion, et la défense qu'il avait faite de prodiguer les munitions, firent réussir le projet que ses ennemis avaient formé depuis long-temps pour se défaire de lui. En traversant Braga, il fut ontragé par des soldats, qui menacerent de le tuer. Il goitta alors l'armée; mais, le 17, il fut arrêté dans un village derrière Braga, et ramené dans cette ville. Le baron d'Eben, dans son rapport officiel au général anglais, raconta ainsi ce qui eut lieu après l'arrestation de Freire : « Je « n'atteignis Braga que le 17, h « nenf henres du matin. Je trouvai « tout dans le plus grand désordre ; a les maisons étaient fermées, le pen-« ple fnyait dans tontes les direc-« tions; une partie de la populace a était armée de fusils et de piques. « Je fins accueilli dans les rues par a de nombrenz vivat. Arrivé snr la « place du marché, je fns arrêlé par la foule toujours croissante, qui, « s'emparant de la bride de mon a cheval, s'écria qo'elle était prête a à défendre la ville, et, me priant « de l'aider, parla en termes mé-« prisants de son général. Je pro-« mis de faire tout ce qui était en « mon pouvoir, ponr seconder le a zele patriotique des habitants; mais « je declarai que je devais, aupara-« vant, parler au général Freire. « Alurs on me laissa avancer, suivi

« d'une centaine d'individus. J'avais a à peine fait quelques pas, que je a le vis à pied, coo luit par une mol-« titode de geus armés, qui ne lais-« saient passer personne, et mena-« cèreut de faire feu , lorsqu'ils me « virent me diriger vers lui. Je fus « forcé de rétrograder; alors, tout « le peuple applaudit. Deux hom-« mes s'étaient emparés des armes « do général; on lui avait ôté sun « épée, et la populace le maltraitait o fort. Eu revenant vers le marché, « quelques individus m'ayant pris « pour lui, je faillis recevoir un « conp de fusil; mais un soldat de « la légiou lusitanienne me sauva, « eu leur faisaut voir leur méprise, · Arrivé au marché, j'y trouvai mille « hommes rangés en bataille. Je a leur dis que j'étais résolu de se-« couder leurs lunables efforts, s'ils « me permettaient de parler en faveur « do général Freire, de la conduite « duquel je répondais , tant qu'il sea rait avec moi. J'avais donné l'or-« dre qu'ou me préparat une mai-« son; le général arriva auprès de a moi, avec la même escorte que je « lui avais vue. Je le saluai avec « respect; les geus qui l'accompaa gnoient en témoignèrent leur mé-« contentement, Je réitérai ma proa position, mais personne ne voulut a m'entendre. Jugeant alors le dau-« ger que courait le général, je lui « offris de le mener à mon quara tier, et mon adjudant lui proa posa son bras; tout ce qu'il uous répoudit fut: « Sauvez-moi! » a Quand je fus près d'entrer dans a mon logement, que foule innoma brable nous entonra en s'écriant : Tuez-le, tuez-le! Je m'emparai a alors de Freire, et m'efforçai de a me frayer un chemin, et d'entrer « chez moi, quand un iudividu le LXIV.

« blessa légèrement avec la pointe de sou épée. Freire, rassemblant « toutes ses forces, s'échappa à travers la multitude, et se cacha der-« rière la porte de la maison. Poor « détourner l'attention, je fis battre « la générale, et mettre les orde-« hanças en ligne; mais on conti-« nua de faire fen sur la maison où « le général s'était réfugié. Ne sa-« chant comment le sauver, je proposai de le faire conduire en pri-« sou, afin qu'il fût jugé. On y consentit. J'espérai alors avoir réussi, « car le peuple demanda à marcher contre l'enuemi qui s'avaucait rapidement. Je formai les rangs, et me mis à la tête; mais j'eutendis d bieutôt la fusillade recommencer, et j'appris que Freire était tombé « frappé de toutes parts ... Je fos alors a nommé général, » Aiusi périt, victime de l'aveuglement d'une populace stopide, un des meilleurs officiers de l'armée portugaise. Son aide-de-camp Villasboas et dix officiers de son étatmajor forent comme lui judignement C-0. massacrés.

FRERE (GEORGE), général français, ué le 2 oct. 1764, à Montréal en Laugnedoc, d'une famille obscure, n'avait reçu qu'une éducation fort incomplète, et s'était établi pharmacieu à Carcassonne avant la révolution, dunt il embrassa la cause avec beaucoup d'ardeor. Il quitta sou officine en 1791 pour s'enrôler dans un bataillon de voloutaires du département de l'Ande, où il deviut bientôt capitaine, et, après deux campagoes contre les Espaguols, chef de bataillon. Etant passé à l'armée d'Italie, après la paix de Bale, en 1795, il conconrut à toutes les opérations de la brillante campagne de 1796, sous le général Bonaparte, et se distingua surtout 498 à l'attaque de Bassano le 8 septembre. Le général en chef le mentionna honorablement dans son rapport, et il fut nommé chef de brigade. Revenu en France après le traité de Campo-Formio, Frère fut employé à l'armée de l'Ouest, puis à celle de Hollande, et dans la garde des consuls, où il devint général de brigade en 1802. Il passa de la à l'armée de Hanovre, et il commandait à Harbourg dans le mois d'octobre 1803, lorsqu'il recut la facheuse mission de passer l'Elbe, à la tête de deux cent cinquante hommes, pour aller enlever, sur un territoire neutre, le ministre anglais sir Georges Rumboldt. Il débarqua à la tête de cette troupe près d'Altona, marcha vers Grindel, cerna la maison de l'envoyé britannique, et s'empara de sa personne et de tous ses papiers, qui furent aussitôt dirigés sur Paris (V. Rumboldt. au Supp.). Le sénat de Hambourg réclama vainement contre une telle violation du droit des gens; tous les ministres étrangers en informèrent leurs cours; et le roi d'Angleterre, par une note diplomatique du 5 novembre, la dénonca à tous les cabinets dans les termes les plus énergiques. Tout cela n'empêcha pas que, peu de jours après, le messager d'état anglais Wagstaff, chargé de dépêches pour Berlin et St-Pétersbourg, fut arrêté entre Lubeck et Mecklembourg-Schwerin, par des hommes déguisés qui prirent ses papiers et le lièrent à un arbre où il resta long-temps attaché. Une troisième violation du territoire neutre fut même encore tentée le 16 novembre, par le général Frère, pour enlever, près d'Altona, MM. Tornton et Parish, négociants anglais, que l'on crovait chargés de quelques rapports politiques de la part du cabinet de Londres. Mais le

commandant militaire danois, en ayant été informé, s'y opposa formellement. Le général Frère suivit l'armée de Hanovre en 1805, lorsqu'elle marcha sur le Danube, pour s'y placer sous les ordres de Napoléon; et il eut part à toutes les opérations que termina d'une manière si brillante la bataille d'Austerlitz, En 1807, il fut encore employé dans l'invasion de la Prusse, et se distingua surtout à la prise de Lubeck, et, le 5 juin 1807, sur la Passarge, où il renoussa jusqu'à sept fois, avec un seul régiment, un corps de dix mille Russes. Le titre de comte, et la décoration de commandant de la Légion-d'Honneur, furent le prix de cet exploit, Un pen plus tard, Frère fut nommé général de division, et, après la paix de Tilsitt, il passa en Espagne, où il eut part à la première invasion qui se fit en 1808. Il chercha d'abord à s'emparer de Ségovie par surprise, à peu près de la même manière que Duhesme s'était reudu maître de Barcelonne et Murat de la capitale; mais, ayant épronyé quelque résistance de la part des habitants, il s'empara de vive force de cette malheurense ville, qui fut livrée au pillage et à toutes les calamités d'une prise d'assaul. Le général Frère concourut ensuite an mémorable siège de Saragosse, en qualité de chef d'état-major du maréchal Lannes, qu'il suivit l'année suivante en Autriche, où il donna de uonvelles prenves de valeur à Essling et à Wagram. Revenu en Espagne, il y fut employé dans le corps du maréchal Suchet, et concourut aux sièges de Tortose et de Tarragone. Il ne revint en France qu'en 1814, et fut alors employé en Bretagne, puis à Lille. Il se sonmit an gonvernement des Bourbons, dès qu'il fut établi , et fut créé chevalier

FRE

de Saiut-Louis. Ayant repris du service au retonr de Booaparte, en 1815, il fut néanmoios continué dans ses fonctions après le second retour du roi, puis mis à la retraite. C'est alors que ses chagrius s'accrorent cocore par la perte d'un fils uoique, qui fut tué en duel. Sa saoté s'en altéra très-rapidement, et il v succomba le 16 février 1826. M-n j.

FRESIA (le baron MAURICE-IGNACE), général français, né à Saloces le 1er août 1746, était le fils cadet du comte d'Ogliano, président de la cour des comptes à Torin. Elevé à l'école militaire de cette ville, il entra sous-lieutenant daos le régiment de dragons du roi au service de Sardaigoe, en 1766, et parviot rapidement au grade de colonel. Il fit avec beaucoup de distinction la guerre contre les Francais, de 1792 à 1796, et il commandait les chevau-légers avec le grade de brigadier, lorsque les états du roi de Sardaigoe furent envahis par l'armée française sons les ordres de Bonaparte. Il continoa à servir son prince avec le même zèle après la paix de Cherasco; mais lorsque Charles-Emmanuel fut contraint d'abandonner le Piémont (1798), pour se relirer en Sardaigne (Voy. Chan-LES-EMMANUEL IV, LX, 475), Fresia passa an service de la république française, où il ne tarda pas à devenir général de brigade. Il commaodait un corps de cavalerie piémontaise dans la campagne de 1799, sons les ordres de Scherer, et il se sit remarquer par sa bravoure et ses bonoes dispositions le 26 mars et le 5 avril sous les murs de Vérone, où, avec deux escadrons, il couvrit la retraite de l'armée française et la garantit du plus graod désastre. Il se distingua encore le 30 mars, commandant tout le corps piémontais sous les ordres de Serrorier. Ayant été fait prisonnier de guerre sor l'Adda, il partagea le sort de ce général, qui venait de combattre avec taot d'opiniatreté à Verderio, le 29 avril, et qui avait déclaré, dans son rapport, que la cavalerie de Frésia avait fait des prodiges. Lors de la réunion du Piémont à la France (1802), ce général fut revêtu du commandement du déportement de la Haute-Loire; et, en 1803, il organisa, à Montpellier, lo Jégion du Midi, composée de Piémontais. Nommé, dès la première promotion commandant de la Légioo-d'Honnenr, il fit en Italie, sous les ordres du maréchal Masséna, les campagnes de 1805 et 1806. Il fut ensuite envoyé à la grande-armée en Prusse, avec uoe divisioo de cuirassiers. En 1807, devenu général divisionnaire, il commanda, en cette qualité, un corps de cavalerie étrangère, à la bataille de Friedland. Au mois de décembre de la même année, il prit le commandement de la cavalerie du deuxième corps d'observation de la Gironde, avec lequel il entra en Espagne sous les ordres du général Dupoot, doot il partagea le sort à Bayleo. Il n'eut cependant point de part à la disgrace dans laquelle Napoléoo enveloppa la plupart des généraux qui avaient assisté à cette malheureuse affaire, et fut nommé commandant de la dix-huitième division à Dijoo anssitôt après soo retour. En 1809, il fut chargé d'une mission en Toscane; pnis il passa à la grande-armée, à la tête des régimeots de cavalerie organisés en Italie. Après la campagne d'Autriche, Fresia retourna dans la Péniosole et prit le commaodement de la quatrième division militaire du royaume d'Italie. Après la mort de l'amiral Villaret-Joyense, il fut nommé gonvernenr-provisoire de Venise. Appelé en Saxe à l'ouverture de la campagne de 1813, il y fut mis à la tête d'une division de cavalerie, puis nommé commandant des provinces illyriennes, dont Fouché était gonverneur général. Il fit mettre en état de désense les châteaux de Laybach et de Trieste. La vigourense résistance du colonel Rabié, augnel avait été confié ce dernier poste, prouve combien les dispositions du général Frésia avaient été bien faites. Après l'évacuation de ces provinces, il reprit le commandement de l'une des divisions de réserve que l'ou organisait en Piémont. Le 1er février 1814, il fut chargé de la défeuse de la ville et de la rivière de Genes, où il se maintiut jusqu'au 18 avril, malgré la faiblesse des moyens laissés à sa disposition, et les attaques simultanées, qu'il essuya par mer et par terre, sur un si long développement de côtes. Il conclut alors, avec l'amiral auglais Bentinck, nue conventiou honorable pour l'évacuation du pays, sortit de Gênes avec les honueurs de la guerre, et rameua ses troupes en France, où le roi le nomma chevalier de Saint-Louis. L'anuée suivante il fut mis à la retraite, et continua de résider à Paris, où il monrnt en 1827. G-c-r.

FRENE (Pascon Esaure de), économiste, né le 4 juin 1743, à Langres, d'une fisiaille établie de puis long-temps en Franche-Comié, écit fils du co-sépeure de Conflans, bailliage de Vesoul. Ayant termise se fudue à Paris, il 7 possa juscierus années dana la nociétées hommes de letters, recherchant particalièrement ceux qui s'propaient des

moyeus de favoriser le développement de l'agriculture et de l'industrie. Il fit, eu 1763, un voyage en Angleterre pour y étudier les nouveaux procédés agricoles ; et, depnis, il visita dans le même but la Hollande et les Pays-Bas. De retour en France, il entreprit de consigner les résultats de ses observations dans un ouvrage qu'il se proposait de soumettre an contrôleur-général, Taboureau, dont la nièce avait épousé le frère de de Fresne; mais pendant qu'il rédigeait cet ouvrage, Taboureau fut remplacé par Necker, et de Fresne, n'ayant pas les mêmes titres à la bieuveillance de celui-ci, iuterrompit son travail qu'il reprit et quitta plusieurs fois, saus avoir jamais pu venir à hout de le terminer. Pendaut sou séjour en Augleterre, il n'avait pas été tellement occupé de l'agriculture, qu'il n'eût eu le loisir d'étudier le système financier des Auglais; et des lors il s'était aussi occupé des moyeus de relever le crédit public eu France. Attribuant le déficit à la rareté du numéraire, qui forçait le gonvernement de reconrir à des empronts onéreux, il imagina la création d'une banque territoriale qui , présentant toutes les garanties aux preteurs, devait faire affluer l'argeut dans les caisses de l'état, et donner ainsi la facilité de rembourser les capitalistes, qui, saus concourir aux charges publiques, absorbaieut, chaque anuce, la meilleure part des revenus du royaume. Telle est l'idée fondamentale du Plan de restauration et de libération, présenté par de Fresne, en 1789, anx états-généraux. Adversaire déclaré de Necker, qu'il regardait comme le chef et le patrou des agioteurs et des nsuriers, il y combat ses principes financiers sans aucun menagement . « Notre situation, dit-il, est « un combat entre les capitalistes et « les propriétaires, entre les pro-« vinces et la capitale. Si les états-« généraux ne terminent pas celle « guerre, on verra dans la suite le « même combat se renonveler sous « cent formes différentes et tonjours « pour le même sujet (p. 18). » Trop éclairé pour ne pas sentir qu'il serait impossible au gouvernement deréduire le chiffre des contributions. lorsque les changements prévus devaient amener de nouvelles charges, il annonce que les impôts doivent être augmentés au moins de deux cents millions; mais, suivant lni, cet accroissement sera presque insensible, si la répartition de l'impôt se fait d'une manière plus équitable, et, surtont, si l'on peut atteindre les agioteurs et les nsuriers. Toutefois. il ne se flatte pas que l'on y parvienne : « Paris, dit-il, a trop d'inté-« rêt an désordre et trop d'influence « aux étals-généraux pour que la « restauration des finances puisse « être bien faite ( p. 167). » Quoiqu'il eut prévu, comme l'on voit, que le mode de nomination aux états-généraux, que Necker avait fait adopter, en donnant toute l'influence aux capitalistes créanciers de l'état et aux hommes de loi , rendrait impossible l'adoption de son système de finances, il crut devoir le représenter en 1790, à l'assemblée vationale. « l'andis», dit-il en commençant ce nouvel écrit, « que les trois ordres « se sont fait la guerre pour l'inté-« rêt des capitalistes, et que le ré-« sultat de leurs divisions a été de « tout détruire, je me suis occupé « de rechercher les vrais principes « de notre régénération. Mon plan « de finauces est opposé anplan fisa cal de M. Necker et au plan phi-

« losophique des économistes de Pa-« ris. " Plus loin il ne craint pas de déclarer « que la révolution, on-« vragede Necker, est la plus grande « opération de banque, d'usure et « d'agiot, qui jamais ait été faite. » Certain de l'inutilité de ses efforts, il continua de faire, quelque temps encore, la guerre aux capitalistes; mais lorsqu'à la marche des évènements, il devina que le trône et l'autel ne seraient point respectés, il abandonna les utopies, et ne vit plus dans la révolution, qu'il n'avoit considérée jusque-là que sous le rapport des finances, qu'un châtiment du ciel anquel il fallait se soumettre. Echappé anx proscriptions de la terreur, il devint l'admirateur et le disciple de Saint-Martin, consacra les dernières années de sa vie à la poésie et à la culture des flenrs, et muurut à Vesoul le 15 juiu 1815. Indépendamment de quelques brochures que l'on n'a pu se procurer: Avis aux députés des provinces, in-8° de 24 p.; le Capitalisme devoile, 3 cah. in-80, on a de de Fresne : I. Traité d'agriculture, considérée tant en ellemême que sous les rapports d'économie politique, Paris, 1788, 3 vol. in-8° (1). Cel ouvrage, ainsi que les suivants, est un extrait du grand travail dont on a parlé. C'est moins un traité d'agriculture, comme le titre l'anuonce, qu'un traité d'éco nomie agricole. Ou y trouve desidées qui pourraient bien paraître singulières: mais il en est aussi d'utiles, et qui depuis ont été géréralement adoptées, sur la nécessité de multiplier les prairies artificielles, de varier les assolements, d'employer la marne comme engrais, etc. L'anteur

(z) il en parul une contrefaçon la mê se année, el l'anteur en donna lui-même un court ex-

parle aussi, dans cet ouvrage, de ses voes sur la police de la voirie, sur l'entretien des routes, du pavé dans les villes, de l'établissement des trottoirs pour les piétons, de voitures omnibus, de nouvelles taxes quell'on pourrait établir sur les voitures et les chevana de luxe, sur les ortes-cochères, les fenêtres, etc. II. Plan de restauration et de libération, fondé sur les principes de la législation et de l'économie politique, proposé aux étatsgénéraux, 1787, in-8° de 170 p. III. Plan de restauration et de libération envoyé à l'assemblée nationale le 20 septembre 1790, in-8º de 132 p. Parmi les vues d'économie proposées par l'auteur, on doit remarquer, p. 99, l'établissement de caisses d'épargnes pour les journaliers et les domestiques, et la suppression de la loterie qui les ruine, dont le prodnit pourrait être remplacé par une taxe sur le portd'armes, IV. Nouveau plan de culture, de sinances et d'économie, 1791, in-8° de 480 p. L'auteur y revient encore sor les idées qu'il avait déjà mises en avant, et donne l'analyse d'un de ses ouvrages restés inédits: Catéchisme du philosophe et de l'homme d'état.

FRENEL (AUCUSTI JARN) célbre physicien, naquit le 10 mai 1788, à Broglie, près de Bernay (Eure). Son père était architecte, et sa mère portait un nom de famille (Mérimée) qui devait un jour devenir cher aux arts et aux lettres. A buit ans, Frenen sarait à peine davait de l'entre de la commentation de la commentation

moire. Ses maîtres n'auraient jamais imaginé qu'il deviendrait un des savants les plus distingués de notre époque. Quant à ses jeunes camarades, ils l'appelaient l'homme de génie. Ce titre pompeux lui fut décerné à l'occasion de recherches expérimentales, anxquelles il se livra à l'age de nenf ans, soit pour fixer les rapports de longoeur et de calibre qui donnent la plus forte portée aux canonnières de sureau dont les enfants se servent dans leurs jenx, soit ponr déterminer quels sont les bois verts ou sees qu'il convient d'employer dans la fabrication des ares, soos le donble rapport de l'élasticité et de la durée. Le physicien de neuf ans avait exécuté, en effet, ce petit travail avec tant de succès, que des hochets, jusque-la inoffensifs, étaient devenus des armes dangereuses, qu'il ent l'honneur de voir proserire par une délibération expresse des parents assemblés de tons les combattants. Fresnel eotra à seize ans et demi à l'école polytechnique, où il cut le bonbeur d'être distingué par Legendre, à qui la solution ingénieuse d'un problème proposé aux élèves en concours apprit ee que devait être un jour le jeune Fresnel. Ses premières recherches expérimentales datent du commencement de 1815. A partir de cette époque, les découvertes se succédérent avec une rapidité dont Phistoire dessciencesoffre peu d'exemples. Le 28 déc. 1814 il écrivait de Nions : Je ne sais ce qu'on entend par polarisation de la lumière; priez M. Mérimée, mon oncle, de m'envoyer les ouvrages dans lesquels je pourrai l'apprendre. Huit mois s'étaient à péine éconlés; et deja d'iogénieux travaux l'avaient mis au rang des plus célèbres physiciens de nos jours. En 1819, il remporta nn prix proposé par l'académie sur la question si difficile de la diffraction de la lumière. En 1823, il fut élu membre de l'académie des sciences, à l'unanimité des suffrages. En 1825, la société royale de Londres l'admit au nombre de ses associés. Enfin, deux aus plus tard, elle lui décerna la médaille fondée par le comte de Rumford. Presque toutes les déconvertes de Fresnel sont relatives à la théorie de la lumière. Les branches les plus épinenses de cette théorie, la réfraction, la polarisation, le phénomène des interférences ont recu de lui les perfectionnements les plus heureux et les plus inattendus. Nous renvoyous à l'analyse Inminense que M. Arago a faite des travaux de son savant et ingénienx confrère, pour nous attacher uniquement à une invention d'une utilité pratique immédiate, celle de la construction des phares adoptés d'abord en France, et ensuite chez toutes les nations. Les anciens, dans la construction de leurs phares, se bornaient à les placer à de grandes hauteurs, et du reste ils employaient ponr produire la lumière de vastes amas de bois on de charbon, dont ils entretenaient à grands frais la combustion pendant tonte la nnit. Les modernes y employèrent des lampes ; mais ce procédé, d'ailleurs plus économique, ne fonruissait qu'une lumière très-peu supéricure à celle des phares anciens, jusqu'au moment où l'invention admirable de la lampe à double conrant d'air d'Argant (Voy. ce nom, LVI, 418) donna le moyen d'un perfectionnement remarquable. Quatre on cinq lampes à double conrant d'air suffisent pour jeter une Inmière égale à celle que produiraient les plus grands feux de bois ; mais les effets naturels de ces lampes forent

FRE encore prodigieusement agrandis, quand on eut l'idée de concentrer leur lumière an moyen des miroirs réfléchissants. Ici se présente cependant nne difficulté : le miroir, en rénnissant les rayons luminenx dans une senle direction , a l'inconvénient de laisser le reste de l'espace dans l'obscurité, et par conséquent de ne pouvoir servir qu'anx vaisseanx qui se tronvent dans la ligne éclairée. On a vaince cette grave difficulté, en imprimant, à l'aide d'ua mécanisme d'horlogerie, un mouvement uniforme de rotation an miroir réfléchissant. Le faiscean sortant de ce miroir est alors successivement dirigé vers tous les points de l'horizon ; et ce monvement est de nature à faire distinguer les phares de tout autre fen accideutel, qui, allumé sur la côte, pourrait causer des méprises fatales. Des lentilles de verre avaient ensuite été substituées aux miroirs; mais elles avaient été abandonnées, comme renvoyant des rayons moins intenses, Eu s'occupant de ce problème, Fresnel vit tout de snite que des phares lenticulaires ne deviendraient supérienrs aux phares à réflecteurs, qu'en augmentant l'intensité de la flamme, c'est-à-dire en donnant aux lentilles d'énormes dimensions, bien au-delà d'une fabrication ordinaire. Il n'avait aucune connaissance des inventions antérieures de Buffon et de Condorcet, lorsqu'il imagina les appareils dont l'idée se tropve dans leurs onvrages. Tontefois, c'est lui qui a créé des méthodes pour construire les lentilles à échelons avec exactitude et avec économie ; c'est lui, enfin, et lui tont senl, qui a songé à les appliquer anx phares. Quand on examine avec attention les ingénieux procédés dont il a fait usage dans ce travail, on est vivement frappé de

tout ce que l'esprit d'invention emprinte de secours, soit à la connaissance des arts suit à cette dextérité mannelle si bien caractérisée par Franklin . lorsqu'il disait : Le physicien doit savoir scier avec une lime. et limer avec une scie. En 1827, Fresnel succomba, à l'âge de quarante aus, à une maladie de poitrine dont il était atteint depuis longtemps. Peu de jours avant sa mort. M. Arago lui avait porté la médaille de Rumford, que la société royale de Londres venait de lui décerner. Je vous remercie, dit-il, d'une voix éteinte, d'avoir accepté cette mission, elle a du vous couter: car. la plus belle couronne est peu de chose, quand il faut la déposer sur la tombe d'un ami! F-LE.

FRESSINET (PRILIBERT), général français, né à Marcignysur-Loire, le 27 juillet 1767, devait le jour à des parents peu aisés. Il s'engagea dans un régiment de dragons en 1787, quitta le service à l'époque où l'armée se désorganisait, et passa à Saint-Domingne pour y chercher fortune. Il prit parti dans les troubles qui y éclatèrent et dut a une belle tournure, à des inclinations martiales, d'y être empluyé, par les commissaires français, dans les troupes civiques qu'ils mirent sar pied. Fressinet, a titre d'ex-militaire, se vit bientôt recetu du titre d'adindant-général, avec le grade de chef de bataillon. Il revint en France après l'abandon de la colonie, et fut confirmé, en 1797, dans le grade d'adjudant général chef de brigade. Envoyé en Italie en cette qualité, à l'époque où l'étoile de l'armée française commençait à pâlir, il y figurabunorablement, surtout par sa résolution et son aptitude à la petite guerre. Nommé général de brigade après la bataille

de Jauffers, il fut blessé à celle de Novi. S'étant rétabli à Nice, il s'y occupait à recneillir et dicter des souvenirs touchant les déprédations dout l'Italie était le théâtre, quand il recnt l'ordre de se rendre à Genes dout le siège était imminent. Il y resta à la disposition du général Masséna, et eut le commandement d'une sortie à la tête de laquelle il combattit, sur les hanteurs d'Albisolles, un corps qui faisait partie de l'armée de Mélas. Il resta en dehors de la place, an milieu de l'armée de siège, pendant deux jours, et parvint après avoir été légèrement blessé. à dégager, près de Sassello, le général Soult, qui s'y trouvait dans une position difficile. Les rapports du général en chef mentionnerent avec éloge ce sait d'armes. Après la reddition de Genes . Fressinet servit dans l'armée du général Brune. Il passa, en 1802, à Saint-Domingue, lors de l'expédition de Leclerc; il se mit en opposition avec ce général dont il eucunrut l'animadversion, soit ponr des motifs mal connus, soit à l'occasion des rigneurs épronvées par Toussaint-Louverture, dont il se portait le défenseur et dont il blamait l'enlèvement. A la suite de ce désaccord, Leclerc fit embarquer pour France Fressinet qui fut mis à la demi-solde. Le bâtiment qu'il montait fut attaqué et pris par les Auglais qui le conduisirent dans la Grande-Bretagne, où il resta quatre mois prisonnier. Revenu en France, il y végéta cing ans sans emploi et obtint enfin da service sons les ordres da général Grenier, dans le royaume de Naples. En 1812, il fut appelé à faire partie du onzième corps, et rejoignit en Pologne le prince Eugene. à l'époque où l'armée française venait d'essuyer de si cruels échecs. Es

FRE

1813, le général de brigade Fressinet gagnait, à la bataille de Lutzen, le grade de géuéral ile division, en s'emparant du village d'Esdorf, et culbutant les grenadiers russes qui le déscudaient. La décoration de commandant de la Légion-d'Honneur lni fut accordée peu après. Il se distingua eucore aux batailles de Bautzen et de Leipzig. Il retonroz en Italie en 1814, et fut honorablement mentionné dans un bulletin de cette campagne, pour sa cunduite sur le Haut-Mincio. La restauration ramena à Paris Fressinet qui v sollicita et obtint la croix de Saint-Louis. Un conseil de guerre ayant été convoqué à Lille pour y juger le géuéral Excelmans, en mars 1815, a l'occasion d'une correspondance entre lui et Murat, le général Fressinet y assista comme conseil du prévenu, qui fut ionocenté. Il obtiot le commandement de la quinzième division à Ronen, et ensuite celui de la dixième à Toulouse. Il était dans cette ville lorsque Napoléon, revenu de l'île d'Elbe, abordait en France. Fressinet, quoique pen partisan jadis dn gouveroement de Bonaparte, publia des proclamations où il se prononça vivement contre la restauration. Il se rendit à Paris à l'instant où l'armée fraucaise, après la bataille de Waterloo, s'y réunissait, et il y rédigea, ou cuntribna à y faire rédiger l'adresse par laquelle plusieurs généranx exprimèrent à la chambre des représentants l'intention d'upposer aux troupes alliées la plus énergique résistance : mais quelques uns des personnages, dont les noms figuraient parmi les signataires, nièrent qu'ils eussent réellement signé cette pièce. Fressinel, après s'être mis en opposition violente avec le maréchal Davoust, suivit la destinée de l'armée française an delà de la Loire. L'ordonnance dn 24 juillet 1815, et la loi du 18 janvier 1816, le bannirent de France. Ce fut alors qu'il composa ou plutôt qu'il publia sous le voile de l'anonyme: Appel aux générations présentes et futures, au sujet de la convention de Paris, faite le 3 juillet 1815, Genêve. 1817 : factum amer dans legnel il accuse bautement de trahison et de lâcheté le maréchal Davoust. Il passe aussi pour l'auteur des Adieux à ma patrie, pièce insérée sous son nom dans la Bibliothèque historique, 1er vol., 5e cabier. Ce sont des imprécations et des menaces contre la France qui le repousse de son sein, et même contre le royaume des Pays-Bas, d'où il avait reçu ordre de s'éloigner ainsi que d'autres exilés. Cet officier, déjà sur le retour et dont la vie avait été si orageuse, si traversée, s'embarqua en Belgique sur nne guëlette américaine, en janvier 1818, pour aller offrir le secours de son bras aux insurgés de l'Amérique méridionale; il débarqua le 18 mai, à Buenos-Ayres, et combattit quelque temps sous les ordres du général San-Martin; mais, par des circonstances ignurées, son zèle pour la canse de l'indépendance ne fut pas lung-temps gouté ou mis à profit, probablement par suite de quelque désunion; car il avait recu de la nature un caractère chagrin, difficile et une humeur frondeuse. De retonr en Enrope, il oblint la permission de rentrer dans sa patrie et se trouvait à Paris en 1820, à l'époque où quelques émeutes y éclaterent. Arreté le 3 juin et enfermé à la conciergerie, il sut relaché presque aussitôt. Le général Fressinet cessa de vivre en 1821, se trouvant daus un élat voisin de l'indigence,

ainsi que le témoigne le discours que prononça le 11 août, sur sa tombe, le général Solignac. Doné d'assurance et de bravoure, remarquable par la tournure et le commerce extérieur, qualités auxquelles il avait dù un avancement subit et précoce, Fressinet ent la malheureuse destinée de n'assister aux actions de guerre que dans des circonstances désastreuses pour nos armes, et d'être resté inactif aux époques des grands triomphes. Une disposition innée à jouer partout un rôle d'opposition, n'a pas peu contribué aux agitations et aux catastrophes d'une vie marquée , du reste , par une brillante valeur.

FRESTON (ANTOINE), autenr anglais, natif des envirous de Norwich, où vivait son père Robert Brettingham, frère de Matth. Brettingbam, architecte à Houghton, changea de nom pour plaire à son oncle maternel, vieux gentilhomme de Mendham, qui, en 1763, lui laissa tout ce qu'il possédait. Il entra comme pensionnaire à Christchurch , dans l'nniversité d'Oxford, en 1775; prit, de 1780 à 1783, les deux degrés de bachelier et de maître ès-arts, se maria dans l'intervalle à une veuve de Cambridge, et obtint en 1792 la enre de Farley (Hant), qu'il quitta pour celle de Needham (Norfolk) (1801), et enfin le rectorat d'Edgeworth (Glocester). Il joignit à cette place le titre de doyen de Stonehouse, et devint ainsi un des membres favorisés de l'église anglicane. Aussi ses ouvrages annoucent-ils un anglican zélé. Il mourut le 25 déc. 1819. Jeune , la poésie l'avait charmé; plus âgé, les suhtilités de la controverse et les nécessités de son habit le détournèrent de cet agréable passe-temps, Ses Poésies diverses

avaient été publiées en 1787, in-8°. Voici ce qu'il a donné depuis : I. Discours sur les lois, 1792, in-4°. L'auteur s'efforce d'y démontrer que les institutions légales sont nécessaires, non-seulement pour le bonheur, mais encore pour l'existence de l'espèce humaine. II. Adresse au peuple d'Angleterre, 1796, in-80 (anonyme). III. Collection de preuves qui rendent évidente la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, 1807, in-8°. IV. Sermons sur les points les plus importants du christianisme, et sur les divers sujets accessoires, 1809, P-0T.

FRETEAU (JEAN-MARIE NI-COLAS), médecin et chirurgien, naquit en 1765, à Messac.eu Bretagne. Il fit ses humanités et commenca ses études médicales à Rennes, où son père était avocat au parlement : pais il vint les terminer à Paris, où il eut pour maîtres les professeurs les plus renommés, et se livra, sons Desault, à l'étude de la chirurgie. De retour daus sa patrie, il s'était fixé à Nantes, où il jouissait d'une grande réputation comme dentiste, lorsqu'il fut nommé, en 1793, chirurgien-major à la suite des hôpitaux ambulants de l'armée des côtes de Brest. Plus tard (en 1802) il fut élu chirurgien-major du hataillon des volontaires de la Loire-Inférieure. Jusqu'alors Fréteau n'avait exercé l'art de guérir qu'avec le titre d'officier de santé. En 1803 il se rendit à Paris, où il soutint une thèse publique, à la suite de laquelle le diplome de docteur en médecine lui fut accordé. Revenu à Nantes, il y continua l'exercice de sa profession dans toutes ses branches et avec un succès toujours croissant. Il excellait surtout dans l'art des acconchements

507

et dans les opérations chirurgicales. Il se livra aussi à la recherche des moyens orthopédiques pour corriger les difformités du corps, Membre du comité de vaccine établi à Nantes, il contribna beaucoup à la propagation de cette découverte. La société académique de cette ville, en reconnaissance des services qu'il lui avait rendus, le maintint dans la présidence pendant trois années consécutives, dérogeant en sa faveur aux statuts de la compagnie. Les sociétés de médecine de Paris , de Montpellier, ainsi que beaucoup d'autres, médicales ou littéraires, le choisirent ponr correspondant. Enfin, l'estime publique dont il jouissait, le fit appeler an conseil-général de son département, où il se montra fort zélé pour l'enseignement mutuel. Fréteau mournt d'une attaque d'apoplexie, le 9 avril 1823. On a de lui : I. Mémoire sur les moyens de guérir facilement et sans danger les vieux ulcères des jambes, même chez les vieillards, Paris, 1803, in-8°. II. Essai sur l'asphyxie de l'enfant nouveau - né, ibid., 1803, in-8°. C'est la thèse que suutint l'anteur lorsqu'il recut le doctorat. III. Considérations pratiques sur le traitement de la gonorrhée virulente et sur celui de la vérole. dans lequel on prononce l'identité de nature entre le virus blennorrhagique et le virus syphilitique, ibid., 1813, in-8°. La question, résolue affirmativement par Fréteau, dans ce mémoire, avait été mise au concours en 1809, par la société de médecine de Besançon. Le prix fut accordé à Hernandès, médecin de Toulon, qui niait l'identité de nature entre le virus de la blennorrhagie virnlente et celui de la syphilis. Frétean n'obtint qu'une mention bonorable.

Alors il envova son mémoire à la société de médecine de Paris, qui chargea Cullerier, un de ses membres, de l'examiner. Le commissaire se rangea entièrement à l'opinion de l'auteur, et la compagnie invita celui-ci à publier son ouvrage. IV. Traité élémentaire sur l'emploi légitime et méthodique des émissions sanguines, dans l'art de guérir, avec application des principes à chaque maladie, Paris, 1816, in-8°. Ce mémoire parlagea en 1814, avec celui dn docteur Lafond de Nantes, le prix sondé à la société de médecine de Paris, par Desgranges, médecin de Lyon, qui, luimême, dans un rapport qu'il fit à la société de médecine de cette ville, déclara que le travail de Fréteau avail rempli ses vœux. V. Considérations sur l'asphyxie de l'enfant nouveau-ne, 1816. L'auteur y répond à nue critique qu'on avait faite de son système sur cette matière. VI. Un grand nombre de mémoires et observations, insérés dans divers recueils et journanx de médecine, parmi lesquels nous citerons : 1° Observations sur la section du cordon ombilical, dans le cas d'asphyzie de l'enfant nouveauné, 1798, onvrage mentionné bonorablement par la société de médecine de Paris, et imprimé dans le Journal général de Sédillot, t. 1er, p. 38; 2º Quelques rapprochements sur la circulation de la mère à l'enfant (ibid., t. LI, p. 3.), mémoire qui obtint le second prix, en 1807, à la société de médecine pratique de Montpellier; 3º Mémoire sur une opération d'empyème de pus, pratiquée avec succès au côté gauche de la poitrine, dans le lieu d'élection, adressé en 1813 à la société de médecine de Paris

(ibid. t. XLVII, p. 121). VIII. Effin, plasieres dicours impriméa dans le recueil de la société académique de Nautes, et quelques articles sur l'agriculture, le magnétisme, etc., dans le Faulte nantaise. M. Prion, méderin, nereu de Frécan, a publié Péloge de ce docteur, avec une analyse de ses travaux et de ses écrits, Nantes, 1823, in-8°. Un antre Eloge de Fréteau, par M. Leboper, a été inséré dans le Lycce armoricain, 5° livraisou, p. 311-13. R—n—».

FREUDWEILER (DANIEL), peintre suisse, né le 18 déc. 1793, était le fils d'un pauvre cordonnier. Des l'enfance il manifesta le gout le plus vif pour les arts du dessin, et il eut le bonheur de pouvoir entrer encore jeune dans l'atelier de Pfenninger, qui, gratuitement, lui donna des leçons et qui lui marqua de l'intérêt. An bout de quelques années nn connaisseur mit à sa disposition une somme qui pouvait, en partie du moios, lui faciliter les movens d'aller à Rome, et qu'il grossit en peignant le portrait, à Winterthur, pendant plusieurs mois; enfin, en mai 1818, il vit l'ancienne capitale du monde. S'il n'y passa que peu de temps (trois ans), en revanche il le mit à profit, étudia profondément les écoles principales, tâcha de reproduire, de s'approprier des faires divers, et s'attacha également au dessiu avec les Français, encore alors euthousiastes de David; au coloris avec l'école de Venise; à l'idée avec Raphaël. Il affectionnait surtout ce prince des peintres de tons les siècles et de tous les pays, et il n'en est pas qu'il connut mieux et avec legnel il sympathisat davantage. Dans son ardeur à tout voir , à tout apprécier , il trouva bien courtes les trois an-

nées de son séjonr à Rome, et reprit en sonpirant la route des Alpes. De retour a Zurich, il fut obligé, ponr s'assurer nne existence, d'adopter de nouveau la spécialité du portrait, et de se faire maître de dessin, quitte à consacrer ses heures perdues à la grande peinture. Comme maître et comme portraitiste, il acquit de la réputation, mais peu de fortune ; et, lorsqu'en 1826 il se maria, il ne fit que joindre misère à misère. Ses jonrs d'aillenrs étaient comptés : phthisique, très-faible dès son jeune âge , nourri en quelque sorte de privations, il avait fiui par n'avoir que le soufile : sa femme sut moins sa compagne que sa garde-malade, et elle vit s'éteindre, le 30 avril 1827, cette lampe qui eut jeté un si bel éclat, si le sort y eut versé de l'huile. Plusieurs des portraits de Freudweiler sont véritablement des œnvres d'artiste : tont en n'altérant point la ressemblance , il poétise , il idéalise ses figures : ses personnages deviennent des types : l'un est nn poème épique, l'autre une élégie et ainsi de snite. Il a laissé nne collection de beaux dessins représentant : 1º, de Raphaël, la Transfiguration, le Couronnement de Marie, des tétes d'Apôtre et d'antres grands morceanx; 20, d'après le Pérngin, le Garde endormi sur le tombeau du Christ; 3º, d'après le Titien. Danae ; 40, d'après Guido Reni, l'Enlèvement d'Europe; 50, d'après Jules Romain, nne Vénus de grandeur naturelle, à genoux; 6º, d'après le Corrège, nne Madonne et l'Enfant-Jésus. P-or.

FREYTAG (JEAN-DAVIN), maréchal-de-camp, était né à Strasbourg, le 24 janvier 1765. Le nom de cet officier a acquis une honorable cétébrité par les mémoires des déportés da 18 fractidor. Entré de bonne heure au service, Freytag était en 1791 dans le régiment d'Alsace, en qualité de cadet volontaire. Son corps fut un de ceux qui étaient destinés à protéger la fuite de Louis XVI, aux enviroos de Rocroi, et c'est à cette mission sans donte que le régiment d'Alsace dut, peu de temps après , d'être envoyé en garoison à Cavenne, dans la Govane française. Le jeone officier se tronvait en délachement à Sinnamari, avec le grade de capitaine, lors de l'arrivée des déportés. Le général Ramel, dans son Journal, s'exprime ainsi : « An point « du jour, nous débarquames sous la « redoute de la pointe. Le coma mandant du canton, M. Freylag, « capitaine au régiment d'Alsace, « se trnuva sur la plage pour nous « recevoir. - Voilà, dit le com-« mandant de notre escorte, les o condamnés à la déportation, et « voici l'arrêté de l'agent-général à a lenr égard. - Les condamnés, a dites-vous , reprit cet officier , ces « messieurs n'ont pas été jugés; « c'est nne infamie de les avoir en-« voyés ici. » Ce senl mot et son accent honnête loi coûterent son état : il fut cassé peu de temps après et chassé de la colonie. Job Aymé, daos sa relation, s'est plu à raconter la vertueuse iodignation do commandant de Sinnamari, à l'aspect des maux qu'éprouvaient les déportés. De Larue, dans son Histoire du 18 fructidor, imprimée en 1821, a pavé nn tribut de reconnaissaoce an général Freytag, par ce peu de mots : « L'accueil que nous fit M. le capia taine Freylag fol affectuenx. Vrai-« semblablement les émissaires de " l'agent jogèrent qu'il ne les secona derait pas bien dans leors mesu-« res vexatoires, car il fut changé

« peu de temps après. » Exilé et transporté à l'extrémité sod de la colonie , vers l'embouchure de la rivière d'Oyapock, Freytag vint quelque temps après reprendre son service à Cayenne, où l'appela on nouveau gouverneur. De relour en France, en 1804, avec les restes de son régiment, il fut accneilli avec bienveillance par Napoléon qui le placa dans l'armée de réserve, sons les ordres du général Mathieu Dumas. Il fit soccessivement les campagoes d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne et de Russie; et, après avoir passé par tous les grades, il fut promu à celui de maréchal-de-camp. Il faisait partie de la division du maréchal Ney, dans la marche glorieose de l'extrême arrière-garde qui convrit, de Smolensk à Orcha, la retraite de l'armée française. En 1815, le général . Freytag, marié et père de famille. rentra dans la vie privée, et il occupa ses loisirs en écrivant des Mémoires qui ont paru en 1824, Paris, 2 vol. in-8°, accompagnés de notes, de développements curieux donoés par son éditenr, M. C. de Beauregard, arrivé à Cayenne avec les troupes euvoyées pour relever le régiment d'Alsace. Ces Mémoires, dans lesquels des aveotures romanesques sont confondues avec les évènemeots de la carrière militaire de Freytag, et des aoecdotes sur la déportation, ont été fort recherchés lors de leur apparition. Le caractère de bouté, de fraochise de l'auteur, et une certaine paiveté d'honuête homme, en ont fait le soccès, eo même temps que les incidents d'une vie oragense. Le général Freylag est mort à Paris, le 23 avril 1832, après avoir recu des marques d'intérêt et de bienveillance de la part d'illustres déportés devenus ses pro-

FRE

5og

tecteurs, et de princes qui ne pouvaient oublier ni mécounsître les traits honorables qui se présentent comme une compensation des excès de la première révolution. - FREY-TAG, feld-maréchal hanovrien, commanda en 1793 les troppes hanovriennes qui se rénnirent à l'armée des alliés. Forcé, le 6 sept., dans son camp près de Bruges, il fut blessé et fait prisonnier ; mais le hasard avant fait connaître le village où les Français l'avaient mis, le général Valmoden s'y porta snr-le-champ et le délivra. Le lendemain, ses troupes éprouvèrent un nouvel échec. Freytag montra de la bravonre pendant toute cette campagne; mais il fit presque toujours la guerre d'une mauière malbenreuse, et mou-

rnt peu de temps après. B-G-D. FRIANT (Louis), général français, né à Morlincourt, en Lorraine, le 28 sept. 1758, entra dans les gardes-françaises comme simple soldat le 9 février 1781. Des manières polies et un extérieur avantageux lui eurent bientôt gagné la fayeur de ses chefs. Au bout de six mois, il fut nommé caporal des grenadiers, ce qui alors était un avancement rapide. Peu de temps après il fut sous-officier-instructeur du dépôt des gardes, et couserva ce grade pendaut sept ans ; mais n'ayant aucun espoir d'avancement, il quitta en 1787 une carrière où la porte était fermée pour les roturiers. La révolution l'y fit bientôt rentrer ; il en embrassa la canse avec beaucoup d'ardenr et fut admis dans les troupes dites du centre, qui firent le service de la capitale, après la suppression des gardes-françaises. Il passa bientot dans un bataillon de volontaires nationaux, où il fut nommé adjudaut-major , puis lieuteuant-

colonel. Il conduisit cette tronpe en Champagne, puis à l'armée des Ardennes, et se distingna à la bataille de Kayserslantern, aux combats des lignes de Weissembourg et au déblocus de Landan, où il fut blessé. A peine gnéri de sa blessure, il combattit à Arlon, sous les ordres de Jourdan , pnis à Charleroi et à Fleurus. Ce fut surtout à l'estime de Championnet, qu'il dut d'être élevé au grade de général de brigade (juillet 1794). Il passa, en cette qualité, sous les ordres de Kléber, qui lui confia le commandement d'une division. Après la prise de Maestricht, où il se fit de nouveau remarquer, Friant se réunit an corps du général Hatry, destiné à relever les tronpes de l'armée de Rhin-et-Moselle, sons les murs de Luxembonrg. La part qu'il ent à la reddition de cette place, lui valut le gonveruement de la province de ce nom et du comté de Chimay. S'étant cru obligé d'employer des mesures sévères pour la rentrée des contributions, il fut dénoncé au gonvernement comme ayant outrepassé ses ponvoirs; il invoqua le témoignage des députés Garrean et Joubert, et le Directoire lui rendit son emploi. Alors Friant quitta le commandement de Luxembourg, et fnt employé au siège d'Ehrenbreitstein, sous les ordres de Marceau. Ce siège ayant été suspendu, il fut chargé d'occuper les gorges de Branbach, et de protéger la retraite des troupes qui avaient été repoussées devant Mayence, dans le mois d'octobre 1795. L'année suivante, Friant commanda une brigade dans le corps d'armée que Bernadotte conduisit en Italie. La bataille du Tagliamento, la prise de Gradisca el la déseuse de Fiume lui offrirent de nouvelles occasions de signaler son

FRI

courage. Admirateur enthousiaste de Bonaparte, il s'embarqua pour l'Egypte, en 1798, et fut employé, seus Desaix, à l'expéditiou de la Haute-Egypte. Il donna des prenves de valeur à Sédiman, où les Français, découragés, u'osaient retourner à la charge; à Samanhout, où l'ennemi laissa le champ de bataille couvert de morts ; à Aboumana et à Sonbama, où des hordes nombreuses d'Arabes et de Mamelucks furent précipitées dans le Nil. Le général en chef demanda alors pour lui an Directoire le grade de général de divisiou; et, aussitôt après le départ de Bonaparte, Kléber employa Friant en cette qualité, et lui donna le commandement de la Haute-Egypte. Ce fut dans cette seconde période de l'expédition que Friant se fit surtout remarquer. Il eut beaucoup de part à la mémorable victoire d'Héliopolis, puis à la prise de Belbeys, comme à celle de Boulac et du Caire. Ces denx opérations étaient à peine terminées, qu'une flotte anglaise parut devant Alexandrie. Friant sortit de la place et arrêta quelque temps l'ennemi; mais l'infériorité de ses forces l'obligea de se renfermer dans la ville, où il fut assiégé par les troupes ottomanes et anglaises réunies. Après six mois d'un siège meurtrier, il fallut enfin capituler. Friant revint alors en France; le premier consul le nomma inspecteur-général d'infanterie, et le fit comte à l'époque du couronnement. Employé à la grande-armée, il eut quatre chevaux tués sous lui à la bataille d'Austerlitz, et y fut blessé. L'empereur le nomma, pour prix de cet exploit, grand-cordon de la Légion - d'Honueur. Le 14 octobre 1806, Friant se fit encore remarquer à la bataille d'Iéna, puis dans la campagne de 1809 contre l'Antriche. notamment à Tann, le 19 avril, Soutenu par le général Saint-Hilaire. il fit six cents prisonniers. Devenu, en 1811, commandant des grenadiers de la garde impériale, ce lut en cette qualité qu'il fit la campagne de Russie, eu 1812. Il combattit avec distiuction à Smoleusk, le 17 août, et plus encore le 7 sept., à la bataille de la Moskowa, où il fut grièvement blessé à la principale attaque que lorma la droite, sous les ordres de Davoust. En 1813, il commanda la 4º division de la jeune garde, organisée à Mayence; et, le 30 novembre, il se distingua encore à la bataille de Hanan. Il prit part ensuite à la plupart des opérations de la campagne de 1814, surtout à la bataille de Champ-Aubert. Il adhéra, dans le mois d'avril, à la déchéance de Bonaparte, et fut nommé, par le roi, le 2 juin, chevalier de Saint-Louis, puis commandant des grenadiers-royaux, qui furent euvoyés en garnison à Metz. Après l'invasion du 20 mars, il fut créé pair par Bonaparte, et combattit à Waterloo, où il fut encore grièvement blessé. Au mois de nov. 1815, il parut, comme témoin, dans le procès de Nev. et déclara qu'il n'avait eu avec le maréchal auenne relation. Admis à la retraite vers cette époque, il vécut dans sa terre de Gaitlonet, près Menlan; et c'est là qu'il mourut, le 29 juillet 1829. М-рі.

FRIAS (Damase De), Pon des poètes lyriques les plus aimables et les plus gracieux de son Lemps, de l'avis de tuus lescritiques espagnols, seols inges compétents, n'en est pas moiss Irès-peu consu de ses compatriotes. Nicolas Antonio déclare, dans a Bibliotheca nova, qu'il n'a pu se procurer aucun renseignement sur ce poète. Sedano, dans son Parnaso espanol, pour faire excuser l'inutilité de ses recherches à l'égard de Frias, dit que « plus les esprits sont élevés, plus ils sont méconnus (1). . On peut conjecturer que Frias vivait au commencement du XVIº siècle. Un passage de la Casa de la memoria de Vincent Espinel, nous apprend qu'il était né dans la Vieille-Castille, sur les hords de la Pisuerga; mais que les échos de ses rivages avaient déis perdu le souvenir du poète qui les avait illustrés (2). On ne connaît de Frias qu'un très-petit nombre de pièces. Elles ont été recneillies dans diverses collections de vers choisis. et assez récemment par Sedano, qui les a semées dans les tomes II et VII de son Parnaso. Ce sont deux chansous, nn sonnet, nn petit poème intitulé la Retraite de Silvie, et une glose, Les chansons et la glose, au jugement de l'éditeur, sont, dans leur genre, trois chefs-d'œnvre où l'on tronve réunies tontes les sortes de ne fection, la beanté des images, la grâce ou la force des pensées, avec le style le plus barmonieux. Le nom de Frias est encore celui d'une famille considérable en Espagne. W-8.

FRIAZIN (JEAN), Vénitien de naissance, vint de la Crimée à Moscon , au milieu du XVe siècle , comme gravenr et fondenr, et s'introduisit à la cour du czar Iwan III. Le pape Paul II ayant proposé à ce prince d'épouser la princesse Sophie Paléologne (1469), Friazin fut

chargé d'aller à Rome comme ambassadenr du czar, et il revint comblé des bontés de Paul II et du cardinal Bessarion, avec le portrait de la princesse grecque. Friazin fut de nouveau envoyé à Rome en 1472, ponr aller chercher la princesse Sophie, qui, le 10 inin, fut fiancée dans la basilique de Saint-Pierre, avecIwan, représenté par Friazin. Le mariage se fit an mois d'octobre à Moscou. Pendant que la cour célébrait cette union par des fêtes, Friazin fut jeté dans les fers, au lien de recevoir la récompense qu'il attendait. En revenant de sun voyage à Rome, il avait passé par Venise, et le doge Nicolas Trono avait envoyé avec lui Trebisani, comme ambassadent de la république vers les Tartares, afin de les engager à déclarer la guerre aux Torcs. Friaziu, abusant de la confiance que le doge avait mise en lui, garda la lettre adressée au khan des Tartares. ainsi que les présents qui lni étaient destinés. Iwan, informé de cette infidélité, ordonna que Friazin fût conduit chargé de fers à Columna, que sa maison sut détroite et que sa femme fut arrêtée avec ses enfants. Friazin avait fait venir de Venise un frère et un neven, qui, malgré cette disgrace, furent employés dans les missions diplomatiques qu'Iwan en-

voya en Italie. G---Y. FRIDZERI (ALEXANDRE-MA-RIE-ANTOINE FRIXER, dit), célèbre musicien aveugle, naquit à Vérone le 15 janvier 1741. A l'âge d'un au, il perdit la vue; et ce premier malhenrindiqua qu'il devait s'attendre à une carrière d'infortunes. A huit aus, il fabriquait des instruments enfantins, sur lesquels il faisait prenve d'aptitude pour la musique. Il n'ent qu'environ neuf mois de lecons de violon, données par cinq maîtres

(Ex. 11.)

<sup>(1)</sup> Cuanto son mas subresalientes los ingenies, tento son mas desconocidos.

<sup>(</sup>Pernaso espenol, 11, 377.) (2) Tu Pisuerga, que tienes en olvido El claro nombre .... De Damasio , por quien fue tn corriente Mas que por tua riberas eccelente.

différents. A onze aus, il fit lui-même sa première mandoline sor laquelle il apprit scul. Il apprit scul aussi la flute, la viole d'amour, l'orgue, le cor et autres instruments. A vingt ans il était musicien, architecte et poète ; mais il cultivait la musique de présérence. A vingt-quatre aus il quitta la maison paternelle, et se mit à courir le monde. Novarre fut la première ville où se fixèreut ses pas vagabonds. Il ent partont des succès, tant sur le violon que sur la mandoline. Ce qui surprenait encore plus que sa facilité pour improviser l'accompagnement d'une sonate quelconque, c'était sa promptitude à reteuir un morceau, quelque long qu'il fût. Il lui a suffi sonvent d'eutendre une fois un concerto de Viotti, pour l'exécuter exactement sur son violon. Arrivé à Paris vers 1766, il se fit entendre au concert spirituel, où il débuta avec succès par un concerto de Gaviniés. Il parcourut ensuite le nord de la France, la Belgique et la lisière de l'Allemagne qui borde le Rhin. En 1771, il revint à Paris, où il fit graver six quatnors pour le violon, et six sonates pour la mandoline. Après avoir donné l'opéra des Deux miliciens, il voyagea dans le midi de la France, et fut partout accueilli avec distinction. L'année suivante, il obtint un nonvean succès dans la capitale, par sou opéra des Souliers mordores; puis il accompagna en Bretagne le comte de Châteaugiron, et resta douze ans avec lui. Pendant ce temps il fit deux voyages à Paris, et donna l'opéra de Lucette, que la cabale fit tomber. La révolution survint, et il se détermina à reprendre ses voyages. Il alla d'abord a Nantes, où il forma nne académie philharmonique. Forcé, en 1796, de

revenir a Paris, il fut admis au Lycée (depuis Athénée des arts) ; et il y joua des concertos de violon et des morceaux concertants sur la mandoline, et y fit chauter Mile Mayer, agée de onze ans, à laquelle il n'avait donné que cinq mois de lecons. Il forma encore une societé philharmonique qu'il plaça d'abord au Palais du Tribunat (Palais-Royal), et ensuite à l'ancien magasin de l'Opéra , rue Saint-Nicaise. Cétait de la , comme il le disait Inimême, qu'il avait sauté jusqu'à Anvers, par l'explosion de la machine infernale du 3 nivose an IX (24 déc. 1800) (1). Depuis que Fridzeri habi ait la Belgique, il s'était fait marchaud de musique et d'instruments. Il est mort à Auvers sur la fin d'oct. 1825, ågé de quatre-vingt-cinq ans.

FRIEDLANDER (DAVID), savant prussien, né le 6 décembre 1750; était israélite de naissance. La plus grande partie de sa vie se passa dans les occupations du négoce et de la banque, mais sans l'absorber exclusivement. Voué par gout des l'enfance anx études sévères, possédant parfaitement l'hébren, le Talmud, la législation, les affaires commerciales, disciple fervent du célèbre Mendelssohn, 'lié d'ailleurs avec tout ce que Berliu rensermait de notabilités intellectuelles, Friedlander se plaça an premier rang parmi ses coreligionuaires, et se fit même une réputation brillante hors de leur cercle. La confiance de ses concitoyens lui décerna plusienrs mandats honorables : il fut membre du burean royal des mannfactures et du commerce . membre du conseil de la ville de

<sup>(1)</sup> L'attentat du 3 nivese contre la via du premier costul cut lien dans la rue Saiut-Nicaise, ou la maison qu'habitait Fridzeri fut atteinte et fort eudommagée par l'explosion.

Berlin, député général des Juiss de Prusse, Sa mort eut lieu le 26 décembre 1834. On a delui beaucoup d'ouvrages et des morceaux épars, parmi lesquels nous indiquerons : I. Lettre aux Juifs, Berlin, 1788. II. Pièces concernant les colonies juives dans les états prussiens, ibid., 1793 (écrit remarquable, bien que sa signature ne s'y trouve pas). III. Sur la refonte devenue nécessaire dans le culte et l'education par la nouvelle organisation de l'existence des Juifs dans la monarchie prussienne, ibid., 1812. IV. Discours pour l'édification des Juifs instruits, ibid. , 1815 et 1817. V. Sur l'amélioration des Juiss polonais, ibid., 1819. VI. Documents pour l'histoire de la persécution des Juifs au XIX siècle, ibid., 1820 (en forme de lettres à Mar de Recker). VII. Divers morceaux dans les feuilles quotidiennes ou autres, notamment: 1º sur la Traduction des Psaumes de Mendelssohn (dans la Berlinische Monatschrift, 1786, nº 12); 2º sur l'Inhumation précipitée des Juifs, (même recpeil, 1787, nº 4); 3º Sincères idées d'un Juif sur la proposition faite à ses co-religionnaires d'abolir la fete des sorts (la fête en mémoired Esther) (même recueil, 1790, nº 6); 4º Kora, on l'Ennemi des démagogues, histoire rabbinique, tiree de la Midra (même recueil, 1790, nº 8); 5º Lettre sur la morale du commerce (daps le Sammler, tom. IX, 1790). VIII. Dei Traductions soit de l'hébreu en allemand, soit de l'allemand en bébreu. Friedlander mit ainsi en langue sacrée quelques idylles de Gessner; il lit même des vers dans cet idiome dont on ne connaît plus la pronon-

ciation, et il prit le cinnor hébraïque pour célebrer les charmes et les noces de la princesse de Mecklenbourg-Strelits avec le roi de Prusse. P-or.

Strelitz avec le roi de Prusse. P-or. FRIEDLANDER (MICHEL). médecin allemand, né à Kænigsberg en 1769, était neveu du savant dont l'article précède. Après avoir étudié sous Enchel, sous Kant, Krause, Hager, Schulze, il parconrat l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, l'Ecosse, l'Italie et la Russie. En 1800, il vint se fixer dans la capitale de la France, où il exerca d'one manière distinguée la profession de médecin, et il eut l'honneur d'y compter parmi ses clientes Mme de Staël. L'asage de la langue française lui était devenu très-familier; il la parlait et l'écrivait également bien. Place en quelque sorte sur les limites du monde français et du monde germanique, il ent toujonrs en vne d'établir une communication entre les deux peuples. C'est dans ce dessein qu'il fonda avec Pfaff les Annales françaises d'histoire naturelle, de physique, de chimie, Hambourg et Leipzig, 1803, et qu'en revanche il chercha dans tons ses ouvrages français à naturaliser la connaissance des méthodes aliemandes. Il coopera, dans les années 1812 et 1813, aux Annales d'éducation, publices par M. et M" Guizot ; puis a un ouvrage du même genre, publié en allemand par le prédicateur Hoinagel, de Franciert. Les artieles qu'il avait composés pour le recueil de M. Guizot ont été réimprimés en un vol. in-8°, sous ce titre : de l'Education phy sique de l'homme. Paris, 1814, in-8º. Le docteur Friedlander a donné quelques notices dans la Biographie universelle. notamment celle de son célèbre compatriote et co-religionnaire Men-

delssohn, et quelques articles dans le Dictionnaire des sciences medicales. Il élait correspondant de plusieurs sociétés de médecine de l'Allemagne, particulièrement de celle de Munich. Il mourut presque subitement à Paris, en sept. , 1824. On a encore de lui : Observations sur la mortalité considérée sous ses différents rapports. De nombreuses tables des rapports de la mortalité, aux différents ages de la vie, daos les diverses professions et les divers climats, servent d'appui, d'exemples et de développements aux recherches de l'auteur. La Gazette de sante (nº 1, aonée 1817) contient une Lettre critique, par Friedlander, sur l'état actuel du magnétisme en Allemagne, ou plutôt dans quelques contrées de ce pays qu'il avait visitées. L'institut magoétique de M. Wolfart, professeur à l'uoiver sité de Berlin, est l'objet principal de cette lettre.

FRIESS (JEAN de), fameux trailaot autrichien, était né en 1722, à Mulhausen, où plosieurs de ses aucelres avaient été bourgmestres de la republique. Son pere y était tribun, et, n'ayaot qu'une fortune médiocre, il youa son fils an commerce ol le plaça chez un négociant, de Franciori, en 1743. La, Jean de Friess fit connaissance avec un commissaire des guerres anglais, et se melad'eotreprises et fournitures pour l'armée. Cet état l'appela à Vienne, où, par l'entremise du baron Greschiter, il fut associé daos des spéculations de fournitures pour l'armée autrichienne, et oblint la protection de l'impératrice Marie-Thérèse, qui le créa baron et l'envoya à Loodres pour régler des contrats militaires. Il s'acquitta à merveille de cette

commission, et obtint une graude récompense. L'empereur, Josephi Gavoria également, Jui accorda des privilégas et imompoles en plusieurs tranches de commerce, et le reveitifinalement du titre de come du saintempire. Le comte de Friess mourat à Vienne en 1793, faissant une soccetion d'environ vingt milions de fracces.

FRIMONT (JEAN-MARIE) général autrichien, fils d'un ancien major retiré à Finstringen en Lorraine, où il vivait d'une modique pension de retraite, naquit dans ce village en 1759, et fut des l'enfance voué à la carrière des armes. Quoique sa famille fut noble, elle n'était parid'nu rang assez elevé pour qu'il put espérer quelque succès dans l'armée française, où les premiers emplois étaient exclusivement réservés aux grandes familles. Ce motif le décida à passer au service d'Autriche. où plusieurs de ses compatriotes et de ses parents avaient réussi. Il entra dès l'age de dix-sept ans , comme cadet . dans le régiment des bussards de Wurmsser, dont le colonel avait été fort lié avec un de ses oncles . et, par sa protection, il devini bientot lieutenaot. Ce fut en cette qualité qu'il fit la guerre de la succession de Bavière contre les Prussiens en 1778. Devenu capitaine, il fit la guerre cootre les Turcs, puis contre les révolutionnaires belges en 1790, et enfo contre la France en 1792. Il étaita lors chef d'escadron, et il se distingua au combat d'Aldenboven, le 1er mars 1793, puis à Nerwinde et dans toute la suite de cette mémorable campagne, sous le prince de Cobourg. Employé dans les Ardennes, sous les ordres de Braulieu, en avril 1794. il disputa pied à pied, avec no petit

nombre d'hommes, le passage de cette forêt, au général Jourdan, qui se portait sur la Sambre à la têle de l'armée de la Moselle. Il assista ensuite à tons les combats qui furent livrés sons les mnrs de Charleroi, et que terminèrent gloriensement pour les Français la prise de cette ville et la victoire de Fleurns. Devenu major en 1796. Frimont se distingua encore devant Mayence, a Manheim et à Frankental. C'est au commencement de 1798, qu'il fut chargé d'organiser le corps de cavalerie qui, tout entier composé d'émigrés et de désertenrs français, devait faire avec tant d'éclat sous ses ordres, et sous le nom de ebasseurs de Bussy, les campagnes de 1799 et 1800, en Italie et dans le Tyrol. Nommé général-major au cummencement de l'année 1800 . Frimont fut employé an siège de Genrs, que défendait Masséna. Il échoua dans une première attaque le 30 avril, et fut plus henrenx le 30 mai, où il triompha dans la vallée de Bisagno d'un corps de Français commandé par le général Soult, qui fut blessé grièvement et fait prisonnier. A la bataille de Marengo, Frimont, à la tête de quatre escadrons, exécuta une charge brillante contre l'infanterie de la garde consulaire, qui résista avec beaucoup de fermeté, mais ne put empêcher les Autrichiens de lui enlever quatre pièces de canon. Dans la campague de 1805, il se distingua aux combats meurtriers de Caldiero, et dans tonte cette longue retraite que fit l'archiduc Charles, des bords de l'Adige à cenx du Danube. L'empereur le créa alors barnn, ce qui est une favent trèsrare dans l'armée autrichienne ; et , trois ans plus tard, il le fit feld-maréchal-lientenant. C'est en cette qualité qu'il commanda avec beancoup de

distinction sur les bords de la Piave ct du Tagliamento. La valeur qu'il déploya à la bataille de Sacile, sons les ordres de l'archiduc Jean, lui valut la croix de commandeur de Marie-Thérèse. La paix de Schenbrunu, ani termina d'une mauière si facheuse pour l'Autriche cette malheurense campagne de 1809, donna enfin au baron de Frimont quelques anuées de repos; et ce ne fut qu'en 1812 qu'il se remit en campagne pour commander la cavalerie du corps auxiliaire que l'Autriche fournit à Napoléon dans sa funeste eutreprise coutre la Russie. On sait combien furent insiguifiantes les opérations de ce corps d'armée, commandé par le prince de Schwarzenberg. Le baron de Frimonteut douc bien peu d'occasions de s'y montrer, et cependant ce fut ponr cette expédition qu'il recut de son souverain la croix de commaudenr de Saint-Léopold: Il attaqua d'une manière plus sérieuse, à Hanau, les Français qui se retiraient après avoir perdu la bataille de Leipzig (oct. 1813); mais il y fut repoussé vivement par Napoléon lui-même; et le général en chef Wrede, qui s'était flatté de conper à l'armée française sa dernière retraite, reçut une blessure grave. Frimont pénétra en France au commencement de 1814, à la tête du même corps d'armée , et il ent beaucoup de part aux succès de Sainte-Marie, de la Rothière, de Bar-sur Aube et d'Arcis. Nommé gonvernenr de Mayence, il resta dans cette place jusqu'au mois d'avril 1815, et sut chargé à cette époque du commandement de l'armée qui dut agir en Italie contre le roi de Naples' Joachim Murat, lequel , ponssé par Bonaparte, échappé de l'île d'Elbe, venait de faire contre l'Antriche une imprudente levée de boucliers. Une circonstance peu connue, et qui doit faire parfaitement apprécier le général Frimont, marqua le début de cette courte expédition, Deux beures après son arrivée, voyant à quel ennemi il avait affaire, et ne doutant pas de la victoire, il expédia des ordres écrits aux généraex Bianchi et Nienpert de se diriger a l'instant sur Naples, sans s'arrêter, sans s'inquiéter des colounes conemies qui fugaient, et surlout sans les attaquer. Il exigea de ces deux généraux un accusé de réception de ses ordres. Cependant sa position était assez critique, son armée était peu nombreuse; il avait du songer, en arrivant, à détraire l'armée de Murat, à contenir derrière lui le Milanais prêt à s'insurger, et à se menager les moyens d'arriver par le Piémont sur les frontières de France, pour seconder les alliés dans leur invasion de la France. Le général Bianchi poursuivant la route de Naples crut, malgré ses instructions précises, devoir attaquer l'une des colonnes de Murat qui voulait, regagner la capitale des Deux-Siciles. Il fut vainqueur, mais il aurait pu perdre la bataille ... Alors le sort de l'Italie ponvait être compromis, et Frimont ponvait perdre le fruit de tonte sa prévoyance. A peine fut-il înstruit de cet incident, qui aurait pu lui être si funeste, qu'il crut pour sa responsabilité devoir en adresser sun triple rapport à l'empereur, au conseil aulique à Vienne, et au prince de Schwarzenberg, commandant supérieur de toutes les armées autrichiennes. Il ne négligea pas d'envoyer copie de ses ordres à Bianchi, et l'on peut juger que ce général dut être puni pour avoir remporté une victoire, ce qui ue s'était pas vn depuis les Romains, Un sayant qui écrit l'histoire a vu les "pièces originales qui constatent ce fait, Enfin Biauchi arriva à Naples : le roi Ferdinand ne vit en lui que le libérateur de sou royaume; et dans cette idée il le récompensa magnifiquement. Les jour naux de Naples, et, d'après eux, ceux de toute l'Europe, n'altribuèrent qu'à lui la défaite de Murat et le rétablissement de la monarchie napolitaine, tandis que toute cette opération appartenait aux savantes dispositions du baron de Frimont. Bianchi, aussi juste que brave, ne fut pas plus tôt instruit de l'erreur des journaux qu'il écrivit à son chef que toute la gloire de la campagne lui appartenait et qu'il ne pouvait concevoir comment les journaux avaient dénaturé des faits aussi conslants et aussi récents. Avant de cacheter sa lettre il en donna lecture à tous ceux qui l'entouraient. Après le traité de Paris (nov. 1815) ; Frimont fut chargé de commander le corps d'occupation autrichien jusqu'en 1818, et il se fit estimer, par sa prudence et sa modération, de tous les habitants de la ci-devant province d'Alsace. Il fut ensuite nommé gouverneur de Venise; et il conserva cet emploi jusqu'à ce qu'il recut la mission d'aller rédnire les révulutiunnaires de Naples, à la tête de quatre-vingt mille hommes, en conséquence des résolutions du congrès de Troppau. Ce fut le 29 jauvier 1821 qu'il franchit le l'o sur trois points, el qu'après avoir adressé à ses troupes une proclamation fort sage, il s'avanca avec rapidité vers Naples. Lo 24 février il trausféra son quarties général de Perrugia à Foligno, d'où il adressa aux Napolitains une seconde proclamation dans laquelle on remarquait le passage suivant : « Eu « franchissant les limites du royaua me, aucone intention hostile ne « guide nos past l'armée sous mes « ordres regardera et traitera com-« me amis tous les Napolitains a snjets fidèles de lenr roi et amis « de la tranquillité; elle obser-« vera partout la discipline la plus « rigonreuse, et ne verra des ena nemis que dans cenx qui s'opa poseront à elle comme ennemis? « Napolitains! écoutez la voir de « votre roi et de ses amis, qui soul « anssi les vôtres. Réfléchissez sur « tons les désastres que vons vous attirerez par une vaine résistance ; « persuadez-vous que l'idée passa-« gère dont vos ennemis, les ennea mis de l'ordre et de la tranquil-« lité, cherchent à vous éblouir, ne « saurait jamais devenir la source « de votre prospérité. » Cependant les troupes napolitaines avaient été réparties sur plusieurs points. Elles occuperent momentanément Riéti et Terni; mais, craignant d'être connées par une colonne antrichienne, elles se retirerent en dedans des frontières. et le 28 février Riéti fut occupé par l'avant-garde de Frimont, qui, avant de faire ancun mouvement important, vonlait donner anx diverses provinces napolitaines le temps de connaître sa proclamation, et celle que Ferdinand IV avait adressée de Laybach à son peuple. Le 4 mars ces denx pièces furent transmises aux troupes napolitaines les plus voisines dn quartier-général autrichien. Plein de confiance dans les sentiments de fidélité de la majeure partie du penple napolitain, Frimont espérait que les tronpes rentreraient dans le devoir. Un fen très-vif, parti le 7 mars des bauteurs de Riéti, où deux colonnes du corps d'armée sous les ordres du chef de l'insurrection Pépé s'étaient avancées, dans l'intention de

surprendre l'avant-garde antrichien ne, détruisit bientot cet espoir. Le combat s'engagea, et les Napolitains forent repoussés avec perte. Le général Frimont s'était réservé de ne point quitter le corps d'armée qui, sous les ordres de général Mohr, était destiné à agir contre les Abruzzes. L'occupation d'Antrodocco , la prise d'Aquila, et la dispersion tolafe des troupes commandées par Pépé, ne laissant plus d'obstacles à la marche de ce corps d'armée, Frimont donna l'ordre au général Mohr de se porter sur Sulmoua, Garigliano et San-Germano, où le quartier-général fut établi le 19 mars. Le fort de San Germano sur le Mont; Cassiu était défendu par des troupes de la garde royale sons les ordres d'un colonel napolitain , qui s'était joint aux révoltés. Frimont, au nom de S. M. sicilienne, le somma de rendre la place, et il fit attaquer les retranchements, qui furent occupés partie à main armée et partie sans résistance. Le général autrichien Fignelmont et le général napolitain Ambrosio conclurent alors une convention devant Capone pour la cessation des bostilités sur tous les points du royanme. Le baron de Frimont s'occupa ensuite de tous les arrangements relatifs à la remise des forts de Pescara, de Gaëte et de Naples; et le 24, à nenf heures du matin , l'armée antrichienne fit son entrée dans cette ville. et défila devant le duc de Calabre et le prince de Salerne, qui étajent sur le balcon du palais. Les Autrichiens furent reçus à Naples comme des libérateurs, ainsi qu'on en peut juger par les détails que publièrent les journaux de cette époque : « Toute " l'immense population, dirent-ils, accourut au-devant des troupes

a antrichiennes avec des acclama-« tions et des cris de vive le roi! « L'affluence était si extraordinaire, e que les trunpes ponvaient à peine « marcher. Il n'y avait pas un seul a individu, grand, petit, de tout a sexe et de tont âge, qui ne portât « une branche d'olivier, et surtont a la place du palais du roi, qui « présentait, sans exagération , l'as-« pect d'une forêt. Le baron de « Frimont, convaince d'avance des « intentions pacifiques du peu-« ple, avait ordonné à ses soldats « de parer leurs shakos de branches « d'olivier en place des différents e autres rameaux dont les soldats antrichiens ont l'habitude de pa-« rer lenrs coiffures. Cette mesure, « anssi sage que convenante, réussit « à merveille, et acheva de concilier « tous les esprits en favenr de ces a guerriers protectenrs, que l'on « avait peints des couleurs les plus a odieuses. Un temps magnifique a angmentait l'éclat de cette en-« trée. » Ainsi fut terminée une campagne qui avait duré moins de vingt jours; ainsi fut étouffée, à son berceau, une revolution que dans d'autres pays, l'on avait regardé comme invincible. Les tronpes antrichiennes forent envoyées dans les différentes provinces , afin de contenir les baudes d'insurgés quis'y étaient formées. Elles furent réparties dans les villes et provinces pour y étouffer les derniers germes de la rébellion : et, lorsque tont fut ainsi terminé, le général antrichien, après avoir recu du roi de Naples le titre de prince d'Antrodocco, alla prendre le gonvernement des provinces lombardo-vénitiennes, où il réprima encore en 1831, par sa fermeté, quelques symptômes d'insurrection. Il continna à jonir de la plus grande favenr

amprès de son sourerain, François II-re, quisipprécisi surtont et le lui nue aversion très-prononcés pour les révolutionaires et révolution et les révolutions et les repetits de la mourzeble , celle de nov. 1881, à l'une des premières charges de la mourzeble , celle de président du censeil autique ; mais , comme il arrive trop souvest après and et ravans et de péris, le général Frinont, parreus un faite des grandeurs, mourule 120 déc. saivant, ann avoir pu remplir sue seule fois d'anasi houvezibles fonctions. M—5;

FRISON (ANDRE-JOSEPH), député des Deux-Nêthes au conseil des cinq-cents, était né en 1766. Il prit beauconp de part an sonlèvement qui éclata dans la Belgique, en 1790, et plus encore à la révolntion que les Français y excitèrent lors de lenr invasion en 1792. Il se livra alors à des excès tels qu'on le sernomina le Marat de la Belgique. En 1795, l'assemblée électorale des Denx-Nèthes était composée de cinquante membres ; les élections de la majorité ayant déplu à sept d'entre enx, ils opérèrent une scission et nommèrent Frison à la pluralité de quatre veix contre trois. Le corps législatif valida la nomination faite par la majorité ; mais après la journée do 18 fractidor (4 sept. 1797), le Directoire la cassa, ponr appeler Frison an conseil des cinq-cents, et son collègue Beerembroëk à celui des anciens. Le 24 septembre 1798, il fut nommé secrétaire ; le 9 janvier 1799; il vota pour que les naufragés à Calais fussent envoyés devant nne commission militaire, et jogés comme émigrés. Lors de la crise du 30 prairial (19 jmin 1799), il cita contre le Directoire des faits relatifs à la Belgique, ponr établir la prenve des détentions arbitraires. Le 10 inilet,

il dénonça le secrétaire Lagarde comme dilapidateur, au sujet de la propriété des journaux le Rédacteur et le Défenseur de la patrie. Membre de la société des jacobins do manège, Frison en fut nommé notateur; il vota ensnite pour que l'on déclarât la patrie en danger, et finit par dire « qu'il craignait que quel-« ques diplomates ne voulussent faire « danser la périgourdine à la ré-« publique. » Ce qui s'adressait évidemment à M. de Talleyrand de Périgord, alors ministre des relations extérieures. Il s'opposa ensnite de tout son pouvoir au triomphe de Bonaparte dans la journée du 18 bromaire. Anssitôt après il fut en conséquence exclu du corps législatif, et porté sur la liste des individus qui devaient être mis en détention dans le département de la Charente-Inférieure; mais cette mesure ne fut pas exécutée. Depuis ce temps Frison resta éloigné des fonctions publiques. et se fit maître de forges à Lodelinsart près de Charleroi, où il vécut tranquille, même estimé, et où il monrut vers 1817. Ayant vouln monter sur un cheval fongueux, il tomba et se cassa la tète. - Un de ses fils est membre de la chambre des représentants à Bruxelles. M-pi.

FRIZZI (Avrouse), histories et littérateur, né le 24 mar 1736, à Ferrare, fit ses études au collège de sa ville natale, dirigé par les jésuites, et à appliqua, dans le même temps, à cultiver ses dispositions pour le desain et la manque. Parena h'Âga de choisir une carrière, il east dabord l'itiée de «énefreme dans un colitre; mais réfléchissant que, dans le cas oû son père viendrait à manquer, étail à loi, commel aîné, de le remplacer près de ses jeunes frères, il étodia les mathématiques

et la jurisprudence, pour se mettre en état de remplir le premier emploi qui deviendrait vacant. En 1759, il recnt le laurier doctoral, dans la donble faculté de droit de Ferrare, et la même année, il se fit agréger au collège des notaires. Les devoirs de cette charge et ses occupations comme jurisconsulte ne ralentirent point son ardeur pour les lettres, auxquelles il consacrait tons ses loisirs. L'académie des Argnauti, qui s'ouvrit en 1760, lui dat ses réglements et une utile impulsion. Coadjutenr, en 1761, de l'anditeur de la légation, le savant abbé Passeri (Voy. ce nom, XXXIII, 100), il y joignit, l'année suivante, la charge de vice-secrétaire de la commission des eaux que lui fit donner son ami Barotti (Voy. III, 406), qui partageait ses goûts littéraires. En 1775, il se chargea de la rédaction de l'Annuaire de Ferrare (Diario Ferrarese), qu'il continua les deux années suivantes, et dont la collection forme 3 vul. in-8°. Ses services furent récompensés, en 1781, par la place de secrétaire en chef de l'administration mnnicipale, qu'il remplit avec beaucoup de zèle jusqu'en 1796, époque de l'invasion française. Il prit alors sa retraite, et refusa tons les emplois qui lui furent offerts; sans cesser pourtant de repdre à sa patrie tous les services qui dépendaient de lni. Souffrant déjà d'une maladie do conr, qui prit avec le temps un' caractère sérieux, il y succomba le 29 sept. 1800. Il est l'auteur des nonveaux arguments in ottava rima, mis en tête de chaque livre ... dans l'édition de la Guerra de' Goti de Chiabrera, Venise, 1771, in-12. Parmi les onvrages de Frizzi , les plus connes sont : I. La . Salameide, poème badin en 4 chants,

in ottava rima, Venise, 1773, in-80, 1803, in-16, etc. C'est l'éloge des salmis en grande réputation à Ferrare, et l'art de les préparer. Ce poème est, au jugement des Italiens, sous le rapport de l'invention et du style, un des chess-d'œuvre d'un genre dans lequel leur littérature en possède un si graud nombre. IL. Memorie storiche della nob. famiglia Bevilacqua, Parme, Bodoni, 1779, in-4°. III. Memorie storiche della nob, famiglia degli Ariosti, dans le tome III de la Raccolta Ferrarese. IV. Relazione dei due passaggi per Ferrara del som. pontef. Pio VI, 1782, in-4°. V. Le Guide de l'étranger à Ferrare. 1787, in-12. VI. Memorie per la storia di Ferrara, 1791-1809, 5 vol. in-4°. Le dernier volume a été publié par Gaëtan, l'un des fils de l'auteur, qui l'a fait précéder d'une courte notice sur la vie de son père, par un de ses amis, el l'a orné de son portrait. Cette bistoire, la meilleure et la plus complète que nous ayons de Ferrare et des princes d'Este, finit à l'année 1796; c'est le principal titre de Frizzi au souvenir de la postérité.

W-s. FROBERGER (JEAN-JACques), musicien, né à Halle en Saxe, vers 1635, fut envoyé par l'empereur Ferdinand III, a Rome, pour y prendre des lecons du célèbre Frescobaldi, et, a sonretour, en 1655, fut nommé par ce prince organiste de la cour. Il fut le premier Allemand qui composa pour le clavecin avec goût. Pendant son voyage à Dresde, il exécuta, devant l'électeur six toccates, huit capricci, deux ricercati, et denx suites, qu'il avait transcrits lui-même dans un recueil dontil fit hommage à l'électeur, lequel,

en retour, lui remit une chaîne d'or d'un grand prix. En 1662, Froberger se rendit en Angleterre. Pendant ce voyage, il eut le malheur, en traversant la France, de tomber dans une bande de brigands, et d'être pris ensuite sur la mer par des pirates; de sorte qu'il ne put sauver que quelques ducats. qui se tronvaient cachés dans ses habits. A son arrivée à Londres, il se présenta, avec un misérable vêtement de matelot, à l'organiste de la cour, auquelil offrit ses services comme sonfflenr. Mais à l'occasion du mariage de Charles II avec la princesse Catherine de Portugal, son attention s'étant portée plutôt sur la cérémonie que sur ses soufflets, il les leva un peu plus hant qu'il ne le fallait ; l'organiste lui en fit des reproches, et même le maltraita d'une manière plus vive encore. Froberger souffrit tout sans rien dire, mais il saisit le moment où les musiciens de la chapelle s'étaient retirés dans un cabinet voisin, et exécuta alors quelques dissonances an positif, qu'il résolut de la manière la plus agréable et la plus habile. Une des dames de la table du roi, qui, à Vienne, avait été son élève, le reconunt à la résolution d'accords qu'il venait d'exécuter. Elle l'appela à l'instant et le présenta an roi, qui fit apporter à côté de lui un clavecin sur lequel Froberger charma toute la société. A sou retour en Allemagne, il se vit obligé de se retirer à Mayence, où il mourut àgé de 60 aus. F\_LE

FRO

FROCHOT (NICOLAS-THERESE-BENOIT, comte), membre de l'assemblée constituante, et premier préfet du département de la Seine, unaquit à Dijon le 20 mars 1761. Il acherait ses études lorsqu'il s'enrôla dans un régiment d'infanterie; mais,

sa famille avant acheté son congé, il se fit recevoir avocat au parlement, et, quelque temps après, acquit la charge de prévôt royal d'Aignay-le-Duc, qu'il remplissait en 1789. Député du bailliage de la Montagne (Châtillon-sur-Seine), aux états-généraux, il s'y lia des le principe aveo Mirabean, et fut, dans plusieurs circonstances, très nuile à ce grand orateur, en lui fournissant des notes sur les objets en discussion. Dans le cours de l'année 1790, il ne parut ou'une seule fois à la tribune, pour demauder la suppression des banalités couventionnelles, comme entachées de féodalité; mais l'intimité de ses liaisons avec Mirabeau suffisait pour lni donner une asses graude importance dans l'assemblée, où il appuya constamment les mesures qui devaient assurer le triomphe de la cause populaire. Dans la séance du 31 avril 1791, il prononça un discours trèsremarquable sur les moyeus d'opérer dans la constitution les modifications que le temps anrait fait juger nécessaires. L'impression de ce discours înt ordonnée, et le projet de décret dout il était suivi devint. avec quelque changement, le titre VII de la constitution (1). Le 2 septembre, Regnaud de Saint-Jeaud'Angély fit décréter une nouvelle proposition de Frochot, portant que les députés aux assemblées chargées de reviser la constitution préteraient, avant d'entrer en fonctions, le serment de se borner à statuer sur les objets qui leur auraient été soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédeutes. Après la session Frochot fut élu juge de paix d'Aignayle-Duc. Le 20 octobre, il vint, à la barre de l'assemblée législative, dé-

clarer que Mirabean, dont il était Percenteur testamentaire, n'avait pas laissé de quoi payer ses créanciers, et demanda que les frais de sa pompe funebre fussent acquittés par le trésor public. Mme du Saillant, sœur de Mirabeau, se plaiguit amèrement que Frocbot eut fait une pareille démarche sans avoir consulté sa famille ; mais il lui répondit par une lettre datée d'Aiguay, le 31 oct. (2) : a Que M. du Saillaut, neven de « Mirabeau, étant légataire univer-« sel de cet homme illustre, il ne « tenait qu'à lui de faire cesser son « insolvabilité, qui, d'ailleurs, n'é-« tait que trop réelle, puisque les « créanciers ne toucheraient que « cinquante pour cent. » La mémoire de Mirabeau ayant été vivement attaquée à la Convention, Frochot se présenta pour la défendre, et . fit demander par Manuel que l'assemblée voulut lui fixer le jour où elle consentirait à l'entendre (24 décembre 1792); mais il ne put obtenir cette faveur. Devenu ensuite suspect dans son département, il fut arrete, et détenu au Château de Dijon jusqu'après la chute de Robespierre. Nomme depuis membre de l'administration centrale de la Côte-d'Or, il s'y fit remarquer par la formeté qu'il déploya contre la réaction. Il obtint ensuite la place d'inspecteur des forêts: et il se trouvait à Paris pour les affaires de cette administration, lorsque survint la révolution du 18 brumaire. Il fut d'abord élu membre du nouveau corps législatif; mais il cessa d'en faire partie, lors de sa nomination à la préfecture du département de la Seine (3). Il prit possession

de cette place le 22 mars 1800; et

(2) Cette lettre est insérée dans le Moniteu.
(3) L'élévation de Frochat à la première préfecture de France fot pour loi un coup de fortune tout-fait instiendu; Bompurte cherchait

<sup>(1)</sup> Ce discours a été réimprimé dans le

les talents qu'il développa comme administrateur justifièrent les prévisions qui l'avaient fait élever à ce poste important. Nommé successivement conseiller d'état en 1804, puis commandant de la Légion-d'Honneur : plus tard créé comte et grandofficier, il dirigeait avec l'estime générale l'immense administration de Paris, lorsque le complot, encore plus absurde qu'andacieux du général Malet (Voy. ce nom, XXVI, 317), devint ponr Frochot la canse de la disgrâce la plus complète. Le 23 octobre 1812, il revenait de sa maison de campagne de Nogent, où il avait passé la nuit; arrivé dans le bois de Vincennes, un chef de division de la préfecture envoyé à sa rencontre lni remet un billet écrit au crayon, contenant ces mots : « On attend monsienr le préfet ; » et, au-dessons Fuit imperator. La foule du peuple qui se portait sur la place de l'Hôtelde-Ville le confirme encore dans l'idée de la mort de l'empereur. Survient un des agents de Malet : c'était le chef de bataillon Soullier, commandant la dixième cohorte en garnison à Paris, qui lui dit, avec l'accent de la plus profonde donleur, que l'emperenr est mort le 7, devant Moscou; il lui annouce en même temps, que le gonvernement impérial est aboli, et le prie de faire disposer à l'Hôtel-de-Ville un local pour le gouvernement provisoire, qui doit s'y rénnir dans la matinée.

Frochot donne l'ordre de préparer la grande salle, et fait mettre les chevaux à sa voiture ponr se rendre chez l'archi-chancelier Cambacérès, qui ponvait seul Ini donner la direction nécessaire dans la circonstance. Au moment de sortir, il voit arriver l'adjudant Laborde, et le secrétairegénéral du ministère de la police Saulnier, qui lui apprenneut que l'empereur est plein de vie; et que Malet, l'antenr de tons les bruits qui circulaient depuis le matin dans Paris, vient d'être arrêté. Dans l'ivresse de sa joie, Frochot embrassa plusieurs fois Saulnier, qu'il connaissait à peine. Personne ne pouvait le sonpconner de connivence avec Malet qu'il n'avait jamais vn , et dont pentêtre il n'avait jamais entendu parler ; mais il avait montré de l'hésitation, manqué de présence d'esprit dans une circonstance critique, et, surtout, il n'avait pas sougé nn instant an fils, à l'héritier de Napoléon; il n'avait pas su dire, suivant l'antique nsage de la monorchie française : L'empereur est mort ; vive l'empereur! C'était ce que Bonaparte ne pouvait lui pardonner: aussi chacun parlait-il d'avance de sa disgrâce comme d'une chose certaine. Napoléon, en répondant, le 20 décembre, dens jours après son arrivée, au disconrs de félicitation du sénat , désigna le préset de la Seine par cette phrase: « Les « magistrats pusillanimes détruisent « l'empire des lois, les droits du « trône et l'ordre social lni-même,» Les sections du conseil d'état, rénnies pour donner lenr avis sur la conduite de Frochot, conclurent unanimement, le 22, à sa destitution comme conseiller-d'état et comme préset de la Seine; et le lendemain nn décret impérial lui donna ponr succes-

un human habile et insigne pour le phere i la tribe de l'administration de la capitale, et met latit me grande importance hârie un hon choix Cfi i la l'accommodation de la capitale et met latit me grande importance hârie un hon choix Cfi i la l'accommodation de l'accident et misson de la companistration de

senr, comme préset, M. le comte Chabrol de Volvic. Ce qui irrita le plus l'emperenr, c'est que Malet avait désigné Frochot pour l'un des membres de son gonvernement provisoire, avec Mathieu de Montmorency, Alexis de Noailles, le général Morean, et un cioquième que l'on n'a pas nommé. La restantation rendit à Frechot le titre de conseiller d'état hoooraire ; et , sur la demande des maires et du cooseil municipal de Paris, il lui fut accordé une pension de quinze mille france sur les revenus de la ville, comme un témoignage de la reconnaissance de ses administrés. A son retour de l'île d'Elbe, Bonaparle, qui se repeolit peut-être de l'avoir traité trop sévèrement, nomma Frochot prefet du departement des Bouches-du-Rhôce: il accepta cette place, dans laquelle " il empêcha tout le mal et fit tout le bien qu'il put; mais à la secoude restauration il n'en perdit pas moins sa présecture et sot en outre rayé du la-blean du conseil-dE tal. Il vécut des-lors dans la retraite, consacrant ses loisirs à favoriser les progrès de l'industrie et de l'agriculture; et mourut, le 29 inillet 1828, dans son domaine d'Etuf, près d'Arc en Barrois, laissant la réputation d'un magistrat intègre et d'un homme de bien. W--s.

FROEBEL (CHARLES-POPPON), savant libraire de Rudolstad, étain de û Oberweisabach dans la priocipa-tié de Schwartsbourg, Rudolstad, te 2 norembre 1788, et après avoir étalié taut dans la misson paternelle que chez quelques pareuts , à Eisfeld et à Eiba, înt uns, ca 1800, as gymanse de Rudolstad, où il fit de rapides progrès et d'où il se rendit al-Tueirestifs d'Elea. Se pareuts avaient d'abord vouln lui faire suirre

la carrière ecclésiastique, et effectivement, après avoir été reçu docteur en philosophie eo 1807, il essaya de la prédication. Mais bieo qu'il eût en du succès, el que sa manière se recommandat par la force et par la clarté, il ne tarda pas à se détermioer pour un autre plan de vie, en acceptant le triple emploi d'aide-professeur , d'iospecteur des tables-franches et de caissier au gymnase de Rudolstadt. Au reste, pendant le séjour de huit aus un'il fit daos celle maison, ses fouctions varièrent, devinrent moins pénibles et lui rapportèrent plus d'argent, mais moissonoèrent toujours la meilleore partie d'un temps qu'il regardait comme le plus précieux des trésors, et qu'il souhaitait de toutes ses forces utiliser pour la science ou pour la gloire. Désespérant d'y reussir tant que le professoral el l'economal l'enchaîocraient de leurs liens, il dit adieo à ses collègues et acheta une librairie à Rudolstadt. S'il rût vécu, cet établissement serait devenu sans doute un des plus beaux de l'Allemagne, tant pour l'excellence iotriosèque que par la magoificence extérieure des livres. Plusieurs éditions charmantes en sont sorties. Nous mentionnerous entre selecta carmina ed. C. P. Frabel (1821-23, 4v.) (1), dans lequel le mérite de l'éditeur le dispute à celoi du typographe ; les Contes et Nouvelles de Lafontaine, 2 vol. in-8°, 1822 et 23; le Diable boiteux de Lesage, 2 vol. in-8°, 1821.

<sup>(1)</sup> Cetta édition contient : 1° Jo. Seeundi Basia, Jo. Overei Epigramantum defectus (1. 1, 2a.); 2° Hier. Vide Secretio Loday, C. Bariel Fish Secretio Loday, C. Bariel Fish triarela Rigames cum Hag. Gret. Jona, Jo. Secandi Sylven (1. 11, 24.2); 4° Eolansi Hers. Jo. Secardi Sylven (1. 11, 24.2); 4° Eolansi Hers. Le tout la 16 , sur «Film et imprecion en ronge.

Mais le docte libraire mournt le 15 mars 1824, et depuis long-temps le triste état de sa santé, en le rendant incapable de tout travail sérieux, forcait ses amis eux-mêmes à faire des vœux plutôt pour sa prompte mort que pour la continuation de son agonie. On a de Fræbel: I. Une édition du Catilina de Salluste, à l'usage des classes, Rudolstadt, 1820. in-8"; et nue traduction du même ouvrage en allemand, ibid., 1821, in-80. II. Essai sur les conditions à l'aide desquelles la mission du libraire peut prendre une forme à la hauteur du siècle, etc., ibid., 1820, in-8º. III. Ode à la joie, traduite de l'allemand de Schiller (en français), ibid. , 1810, iu-8°.

P-or. FROGER (LOUIS-JOSEPH), né à Bessé (Sarthe), en 1752, fut nommé, en 1792, député à la Convention nationale, et vota la mort de Lonis XVI, sans appel et sans sursis; mais par faiblesse de caractère, par entraînement, car sa résolution avait d'abord été contraire; il en a souvent témoigné le regret dans le cours de sa vie. Sa carrière politique finit avec la fameuse assemblée dont il avait fait partie. Retiré à Vendôme, il y mournt le 8 mars 1821, âgé de soixante-sept ans. Il n'avait point signé l'acte additionnel pendant les cent-jours, et il conserva par ce moven l'autorisation de rester en France. Son existence dans la ville qui fut sa dernière résidence élait obscure et presque ignorée. L-P-E FROIDOUR (Louis DE), sei-

gneur de Serilly, licotenant-général au bailliage de la Fère, est du petit nombre de ceux qui, par leurs travanx pratiques et des écrits destinés à en propager la connaissance, out pour ainsi dire créé, les premiers en

France, la science des eaux-et-forets-Originaire du Languedoc, il fut envoyé en 1667, dans la grande-maîtrise de Tonlouse, en qualité de commissaire député pour la réformation des forêts. Il parconrut successivement les généralités de Toulouse, de Bordeaux et de Montauban, visita toutes les forêts pour les soumettre à un régime mieux entendu . et dressa des procès-verbaux de leur amenagement, qui eurent force de loi , insqu'à la publication de l'ordonnance de 1669. Ce fut principalement sur les Mémoires qu'il fonrnit au ministère que Colbert fit rédiger cette ordonnance si sage, dont les dispositions n'ont cessé d'être en vigueur qu'au moment de la promulgation du Code forestier qui nous régit, et dans lequel on ne trouve pas toniours la même uniformité de vues. Froidour mourut en 1685. Il a publié : I. Instruction pour la vente des bois du roi, Toulouse, 1668, in-8°. Ce livre est composé en grande partie des procès-verbaux de visites que l'auteur avait faites dans les forêts dépendant de la grandemaîtrise de Toulouse. La dernière édition, qui est très-belle, a été donnée en 1759, Paris, in-40, fig., par M. Berrier, maître des caux et forêts des bailliages de Meanx, Crécy et Châtean-Thierry, qui a enrichi l'onvrage de notes substautielles ; quoique concises. II. Réglement concernant les forets du pays de Bigorre, Tonlonse, 1685. Jamet le jeune, dans sa Biblothèque des anteurs qui ont traité des matières forestières, bibliothèque, d'ailleurs, très-incomplète (1), recommande cet ouvrage. III. Lettre à M. Barillon, contenant la relation et la descrip-

<sup>(4)</sup> Lois forestières, par Pecquet, t. 2, in-40, p. 414 et 415.

tion des travaux qui se font en Languedoc, pour la communica+ tion des deux mers, Toulouse, 1671, in-80, fig. Après avoir rendu compte du dessein général et de l'exécution du canal de Languedoc . l'auteur , dans deux autres Lettres , informe Barillon, intendant de Picardie, son ami, des progrès et de la réussite des travaux entrepris sons la direction de Riquet. Sa parration est des plus nettes et doit inspirer d'antant plus de confiance qu'il était en relation avec Riquet lui-même. Les figures jointes à l'ouvrage « rena dent très-palpables et très-sensia bles les choses qui y sont détaila lées et circonstanciées. » (Avertissement, p. 111.) Froidour avait écrit la relation de son voyage dans les Pyrénées, en 1667, mais elle n'a pas été publiée (2). L.-M-x.

FROISSARD - BROISSIA (JEAN-IGNACE DE), l'un des bienfaiteurs de son pays, né vers 1620. à Dôle, était isse d'une ancienne et noble famille de Franche-Comté, qui a fourni denz premiers présidents et plusieurs chevaliers d'houneur au parlement de la province. mais distinguée, moins encore par la fortune et les dignités que par des vertus héréditaires. Ayant embrassé l'état ecclésiastique , il fut successivement pourvu de plusieurs bénéfices; entre autres, de l'abbaye de Charlieu, dont il consacra les revenos au sonlagement des panvres, ne se réservant pour lui-même que le strict nécessaire. Chauoine de l'insigne chapitre de Besançon, il avail su mériter la confiance de ses confrères, qui le députèrent, en 1680, à Rome, pour y désendre leurs privi-(2) Bibliothèque hestorique de la Freiste, în-fol., tome 1, nº 2352. Le voyage etait dans le

Bibliothèque de M. Foucault, qui a été ven-

lèges. Les talents et l'habileté qu'il montra dans celte négociation lui valurent l'estime du pape Innocent XI, qui le décora du titre de son camérier. De retour à Besançon, il fut resetu de la dignité de grand-chautre, l'une des plus éminentes du chapitre, et mourut en 1694. Il est le fondateur de la maison des ornbelins, établie à Dôle, en 1689, pour dix-huit jeunes clercs, nobles ou non nobles, nés dans le comté de Bourgogne, qui doivent y être recus et élevés gratnitement. Un de ses parents . vonlants'associer à cette œnvre charitable, fit les fonds de sept nouvelles bourses destinées aux enfants des bourgeois de Dôle, de Sellières et de Broissia, à l'exclusion de tous autres. La révolution, qui a détruit tant de pienz établissements, a respecté la maison des orphelins de Dôle; mais les élèves son! obligés d'apporter un troussean, les revenus ne suffisant plus à leur entretien. Charles FROISSARD DE BROISSIA . neveu do précédent, ayant embrassé la règle de saint Ignace, fut envoyé par ses supérieurs dans les missions de la Chine; il y forma six nouveaux établissements de néophyles, entre autrei celui de King-to-Tching, qu'il soutint et dirigea plusieurs années avec un zele apostolique, aidé des secours que lui envoyait le marquis de Broissia, son frère. Ses travaux continuels ne l'empêchaient pas de s'appliquer à l'étude des livres chinois, et il y avait fait de grands progrès. Il mourut d'une fièvre maligne, le 18 septembre 1704, a deux journées de Pékin, où ses restes inrent transportés avec une pompe religieuse. On trouvera des détails intéressants. sur les vertus et les travaux de ce pienx missionnaire, dans la Lettre du P. d'Entrecolles au marquis de

Broissia, inaérée dans le Recueil des lettres édifientes, édit de Querbenf, XVIII, 56. — Le cheralier de Baossata, de la même famille, à traduit de Stillen : Traité de la pauverté des Chevaliers de Matte, par le P. Caravita, prieur de Lombardie, Besangon, 1726 i.m.4.

FROMENT (FRANCOIS - MA-REE), l'un des partisans les plus néles de la mouarchie des Bourbons, fut aussi l'un de ceux qui enrent le plus à s'en plaindre. Né à Nimes, le 9 juin 1756, d'une de ces familles dont l'attachement héréditaire à la foi catholique soutenait depuis plusieurs siècles une lutte acharnée contre le protestantisme, il se jeta, avec ibute l'énergie de son caractère, dans des dissensions qui éclaterent à Nimes aux premiers jours de la révolution. Il était alors receveur du clergé et des domaines du roi, ce qui ne lui valait pas moins de guinze mille francs de rente, et ce qui devait lui attire, de vives attaques de la part des révolutionnaires. Il se défendit avec beaucoup de force; et ne se voyant point assez soutenu, il se rendit à Turin, des la fin de 1789, auprès du comte d'Ar+ tois, qui venait d'émigrer. Ayant fait connaître à ce prince tont ce qui se passait dans le Languedoc, il rénssit à l'intéresser en faveur des royalistes de cette contrée, et il recnt de lui , avec le titre de commandant, des instructions et des pouvoirs, pour organiser la province dans le système de la contre-révolution. Revenu bientôt à Nîmes, il y prit part à toutes les entreprises des royalistes, notamment aux adresses, aux déclarations qui forent envoyées an roi et à l'assemblée nationale, pour le maintien de la religion catholique et de l'autorité monarchique, et il composa plusieurs brochures dans ce sens. Mais les succès de la révalution se développaient de jour en jour davantage, et les forces des protestants, bien qu'ils fussent les moins nombreux, augmentaient en même temps. Le13 juin 1790, ce parti ayant réuni tonte la population des villages environnants, osa attaquer ouvertement les royalistes ou catholiques de Nîmes, que commandait Froment. Surpris et désarmés, ceuxci essuyèrent un horrible massacre, où huit cents des leurs périrent, et dans lequel lenr malhenreux chef perdit on de ses frères. Loi-même . attaqué dans sa maison , n'ent que le temps de s'enfuir et de gagner le port d'Aigues-Mortes, d'où nne nacelle le transporta à Nice. Ce fut de la qu'il écrivit à Turin, au frère de Louis XVI, qui le manda aussitôt apprès de sa personne, et lui donna tonte sorte de secours et de consolations. Tons les gentilshommes dn Languedoc, qui se tronvaient dans cette capitale, se réunirent pour l'admettre dans leur ordre; et il loi fut expédié des lettres denoblesse, que plus tard Louis XVIII a confirmées en le nominant secrétaire de son cabinet. Froment composa alors un récit de ce qui s'était passé à Nîmes, sous le titre de Memoire historique et politique . contenant la relation du massacre des catholiques de Nimes, en juin 1790, et des réflexions sur les évènements qui l'ont amené. Cet écrit, fort curieux ponr l'histoire, est devenn très-rare. Il fut cependant imprimé dans le temps à Monaco, a Nimes; à Lyon et dans d'antres villes. Après quelques mois de séjour à Turin, Froment se rendit à Coblentz, où il reçut, des frères de Louis XVI, de nonveaux encouragements et une missinn importante pour Naples et l'Espagne, mais dans laquelle il eut peu de succès, cuntrarié qu'il était par d'autres émigrés, notamment d'Entraignes, et surtont par les intrigues des puissances du Nord, dont il s'est plaint amerement dans tous ses écrits. Il comprit dès-lors lenr véritable but à l'égard de la France, et il l'a signalé, avec beaucnup de sagacité et d'énergie, dans un mémoire furt remarquablequ'il remit au roi Lunis XVIII, à Vérone, le 23 septemb. 1795, et qui fut imprimé depuis sous ce titre : Observations sur la Russie, relatives à la révolution de France et à la balance politique de l'Europe, oct. 1815 (sans nom d'imprimeur). Froment remplit encure plusieurs missions des princes français en Allemague, en Russie et en Augleterre, et lorsque le parti royaliste cessa entièremeut d'agir sur tous les puints de l'Enrope, ne puuvant reutrer en France, nu il était resté numinativement prascrit, par tous les gouvernements révulntinunaires, il vécut à Londres, d'une modique pension, et ne revint en France qu'en 1814, en même temps que Louis XVIII. Après tant de périls et d'agitatinus, il nrut sincèrement alurs que la Terre-Prumise lui était enfin onverte, qu'il n'anrait plus de vœux à former, et que le mnins qu'on put faire pour lui, c'était de l'établir, avec un bnn traitement, dans ses fonctions de secrétaire du cabinet du rui. Mais M. de Blacas se trnuvait la , et l'nn sait qu'il n'était pas pussible alnrs, sans sa permissinn, d'obtenir du rni la moindre faveur, ni même d'approcher de sa personne. Frament éprouva danc le même sort que beaucoup d'autres, et ce qui, pnur lui, fut encore plus affligeant, c'est qu'il ne réussit pas mienx suprès de son ancien prutecteur le cumte d'Artnis, qui lui avait dit à Turiu, en 1790, avec tant de grace: N'eussé je qu'un petit ecu, mon cher Froment. nous le partagerions... Après beancnnp de démarches et de sollicitations. le pauvre Nimnis apprit, enfin, que snn titre de secrétaire du rni n'était qu'hnnoraire, et que celui de commandant des royalistes du Languedne, qu'un lui avait dunné au temps du péril, et qu'il avait regardé comme un brevet de colonel au moins, n'était pas même un grade militaire. Ainsi, il n'obtint ui le grade de colonel, ni la croix de Saint-Lnuis qu'il demandait ; et, luin de punvoir remplie ses fonctions de secrétaire du cabinet du rni, il ne lui fut pas même permis d'approcher un seul juur de S. M. Tout ce qu'il oblint, ce fut nne pension alimentaire de sept cents francs. Retrouvant alnrs inute son énergie langueducienne, il adressa à tons les pouvoirs, et au roi lni-même, de vébémentes réclamations. Mais tont fut inutile, no cessa même de lui répondre. Alors il fit imprimer ses mémnires, ses requêtes; enfin, il attaqua le frère da rai lui-même devant les tribunanx, en remboursement d'avances pusitives. Tuntes ces plaintes, tuntes ces récriminations resterent encore sans effet; et Froment n'eut pas même la plus petite partion de ces trente millians qui farent donnés par un décret à la famille royale pour payer ses dettes; « N'est-ce pas une dette que vous' « avez contractée envers mui? di-« sait-il hautement; c'est par vos « prores et sur vntre mandat que « j'ai sacrifié ma vie et tout ce que a. j'avais de biens l ... » Ce malbenreux ne pouvait se faire à l'idée

d'une contre-révolution opérée au profit de la révolotion ; et daos sa donleur, il se répaodait en invectives contre les rois et leurs mioistres, qu'il accusait de cette monstruosité. Če qui est assez remarquable, c'est qu'il avait fini par devenir un des admirateurs les plus prococés de Napoléon et de soo gonvernement. " C'est celui-là , disait-il , qui savait a récompenser et puoir ; c'est celoia la qui entendait la mooarchie. Ils « ne sont que démolir ce qu'il avait a bâti... » En cela Froment poovait bien avoir quelque raisoo, mais il parlait dans le désert ; ses discoors o'étaient entendus que d'un petit nombre d'amis, et les brochures qu'il faisait imprimer avec son dernier éco, et qu'il distribuait gratis, étaicot à peine lues. Nons doutons même que les ministres on les rois qu'il y attaquait avec tant d'amertume en aient jamais enteodu parler. Ce qu'il y a de bien sûr, c'est que leur repos n'en fut point trooblé, et qu'ils n'en firent pas de moins boones digestions, tandis que le pauvre bère mourut à la peice, daos un triste réduit , à Paris , l'an de grace 1825, et le 1er du règne de Charles X. Ses ouvrages imprimés soot, ontre ceux que nous avons cités : I. Recueil de divers écrits relatifs à la révolution, par M. Froment, secrétaire du cabinet du roi, oct. 1815 ( sans nom d'imprimeor ). Il n'a paru de ce recueil qu'oo premier vol., où se trouveot : 1º no Précis de mes opérations pour la défense de la religion et de la royaute pendant le cours de la révolution (ce Précis ne va que jusqu'en 1795; la suite, que l'auteur avait annoocée. n'a point paru); 2º Observations sur la Russie (Voy. ci-dessus). II. Réponse de M. Froment, secré-

taire du cabinet du roi, à deux lettres des 15 avril et 6 août 1817, de M. le maréchal duc de Feltre, ministre et secrétaire d'état au département de la guerre; vol. io-8°, 10 août 1817. III. Lettre à M. le marquis de Foucault, colonel du génie, secrétaire de la commission des anciens officiers. (C'était one résulation du rapport d'après lequel on avait refuse à Froment le grade de colonel et la croix de Saint Lonis. ) IV. Lettre à M. le marquis Dessolle, président du conseil des ministres. Froment a iodiqué, daos cet écrit, véritablement curienx, tous les symptômes de l'influence étrangère sur le gouvernement de Louis XVIII. II a encore fait imprimer, dans le même temps, one Consultation d'avocats, une requête et un factum pour soo procès cooire Monsieur, comte d'Artois. On lui a faussement attribué des Idees militaires sur la composition des régiments d'infanterie. Froment n'avait pas la moiodre idée sur la composition d'une troupe militaire quelconque; et, si les Bourbous curent quelque tort envers lui, ce n'est certainement pas d'avoir refusé de le faire colocel. M-pi.

FROMENT (JEAN-BATTATT)
général fraoccia, oé le 16 ava 1777.)
général fraoccia, oé le 16 ava 1777.
'earola fort jeuce dans un bataillon
de volontaires, il partiot assuite
l'aide-de-camp du général Paonetier,
et se distingua particulièrement
l'aide-de-camp du général Paonetier,
et se distingua particulièrement
l'aide de L'ylau (1807), où il métial le brevet de chef de bataillo.
Nommé adjudato-commandent, il
la le brevet de chef de bataillo.
Nommé adjudato-commandent, il
la le brevet de chef de bataillo.
Som courage. Ac combat de Comillos,
on 1812, il fot brave jusqu'l Pandece. Ce fut tou deroire fait d'armes

sous le drapeau français. En 1814. le roi le nomma chevalier de Saint-Louis et officier de la Légion-d'Honnenr ; mais ayant servi Napoléon pendant les cent-jours de 1815, comme chef d'étal-major d'une division, il fut mis à la retraite après la seconde restauration. La révolution de 1830, à laquelle il avait concourn de tont son ponvoir, le rétablit dans ses fonctions; et le nonveau gonvernement l'envoya bientôt en Portugal, pour y défendre la cause de l'empereur dom Pédro. Il commanda dans cette contrée un corps de Français auxiliaire, avec le grade de général de brigade; et obtint , de la part de dom Pédro, une grande confiance. Mais atteint d'une grave maladie , il revint en France pour s'y rétablir; et, en partant, il recut de l'emperent la mission d'enrôler tons les officiers sans emploi qui vondraient se rendre en Portngal, avec la promesse d'un grade supérieur. Il en amena ainsi un grand nombre : mais dom Pédru refusa de confirmer les promesses que Froment lenr avail faites en son nom , ce qui cansa à ce général beaucoup de mécontentement. Il fit à l'empereur lui-même des plaintes très-amères sur ce manque de parole, et n'en ayant rech que de froides et insignifiantes réponses, il l'apostropha si vivement. que le prince en colère alla jusqu'à Ini donner un soufflet, Froment, se regardant comme déshonoré, rentra chez lui et se tua d'un conp de pistolet. Cet évènement ponvait avoir des couséquences fachenses ponr la cause de dom Pédro ; el, puur les éviter , on répandit que Froment s'était tué dans un accès de folie.

FRONDEVILLE (TROMAS-LOUIS-CESAS-LAMBERT, MARQUIS do), maquit à Lisieux, en 1756, d'une famille noble, mais pen riche, Ses études furent dirigées vers la jurisprudence; et, après avoir été reçu avocat à Ronen, il devint conseiller an parlement de cette ville. Ses connaissances étendnes l'y firent bientôt remarquer. Il acheta nne charge de président à mortier, qu'il occupait lorsque la révolution française éclata en 1789. Frondeville avait été nommé depuis aux états-généraux par la noblesse du bailliage de Rouen. Il moutra tonjours dans l'assemblée qui s'était déclarée nationale et ensuite constituante, le zèle le plus ardent pour la monarchie. Du reste, ses opinions, nn extérieur avantagenx et des manières très-agréables. lui procurèrent 'alors beaucoup de succès dans le grand monde de Paris. Le 11 novembre de cette année (1789), il défendit avec autaut d'adresse que de sensibilité et de convenance la chambre des vacations de la cont souveraine à laquelle il appartenait, chambre qui était signalée comme s'opposant ouvertement à l'exécution des décrets de l'assemblée nationale. Le succès toutefois ne conronna pas ses efforts. Le 9 janvier 1790, ce fut la chambre des vavations du parlement de Rennes, accasée du même geure de désobéissance, dont il se constitua le défenseur. Le 8 août, lorsque Alexandre de Lameth s'éleva contre la résistance persévérante de l'ancienne magistrature aux progrès de la révolution , Frondeville demanda la suppression de tontes les chambres des vaeations, afin de les délivrer des persécutions qu'elles éprouvaient. L'assemblée nationale avant créé un comité des recherches qui, plus tard, a donné naissance, aux deux comités de sûreté générale et de salut public de la Convention, et Bonne-Sayardin ayant été,

en vertu des ordres de ce comité, arrêté comme conspirateur, Frundeville parla en faveur de l'accusé, et en même temps il attaqua avec force l'existence de la nouvelle inquisition d'état. A cette occasiou il témoigna l'iudignation la plus vive de ce que, depuis six mois, les assassius parcouraient librement l'enceinte de la capitale, et ajouta, eu se tournaut vers Mirabeau et ceux de ses collègues qu'on accusait d'avoir été les prumoteurs des juurnées des 5 et 6 oct.; qu'ils se truuvaient peut-être même assis parmi les députés. A ces mots, une grande portion de l'assemblée se souleva, et il fut censuré. Il publia bientôt un écrit avec cette épigraphe : Dat veniam corvis . vexat censura columbas, où il déclarait s'honorer de la censure ; et le 21, protégé par l'indulgente bienveillance de Bounay , alurs président, défendu avec nue énergie qui alla jusqu'à l'emportement, par Fancigny (Voy. ce nom, LXIV, 12), il fut coudamné aux arrêts dans son domicile pour huit jours. Le 25 mai 1791, il s'oppusa à ce qu'Aviguon fut réuni à la France. Son nom figure parmi les signataires des prutestations des 12 et 13 sept. de la même année. Il émigra après les derniers travaux de l'assemblée constituante, et ne tarda pasà se marier en Angleterre, où il s'était retiré. Il rentra après le 18 brumaire. et il vivait loiudes affaires publiques, quaud le retour de Louis XVIII le remit en mesure de servir sou pays. Il fut en effet euvoyé comme préfet dans le département de l'Allier, en 4814, et suivit le rui à Gand, lors des évenements de mars 1815. Il fut nommé, dans le courant de cette même aquée, conseiller d'état honoraire. On assure que lorsqu'il fut

question, an second retour des Bourbuns, d'ajouter à la liste des pairs de France, Luuis XVIII, qui laissait une très-grande latitude à M. de Talleyrand, pour les nouveaux choix à faire, se prononça de la manière la plus formelle eu faveur de Frondeville, le désignant ou plutot le nummant lui-même, ce qui permet de croire à beaucoup de peusées d'exil communes entre le monarque et le sujet constamment fidèle, constamment dévoué, et aussi à des services rendus postérieurement : en France, dans l'intérêt de la royauté, lung-temps absente. Frondevilleétail douc revêta de cette dignité lor squ'il mourul a Paris, le 13 jain 1816, Il n'a pas laissé d'autre postérité qu'une fille. On a imprimé après sa murt (Paris, 1820) : De la conspiration qui a obligé Louis XVIII de quitter son royaume, et publication d'une pièce inédite, découverte en 1787, dans une loge de francs-macons de Venise, in-8° de 68 pages. L. L. E. F.

FRONTIN (CLAUDE), poèle latin, né dans le 16; siècle, a la Rivière, près de Pontarlier, embrassa l'état occlésiastique el s'étant lié d'une étroite amitié avec Gilbert Cousin (V. ce nom, X, 123), il l'aida de tout sun pouvoir dans sun projet de rapimer le goût des lettres dausle comté de Bourgogne . It fut l'uu des premiers professeurs et chapelain de l'école que Cousin avait établie à Sirod, et un les plus grands seigneurs de la province s'empressèreut d'envoyer leurs enfauts. En 1546, il fit nn vuyage à Bâle, et il eut beauconn à se louer de l'accueil qu'il y recut de Basile Hérold, d'Oporin et de plasieurs antres savauts qui faisaient alors l'ornement de cette ville. Quelques mois après , il fut pourvu de la

core de la Bivière. Les devoirs que Ini imposait cette place ne l'empécherent pas d'entretenir une correspoodaoce littéraire avec Cousin, Hugues Babet ( V. ce nom , LVII, 3); qui venait de rentrer à l'académie de Loovaio. Claude Marins, et tous les autres Fraoc-Comtois qui parlagealent son amour pour l'étude. Il adressa, vers 1557, a Consin un exemplaire qu'il venait de recevoir de la Cité de Dieu de saiot Augostin, avec le commentaire de Thomas Valois et Nicolas Trivet. Cousin le lui renvoya quelques jours après, avec les remarques qu'il avait failes sor ce commentaire. Elles sont iosérées dans le recueil de ses œuvres; II, 71, précédées d'une lettre à Cl. Frontio. Oo iguore la date de la mort de ce poète: mais 'elle est certainement antérieuro à l'appée 1565. Outre quelques pièces de vers dans les poésies de Cousio, oo a de Claude Frontin : Epigrammata et poemata, Bale . Parcus, 1556 , in 8°, Ce vol. cité dans la Bibliotheca classica de Draud, p. 1141, est si rare, qu'on n'a pas encore pu en découvrir un seul exemplaire. - FRONTIN (Anatole), neveu du précédeot, fut le disciple de Cousin ; après avoir fini ses humaoités , il alla snivre les cours de l'académie de Bale. Oo sait qu'il étudiait le droit dans cette ville en 1560; et il accoccait le projet de se faire recevoir docteur. A cette époque ses liaisons avec Onorio et le fameux Colius Secundus Curioo avaient ébraolé les fondements de sa croyance. Il finit par embrasser la réforme, et deviot l'un des chapelaios de l'atoiral de Coligny. Ou conjecture quo Freotin fut uoe des victimes de la Saint-Barthélemi, en 1572. Ce qu'il y a de certain,

c'est qu'il prit malherensement dan no he pen vasoci. Outredes posties latines dans les œuvres de Consin, ou a d'hostole : Tabellæ oratoria inventionis : hoc est, locorum omnium ex quibus tractande et exageranda orationis materia depromiture, dispositio : bille, 1669, est voi, très-rare. Il en existe un exemplaire à la bibliothème du roi. W.—.

que du roi. FROSSARD (BENJAMIN-SIGISmond), pasteur protestant et écrivain moraliste, naquit à Nyou en Suisse, en 1754. Il commenca ses études anprès d'un pasteur d'Allemagne, et les termios dans l'académie de Genève. Lyon fut la première église qu'il desservit, et il y continua ses fonctioos jusqu'à l'époque du trop fameux siège de cette ville. En 1784, il avait fait un voyage en Angleterre, et il y deviot l'ami de plusieurs illustres philaotropes. A son passage à Oxford, oo loi conféra le titre de docteur en droit, dictinction extrêmement rare, surtout envers un étranger, et doot il se complut toujours a rappeler l'hooheur. Le pasteor Frossard chercha surtout, eo visitant la Grande-Bretagne, à associer son nom et ses efforts à ceux des amis de l'homanité qui plaidaient contre la traite des ooirs, genre de brigandage alors légal. Aussi, dès son relour en Fraoce, il publia : La Traite des nègres portée au tribunal de la raison, de la politique et de la religion, avec planches, Paris, 1789, 2 volu in-8°. C'est ici que l'aoteur fit voir poor la première fois à la France cette borrible coope ou planche de la cale d'un navire de traite, où les noirs sont enchaînés de manière à former noe masse presque compacte de chair humaine. Sous le point de

vue politique comme sous le point de vue moral, la question y est bien traitée; on trouve dans cet ouvrage beaucuup de documents utiles et de faits sonvent présentés avec éluquence. Il en existe des traductions hollandaises et allemandes. Frossard a donné aussi une traduction complète et fort estimée des Sermons de Hugh Blair, 5 vol. in-8°. La révolution vint interrompre sa carrière pastorale, et l'entraîna à se méler de commerce, genre d'occupation où il ue réussit pas. Il coopéra avec Rabant, le jeune, à la rédaction des articles organiques iles cultes réformés en France, en 1802, et des ce temps il prépara les voies pour l'érection d'une faculté de théologie protestante française. En 1809, il fut envoyé à Montauban pour meitre à exécution le décret impérial qui fondait une faculté dans cette ville, et, en 1810, la faculté fut installée. Il resta doyen, pasteur, et professeur jusqu'en 1815, époque à laquelle la réaction politique le fit destituer des deux premières places, Plus tard, le gouvernement de Louis XVIII répara cette injustice en se montrant disposé à confirmer de nouveau, en 1817, la vocation à la place de pasteur que son ancien troupeau et consistoire de Montauban lui adressèrent. Néaumoins le vieux ministre, songeant à ses chevenx blanes, ne voulut pas remonter en chaire. Il refusa, et écrivit au cousistoire de Moutauban, le 12 ianvier 1818, ces parules judicienses: a J'ai été ingé par mes pairs; « j'ai été déclaré innocent ; je suis « assez vengé des fanatiques et des « méchants. » Il remplit ses devoirs de professeurà la faculté de Montauban, jusqu'a sa mort, qui arriva le 3 janvier 1830, après cinquante-

quatre ans de ministère sacré. Ses efforts zélés et fructueux pour l'abolition de la traite des noirs, et plus spécialement les soins infinis qu'il se donna pour la fondation de la faculté protestante de Moutanban, ont assuré à sa mémoire la reconpaissance des protestants français. Le pasteur Frossard avait un genre de prédication digne et impusant. Outre les ouvrages dont nous avins parlé, il a publié des Observations sur l'éloquence de la chaire. Lyon, 1787, in-8°, et a duuné la traduction suivante d'un ouvrage de Wilherforce: Le christianisme des gens du monde mis en opposition avec le véritable christianisme, traduit de l'anglais, Montauban, 1821. 2 vol. in-80. Voyez des Notices sur B. Frossard, Revue protestante, Paris, 1830, p. 88 : Religion et Christianisme, Nimes, 1830, p. 145. C-Q-L.

FRULLANI (Lionaro), né en 1756, à Saint-Jeau-alla-Vena, en Toscane, recut sa première éducation sous la direction de l'abbé Jules, son oncle paternel. S'étaut rendu à Pise, il y étudia le ilroit, prit le grade de docteur, et fit son stage près de l'auditeur Vernaccini. Ayant quelque difficulté à parler, il ne put suivre le barreau; mais profondément versé dans la science des lois. il obtint beaucoup de succès par ses consultations. Lorsque l'archiduc Léopold, grand-duc de Toscaue, fut appelé, en 1788, à succéder à son frère l'empereur Joseph II, il chargea Frullani de rédiger l'acte d'abdication de la conronne grand-ducale en faveur de son fils l'erdinand Ill. Ce priuce, qui connaissait la capacité de Frullani, le nomma, en 1794, auditeur au tribunal de Livourne pour la direction de la justice commerciale. Après le départ du gouverneur Seratti, il fut chargé pendant plusieurs mois du gonvernement politique de cette ville, jusqu'à l'arrivée du général Spannoechi; et, en 1796, lorsque l'armée française, saus les ordres de Bonaparte, ent envahi tont le littoral, Frullani fot nommé auditenr du gouvernenr, et rendit alors de graods services au commerce et à la banque. En 1798, il pourvul aux exigences de la flotte napolitaine, et l'année suivante il maintint la tranquillité pendant l'occupation de cette ville par les Français, qui ne l'évacuèrent qu'au mois de juillet, après la bataille de la Trébia livrée par Soowarow, L'ingratitude de ses concitoyens détermina Frollani à se retirer à Florence, où il fut nommé, en 1800, directeur intime des finances. Bientôt la bataille de Marengo avant de nouveao rendu les Français maîtres de la Toscane, il émigra à Rome où il resta jusqu'à la paix de Lnnéville, qui appela l'infant don Louis de Parme au trône d'Etrurie. Sous ce nonveau roi, Frullani fut président de la consulta et conseiller intime de finances et de guerre. Lorsqu'en 1808, l'Etrurie, c'est-à-dire la Toscane, fut réunie à l'Empire français, il remplit les fonctions de président à la cour criminelle de Florence; mais cette place répugnait à aon emur, parce qu'elle le forçait de prononcer fréquemment, d'après les lois françaises, des condamnations à mort dans un pays où l'application de cette peine était très-rare (1), et même sans l'intervention du jory, qui ne fut pas accordée aux départements au delà des Alpes.

,

Aussi Frullani accepta-t-il avec empressement la présidence de la cour prévôtale, instituée pour juger en appel les affaires de confiscation et de contrebande. Enfin il fut accueilli avec bouté en 1815, par son aucien snuverain le grand-duc Ferdinand III, que le traité de Vienne veuait de réintégrer dans ses états. Ce prince le chargea de projets de lois organiques, et le nomma directeur des finances et de la dépositerie. Frallani mourut à Florence le 13 juin 1824. Il était membre de l'académie de la Crusca - FRULLANI (Julien), mathématicien, fils du précédent, naquit en 1795, à Livourne, où son père remplissuit les fonctions d'auditeur; il fut amené fort jeune à Florence, lorsque son père y viot ocenper la place de président de la consulta. Doué des dispositions les plus rares, il se plaisait, des l'âge de huit aus, dans la société des savants et dea artistes, qu'il étonnait par la sagacité de ses questions et la force de aes raisonnements. Il fut initié dans les sciences mathématiques par le professeur Pieraccioli, qui avait recu l'hospitalité daos la maison de Frullassi. Ses premières études terminées il vint à l'Athénée de Pise, où il eut pour maîtres le mathématicien Paoli et le physicien Gerbi, sous lesquels il fit de grands progrès. Le gouvernement français avant créé dans cette ville, en 1808, nne école normale sur les mêmes bases que celle de Paris, Frullani y fot admis, et, à l'age de dix-sept ans, devint répétiteur de mathématiques. Il avait retrouvé dans cet établissement Gerbi, qui en était directeur, et Pieraccioli, sous-directeur. En 1815, après le retour du grand-doc de Toscane, Ferdinand III, Frullani

oblint une chaire de mathématiques

<sup>(1)</sup> Le grand -duc de Tenenne Léopold, par en édit du 30 novemb 1786, aveil aboil la peine de mort; sais il fet majere lui force de la vétablir par une loi du 30 juin 1790, disposition confirmée par l'édia du 30 août 1795.

à l'université de Pise, en remplacement de Paoli, appelé à la direction de l'instruction publique; et l'année suivante il fut admis à la société italieune des quarante, pour ses recherches sur les séries et l'intégration des équations de différents degrés. Membre de la commission chargée par Ferdinand de proposer les moyens de répartir l'impôt sur des bases plus équitables, il s'acquitta de cette tache avec une telle capacité, que le grand-duc le nomma directeurgénéral de la conservation du cadastre et du bureau des pouts et chaussées. Il dut alors renoucer à l'euseignement pour venir habiter Floreuce, et il y mourut le 25 mai 1834. Frullani était chevalier des ordres du Mérite et de Saint-Etienne. Ontre quelques manuscrits sur le cadastre. on a de lui cinq Mémoires sur des questions de mathématiques dans le Recueil de la société italieune, tom. XVIII , XIX et XX. M. Rosini, professeur à l'université de Pise. auteur de la Monaca et d'autres écrits, a publié l'Eloge de Frullani, son collègue et son ami, Pise, 1835, iu-8°. G-c-r et W-s.

FRUNDSBERG. V. FRONS-PERG. XVI, 115.

FUALDÈS (Arroux-Reassurs), nagistrat, doet le onn earnit resté dans l'oubli sans l'horrible calatrophe qui termiso as rie, était nde le 10 juin 1761, au Mur-de-Barrer, petite ville de Rouergue. Après avoir acheré ses premières études arec distinction an collège de Roder, il auvivil les cours de droit à la faculté de Toulouse et se fit recevir avocat au parlement. Comn dans le barreau d'une manière avantageuse, il adopta, comme la papart de ses confrères, les princèpes de la révolution, et la fels procu-

reur-syndic du district de Mur-de-Barres, puis membre de l'administration centrale de l'Aveyron. Dans la fatale année 1793, il cut le malheur d'être désigné l'un des jurés du tribunal révolutionnaire à son organisation; mais dans le proces de Custine, ayant voté pour l'acquittement, il fut, à sa sortie du tribuual, poursuivi par la populace, et contraint de quitter Paris, Il se tint caché pendant tont le temps que dura le régime de la terreur. Plus tard il rentra dans l'ordre judiciaire, fut nommé juge au tribuual civil de Rodez, puis accusateur public près le tribuual criminel. Cette place ayant été supprimée, il eutra à la cour criminelle de l'Aveyrou, après le 18 brumaire; et lors de la réorganisation des tribunaux, en 1811, il fut nommé procureur impérial près la même cour. Admis à la retraite en 1816, il faisait ses dispositions pour quitter Rodez et retourger au lieu de sa naissauce, lorsqu'il périt victime d'un attentat dont les circonstauces out retenti dans toute l'Enrope. Quelques dettes qu'il avait contractées pour l'éducation et l'établissement de son fils unique. l'avaient mis dans la nécessité de veudre un domaine dont il consentit à recevoir le prix en effets de commerce. Une somme de vingt-six mille francs, qui lui restait due sur ce domaine, lui fut comptée par l'acquéreur, le 18 mars 1817, et, des le leudemain, il s'occupa de réaliser ses billets. Un reudezvous lui fut assigné le jour même, à huit heures du soir, pour terminer cette opération. Il s'y rendait, son porte-feuille sous le bras, lorsqu'à l'entrée de la rue des Hebdomadiers, il fut saisi par des hommes apostés, qui lui mirent un bâillon sur la bouche, et l'entrainèrent dans une maison connue de tont Rodez pour un lieu suspect. C'était la maison Baucal. La se trouvaient réunis les chefs du complot, dout les autres n'étaient que les misérables instruments. L'un d'enx le force de signer des billets pour une somme de quinze à vingt mille francs; puis, aidé de ses complices, il l'étend sur une table et l'égorge avec un conteau de boucher ; le sang de la victime est recueilli dans un baquet par la femme Bancal, qui le fait manger à un cocbon. Le corps est ensuite roulé dans un drap et une converture de laine, placé sur deux barres, et, vers les dix heures du soir, jeté dans l'Aveyron. Mais ce corps privé de sang est reporté sur la grève, où, dès le matin, les babitants de Rodez vont le recounaître. Diverses circonstances ne tarderent pas à signaler comme les principaux autenrs de ce crime Bastide-Grammont, parent et filleul de Fualdes, et Jausion, beau-frère de Bastide, banquier, avec lequel le malheureux Fualdes était depuis long-temps en relation d'intérêts. Ce ne ful pas sans étonnement que I'on vit planer une telle accusation sur deux hommes qui, jusque-là, avaient joui de l'estime publique, et qui tenaient aux premières familles du pays. Mais les jonruaux de Paris, qui ne révaient alors que réactions sauglantes, tentérent d'égarer l'opinion en présentant l'assassinat de Fualdes comme un crime politique, prélude du massacre général des partisans de la révolution dans le midide la France, et ils surent trouver, dans les moindres incidents d'une affaire qui, malheureusemeut, en offrit un grand nombre, des prétextes pour, en dépit de la censure,

publier les plus perfides comme les plus dangereuses insinuations. Cependant, la police, dont ces journaux accusaient la lenteur, avait, des la fin d'avril, arrêté les principaux prévenus, et, le 6 mai, la cour prévôtale de l'Aveyron, ayant déclaré sa compétence, les mit en accusation. Mais un arrêt de la cour royale de Montpellier annula la décision de la cour prévôtale, et renvoya les prévenns devant la cour d'assises de Rodez. Les débats, commencés le 18 août, se terminèrent le 12 septembre. Dans l'intervalle, une dame Manzon, qui avait eu le malbeur de se trouver chez Bancal au moment de l'assassinat , forcée de paraître comme témoin, était venue, par ses aveux, qu'elle rétractait l'instant d'après, par ses rélicences et par ses évanonissements, donner à cette affaire si grave nne teinte romanesque, el qui ne pouvait monquer d'exciter au plus liaut degré la curiosité parisienne, ainsi que l'avidité des spéculateurs. Dès ce moment, le prucès des assassins de Fualdes fut l'unique sujet des entretiens de la France entière. Mais notre inteution ne peut être de reproduire ici des détails qui n'ont plus aucnn intérêt, et que les personnes avides d'émotions peuvent d'ailleurs tronver dans les ouvrages indiqués à la fin de cet article. A la suite de débats solennels, qui avaient duré vingt-six jours, le jury déclara coupables du mentre de Fualdes, avec préméditation, la Bancal, dont le mari était mort en prison pendant l'instruction de la procédure, Bastide-Grammont, Jausson, Bach et Culard: la cour, en conséquence, les condamna à mort. Les autres accusés furent ou reuvoyés ou condamnés à une détention plus ou moins longue. Sur leur pourroi,

l'arrêt de la cour de Rodez fut annnlé, le 9 octobre, par la conr de cassation, et l'affaire renvoyée devant la cour d'assises d'Alby. La noovelle instruction cummença le 25 mars 1818. Cette fois Mme Manzon figurait parmi les accusés. Le ministère public avait cru devoir prendre cette mesure; ponr l'obliger de déclarer franchement à la justice ce qu'elle savait des auteurs de l'assassinat de Fualdes : elle persista encore quelque temps dans le triste rûle qu'elle avait adopté; mais enfin, au milien des émotions les plus vives, son secret lui échappa, et ses rélicences cessèrent. Ceux des accusés qui avaient été condamnés à mort par la conr de Rodez le furent encore par la conr d'Alby, le 5 mai; et la cour de cassation avant rejeté lenr punrvoi, ils dureut se préparer à la mort. Bastide- Grammunt, Jausion et Culard périrent sur l'échafaud le 3 juin; ils avaient, jusqu'an deroier moment, protesté qu'ils monraient innocents. Bach était mort quelques jours auparavant dans la prison. Il fut sursis à l'exécution de la femme Bancal, goi promettait de nouvelles révélations; et, depuis, sa peine fut commnée en une détention perpétuelle. Les révélations de cette femme et quelques nouveaux indices donnérent lieu à un troisième procès contre les assassins de Fualdes; mais cette fois tous les prévenns furent acquittés. Auenn mot sur ces différentes instructions ni sur les débats, de la part des témoins ou des accusés , n'était venu révéler que la politique eut pn conseiller le crime. Mais cenx qui s'étaieut arrangés d'avance ponr y voir un grand attentat des royalistes, n'en persistèrent pas moins a soutenir un fait dénué de la moindre preuve. Si quelque chose pouvait encore étonver aujourd'hui,

ce ne serait pas sans sorprise qu'un lirait dans nn ouvrage imprimé plus de duuze ans après l'évenement : « que le crime de Rodez était un « essai de l'odiense politique des « réacteurs .... et que si M. Fual-« dès fils réclama des dommages-« intérêts (1) . c'était daos la crainte « de dunner l'éveil à l'esprit de parti-« s'il n'eût poursnivi que les meur-« triers de sou père (2). » Les nombreux amis dn malheurenx Fnaldes avaient annoncé l'intention d'acheter la maison Bancal, pour la démolir et construire sur sou emplacement un modeste monument à la victime do plus horrible assassinat. D'on autre côté, les parents des principaox condamnés cherchaient par tous les moyens à obtenir des rétractations de témoins au lit de mort, dans l'espoir de parvenir ensuite à nne réhabilitation si désirée par les deux familles. Le temps a calmé toutes les passions soulevées par cet horrible drame, et les différents persoonages qui, gràce à la presse parisienne, ont occupé plus on moins la curiosité quelques instants, sont maintenant à Rodez même dans le plus complet onbli. Les Mémoires de Mme Manzon; de M. Clémandot, etc., dont la vogno fut si surprenante, sont relégués dans la classe des livres go'on ne lit plus; mais on peut encore consulter, toutefois en se défiant de l'exagération produite par le désir de faire de l'effet : Histoire et procès complet des assassins de M. Fualdès, par le Sténographe parisien, Paris, 1818, 2 vol. in-8°.

<sup>(</sup>r) L'avocat de M. Fusidés fils avait demandé cent viogt mille francs de dommeges etintérés; l'arrêt se lui en adjogea que soixoute

mille.
(2) Biographie portetire des contemporains, publiée sous la direction de Rabbe, art. Cléman-

FUESSLI (HENRI) , célèbre peintre aoglais (1), natif de Zurich, était le second fils de Jean-Gaspard Fuessli (Voy. ce nom, XVI, 150), conon comme paysagiste gracieux, comme rapide portraitiste, et qui a écrit les vies des meilleurs peintres de la Snisse. Comme nombre d'hosames distingués, Henri avait la faiblesse de ne point aimer à dire son age. Un jour, lisant uoe Biographie où on le faisait naître en 1741, il prit la plume pour substituer un 5 an chiffre final, ce qui, suivant un de ses iotimes amis, eut été fort joste si en même temps il eût changé le 4 en 3. Tontefois, ce mot n'était que plaisant; car Henri était né en 1742. Son eofance fut celle d'un artiste. Il avait en dégoût la discipline, ne faisait rien à soo college, et vivait dans une atmosphère de retenues et de peosum; en vacances, an coolraire, ou des qo'il était libre, il s'appliquait à l'étude et déployait en même temps des dispositioos et de la persévérance. Soo père voolait qu'il embrassat la carrière ecclésiastique, et faisait de son mieux pour rendre cette perspective séduisante à ses yeox; mais le jeune homme, à part même le plaisir de faire de la rébellion, avait le gout moudain des beaux-arts, et n'ouvrait la Bible qu'à caose des illustrations dont était orné le texte. Il dessioait beaucoup, et même il peiguait. Son père avait noe riche collection de gravures exéentées d'après les grands maîtres; Heuri la connaissait parfaitement, en copiait les morceaux qui saisissaient le plus sa jenne imagination et distinguait les styles, les âges, les écoles. Michel-Ange était son favori. C'est

lui surtout qu'à cette première époque de sa vie il aimait à reproduire. Parfois aussi il créait. On a retrouvé daos ses cartons une esquisse qu'il fit à quinze ans, sous le charme d'une fantastique ballade allemande, intitulée le Sablier, et où figuraient nombre de malicieuses figures de diables, s'ébaudissant à prendre les poses, à faire les tours les plus grotesques. L'amoor du luxe est, du moius par une de ses faces, l'amoor du pittoresque et de la poésie. Il arriva un bean jour à Enessli de se prendre de belle passion pour une étoffe de soie couleur flamme, qui brillait dans la montre d'on mercier : le voilà faisaot dessins sur dessins, les vendant à ses camarades et thésaurisant insqu'à concurrence de la somme nécessaire poor acheter le magnifique tissu et s'en faire faireune redingote : on devine que les camarades se moquèrent du splendide accontrement; et telle fut l'amertume des sarcasmes, qu'ils le guérirent pour toute la vie de la manie des parures, et que son indifférence pour la fashionabilité devint des-lors une exagération, preuve que l'exagération contraire avait régné dans cette tête artistique. Malgré ces preoves d'une vocation tout autre que celle qu'il faut à l'église , force fut à Fuessli d'entrer au gymnase académique et de s'y mettre à l'étude de la théologie. Il y joignit celle de l'anglais, que bientôt il comprit à merveille. C'est la qu'il fit connaissance avec Lavater. Toos deux ensemble lisaieut Shakspeare, Klopstock et Wieland; tous deux causaient poésie, physiologie et heaux-arts. Réunis par la conformité de leurs goûts, comme par la différence de leurs aptitodes et de leurs études, ils se lièrent d'une amitié qui dura antant

<sup>(</sup>r) Les Anglais écrivent toujours son nom

que la vie. Leurs travaux ne les occupaient pas tellement, qu'ils ne trouvassent du temps pour autre chose. Sachaut de science certaine qu'un magistrat fort influent du cauton de Zurich se rendait continuellement coupable d'actes d'injustice, ils lui écrivirent pour le sommer de réparer ses torts, sous peine d'être par eux dénoncé au public. Le magistrat ne tint compte de la missive. Alors ils firent imprimer et distribuer aux principaox membres du gouvernement zuricois une brochure intitulée : L'injuste juge, ou Plaintes d'un patriote. La brochure fit du bruit, le conseil s'en mêla, Fuessli et Lavater se nommèrent, et l'opinion se prononça si hautement en leur faveur, que l'on ne put se dispenser de décréter, sur la couduite de l'inculpé, une enquête, qui fut aussi fatale à sa réputation et à sa fortune qu'honorable pour les deux jeunes gens. Bien qu'approuvé de la majorité de la ville, cet acte de courage pourtant ne leur fit pas beaucoup d'amis dans les hautes classes. Aussi Fuessli, après avoir été recu maître es-arts, quitta Zurich avec son ami pour se rendre à Vienne, puis à Berlin, où ils étudiérent sous le savant Sulzer, auteur d'un excellent Dictionnaire des beaux-arts, et membre zélé d'une société qui cherchait à ouvrir en quelque sorte un canal de communication entre les littératures allemande et anglaise. Personne mieux que Fuessli, soit par la connaissance approfondie qu'il avait de l'auglais, soit par son talent comme dessinateur, ne pouvait seconder efficacement ce projet. Il se mit, sous les auspices de Sulzer et de la société, à dessiner beaucoup de sujets tirés de livres anglais. Deux de ces ouvrages, Macbeth, Le roi Lear et Cornelle, forent achetés par sir Robert Smith, ambassadenr auglais en Prusse : cet amaleur fut si charmé du talent du jeune peintre, encore incertain sur la carrière qu'il devait suivre , qu'il lui conseilla de visiter l'Angleterre, où, quelque parti qu'il prît, il ne manquerait pas de réussir. Il lui donna en même temps les lettres de recommandation les plus flatteuses. Celles-ci lui procurèrent l'avantage d'entrer en qualité d'instituteur particulier , dans une riche et noble maison, dont plus tard il accompagna l'héritier dans un vovage à Paris. Cet arrangement fixa son sort et fut l'origine de sa fortune. Avant à lui la meilleure partie de son temps, libre des soncis de la vie matérielle, il put se livrer à son goût favori: ses études furent plus larges, plus consciencienses et plus ! fortes. D'autre part, il voyait la meilleure compagnie, les grands artistes et les grands seigneurs. Parmi les premiers doit être cité Reynolds, dont'les encouragements le déterminèrent à demander désormais à la peinture les richesses et la célébrité. Ce grand juge, en matière de beaux-arts, après avoir examiné divers dessins que Fuessli mit sous ses veux , lui demauda combien de temps il avait passé en Italie. Qu'on se figure son étonnement, lorsque Fuesslilui répondit qu'il n'était jamais sorti de Suisse! « Jeune homme, dit-il « alors, si j'étais l'auteur de ces des-« sius, et qu'on m'offrit dix mille liv. a sterl. (deux cent ciuquante mille a francs) de rente pour ne pas faire « de peinture , je refuserais! » Peu de temps après ce dialogne, Fuessli, obeissant à l'oracle, commença son premier tablean: Joseph expliquant les songes du grand panetier et du grand échanson. Cet onvrage, acquis par Johnson et repris longtemps après par l'anteur, dans le but de le restaurer, n'existe peut-être plus. Mais, quelque succès qu'il pût se promettre des ee temps à Londres, il ne se faisait pas illusion sur l'impossibilité de trouver en Angleterre les ressnurces matérielles et les maîtres indispensables à qui voulait devenir un grand peintre d'histoire. Il résolut danc de visiter l'Italie, et s'embarqua ponr Rume avec Armstrong, son ami. On devine avec combieu d'ardeur il se mit à l'étude, au milieu de cette ville peuplée de chefs d'œuvre ; sa méthode et sa persévérance égalèrent son ardeur. Nulle partialité ridicule ne vint rétrécir ses idées et le cadre de ses essais. Outre Rome, il visita beaucoup d'antres villes d'Italie, sachant que tontes ont lenrs chefs-d'œuvre, cherchaut daus tontes de nunveaux éléments d'instruction et d'imitation. Cepeudant, malgré cet esprit nomade et cette espèce d'éclectisme, c'est à Michel-Auge que s'adressaient ses préférences, et c'est lui qu'il étudiait le plus, qu'il songeait le plus à traduire, le crayon on les pinceaux à la maio. L'habitude de lutter avec ce géant de la peinture fut peut-être ce qui contribua davantage à donner à sa manière tout de fermeté, de nalurel et de grandeur. Il acquit en même temps beaucoup de facilité. Chaque année il envoyait en Augleterre un ou plusieurs tableaux. Huit ans se passèrent ainsi. Au bout de ce temps il reprit la route du nord (1778) et d'abord il alla se montrer à la ville de Zurieh, où l'amabilité de sa famille le retiut six mois. De retour dans sa patrie adoptive, en 1779, il eut le plaisir de s'y voir sans rival, comme connaisseur et comme peintre. L'académie royale de peinture lui donna le titre d'associé, en

FUE 1788, et eclui d'académicien en 1790. En 1799 il remplaça le professeur dans la choire de peintore à l'académie royale, et l'occupa jusqu'en 1804, époque a laquelle des manœuvres ennemies le forcèrent de la résilier; mais il la reprit en 1810. En 1817, il reçut le diplâme de membre de l'académie de Saint-Luc de Rome. En 1802, il avait profité de la paix d'Amiens pour veuir en France. Du reste son histoire, depnis son retour d'Italie, ne présente plus de ces évenements qui bigarrent l'existence. Ses tableaux, ses dessins, ses ouvrages théoriques et critiques, étaient les faits capitaux de sa vie. Il vovait le grand monde ; mais, sauf exception, le grand moude est calme et plan comme la surface d'un lac : c'étaient les mêmes faits quotidien. nement répétés, beaucoup de louanges et quelques jalonx sarcasmes; des marches avec les libraires et les amateurs de peinture, des visites plein l'atelier. Fuessli travaillait au milien de tout ce fraças physique et moral. Il semblait que son activité allat croissant avec l'age. La dernière semaine de sa vie il peiguait encore. Cependant il était octogénaire. Sa mort eut lieu le 17 avril 1825, après une courte maladie, à Putney-Hill, maison de plaisance de la comtesse de Guildford. Son convoi fut magnifique. Ses restes furent déposés daus nu caveau particulier, à Saint-Paul. Il est bonteux pour l'Angleterre que nous ayous à terminer en disant que ce grand artiste n'était pay riche. Il y a deux hommes a considérer dans Fuessli : le peiotre et le professeur de peintore. Comme peintre, nul doute qu'il ne faille le classer parmi les artistes les plus éminents de son siècle; car il fut an fond un

chef d'école, ou même plus qu'un

chef d'école : il ouvre l'ère de la peintage remantique. Il se plaît surtout a rendre l'expression des donleurs intimes, des sombres désespoirs, de ces pensées secrètes qui corrodent l'àme; chez lui une pose, un pli du visage, bien moins qu'un regard, est une épopée entière. Si, pour le coloris, il laisse souvent à désirer, bien que dans cette partie aussi il ait parfois été un grand maître, son dessin , à défaut d'une correction sans reproche, a presque toujours une hardiesse, une verve, une vérité, une variété qui laissent à l'esprit de profondes impressions : a Reynolds, a disait-il, ne dessine pas, il cisèle. » Mais c'est l'idée, la composition qui est son triomplie; un coup de pinceau vous conte tont un passé on tout un avenir : c'est un ciel gros de la tempête, ou que vient de traverser la tempête; et cette espèce d'expression symbolique, cette Iliade intuitive, est plus riche de poésie que la tempête elle-même. Fuessli s'attache aussi à rendre la douleur physique, et il la nnance admirablement; mais elle n'est ponr lui qu'un moyen de faire sentir la plaie morale. Parmi ses chefs-d'œuvre en ce genre il saut citer ses figures d'aliénés. An reste, lesscènes terribles ne sont pas les senles qu'il traite avec cette supériorité; il excelle aussi à peindre la joie , l'amour , les sentiments les plus exquis et les plus doux. Mis une chose le caractérise toujours dans cette sphere, aiusi que dans la première: c'est l'intimité qu'il donne à tous ces sentiments. Dans l'une comme dans l'autre, il crée beaucoup; son imagination est vive, ardente, inépuisable, féconde en traits inaltendus : point de roc si nu qu'il n'en fasse jaillir des eaux vives; point de fond si vieux qu'il ne le

rajeunisse ou par la forme on par les traits épisodiques dont il les bigarre. Risque-t-il la satire, chaque trait de son pinccau est comme nue flèche : reste-t-il dans le sérieux, souvent il rencontre le sublime: trai Protée. qu'il soit solennel comme Alighieri, on qu'il cafonrche l'hippogriffe de maître Lodovico, il est hardi, original et saississant. Il est bien vrai qu'à force de l'être il frise de près l'extravagance. Mais qui ne pardonnerait pas ce défaut racheté par tant de beautés? qui ne le préférerait cent fois à cette pâle correction, à cette maigre régularité des Goltzius, des Spranger, des Albert Durer, qui ne font pas de folies éux, il fant l'avouer , mais dout personne ne raffolle? Et d'ailleurs pourquoi si vile crier à l'extravagance, quand l'artiste sort du domaine des possibles? Le réel , ame de la prose , est bien en-deca da vrai tel que le conçoit la poésie vulgaire : est-il sur qu'au-dela de ce vrai vulgaire il n'en soit pas un antre qui, d'abord, semble inadmissible, parce qu'il semble semé d'antinomies, et où pourtant, en s'y arretant le temps qu'il faut pour le comprendre, on finit par déconvrir nne harmonie? L'extériorité matérielle n'est point le but de l'art, elle est le moyen's lors done qu'il la rend , c'est autre chose qu'il aspire à reproduire par elle, c'est l'impression reçue par l'ame , qu'il vent continuer ou recommencer : mais si la peinture de l'extériorité, sans la reproduction des impressions, est vide de sens, comme le poème didactique de l'empire, la réciproque n'est pas yraie en beaux-arts, et l'impression sans ex-tériorité réelle est réelle. Le monde réel est grand, mais le monde des conceptions humaines l'est plus encore. Ainsi le rève est vrai; ains

le genre d'Hoffmann correspond à quelque chose comme celui de Virgile. Or, l'hippogriffe de Fuessli n'a pas plus le mors aux dents que celni d'Hoffmann. Fuessli se ressentait des idées de Lavater, comme Lavater s'est ressenti des siennes. Le physiologiste avait du peintre, on le sait, mais le peintre avait du physiologiste, et ces notions, ou, si l'ou veut, ces sensations de physiologiste, ajouterent immensement à son talent, C'est grâce à elles que l'expression physique si exquise, si nuancée, est si parlante et accuse si lucidement toutes les particularités de l'état de l'âme. Ainsi préoccupé de l'inimaginable variété de groupes que peuvent former, en s'unissant diversement, les conceptions et les intussensations homaines, toujours en mouvement, comprenant que le fait un aux yeux du vulgaire existe en un million d'instants donnés, d'un million de façons différentes, dont chacune peut encore être le type d'un million de sons-formes différentes du même fait, et ainsi de suite à l'infini; prenant des lors en pitié ce Nil sub sole novum, à l'ombre duquel on reve que l'art est épuisé, que la création est close, que Raphael, revînt - il au monde, ne pourrait plus que badigeonner à neuf ses idées des siècles passés, Fnessli devait sentir son imagination, déjà si vive par elle-même, s'exalter, fouiller les entrailles des faits, en revenir chargée de trésors, et chaque jonr devenir plus riche, plus neuve et plus hardie. Puis, comme dans l'encéphale se dessinent deux ordres d'apparitions intellectuelles, celles qui correspondent de près ou de loin à l'extériorité , celles qui n'y correspondent point, par le progrès naturel de ses explorations physiologi-

ques, il en vint à comprendre la sainteté de l'hallucination et du rêve; au réel et au vrai il joignit le fantasmatique on fantastique : le tout, en partant des instincts lavatériens. Aussi peut-on dire de la peinture de Fuessli, comme de la philosophie des Lavater et des Gall , qu'elle est le fruit d'une civilisation héritière de tontes les auires et tellement tourmentée du besoin de creuser encore, qu'elle ne pouvait naître que sur les confins du dix-huitième et du dix-neuvième siecle. Les denx ouvrages qui , plus que tont le reste, ont donné an nom de Fuessli une popularité enropéeune, sont sa quote-part à la Galerie de Shakspeare et sa Galerie de Milton. A ces denx noms on reconnaît toutes les tendances de son génie, tous les éléments aptes à satisfaire ces tendances, excentricité, idées grandioses on terribles ou gracieuses, fantasmagorie, nuances, filles de la civilisation, du christianisme el d'une grande culture métaphysique. Admirateur enthousiaste de Michel-Ange, mais n'aimant que d'un amour tiede le classique et l'antique, auxquels du reste il a parfois sacrifié, il devait saluer comme le premier des poètes épiques ce chantre sublime qui sculpte, qui pose, qui coule d'un et et comme en bronze, toutes ses figures avec la puissance de Buonarroti lui-même. Et quant à Shakspeare, c'avait été l'idolatrie de sa jeunesse; il lui devait la moitié de ses inspirations, il avait appris l'anglais ches lui : à Zurich, il avait fraduit Macbeth en allemand ; à Berlin, nous l'avons vu rendre an crayon les plus belles situations, les conceptions les plus bantes du grand tragique. Ce culte de Shakspeare ne fit que grandir a mesure qu'il vieillissait. On a dit que c'est pendant son voyage

en Italie qu'il eot la première idée de cette galerie. La vue des chefsd'œuvre antiques et modernes ne lui inspirait donc rien d'analogue o euxmèmes! Plus il les examioait, plus il les trouvait inharmoniques avec les idée's actuelles! Toutefois, disons que, suivant certains récits, c'est en Angleterre, et an dernier acte d'un diuer chez Boydell, que cinq on six heaux-esprits (West, Hoole, Romney, Hayley, Nicol; Paul Sandby), en se cotisant, concurent l'idée de la galerie Shakspearienne. Fuessli a faif pour cette collection huit magoifiques peintures; elles se rapportent aox sept pièces suivantes : la Tempete; le Songe d'une nuit d'été (deux tableaux aujourd'hoi chez le duc de Buckingham); Macbeth, la Seconde partie de Henri IV, Henri V, le roi Lear, Hamlet. La dernière est un chef-d'œuvre, et ne le cède à aocun des ouvrages du recueil. Elle représente la scène du Spectre. On raconte qu'on mélaphysicien fort peu crédule, en traio de donner son avis sor les diverses pièces de la galerie, ayant tout-àcoup apercu ce tahleau de Foessli. s'écria tout effrayé : « Seigneor , « ayez pitié de moi ! » La galerie de Miltou se compose de quarante-sept tableaux, qui forent tous faits de 1790 à 1800, et qui furent exposés deux ans. Tous ont du mérite, et c'est la surtoot que l'artiste a déployé dans tout son luxe ce cataclysme d'imagination, cette effervesceoce que les timides n'ont point balancé à nommer du dévergondage. Le morceau capital de cette curieuse galerie est son Hopital. C'est la qu'il a fait les plus graodes modifications à Milton. Ainsi les spasmes, les épilepsies, les ulcères, les catarrhes et tous ces maux qui n'affectent que le

corps et qui le disloquent par d'enlaidissantes cootorsions, Fuessli les a laissés de côté pour les gravures de planches pathologiques , et il s'est attaché à ces altérations souvent plus graves, qui respectent les formes et les proportions humaines, et dont la représentation comporte quelque chose de plus éthéré. Le principal groupe do tableau est l'Aliené, enveloppé dans une grossière couverlure et chargé de fers : près de lui sa femme , épuisée de fatigues et d'angoisses, sa femme, qui vient de l'arracher au suicide, tomhe presque saos connaissance sor l'enfant inanime que ne pouvait plus noorrir sa mamelle desséchée (ces deux personnages, qui forment un groupe si plein et si déchirant, sont de l'in-vection de Puessli). Sur l'arrièreplan, au centre, se voit le Désespoir dressant le lit du Marasme; en avant, à droite, la Mélancolie balaie le sol ; puis ; pour couronner cet ensemble de misères, la Mort hrandit triomphalement au-dessus de tous sa faux toojours menacante, mais lente à frapper. Après l'Hôpital se présentent en première ligne, le Pont sur le Chaos, la Rencontre d'Adam et d' Eve, le Réve d' Eve, Satan convoquant les légions infernales (2). Aujourd'hui , sans doute , on rendrait justice à de telles beautés: en 1799 et 1800, bien peu de personnes les sentirent, et l'on fut bien plus frappé de quelques défauts que de l'originalité, de la verve et de l'expression terrifiante ou ravissante des compositions ; très-peu des tableaux de la galerie trouvèrent des

(z) La Beneautre appartieut à M. Angrestein ainsi que la Seine du Délage; l'Hépital, à la countesse de Guildford; la Conventue de légious intempers, après avoir loug-temps orné le palais Norfolk, se voit aujourd'hui ches sir Thomas Lawrence. acheteurs, et c'est loog-temps après qu'enfiu une célébrité populaire veugea l'artiste du beutisme cootemporain. Shakspeare et Milton inspirerent cocore d'autres tableaux à Fuessli : à Milton, il doit l'idée du Rêve du Berger (chant I. v. 781 du Paradis perdu, 1786), de l'Aurore (1780), de Satan reculant au contact de la lance d'Ithuriel (1786). On peot v joindre le gracieux tableau de Milton dictant a ses filles (1806). Quaot à ses réminisceocès shakspeariences, nous retrouvous daos son œuvre quatre fois Macbeth (10 lady Macbeth, somnambule; 1784; 2º Disparition des sorcières, 1793; 3º Macbeth consultant sur la vision de la téte armie, 1811; 4º lady Macbeth se saisissant des dagues, 1812); deux fuis Richard III (1" Richard dans sa tente, la nuit d'avant la bataille de Bosworth, visité et apostrophé par les spectres de ses victimes; 2º Richard reculant devant les spectres de ceux qu'il a assassines, 1811); deox fois Roméo et Juliette (1º la Rencontre de Roméo et de Páris dans le caveau des Capulets; 2º Roméo contemplant Juliette dans le monument); deux fois le roi Jean (1º lady Constance, Arthur et Salisbury, 1793; 2º Constance : ce dernier ouvrage est resté joachevé; il v tra vaillait encore six jours avant sa mort ). A la liste des tableaux qui complèteraient sa galerie de Shakspeare, doivent être joints encore la Vision de la reine Catherine (11rée de Henri VIII, 1781); Prospero (de la Tempete, 1785); le Cardinal Beaufort pétrifié à l'apparition supposée de Glocester (2º partie de Henri IV, 1808); la reine Mab (Roméo et Juliette,

1811). Après ces deux séries de grandes cumpositioos, uous indiqueroos: 1º Ugolin (1806), les Françoise de Rimini , l'une de 1786 , l'autre de 1818 (celle-la est priocipalement remarquable : ce n'est plus sa lecture de Paul et de Françoise que peint Fuessli, c'est leur damnation, c'est le tourbillon qui les emporte, c'est la belle apparition du poète qui les voit passer et fuir devant loi); 2º les six tableaux tirés du poème des Nibelungen et qui noos montrent, l'un Sigelinde , mère de Siegfrid , éveillée par la querelle du bon et du mauvais génie, relativement à son fils enfant; les cinq autres: Siegfrid assassine par Trony; Criemhild en deuil de la mort de Siedfrid; Criemhild se jetant sur le corps de Siegfrid; Criemhild exposant le corps de Siegfrid au monastère de Worms, et accusant du meurtre, devant Sigmond son père, le lord de Trony et Gonthier, roi de Bourgogne; Criemhild faisant voir à Trony incarcéré la tête de Gonthier, son complice: 3º Ezelin Bras-de-Fer révant sur le corps de Médune, qu'il a tuée pour insidelité, pendant qu'il était en terre-sainte (1778); 4º la Fiancée de Corinthe (1805); 5° Dion voyant un spectre femelle faire le tour de son autel et renverser samaison (1811); 6° divers sujets fournis par l'Ecriture-sainte .. comme une Scene du Déluge (1818; ce tableau passe pour un chef-d'œuyre): Noé bénissant sa famille (donné par l'artiste à l'église de Luton , dans le comté de Bedford) ; la Disparition du Christ à Emmaüs (1792); Joseph expliquant les songes des deux officiers de Pharaon (oo a vu plus haut que ce tablean avait été son coup d'essai en fait de grande peinture); 7º plusieurs ouvrages purement d'imagination, comme le Cardinal de Beaufort (1775); nne Conversation (1781); le Cauchemar (1782); la Sorcière denuit ; la Jalousie : Robin Good fellow, c'est-à-dire, à peu près, Roger - Bontemps. Ce dernier tableau nous amène à la série des ouvrages gracienx et badins de Fnessli. Tels sont : le Barde, la Descente d'Odin, les Sœurs fatales, tons trois tirés de Grav : tous trois de 1800 ; Celadon et Amélie (1801), d'après les Saisons de Thomson; la Caverne de Rosecroix (1804), d'après le Spectateur : la Grotte du Spleen . d'après la Boucle de cheveux, de Pope; Wolfram et Bertram (1790); d'après la Reine de Navarre : Beatrix (1789), d'après Beaucoup de bruit pour rien; Falstaff dans le baquet à lessive, d'après les Joyeuses dames de Windsor; Amoret : délivré de l'enchantement de Busirane par Britomart. d'après Spenser, etc., etc. Nons terminerons ce rapide parcours par la liste des onvrages où Fnessli s'est inspiré de la mythologie grecque et des classiques. Quoique essentiellement romantique, il ne faut pas creire que Fnessli fut ennemi des anciens : Homère au contraire était une de ses idoles comme Michel-Ange, comme Shakspeare. Un savant helléniste disait que personne en Europe ne connaissait Homere mieux que Fnessli. Il n'admirait guère moins Eschyle : Sophocle, Virgile, ne venaient qu'ensuite ; mais la place qu'il leur assignait parmi les artistes montre assez qu'il ne partageait pas ces antipathies exagérées, cet esprit d'exclusivité que trop souvent on a reproché anx écoles romantiques. Les

tableaux de Fuessli tirés des poètes anciens sont : Thetis et l'Aurore implorant Jupiter chacune en faveur de son fils, et Memnon trouvé trop léger (1803), d'Eschyle; Persée fuyant avec effroi l'antre de la Gorgone (1817), d'Hésiode; Bouclier d'Achille: Hercule attaquant et blessant Pluton sur son trône pour délivrer Thésée (1810), et le cadavre de Sarpédon reporté dans sa patrie par le Sommeil et la Mort (1811), tons deux d'Homère , Iliade (V , 485 , XVII , 682); OEdipe maudissant son fils (1786), et OEdipe avec ses filles reconnaissant les signes de sa mort (1784), tous denx de Sophoole; OEdipe a Colone; Didon 1781), et Ariadne, Thésée, le Minotaure dans le labyrinthe (1820), tone deux de Virgile; l'Amour ressuscitant Psyché (1812), d'après" Apulée. Ses tableaux purement mythologiques sont : Amphiaraus: Eryphile et Alcméon (1821), Jason apparaissant devant Pélias; à qui l'on a prédit que la vue d'un homme chaussé d'une seule sandale lui serait funeste (1780); Délivrance de Promêthée par Hercule (1823); ce n'est qu'nn dessin); enfin, deux onvrages posthumes, Comus, Psychė. Comme professeur de peinture. Fuessli ne pouvait mangner d'avoir anssi del'influence. Professenr, il formulait ce que peintre il exécutait, et ses denx manières de se déployer an public se communiquaient réciprognement de la force. D'ailleurs Fuessliétait vraiment littérateur. Ses cours, remarquables par la hauteur de la critique, par la science, l'étaient par l'élégance pittoresque du style et par l'heurense disposition de tons les détails physiologiques,

biographiques, techniques ou autres. On a de lui : I. Réflexions sur la peinture et la sculpture grecques, suivies d'instructions pour le connaisseur, et de l'Essai de Winckelmann sur la grâce dans les ouvrages d'art, Londres, 1785, in-8°. II. Legons faites à l'académie royale de pointure, Londres, 1801, in-4º. III. Une édition du Dictionnaire des Peintres, de Pilkington, avec additions et corrections, Londres, 1805, in-4º. IV. Unetrad. angl, des Aphorismes sur l'homme , de Lavater (l'auteur, dans sa dédicace à Fuessii, l'avait invité à traduire, et au besoin à modifier son ouvrage). V. Uoe traduction (en allem.) des Lettres de lady Montague. On a promis de publier deux manuscrits qo'il a laissés complets, et qui contiennent, l'on, huit nouvelles lecons sur la peinture, et l'autre trois cents Aphorismes sur l'art. Ce dernier ouvrage, dit-on, décèle une des plus fortes têtes artistiques qui aient existé. D'autres manoscrits se sout trouvés inachevés: tels sont une Histoire de l'art moderne, commencée vers 1805 et dont il n'a écrit que de cing à six cents pages, et d'innombrables fragments d'un grand poème en allemand sur l'art. Son OEuvre a été publié a Zurich, 1806, 4 vel. in fol. Il existe cinq portraits de Fogssli : le plus beau est dû au pinceau de son ami sir Thomas Lawrence. Son buste en marbre a été exécuté par E. H. Baily. 1 12 17 17 12 P OT.

FUESSLI (Harr-Husan), historica et littéraleur suisse, ville jour à Zurich le 3 déc. 1745. Son père (Voy. Jean-Rod. Fussur, XVI, 151), auteur d'un excellent Dictionaire des artistes, ne négligea rien pour développer par l'éducation ses

dispositions précoces: voué des le plus jeune age aux études classiques, et respirant dans la maison paternelle l'atmosphère des heaux-arts et des sciences, Hans-Henri se distingua de bonne heure par un savoir étonnant et par one élocution brillante. Un voyage qu'il fit en Italie, et dans legoel il jouit du plaisir d'entendre souvent le célèbre Winckelmann, acheva de former son gout. Revenu dans sa patrie, il suivit les lecons des hommes illustres qui étaient alors l'ornement de Zurich, les Bodmer, les Breitinger, les Steinbrüchel, et hientôt il fut leor ami en même temps que leur disciple. Tel fot le succès de ses efforts qu'en 1760 il put remplacer Bodmer daus la chaire d'histoire suisse. Il n'était encore à cette époque âgé que de quinze ans. Cette extreme jeunesse n'empêcha pas que sa manière d'exposer l'histoire ne fut très-goûtée; et si les premières fois peut-être ce fut la curiosité qui attira la majeure partie de l'auditoire, bieutôt ce fut son talent qui le retint. Il se livrait en même temps à des travaux spéciaox suc certaines parties de l'histoire nationale; mais, quoique très-probablement ses essais ne fussent point sans mérite, sévère critique pour luimême, il ne les regardait que commo de simples ébauches, et il les laissa manuscrits. Nommé ensuite membre du grand-couseil de Zurich, aussitôt qu'il ent atteint l'âge nécessaire pour en faire partie, il s'acquit sur-lechamp le renom d'orateur et une grande influence. En 1785 , il fut élu membre du petit-conseil, et plos tard il fut charge de la surveillance générale des biens ecclésiastiques. tache importante qui, enfait, le classait parmi les neuf chels du gouvernement. En 1795, lors de l'insurrec-

tion de Stæfa, il fit partie de la commission instituée pour rechercher les circonstances et les auteurs de l'émeute; et celle-ci à son tour le nomma son référendaire. Le rapport qu'il lut en cette qualité se faisait remarquer par une extrême modération, et par des ménagements que les partisans de mesures vigourenses ne tardérent pas à qualifier de faiblesses: Fuessli disait en propres termes que le mouvement avait eu lien sans moteur, que quantité de personnes s'y étaient associées, et qu'il fallait en attribuer l'origine à des opinions de longue - main répandues dans les masses. L'expression de ce système fit traîner en longueur les mesures sévères que l'on avait d'abord résolu d'adopter, et petit a petit l'intervention de quelques hommes impartiaux et cabnes fit jeter sar cette affaire un voile d'onbli. Dureste, en eut-il été autrement. les sévérités de l'aristocratie zuricoise n'auraient pas en longue durée. Trois ans après éclata la révolution helvétique. Fuessli ne fut pas des derniers à reconnaître que désormais il était impossible de maintenir l'ancien système, et il pensa qu'il ne fallait songer qu'anx moyens de passer avec le moins de désastres et de pertes possibles au régime nouvean. Tontefois, lors de l'organisation de la république helvétique, son nom fut mis a l'écart et on ne lui conféra d'antres fonctions que celles de membre du conseil d'instruction publique. C'est seulement en 1802, lorsque Bonaparte voulut opérer une fusion de toutes les nuances politiques en Suisse, qu'il fut nommé sénateur. Il accepta, non sans avoir long-temps réfléchi à la bizarrerie d'une position qui l'enrégimentait parmi les apôtres d'un ordre de choses révolutionnaire

et tout nouveau. Du reste, fidèle à ce système, il resta du côté de la démocratie à la journée du 17 avril. et bientôt ayant été nommé, conjointement avec Rütimann, gouverneur de la campagne, il déploya contre l'insurrection de septembre 1808 un degré d'énergie qui le fit regarder de tous comme le principal antagoniste de cet essai de révolution. En 1803, l'acte de médiation le comprit parmi les sept notables chargés d'introdnire le nouveau régime dans le canton. Quelque espeir que dût lui donner ponr l'avenir cette nomination, ce fut la son dernier trophée politique. Ni sons Bonaparte, ni lorsqu'après la conte de ce prince la Suisse fut réorganisée entièrement, ses amis ne parvinrent à le porter au petit-conseil. Le loisir que lui laissèrent depnis ce temps les affaires politiques fut consacré par Fuessli à la co-direction de la librairie Orell , Fuesshi et compagnie, et à la rédaction de la Gazette de Zurich , puis de la Nouvelle gazette de Zurich. Lié avec tons les hommes distingués de cette ville, il exerça naturellement snr eux cette influence que tont centre d'action doit exercer sur ses entours : c'est lui qui dirigea l'attention de Jeande Müller vers l'histoire nationale; c'est par ses conseils et, sinon avec sa coopération, dn moins avec son aide, que Hottinger écrivit sa belle histoire de Suisse. Fnessli mournt à Zurich le 26 décembre 1832. On a de lui, entre autres morceanx : I. Lettres à ma patrie, 1762. II. Lettres sur Rome, III. Lettre d'une dame de Zurich, 1770. IV. Jean Waldmann, chevalier, citoyen de Zurich, Zurich, 1780. V. Une grande partie des articles du Musée suisse, recueil mensuel qui parut de 1783 à 1792, et

dn Nouveau Musée suisse, 1792-94. VI. Un Complément du Dictionnaire universel des artistes, de son père, en 12 livraisons, 1806-1821, plus, en 1824, nue première livraison des Nouvelles additions. VII. Sur la vie et les ouvrages de Raphaël Sanzio, Zurich, 1815. VIII. La continuation des Scènes remarquables de l'histoire de Suisse, données par Hirzel de 1750 à 1790, Zurich, 1790 et années snivantes. IX. Le texte des Sites pittoresques de la Suisse, 6 cahiers, 1797 - 1802. Beancoup d'articles dans les deux journaux plus haut nommés (dans le second il rédigeait la partie étrangère), et des fragments relatifs à l'histoire de Suisse, dans le Calendrier helvétique de Gessner, 1780-1784. Il a été l'éditeur de l'Anthologie générale des Allemands, Zurich, 1782, 6 volumes (2 de chants sacrés, le 3º d'odes et élégies, le 4° et le 5° de chansons, le 6° d'épigrammes), des OEuvres du pauvre homme de Tockenburg, 1789-91, d'un Choix des poésies de Matthisson, Zurich, 1791, 12º éd., 1829. P-07.

FUGA (FERDINAND), architecte, né en 1699, à Florence, d'une famille patricienne, eut pour parrain le prince Ferdinand, fils du grand-duc. Après avoir recu de Foggini les premières leçons de son art, il fut envoyé à Rome pour s'y perfectionner par l'étude des chefsd'œuvre anciens et modernes. Sur l'invitation du cardinal Giudice, il se rendit à Naples, où il construisit une chapelle dans le palais Cellamare, et fut ensnite appelé à Palerme pour donner le plan d'un pont sur la Milcia: le plan qu'il présenta fut approuvé; mais l'exécution en ayant été remise à un autre architecte, il se hata de quitter la Sicile pour revenir à Rome. Le pape Clément XII, à son avenement au trône pontifical, nomma Fuga l'un de ses architectes et lui confia quelques travaux dont il s'acquitta de manière à prouver qu'il était en état d'en exécuter de plus importants. Chargé plus tard de la construction du palais de la Consulta, sur la place de Montecavallo , lorsqu'il eut achevé ce beau monument , le pontife lui témoig na sa satisfaction en lui conférant le titre de chevalier de l'ordre du Christ. Un autre ouvrage qui ne lui fit pas moins d'honneur, c'est la nouvelle sacade de Sainte-Marie-Majeure, que Fuga, pour se con-former au désir de Benoît XIV, disposa de façon à ne point convrir les mosaïques incrustées dans l'ancien portail. Il restaura dans le même temps l'intérieur de cette basilique, et reconstruisit l'autel papal soutenu par quatre colonnes antiques de porphyre. Il agrandit l'hôpital du Saint-Esprit. acheva les jardins du palais Quirinal, qu'il orna de plusieurs belles fabriques, et donna les plans d'un grand nombre d'édifices publics et particuliers, entre autres, du palais Corsini, le plus bean de Rome. Sur la réputation de Fuga, l'infant don Carlos, roi des Deux-Siciles, et depuis d'Espagne, sous le nom de Charles III , le nomma son architecte et le fit venir à Naples, pour diriger les travaux qu'il avait résolu d'exécuter pour l'embellissement on l'utilité de la capitale. Il commença par l'hospice de mendicité, le plus vaste de l'Europe, pnisqu'il peut contenir jusqu'à huit mille pauvres, répartis d'après leur âge et leur sexe, dans différents quartiers qui n'ont eutre eux ancune communication. Il ne fallut pas moins de trente ans pour construire ce magnifique établissement:mais,pendant ce tempslà, Fuga ne resta point oisif; il donua les plans, jeta les fondements du palais destiné à recevoir les archives quiriuales du royau me, et fit construire pour la marine un arsenal, une corderie et des magasins immenses. Ces grands trayaux achevés, il revint dans sa patrie, et il y mourut le 7 février 1782. Cet habile architecte s'est principalement distingué dans deux parties importantes de sa profession, la solidité et la distribution; et, dans ce qui tient à la beanté des profils, s'il laisse quelque chose à désirer, il est du moins exempt des défauts que l'on reproche à l'école Borrominesque. On trouve une notice historique sur Fuga, dans l'Abecedario pittorico, 1776, édition qu'il avait revue, augmentée, et qui est ornée de son portrait. W-s.

FUGER, peintre allemand, né vers 1751, fils d'un pasteur protestant d'Heilbronn, en Souabe, commenca de très-bonne heure l'exercice de son art. Des l'age de onze aos, il gagnait de l'argeut à faire des portraits. Ce n'est pourtant que l'année snivante qu'il fut envoyé à l'école du peintre wurtembergeois Guibal. Il alla ensuite se mettre à Leipzig sous la direction d'Eser, et plus tard il continua ses études à Dresde, dout la magnifique galerie présente taut de modèles à l'artiste, tant d'instruction au théoricien et à l'historien de l'art. Fuger commencait alors à sortir de la ligne des élèves vulgaires, et quelques productions remarquables attirerent sur lui l'attention. S'étant rendu à Vienne, il y parut avec éclat. L'impératrice Marie-Thérèse le mit à même de passer cinq ans à Rome, et deux autres années à Naples.

Ces bienfaits le fixèrent dans la monarchie autrichienne, et lorsqu'il revint en Allemagne, il choisit Vienne pour sa résidence. Sa réputation alla long-temps croissant, et il y mit le comble par ses dessius pour la Messiade de Klopstock. En 1806, l'empereur François Ier le nomma directeur de la galerie des tableaux du Belvéder. Fuger mourot en 1818. Sa fécondité n'avait d'égal que son amont pour l'art. Jusqu'au dernier moment, il y voua sa vie, et mourut en quelque sorte la palette à la main. Il existe de lui, tant en Italie qu'en Autriche, beauconp de tableaux estimés. Pendant la dernière période de sa vie, il s'eccupait d'exécuter en grand ses beaux dessins de la Messiade. P-or.

FULVY (PHILIBERT-LOUIS Oray, marquis de), né à Paris le 4 avril 1736, était fils de Jean-Henri-Louis Orry de Fulvy, conseiller d'état, intendant des finances. Ayant perdu de bonne henre son père, mort en 1751, et son oncle Philibert Orry, contrôleur-général des finances, mort le 3 mai 1747, il n'entra point dans la carrière de la haute administration, qui naturellement lui eût été ouverte, et se livra entièrement à son goût pour la littérature légère. Il avait d'abord consulté l'opinion publique sur ses productions, en les faisant insérer dans l'Almanach des Muses et dans le Mercure, et il publia plus tard un recueil de ses fables en un volume in-12, Madrid , 1798. C'est tout ce que le marquis de Fulvy a fait imprimer(1). Le dé-

<sup>(1)</sup> Ce recueil contient deux cent toisante pages. Le seul exemplaire qui estiete en pages, le seul exemplaire qui estiete en paulit, dans un eritle de Mironique din tielle en paulit, dans un eritle de Mironique din 1821, prétend que les poésies légères du marquis de Feiry ont ét di attitulades à Monitere (depois Louis XVIII), Personan es pouvait mieux le savoir que lui, paiguit l'avait le charge de valle dans de la contra de lui, paiguit la avait le charge de valle de la contra de lui, partie de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del contra de la contra

blié nne seule fois dans ses nom-

hreuses poésies; et il a fait en mon-

rant cette recommandation qui l'ho-

nore: «Si l'on donne au public quel-

« ques ouvrages de moi, je veux que

« ce soit après l'examen le plus scru-

« pnlenx des pièces destinées à l'im-« pression. Repentant des mauvais

« exemples que j'ai pu donner pen-« dant ma vie, je suis loin de vouloir

rangement de sa fortune et les approches de la révolution l'avaient déterminé à quitter la France, le 17 juillet 1789, pour passer en Espagne, où le célèbre Jean Orry. son aïeul, avait long-temps administré les finances de Philippe V. Il avait d'ailleurs, à ce titre, d'importautes réclamations à faire valoir auprès du gouvernement espagnol. Mais il n'en put obtenir qu'une modique pension de cinq à six mille réaux (douze à quinze cents fraucs), durant le long sejonr qu'il fit à Madrid, jusqu'à l'invasion de la Péninsnle par Napuléon en 1808. A cette époque une Portngaise d'un haut rang. la cointesse d'Almeyda, lui donna les moyens de se résugier en Angleterre, et le mit en rapport avec Canning, qui lui reudit de très-erands services. Là, comme en Espagne, le marquis de Fulvy fit choix de ce qu'il trouva de plus délicat et de plus ingénieux dans les littératures de ces pays, ainsi que dans la littérature italienue, et il en traduisit plusieurs morceaux, quelquefois méme des pièces entières en vers francais. Il ne choisissait, au reste, que ce qui rentrait dans ses principes monarchiques. « Voila, disait-il, le « véritable patriotisme. » C'était le sentiment dominant de son cœur : il se manifeste souvent dans ses fables, où il fait dire par l'abeille an papillon qui lui propose des jeux fo-latres:

Mon temps n'est pas à moi, Je le dois à ma ruche, à mes sœurs, à mon roi.

de la grach-relhe de en priese, charge que piate d'i al l'atte d'i al l'atte en charfe fine t here. La recaril cité plus heur fres d'aux les frances et d'indicate de poésies diffi inserie dans la Merra et Admonté des Busses. Aunsi firèraro, dens le Peix Lanuxock des groud-annex, parie it la lainé de marquis de Fuiry; « Cest un des poètes les plus laborieux de la que est d'attende poètes les plus laborieux de la que est chardes sont un sper trop riquisir « on désirerit qu'il ses maintain à la houter de ces marquis de ces autres poètes les poètes les que se chardes sont un sper trop riquisir « on désirerit qu'il ses maintain à la houter de ces autres poètes les professes par de ces autres plorieux, » F—a.t.

« y ajouter de manvaises leçons « après ma mort. » Conduite digne d'éloges, bien différente de celle de tant d'écrivains qui leguent à leur siècle une corruption posthume !-Quoique le gonvernement anglais eût suppléé à la pension que le marquis de Fulvy avait perdue en Espagne, sa maison simple, comme celle d'un émigré, paraissait une sorte de sanctnaire où l'on n'entrait qu'avec respect, et dont l'accès était recherché par les étrangers anssi bien que par ses compatriotes. Modeste, plein de douceur et d'une affabilité invariable qui ne faisait aucune exception, il y représentait dans toute sa perfection l'ancien caractère de la haute société française. Homme d'esprit, et sans nulle prétention, il fut, jusque dans ses dernières années, dn commerce le plus agréable. Dans nu âge déjà avancé, il avait épousé nne dame appartenant à une des familles les plus honorables de l'île de Jersey : il n'en ent point d'enfants. Le marquis de Fulvy monrnt à Londres le 16 janvier 1823. Il laissa à sa veuve tous ses

mannscrits, formant vingt-huit voln-

mes, dans lesquels il pensait lui-

même qu'on pouvait faire nn choix de deux on trois volumes capables d'intéresser le public. On a imprimé sous son nom après sa mort: Louis XVIII, sa vie, ses derniers moments et sa mort, savis ad detial de ses funéralles, d'un recueil d'auccidates aux ce priuce, rédigé d'après des documents autheniques et todeits, d'un choix de ses leitres, et de quelques-unes de ses puésies ; 1824-1825, in-12. Le marquis de Fellys fat aussi l'auteur de quelques poésies imprimées en tête et à la suite d'use délition da fameur. Pouis XVIII. (Vey. ce noma Vupp.), G-m-D.

FUNCK(CHRÉTIEN-LOUIS), théologien saxon, naquit le 21 mars 1751, dans le comté de Katzenellenbogen (aujourd'hui la principanté de Nassau). Cumme de ses deux aînés, l'un avait été destiné à l'état ecclésiastique, l'autre avait adopté la carrière des lois, il fut résoln que Chrétien-Louis serait marchand. On le placa encure eufant dans une maisou de commerce, et il y resta ciuq aus. Au bout de ce temps, le grave danger qu'il courut, pendant le rude hiver de 1767, d'avoir les pieds et les mains gelés la nuit taudis qu'il gardait les magasins, et la négligence crnelle avec laquelle son patron le traita en cette occurrence, déciderent ses parents à le reprendre chez eux et bientôt à l'euvuyer au gymuase d'Idstein. L'ardeur avec laquelle le jenne homme se livra h ses nouveaux travaux le fit avancer à pas de géant: habitué par sa vie précèdente à veiller sans feu, même l'hiver, il ne se couchait qu'à denx heures du matin pour se lever à six. Il en résulta une affection hypucondriaque, qu'un eut quelque peine à guérir. En 1772, il se rendit à l'université de Rinteln. où, tout en suivant ses cours, il viut à bout de se suffire à lui-même, sans avoir sonvent recours a la bourse pa-

ternelle. Avantageusement connu de tuns ceux avec lesquels il était en relation, il fut bientôt chargé d'une éducation particulière à Cassel, et même il ent le druit d'y joindre des leçous à quelques jeunes gens de la ville. Cet état de chuses dura insqu'en 1776. Il fut alurs uommé pasteur h Meilingen et Zarn. De la il passa comme prédicateur à Fischbeck. fut prupusé; en 1804, punr premier prufesseur de théulogie à Rinteln. mais il douna la préférence à la chaire pastorale deBückebourg, dans laquelle il fut installé l'année suivante, et il s'y tint jusqu'à sa mort , qui eut lien le 21 mai 1834. Depuisune douzaine d'années il avait renoncé à la prédication pour ne s'occuper que des affaires d'administration et d'ordre auxquelles, et cumme pasteur et comme membre du consistuire, il avait nécessairement part. Il cuntribua beanconp à l'établissement de deux caisses de bienfaisance, l'une ponr les venves d'ecclésiastiques, l'autre pour l'éducation des fils de venves : aussi lorsque, cunformément à l'usage allemand, ses collègues célébrèrent son jubilé en 1826, le vase d'argent qu'ils lui offirirent portait-il l'inscription: Patri orborum et viduarum. L'université de Riuteln avait envuyé à Funck, en 1801, le diplôme de doctenr en théulugie. Il avait mérité cette distinction par son onvrage iutitulé: Moyens pour tous d'atteindre à ce qui constitue la nature et la grandeur de Thomme, Leipzig, 1799 et 1800; 2 vol. Ou lui doit de plus : I. Essai d'anthropologie pratique, Leipzig, 1803. II. Quid offici sit publici doctoris ecclesiæ christianæ in tractandis capitibus in quibus cum symbolis ecclesiæ plane consentire ipsum sua religio et conscientia prohibere videntur, Renteln, 1801. III. Beaucoup de morccaux et d'analyses d'ouvrages: 1º dans les Annales de théologie et d'histoire ecclésiastique moderne (depuis leur origine jusqu'à la mort de leur premier directeur Hassenkamp, Riuteln, 1789-97); 2º dans le recueil dont il publia sept volumes en société avec Rullmann et le huitième sans collaborateur, sous le titre de : Matériaux pour toutes les parties de l'exercice des fonctions pastorales, avec une instruction pratique sur les moyens de les exercer conformément aux besoins de notre temps, Leipzig, 1796-1805. IV. Des Cantiques (an nombre de soixante-uu), Leipzig, 1761, et des Poésies de circon-

P-07. stance. FUNCK ( CHARLES-GUILLAUME-FERDINAND de), lieutenant-général et historien allemand, nagmit le 13 déc. 1761, à Brunswick, où son père remplissait les fonctions de conseiller aulique. Après avoir recu nne première éducation très-soignée, il fréquenta le gymnase de Wolfenbattel, et entra, en 1780, au Carolinum de Brunswick. Là il cut le bonheur d'avoir pour professenrs et pour guides des savants tels que Jérnsalem, Ebert, Eschenburg, Arnand, Schmidt et Gærtner; aussi, grâce à la mémoire extraordinaire dout il était doué, devint-il en peu de temps l'élève le plus distingué de cette école célèbre. En 1780, il se rendit à Dresde où il avait plusieurs parents. Lougtemps indécis sur la profession qu'il devait embrasser, il fiuit par choisir la carrière des armes; et, comme la petite armée de son pays natal se lui offrait pas assez de chances d'avancement, il entra, en 1782, en qualité de sous-lieutenant dans les gardes du

corps de l'électeur de Saxe. En 1784, il fut nommé lieutenant et aide-de-camp du chef de ces gardes; mais bientôt quelque mésintelligence s'étant élevée entre lui et les officiers de l'état-major, Fnuck, pour éviter un éclat, sollicita et obtiut soo congé (1785). Ne pouvant rester oisif, il se livra à des travaux littéraires, qui, d'abord, se bornèrent à des articles insérés dans la Gazette littéraire d'Iéna. Il fit aussi quelques voyages où il recueillit des matériaux pour plusieurs ouvrages historiques. De retonr à Dresde, eu 1787, il épousa mademoiselle d'Unrub, dame de la cour de l'électrice douairière de Saxe. mais il la perdit en 1797, Pendant les neuf aunées de cette union, qui fut très - benrease, Funck écrivit l'Histoire de l'empereur Frédéric II (Zullichau et Freistadt, 1792, nu vol. in-8°), et prit part à la rédaction de la Gazette littéraire d'Iéna. Le gouvernement saxon ayant résolu en 1790 de créer une cavalerie légère, le comte de Bellegarde, qui fut chargé de cette opération, décida Funck à rentrer au ser vice, et le fit nommer chef d'escadro n dans un nouveau régiment de bussards. Funck travailla avec le plus grand zele à l'instruction de ce corps, et des qu'elle fut terminée il reprit ses occupations littéraires. Il venait de mettre la dernière main à une bistoire très-détaillée de Saxe, et il allait la livrer à l'impression lorsque, par suite de la guerre contre la France, il fut obligé de partir avec son régiment. Pendant le séjour de Funck à Kælleda, petite ville située sur le Rhio, un incendie consuma tous ses effets parmi lesquels se tronvait le manuscrit de l'ouvrage que nous venons de citer. Ce fut une perte d'autant plus grande que l'auteur

avait consulté une fonle de documents inédits, et qu'il n'a jamais voulu recommencer son travail. En 1795, lorsque la guerre devint générale pour toute l'Allemagne, le régiment de Funck fit partie du contingeut de la Saxe, et sut placé sons les ordres du général prussien Kalkreuth, Funck prit part à nu graud nombre de combats et montra dans les moments critiques autant de hravoure que de sang-froid. Ces occupations militaires ne le détournérent pourtant pas de la culture des lettres: il travailla de nonveau à la Gazette littéraire d'Iéna, et il créa avec Schiller et Gothe, nn nouveau journal littéraire, intitulé les Heures, qui compta hientôt parmi ses rédacteurs les écrivaius les plus distingués de l'Allemagne, En 1801, Funck devint major, et en 1805, il fut nom mé premier aide-de-camp du général de Zezschwitz, commandant en chef du corps de quinze mille hommes que l'électeur de Saxe avait fourni à la Prusse en vertu du traité d'alliance qu'il venait de conclure avec cette puissance. Funck se trouva à la hataille d'Iéna, où il recut des blessures graves et fut fait prisonnier par les Français. Il obtiut une audience de Napoléon qui, d'abord, ne voulait pas le reconnaître pour Saxon, a cause de son nuifurme qui était celui de l'armée prussienne. Dans le cours de la conversation, Napoléon luidit qu'il ne regarderait pas la Saxe comme un pays conquis; Funck ne manqua pas de relever ces paroles, et demanda à l'empereur la permission d'en faire part à son sonverain; ce qui luifut aussitôt accordé. Il partit à l'instant pour Dresde à pied, car son cheval avait été tué sons lui, et il ne pouvait pas s'en procurer un antre. Il y arriva au moment où l'électeur et sa cour, étaient sur le point de se réfugier à Breslau. La communication de Funck les décida à suspendre leur départ ; l'électeur ordonna à celles de ses troupes qui se trouvaient encore daus l'armée prussienne de l'ahandonner, et déclara son pays nentre. Funck, chargé de transmettre cette déclaration à Napoléon, se rendit auprès de lui à Halle, et remplit sa mission si bien , que l'empereur fit sur-le-champ cesser les hostilités contre la Saxe, reconnt la nentralité de ce pays, et résolut de conclure avec l'électeur un traité de paix et d'alliauce. Frédéric-Auguste choisit comme plénipotentiaires, pour entrer en négociation avec Napoléon, son ministre des affaires étrangères, le comte de Bose, et Funck. Tous les deux se rendirent à Berlin, où se tronvaient Napoléon et M. de Talleyrand, qui entra aussitôt en conférence et déclara d'abord à Funck, que . l'empereur serait charmé de faire la connaissance personnelle de l'électeur. L'envoyé saxon retourna immédiatement à Dresde, et rendit compte à son souverain de ce désir de Napoléon, Frédéric-Auguste partit à l'instant pour Berlin; mais ne voulant pas s'écarter de l'ancien cérémonial de sa cour, il mit huit jours à faire un voyage de vingt - deux milles qu'il aurait pu faire en une jonrnée; et , lorsqu'il arriva à Berlin, Napoléon était parti pour la Pologue. L'électeur ayaut ainsi manqué le hut de sun voyage, profita cependant decette occasion pour se lier avec M. de Talleyrand et avec le major-général Berthier. Le traité de paix et d'alliance entre la Saxe et la France fut conclu à Posen, et lorsque Funck en porta l'acte à l'électeur à Dresde, ce prince, devenu roi, lui fit présent

d'une bague en diamants. Napoléon lui donna a la même occasion une tabatière en or, ornée de son chiffre en brillauts. Plus tard il fut nommé lientenant-colonel , puis colonel , et enfin aide-de-camp-général du roi, quilui couféra la décoration de Saint-Ĥenri. Quelques troupes du contingent que la Saxe avait fournies à Napoléon s'étant ensuite révoltées dans les environs de Posen, Funck fut envoyé auprès de Napoléon, qui se trouvait au château de Finkenstein : « Vos troupes, lui dit l'empereur. « se sont révoltées pour des cau-« ses religieuses; car vous autres « Saxons, vons êtes de zélés protes-« tants, et nous, Français, nous « sommes catholiques. » Funck répondit qu'il ne croyait pas que la religion fut pour quelque chose dans cette rébellion ; puisque la plus graude tolérance régnait en Saxe, et que le roi lui-même était catholique. - Si vous avez, répliqua Napo-« léon, d'antres motifs à donner, « dites-les. » Funck lui exposa qu'il était probable que, pendant la marche des troupes saxonnes à travers la Silésie, les Prussiens avaient cherché à les indisposer contre les Français; que ces troupes mêmes auraient pu avoir de la répugnance à séourner en Pologne, et que d'ailleurs les fatigues et les privations suffiraient ponr mécontenter des militaires peu agnerris. L'empereur parut satisfait de cette explication, et dit à Funek eo le congédiant : « C'est une « chose faite! quand même votre « armée entière de trente mille hom-« mes se serait révoltée, j'aurais en « assez de monde pour la rédoire à « l'obéissauce. Au reste, je suis pera suadé que les Saxons feront lenr « devoir aussi bien que toutes les autres nations. » Lorsque Napoléon, après avoir terminé cette campague, retourua en France, Funck eut l'houneur de l'accompagner pendant son voyage par la Saxe jusqu'à Erfort. En 1807, il suivit le roi Frédéric-Auguste à Varsovie, où celui-ci reçut le serment des habitants de la partie prussienne de la Pologne qui lui avait été cédée par le traité de Tilsitt. Il y fut accueilli avec une bienveillauce marquée par le maréchal Davoust, et importané de sollicitations par une foule de Polonais et de Français qui counaissaient son influence auprès de Frédéric-Auguste; il reponssa tontes les demandes qui ne lui parureut pas fondées, ets'arrangea toujours de manière à ne pas déplaire à Napoléon et à couserver son puissant appui au roi de Saxe. Il eut sonvent pour cela à combattre les exigences de ses généraux, et se rappela plus d'une fois les couseils de M. de Talleyrand, qui lni avait dit : « Vons devez regarder ces mes-« sieurs comme des partisaus qui « font la guerre pour leur propre « compte; s'ils réussissent , l'empe-« reur leur témoignera sa satisfaca tion; s'ils échouent, soyez sur a qu'ils seront désavonés. » En 1808, Funck accompagna le roi à Erfurt, et vers la fin de la même année, en Pologne. En 1809, lorsque Napoléou, armant de nonvean contre l'Antriche, nomma le prince de Ponte-Corvo commandant en chef dn corps saxon fort de dix-neuf mille hommes, Frédéric-Auguste envoya Funck à Dresde pour l'y recevoir. Bernadotte lui promit de réorganiser l'armée saxonne, bien qu'il se trouvât offensé d'avoir été nommé commandant d'un corps de troupes si peu considérable, et bien que l'empereur n'aimat pas trop les Saxons à cau-

se de ce qui s'était passé en Pologne.

Au retour du roi à Dresde, Funck fut nommé major-général, et inspecteur de la cavalerie, mais il ne prit aucune part à la campagne suivante. Les troupes saxonnes ayant quitté leur patrie pour rejoindre la graude armée placée sur les bords du Danube, et la Saxe se trouvant aiusi exposée à être envahie, leroi s'établit avec sa cour à Fraucfort-sur-le-Mein, où Fuuck le suivit, et deviut sou couseiller le plus iutime. De la, Frédéric-Auguste l'euvoya à Schoubruun, complimenter Napoléon sur le gain de la bataille de Wagram. Dès cette époque, des symptômes de méconteutement se manifestaieut coutre les Frauçais sur divers points de l'Allemagne et uotamment eu Saxe. Dans uue de ses couversations avec Funck, Napoléon lui dit brusquemeut : « On ne m'aime pas eu Saxe, n'est-ce pas? » Le général saxou répoudit que bieu an contraire on l'admirait; mais s'apercevant que l'empereur n'y ajoutait pas foi, il lui dit frauchement : « Sire, yous avez beaucoup fail pour a le roi, mais rien pour la Saxe. » Napoléon, loin de se fâcher de cette observation, eu reconnut la justesse, et comme il sougeait alors sérieusement au démembrement de la monarchie autrichieuue, il dit à Fuuck qu'il serait possible de réunir à la Saxe quelques parties de la Bohême. « Ce « serait, lui répoudit celui-ci, un pré-« sent fort dangereux, si l'on n'y a joignait le cercle de Leitmeritz ; « mais la possession de cette contrée « rendrait la Saxe trop voisine de « Prague. » Napoléon en couvint et invita Fuuck à adresser sur cela au ministre des affaires étrangères, le duc de Cadore, vu mémoire où il proposerail nue compensation pour les cercles de Bohême qui ne convieudraient pas à la Saxe. Funck, dans nu

mémoire, indiqua le territoire d'Erfurt, aiusi que les pays de Reuss et de Schwartzbourg. Le ministre répoudit que l'emperenr ne s'opposait pas à cette concession; mais le roi de Saxe la reponssa, parce qu'elle répuguait à ce sentiment de justice et d'équité qui le caractérisait à un si haut degré; d'ailleurs les négociations avec l'Autriche avant pris une autre issue, ces ouvertures durent en rester là. Après le retour du roi à Dresde, Funck v revint anssi, mais il se brouilla avec les personuages les plus haut placés au sujet d'un achat de chevanx de remoute, et, par suite, ou l'éloigua de Dresde en lui donnaut le commaudement d'une brigade de cavalerie légère cautonnée à Wurzen. A la même époque, il fut promu par droit d'aucienueté au grade de lieutenaut-général. Dans le mois de mars 1812 les troupes savouves qui devaient former le septième corps de la graude armée se réunirent à Guben , et le général Regnier y arriva pour en preudre le commandement. Le corps saxon partit pour la Pologne; la brigade de Fuuck , qui eu forma l'avant-garde, fut postée à Lubliu, et le 7 juin sou chef fut nommé commandaut de toute la cavalerie saxonne. La guerre ayant éclaté contre la Russie, la grande armée franchit les frontières de cet empire. Le corps saxon, séparé de l'aile droite, se tronvait sous les ordres du feld-maréchal autrichien Schwarzeuberg. Le 10 août, le septième corps se battit eu masse contre l'enuemi, et le mit en déroute. La lutte la plus vive eut lien sur l'aile gauche des Saxous où Funck se trouvait avec sa brigade, rensorcée de quatre bataillous d'infanterie de celle de Sahr, et de deux bataillons de la division Lecoq. Le combat dura huit heures, et le général en chef approuva toutes les dispositions que Funck nvait prises. Les combats snivants se terminèrent aussi à l'avantage des Saxons, et dans tons Funck et les troupes sous ses ordres firent prenye de bravoure. Les malheurs qui frappèrent la grande armée obligèrent le septième corps, comme les autres, à quitter la Russie; dans sa retraite il se borna à couvrir le grand-ducbé de Varsovie, et se rapprocha de plus en plus de la Vistule. Funck, qui était a la tête de la cavelerie, et dont la brigade avait été angmentée d'une colonue mobile de troupes polonaises, se trouvait toujours le plus près de l'ennemi, et protégeait le développement des divisions Lecoq et Durutte. Arrivé près de Varsovie, on lui signifia l'ordre de remettre le commandement au général Sahr et de retourner dans sa patrie, attendu qu'on l'avait mis à la retraite à cause de la faiblesse de sa santé. Le 12 janvier 1813, il quitta sa brigade et partit pour Varsovie. Le général Regnier déclara plus tard que Funck avait été destitué parce que Napoléon avait recommandé au roi de Saxe d'attacher au septième corps le général Thielmann. De retour à Dresde, Funck fut bien accueilli par le premier ministre M. de Senffi, et par les autres grands fonctionnaires du royaume; mais on le tint éloigné du roi, et il ne lui fut même pas possible de saire parvenir une seule lettre à ce prince. Blessé de ce dédain, il se rendit à Wurzen où demeuraient ses deux sonrs et sa fille, et là il se livra à des travanx littéraires, sans cependant perdre de vue les évènements politiques et militaires. Lorsque le maréchal Davoust, marchant vers Dresde à la tête de dix mille hommes, arriva'a Wurzen, il alla voir

Fuuck et l'invita à diner. Au dessert, où la conversation était devenne intime, le prince d'Eckmuhl lui exprima son étonnement de ne le plus voir en activité : Funck répondit qu'il avait été obligé de céder sa place au général Thielmann. Davonst en fut indigné, et, après avoir dit que cet officier lui était redevable des importants commandements qu'il avait obtenus, il ajouta : « Nous « ne l'avons pas connu. » La bataille de Leipzig changea entièrement la position de la Saxe; on y établit un gouvernement russe qui offrit une place importante à Funck, mais celuici la refusa, déclarant qu'il n'accepterait aucun emploi sans y avoir été nommé par son roi. Lorsqu'en juin 1815, ce prince rentra daus sa capitale après une absence de vingt mois, Funck se présenta devant lui, et fut accueilli avec une extrême bienveillance, Frédéric-Auguste, instruit des calomnies dont ce fidèle serviteur avait été l'objet, aunula sa mise en retraite, et le réintégra dans son grade de lieutenant-général de cavalerie. A la fin de la même année, Funck fut envoyé an quartiergénéral du duc de Wellington, pour régler les subsides que l'Angleterre devait à la Saxe, et il suivit plus tard ce feld-maréchal à Paris. Comme les relations diplomatiques n'étaient pas encore rétablies entre la cour de Saxe et celle de France, Frédéric-Auguste chargea Funck de servir d'intermédiaire pour les communications entre les deux cours. Bien que dépourvn de lettres de créance, ce général fut recu en audience formelle par Louis XVIII, qui promit de faire tont ce qui était en lui dans l'intérêt de la Saxe. Funck remplit bientôt après une autre mission confidentielle à Londres, revint ensuite à

Paris, et retourna en novembre à Dresde. Le roi, satisfait de ses nombreux services , lui fit don d'une somme très-considérable. Il se retira bientôt après à Wurzen, dans sa famille , où il fut atteint, en 1825, d'une apoplexie dont les attaques se renonvelèrent en 1826 et 1827, et mirent nn terme à sa vie, le 7 août 1828. Funck était chevalier de plusienrs ordres étrangers, et l'université de Marhourg lui avait conféré le grade de docteur en philosophie par diplòme d'honnenr. Dotre l'histoire de l'empereur Frédéric II que nons avons déjà citée, et de nombrenx articles de joornaux, on a de lui: I. Tableau de l'époque des croisades, Leipzig, 1820-1824, 4 vol. in-8°, onvrage qui se distingue par nn style pnr, correct et animé, et où l'antenr a su rendre intéressants tous les personnages qu'il met en scène. II. Souvenirs de la campagne que les troupes saxonnes firent en 1812, sous le général Regnier, œnvre posthume publiée par M. Ferdinand de Witzleben, Dresde, 1830, un vol. in 80, écrit qui renferme non senlement un récit fidèle de cette campagne, mais anssi des renseignements curieux sur l'organisation intérienre des troupes saxonnes et sur l'esprit qui les animait. On a trouvé parmi les papiers de Funck le plan et des matériaux : d'noe histoire de Hongrie. M--A.

FURLONG (TROMAS), poète irlandais, naquit vers 1797, à Sea-rawalsh, anz cuvirons d'Enniscorthy, dans le comté de Wexford. Son père, qui était fermier, loi donna l'éducation nécessaire pour qu'il entrât dans une maison de commerce. Effectivement, à qualortre ans, il fut placé comme apprenti chez nu marchand de

Dublin. Mais ses occupations étaient bien pen en harmonie avec ses goûts, et tont le temps qu'il pouvait dérober anx soins du négoce était consacré à la littérature. Doné d'un véritable talent, il imita ce qu'il lisait, on plotôt il n'imita pas. Sa parole s'épanouissait en vers comme d'ellemême et presque dès le tempsoù il eût été embarrassé de bien définir ce que c'est qu'un vers. Divers recueils de Dublin et même de Londres avaient admis ses essais, dans leurs colonnes, qu'il était encore commis surnumeraire dans son comptoir. Son apprentissage fimi et après divers petits évènements, un admirateur de sontalent, nommé Jameson, lui donna dans sa maison de distillerie une place de confiance qui, entre autres avantages, offrait an jenne auteur la perspective d'être libre la plus grande partie de la jonrnée. Il put alors se livrer à sa vocation, et il acquit en peu de temps nue célébrité qui mit son nom à côté de celui de Moore, bien que nons n'entendions en aucune façon établir égalité entre les deux poètes. Furlong moorut trop tôt pour donner toute la mesure de son talent. S'il n'offre pas les brillantes conleurs de son rival, sa manière a quelque chose de plus franc, son style est simple et plein de charme, lorsqu'il veut être touchant, simple et incisif, lorsqu'il vent mordre on plaisanter. Il excellait dans la parodie, dans la satire; et quoique prenant surtont, pour sujet de ses sarcasmes, les types irlandais, sa moquerie sortait sonvent de ces étroites limites et atteignait les généralités. Plus d'une fois, ce fut pour les journanx de Londres une bonne fortnne que la reproduction d'une parodie de Furlong. Ses compositions lyriques étaient éminemment populaires : elles étaient

chantées également au piano par les élégantes ladies de la capitale de l'Irlande, et avec accompagnement d'orgne de Barbarie, par les sirènes enronées des carrefours. Ces succès, pent-être moins faciles qu'on ne l'imagine, negaterent point Furlong, et il travaillait sérieusement à des compositions de plus longue haleine, lorsqu'il fut frappé de mort à la flenr de l'age, le 25 juillet 1827. On a de lui: I. Le Misanthrope, poème didactique, 1820. II. L'Arrêt de Derenzie, poème (posthume). III. Beaucoup d'articles, notamment dans le New Monthly Magazine (1821), le Morning Register (1825), et le Robins's London and Dublin Magazine. IV. Des poésies parmi lesquelles nons signalerons sa Défense de la poésie. Il laissa manuscrite une traduction en vers des chants du

barde erse Carolan. P-or. FURNALETTO (BONAVEN-TURE), l'un des principaux maîtres de chapelle dans le dix-huitième siècle, naquit à Venise en 1738. A l'âge de dix-sept aus, ne se croyant encore qu'un amateur, il composa une messe que l'on exécuta devant le patriarche de Venise. Le prélat, émn jusqu'aux larmes pendant tout le temps que dura cette messe, fit appeler l'anteur, le complimenta et lui accorda tontes sortes de faveurs. A l'age de trente ans, Eurnaletto succéda à Sarti, dans la qualité de maître des donzelle, pour l'hôpital de la Piété, et là il composa même des morceaux de musique théâtrale sacrée. On distingue, parmi ses oratorios, La chute des murs de Jéricho, l'Epouse des cantiques, un Dies ire vraiment formidable. Appelé à diriger la chapelle de Saint-Marc, il surpassa en talent, en renommée, son prédécesseur Bertoni,

FUR et il se perfectionna au point de composer avec tant de facilité, qu'il ne faisait aucune correction à ses partitions. Il sortit de son école une foule de chanteurs, d'organistes et de compositeurs, pour lesquels il publiait un Traité de musique. Léopold, emperent d'Autriche, appela Furnaletto à Vienne, et il ordonna que les ouvrages de ce maître fussent exécutés successivement dans la chapelle impériale. En 1797, tous les ouvrages de Furnaletto furent euvoyés à Paris, où on lenr lit un accueil très-distingué. Salieri nous a dit à Vienne qu'un jour il avait entendu un O salutaris de Furnaletto, exécuté à l'unisson par dix voix de jeunes filles, et qu'il n'avait cessé de sangloter d'émotion et d'attendrissement. C'est à Venise surtont que Farnaletto svait introduit cet asage de faire chanter à l'unisson de très-ieunes filles. Il en résultait, dit-il dans son Traité, une seule voix pieuse, souore, retentissante dans les rinforzando . et si angélique, qu'il fallait quelquefois cesser les chants, tant elle jetait de désordre, de séduction et d'enthousiasme parmi les assistants. Salieri n'avait entendu que dix voix, mais il se figurait l'impression que devaient produire cinquante ou soixante voix chantant ainsi à l'unisson. Ce dernier honneur de la gloire des arts de Venise s'éteignit en 1817. Son genre de composition expressif, tendre, simple, admettant la répétition et le retour des motifs, a la manière de Paisiello . unissait dans une alliance tonchante l'harmonie allemande à la mélodie italienne. On reconnaissait, disait encore Salieri, une accentuation née sur la frontière des deux grands empires de la musique.

FURSTEMBERG (le prince CHARLES DE), de l'une des plus illustres maisons de l'Allemagne entra au service dès sa jeunesse dans l'armée autrichienne; fit la guerre contre les Turcs, puis dans la Belgique et contre les Français. Il était feld-maréchal-lieutenant en 1794. et il commandait une division de l'armée de La Tour. Il eut ensuite part à tous les triomphes de Clerfayt et de l'archiduc Charles en Bavière, en Franconie, et dirigea, à la fin de l'année 1795, l'attaque de la tête du pont d'Huningue, qui se rendit le 4 février 1796. Il fut à peu près disgracié pendant l'biver, et mourut le 17 mai 1804 .- Un jeune prince de FURSTEMBERG, de la branche subsidiale en Autriche, servit dans l'armée de l'empire pendant la même campagne, et fut fait prisonnier par les Français à Kell, lorsque cette armée se laissa surprendre et disperser par eux, pendant la nuit du 23 an 24 juin .- Un de ses parents fut nommé ambassadeur d'Autriche à St-Pétershourg en 1800. - Un autre comte de Furstemberg, de la branche westphalienne, fut employé, en 1794, à l'armée prussienue comme adjudantgénéral du prince de Hohenlohe, et mourut le 27 septembre, des suites d'une blessure qu'il avait reçue, quatre jours auparavant, à la bataille de Kayserslautern.

FURTADO (Annanay), 'l'um des Israfilites les plus dignes d'acqui si sien babité la Frauce, était né en qui sien babité la Frauce, était né en 1756, à Londes après avoir échappé à l'affreux tremble unest de terre qui renait d'anéantir presque tont emitre la ville de Labonne, et dans lequel son père avait été ensevell sous les ruines. Ainsi échappé à la mort arant d'être né, et privé par l'intoléance reli-

gieuse de vivre en Portugal dans la patrie de ses ancêtres, Furtado, eucore enfant, vint résider en France, d'abord à Bayonne, ensuite à Bordeaux, où il se réunit à toutes ces familles juives que la persécution avait chassées de l'Espague et da Portugal. Il y reçut nue éducation soignée, et se vona comme la plupart de ses parents à la carrière dn commerce. Après avoir fait d'assez bonnes affaires dans des spéculations maritimes, il sut s'arrêter à la position qu'Horace a si hien caractérisée par les mots aurea mediocritas, et il acheta nne propriété rurale qu'il cultiva lui-meme, partageaut son temps entre les soins de cette culture et l'étude des lettres, qui fut toujours son gout de prédilection. C'est la qu'il composa plusieurs écrits que ses amis ont seuls pu apprécier, puisqu'il ne les a pas publiés. Il allait les faire imprimer au moment où la mort l'a frappé (1). Il fit partie, en 1787, de la commission que Malesherbes avait formée pour aviser anx moyens d'améliorer le sort des Israélites, et quoique le plus jeune, il fut chargé de la rédaction des travanz de cette commission, que la révolution rendit bientôt inutiles. Il n'était guère possible que, dans la position où il se tronvait, Furtado ne fût pas d'abord partisan de cette révolution ; mais ce fut avec toute la sagesse et la modération de son caractère. Lié avec Guadet et Vergniand, il eut assez de sagacité et de prévoyance pour les avertir des dangers où les entraînait leur enthousiasme. Devenu officier municipal de Bordeaux, dès l'année 1790,

(r) On cite, an numbre des onvrages inédits de factado, nat traduction de Lacrèce et da Livre de Jab, un volume de Peusés mondes et politiques, enfin an traité fart étendin et qui n'est pas forme moins de quatre volumes, sur l'Hermonie des pouroirs politiques,

il fut proscrit à ce titre en 1793, n'ayant pas voulu fléchir devant la tyrannie conventionnelle. Il n'échappa aux proscriptions que par la fuite, et fut rendu à sa famille et à ses fonctions après la chute de Robespierre. La révolution du 18 brumaire ajouta encore à la considération dont il jouissait, et, lorsque Bonaparte, devenu empereur, voulut aussi fixer le sort des Israélites, il convoqua à Paris, en 1807, sous le nom de grand Sauhédrin, nue réunion des Juis les plus considérés de tontes les parties de son empire. Furtado en fut d'abord le rapportenr, puis le président, et dans toutes les délibérations il se fit remarquer par son éloquence autant que par la profondenr et la sagesse de ses vues. Doué d'un bel organe, d'une haute stature, ayant toutes les formes de la politesse, il devait être remarqué dans toutes les assemblées publiques. Retourné aussitôt après dans sa retraite de la Gironde, Fortado s'en éloigna une seconde fois en 1812, ponr aller, avec son co-religionnaire Maurice Lévy de Nancy, jusqu'au foud de la Russie implorer encore une fois la clémence de Na-

FUR poléon en faveur de quelques Israélites que le maître du monde voulait priver de leurs droits politiques. Cette mission eut tout le succès qu'il pouvait désirer, et, dès son retour à Bordeaux, il fut nommé secrétaire de l'un de ces consistoires dout il avait obtenu la création. Un peu plus tard (mars 1814), le duc d'Angoulème le désigna parmi les citoyens les plus distingués de Bordeaux pour faire partie d'une commission d'administration provisoire; mais il n'en remplit pas les fonctions par des motifs de crainte on pent-être par suite d'une maladie réelle, aiusi qu'il le déclara. Il continua d'habiter la campagne jusqu'à ce que le calme fût rétabli. Alors il recouvra ses fonctions municipales; mais il refusa de les remplir pendant les cent-jours de 1815, et ne les reprit qu'après le second retour de Louis XVIII. Il s'en acquitta avec beaucoup de zèle, et à la satisfaction de tous, jusqu'au 29 janvier 1817, époque de sa mort. M. Michel Berr a publié dans la même année son Eloge historique, Paris, in-8° de 36 pages. M-D 1.

FIN DU SOIXANTE-QUATRIÈME VOLUME.

641223





